



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

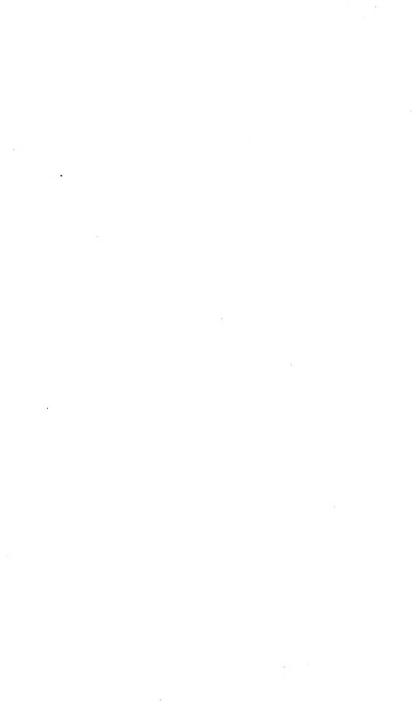

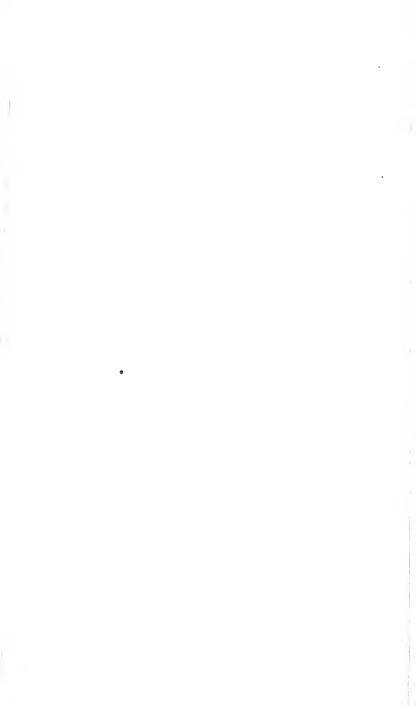

# DES CONCILES,

SUIVI

D'UNE COLLECTION DES CANONS LES PLUS REMARQUABLES,

PAR ALLETZ;

#### NOUVELLE ÉDITION.

Augmentée d'une analyse historique et critique des conciliabules nationaux, tenus par les constitutionnels en 1797 et 1801, et du concile de 1811,

#### Par l'abbé FILSJEAN,

CHANOINE DE LA CATHÉDRALE DE ST.-CLAUDE.



#### A PARIS,

CHEZ GAUTHIER FRÈRE ET Cie, LIBRAIRES, rue Haute-scuille, nº 22.

MÊME MAISON DE COMMERCE A BESANÇON.

1855.

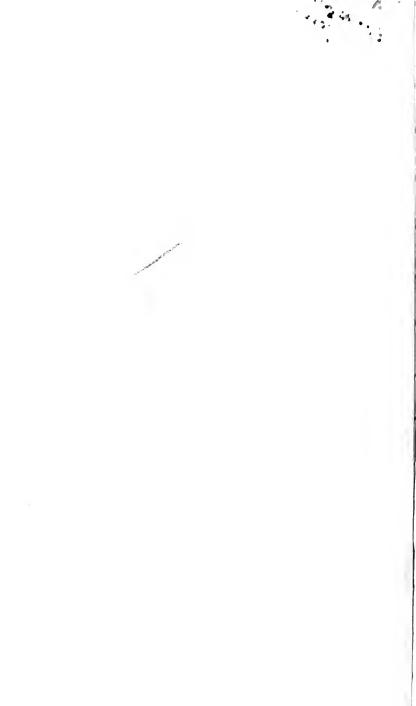

## AVIS DES ÉDITEURS

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

-69**0**€6=

Nous ne ferons pas ici l'éloge du recueil que nous reproduisons: l'auteur estimable qui l'a donné au public, s'est fait connoître par ses travaux nombreux, exacts et utiles. Son Dictionnaire des conciles est particulièrement recherché des ecclésiastiques et des personnes qui, n'ayant pas le loisir ou la faculté de consulter des collections volumineuses et très-chères, désirent cependant puiser, comme dans la source même, une notion suffisante de nos dogmes sacrés, des règles de discipline que l'Eglise s'est prescrites dans les siècles qui nous ont précédés, ainsi que des changements qu'elle a faits dans celle-ci, quand des circonstances impérieuses l'ont exigé. On y rencontre souvent aussi des traits historiques, qui ne peuvent qu'intéresser la pieuse curiosité des

amis de notre sainte religion.

Il est très-utile aussi de connoître les assemblées illégitimes des schismatiques et des hérétiques, dans une analyse présentée par une main habile et orthodoxe. Non-sculement on y trouve un exposé fidèle des erreurs que le prince des ténèbres s'est efforcé de répandre dans le sacrébercail, pour essayer d'y faire prévaloir les portes de l'enser contre la promesse formelle de Jésus-Christ; mais on y découvre clairement quel est l'esprit qui suscite les schismes et les hérésies; la marche tortueuse et pleine de variations des novateurs; les subtilités, les impostures, les calomnies, les absurdités, les mensonges, les altérations de textes, etc., auxquels ils sont obligés de recourir pour se défendre; enfin on y remarque aisément que la présomption, l'entêtement et l'orgueil, peuvent seuls les soutenir contre les décisions et les anathèmes de cette puissance auguste, à laquelle le Fils de Dieu a dit : « Celui qui vous » écoute, m'écoute; et celui qui vous méprise, me méprise : or, ce-» lui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. » Luc. 10. 16. Témoin de ces excès déplorables, un catholique sincère et jaloux de son glorieux titre d'enfant de l'Eglise, s'attache de plus en plus à la pratique de cette humilité précieuse, qui est comme la mère de la soumission et le fondement du christianisme.

C'est apparemment la considération de ces avantages multipliés qui a engagé l'auteur à insérer dans sa collection quelques-uns des anciens conciliabules. Pressés par les mêmes motifs, et par la sollicitation que nous en ont faite des ecclésiastiques très-respectables, nous avons cru devoir enrichir notre nouvelle édition, de l'analyse des conciliabules tenus à Paris par les constitutionnels, dans les années 1797 et 1801, et de l'espèce de concile national assemblé aussi à Paris, en 1811, par Bonaparte, alors empereur des Français.

M. Filsjean, auteur de l'analyse de ces derniers conciliabules, a prouvé d'ailleurs son attachement à la saine doctrine et à l'Eglise. Il convient qu'il a dépassé de beaucoup, dans son travail, les hornes que s'étoit prescrites l'auteur de l'ouvrage dans lequel nous l'insérons; mais, considérant que les principes dangereux qu'il se trouvoit obligé de rapporter, ont encore des apôtres et des partisans zeles; qu'ils sont répandus dans une foule d'écrits pernicieux qu'on lit peut-être encore; que l'erreur n'est pas entièrement éteinte, et qu'elle se reproduit souvent sous différentes formes, par où elle continue à semer de nouveaux écueils sous les pas de quelques fidèles peu éclairés et faciles à séduire; enfin, que les conciliabules des constitutionnels sont devenus comme un arsenal commun et dans lequel tous les brochuraires ne cessent de puiser les armes avce lesquelles ils s'efforcent de défendre leur révolte contre l'Eglise, il a cru devoir prémettre une introduction également courte et lumineuse sur la constitution civile du clergé, entrer dans de nombreux détails, se permettre quelques observations, quand elles lui ont paru nécessaires, et ne devoir pas se contenter de former un tableau resserré dans un cadre trop étroit, où il n'eût pu présenter que des traits à demi formés, souvent séduisants; tableau qui seroit devenu par là même ou dangereux, ou tout au moins inutile. Du reste, il s'est fait une loi d'éviter l'exagération; de se renfermer constamment dans les bornes de la pure vérité, et d'user de toute la modération que prescrit le vrai zêle, quand il s'agit de défendre l'Eglise attaquée dans ses dogmes et dans les nœnds salutaires qui forment son unité. Si donc il lui est arrivé de manier quelquesois la censure avec force, même d'employer l'arme du ridicule et de la plaisanterie, ce n'est point un sentiment de haine ou de vengeance qui a conduit sa plume : tous ceux qui le connoissent lui rendront sons doute ce témoignage, qu'il n'a d'autres affections à l'égard de ses frères insoumis, que des pensées de compassion et de zèle; et qu'il est au comble de la joie, quand il apprend le retour sincère

de quelques-uns à l'unité catholique. Enfin, observateur fidèle des règles que prescrivent les saints canons, il a présenté toutes les épreuves de son travail à la révision de l'autorité à laquelle les conciles obligent les auteurs de sommettre ceux de leurs ouvrages qui intéressent la religion.

Nos souscripteurs nous sauront gré d'avoir inséré dans l'ouvrage que nous leur offrons, le travail si important de M. Filsjean; nous y avons joint l'analyse très abrégée de l'espèce de concile. assemblé en 1811 par Bonaparte.



### DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

POUR

#### ERVIR D'INTRODUCTION A CET OUVRAGE.

§I.

Antiquité des conciles. Combien on jugeoit important et nécessaire de les tenir fréquemment. Affaires qu'on y traitoit. Temps auquel on les tenoit. Peine contre ceux qui manquoient de s'y rendre.

Les conciles ont été regardés de tout temps comme l'âme de la discipline. Ils en établissent les règles, ils en punissent les violements, ils en empêchent le mépris, et ils réparent les pertes insensibles que le temps et le relâchement rendent inévitables. Dès la naissance de l'Eglise, on voit la plupart des apôtres se réunir dans la ville de Jérusalem pour examiner la question des cérémonies et des observations de la loi, et y décider qu'après la mort du Fils de Dieu elles étoient devenues inutiles. C'est ainsi que l'Eglise, qui est une, selon l'esprit, mais qui est répandue, selon le corps, en divers lieux, apprit de ses saints maîtres à profiter de toutes les occasions qu'elle pourroit avoir pour réunir ensemble les pasteurs; pour travailler de concert à affermir de plus en plus les règles de la foi et à entretenir celles de la discipline dans toute leur vigueur.

Les premiers conciles que l'on connoisse après celui de Jérusalem sont ceux d'Asie contre les montanistes; car on n'a point de preuve qu'il s'en soit tenu depuis ce temps-là jusqu'au milieu du second siècle. Ces premiers conciles sont, entr'autres, celui d'Aquilée, et celui d'Hiéraple. Dans celui d'Aquilée, saint Sotus, à la tête de douze évêques, convainquit d'erreur et condamna Théodote, dit le Corroyeur, avec Maximille, et Mon-

tan qui se disoit être le Saint-Esprit. Ceux qui furent tenus ensuite, vers la fin du second siècle, furent sur la question de la Pâque et du baptême. Tertullien dit que dès ce temps-là, on tenoit des conciles dans l'Orient, particulièrement dans la Grèce, où toutes les églises d'une province se rassembloient en un même lieu pour traiter en commun des matières les plus importantes. Ce concours de tous les frères formoit une représentation de tout le nom chrétien, qui en donnoit une idée grande et auguste. On commençoit ces assemblées par les prières et par les jeûnes pour attirer l'Esprit de Dieu sur les assistants 1. Saint Cyprien fait mention de plusieurs conciles d'Afrique plus anciens que son temps : lui-même en a tenu plusieurs, et dit souvent qu'il en faut attendre l'occasion pour régler les affaires importantes de l'Eglise, comme la réconciliation de ceux qui étoient tombés dans la persécution; mais il marque en même temps que les persécutions empêchoient de les tenir, parce que les évêques et les prêtres étoient dispersés et cachés comme ceux qu'on cherchoit le plus. Il paroît que les évêques des diverses provinces, par le commerce des lettres qu'ils entretenoient, tâchoient de suppléer à ce désaut, mais ils ne manquoient pas d'en tenir dans les intervalles paisibles : quelquesois même ils les assembloient de plusieurs provinces, comme les deux conciles d'Antioche contre Paul de Samosate

Ainsi quand la crainte des persécutions fut entièrement cessée, les conciles provinciaux se tinrent plus souvent et plus régulièrement, et on commença d'en tenir d'œcuméniques, c'est-à-dire de toutes les églises du monde, pour des affaires extraordinaires et capitales à la religion.

C'étoit sans doute une grande consolation, non-seulement pour les moins habiles, mais aussi pour les plus éclairés, que de trouver dans les avis de tant de personnes consommées, qui se réunissoient ainsi, la résolution de leurs doutes. D'où l'on a droit d'inférer que si les conciles étoient entièrement abolis, ce qu'à Dieu ne plaise, il se glisseroit dans l'Eglise des abus qu'il seroit très-difficile de corriger. C'est pour cela que le concile de Laodicée 2 obligea les évêques de la province à venir à l'assemblée marquée par le métropolitain, et d'y venir pour instruire ou pour être intruits, étant dans l'obligation de communiquer leurs lumières s'ils en avoient assez pour éclairer les autres, ou à profiter de celles de leurs confrères, s'ils étoient moins habiles. Quòd non oporteat Episcopos ad Synodum vocatos comninò contemnere, sed protinùs ire, et docere,

<sup>1</sup> Tert, de Jejun, c. 13, pag. 711. - 2 Conc. Laod. c. 40. Conc. Tom. 1. pag. 1513.

vel discere ea quœ ad correctionem Ecclesiæ, vel reliquarum pertinent rerum: se ipsum verò qui contempserit, accusabit. La maxime étoit constante que la force des décisions et des ordonnances de l'Eglise consiste dans le consentement des pasteurs, qui paroît si manifestement dans ces saintes assemblées.

Ce fut par la tenue des conciles que l'Eglise se conserva dans la pureté de sa foi, surtout pendant les trois premiers siècles, sous les empereurs païens; et on peut dire que jamais elle ne fut plus florissante en toute sorte de vertus, qui est l'unique bien, selon la belle remarque de M. de Flenry 1, que Jésus-Christ lui a promis en cette vie. Ce fut par l'exercice de cette autorité purement spirituelle, et dont elle faisoit usage, principalement dans les conciles, que l'Eglise combattit et réprima tant d'hérésies qui s'élevèrent dans les premiers siècles, les nicolaïtes, les gnostiques, les ébionites, les valentiniens, les encratites, les marcionites: on employa contre eux l'instruction, les conférences charitables et une fermeté invincible à n'avoir aucun commerce avec les incorrigibles, selon le précepte de saint Paul 2.

La tenue des conciles provinciaux, dit le même historien, étoit comptée entre les pratiques ordinaires de la religion, à proportion comme la célébration du saint sacrifice tous les dimanches. Il n'y avoit que la violence des persécutions qui en interrompît le cours; sitôt que les évêques se trouvoient en liberté, ils y revenoient comme au moyen le plus efficace d'entretenir la discipline.

En effet, Eusèbe 3 compte entre les principaux effets de la persecution de Licinius, d'avoir voulu les empêcher. Ce prince, qui employoit contre l'Eglise toute la rage du lion et tous les artifices du serpent, défendit aux évêques d'assembler des conciles, persuadé que c'étoit un moyen capable d'éteindre la religion: Lege latà præcepit, ne episcopi uspiàm inter se de ullà re conferrent, neve ulli eorum in alterius Ecclesiam ventitare liceret, et Synodos ac concilia de communibus negotiis habere. Cet historien ajoute que si les évêques eussent obéi, toutes les règles de la discipline auroient été bientôt renversées. Si præcepto paruissent, ecclesiasticas convelli oportebat. Neque enim majoris momenti controversiæ aliter qu'am per Synodos componi possunt. Eusèbe i remarque encore dans le même endroit que Constantin usoit d'une conduite bien différente. Nam sacerdotes Dei, pacis et concordiæ mutuæ causâ, in unum convocabat. Et il le représente comme tout appliqué à rendre à l'Eglise par

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fleury, 3 Discours sur l'Hist, Eccl. — <sup>2</sup> Tit, III, 10. — <sup>3</sup> Eus, de vit, Const. lib. I. c. 51. — <sup>4</sup> Ibid.

des conciles d'évêques dans diverses provinces, tout l'ordre et toute la beauté que les persécutions lui avoient fait perdre. Ecclesiæ Dei præcipuè curam gereus, cum per diocrsas provincias quidam inter se dissentirent, ipse velut communis omnium episcopus à Deo constitutus, ministrorum Dei concilia congregavit.

On peut juger par les soins contraires de ces deux empereurs à défendre ou à procurer les conciles provinciaux, de quelle impor-

tance ils étoient pour la discipline de l'Eglise.

Turibius, évêque d'Astorga en Espagne, s'étant plaint à saint Léon dans une lettre qui est parmi celles de ce grand pape, que les conciles provinciaux avoient cessé de se tenir, et que ce désordre avoit été la cause de la corruption, non-sculement de la morale, mais encore de la doctrine et de la foi. Saint Léon écrivit à cet évêque d'opposer à ces maux le remède des conciles, et ce saint pape nous apprend le jugement qu'il faisoit de ceux qui se tenoient chaque année dans les provinces<sup>2</sup>. Ad Synodum quisquis fratrum fuerit avocatus, occurrat in quâ maxime constituendum esse noverit, quod ael disciplinam poterit ecclesiasticam pertinere: melius enim culpa vitabitur, si inter sacerdotes Domini collatio frequenter habeatur. Le même pape écrivant aux évêques de Sicile, leur parle en ces termes 3: Romam fraterno concilio sociandi indissimulanter occurrant, quoniam adjuvante gratià Dei, facilius poterit provideri, ut in ecclesiis Christi nulla scandala, nulli nascantur errores.... Canonumque decreta apud omnes Domini sacerdotes inviolata permaneant. Ce qui doit nous faire comprendre que la tenue des conciles étoit regardée comme l'appui de la discipline de l'Eglise.

Les Pères du concile de Calcédoine 4 témoignèrent bien qu'ils etoient dans les mêmes sentiments, lorsque, pour rétablir l'usage des conciles provinciaux dans les lieux où ils commençoient à s'interrompre, ils firent ce canon: Pervenit ad aures nostras quòd in provinciis statuta episcoporum concilia minimè celebrentur, et ex hoc plurima negligantur ecclesiasticarum causarum quœ correctione indigeant. Decrevit itaque sancta Synodus, secundum cauones Patrum, bis in anno episcopos in idipsum in unaquaque provincià convenire quo metropolitanus antistes probaverit, et corrigere singula si quœ

fortassis emerserint.

A l'égard des affaires dont on traitoit dans les conciles provinciaux, on voit que de toute antiquité ils ont jugé des matières de la foi, et condamné les hérésies Par le cinquième canon de Nicée,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. de vit. Const. lib. L. c. 44. — <sup>2</sup> Ep. t5. p. 231. — <sup>3</sup> Fp. 4. c. 5. p. 212 — <sup>4</sup> C. Calc. c. 19. Conc. Tom. 4. p. 777.

les Pères veulent que le concile provincial juge des raisons et de la justice des sentences des évêques et de toutes les autres affaires de pareille nature. Ut communiter omnibus simul episcopis provinciae congregatis discutiantur hajusmodi quæstiones. τὰ τοιαῦτα ζητήματα

Le vingtième canon du concile d'Antioche, en ordonnant que les conciles provinciaux s'assemblent deux fois l'année, en marque les divers sujets: Propter utilitates ecclesiasticas et absolutiones earum rerum quæ dubitationem controversiamque recipiunt, àpoptone forcouplison dialuseis. Ce qui comprend toutes les choses qui peuvent être examinées et qui le méritent.

Le dix-neuvième canon du concile de Calcédoine a une étendue aussi universelle 2: Corrigere singula si quæ fortassis emerserint.

L'empereur Justinien, dans la cent trente-septième de ses nouvelles constitutions, est entré dans un détail plus particulier des affaires qui se traitoient dans ces sortes de conciles: Quo in loco, dit-il, motas lites et interpellationes, vel pro fide, vel canonicis quastionibus, vel administratione rerum ecclesiasticarum, vel de episcopis et præsbyteris, vel diaconis aut aliis clericis, vel de abbatibus, vel monachis, vel de accuratá vitá, vel de aliarum rerum correctione mocere quidem et agitari et convenienter examinari, et eorum correctionem secundum sacros canones procedere et secundum nostras leges.

On recevoit dans les conciles provinciaux les plaintes de tout le monde, et même contre les évêques 3: on les y jugeoit: on les y ordonnoit. Les Pères du concile d'Antioche, en 341, ordonnèrent que les prêtres et les diacres assisteroient à ces conciles, et ils permirent à tous ceux qui avoient à faire des plaintes des évêques, de venir au concile, et ils voulurent que les évêques amenassent avec eux quelques prêtres et quelques diacres qui eussent de la capacité. In ipsis autem conciliis adsint præsbyteri et diaconi et omnes qui se læsos existimant, et synodi experientur examen 4.

Au-dessus de ces conciles, il n'y avoit point de tribunal, du moins ordinaire. On en tenoit aussi pour la dédicace des églises qui furent fréquentes sous l'empereur Constantin pour reparer les ruines de la persécution. La forme de tenir ces conciles est detaillée dans le quatrième de Tolède.

Lorsque les conciles provinciaux avoient condamné quelque herésie, les évêques, qui v avoient assisté, en avertissoient leurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Nicæn. can. 5. C. T. II. p. 40. — <sup>2</sup> C. Calch. c. 19. Tom. IV. p. 777. — <sup>3</sup> Fleuri, mœurs des chrét. — <sup>4</sup> C. Ant. can. 20. C. T. II. p. 579.

confrères par des lettres circulaires, qui donnoient quelquesois occasion à de nouveaux conciles dans les provinces éloignées, ou que les évêques se contentoient de souscrire. Eusèbe i marque que les montanistes furent condamnés dans plusieurs provinces d'Asic. L'affaire de la Pâque, sous le pape Victor, sut jugée dans plusieurs conciles provinciaux, à Rome, dans les Gaules, dans la Palestine, dans le Pont, dans l'Orshoëne. Les novatiens surent condamnés en divers conciles de Rome, d'Afrique et de presque toutes les provinces de l'empire 2.

A l'égard du temps auquel les conciles provinciaux devoient se tenir, on voit par les canons que ce devoit être deux sois l'an. Le trentième canon apostolique contient cette disposition: Bis in anno fiat episcoporum synodus et questionem inter se habeant de dogmatibus pietatis, atque incidentes ecclesiasticas controversias dissolvant. Le cinquième canon de Nicée, dont l'autorité est encore plus grande, renouvela cet ancien usage, ou plutôt il le rendit plus régulier et plus constant... Placuit ut per singulas quasque provincias bis in anno episcoporum concilia celebrentur. Le vingtième d'Antioche et le dix-neuvième de Calcédoine, que nous avons rapportés plus haut, contiennent la même disposition. Le concile de Nicée fixe le premier avant le carême, et le second en automne. Le concile d'Antioche marque le premier à la quatrième semaine après Pâques, et le second au 15 octobre.

On ne doit pas dissimuler qu'il y avoit des peines pour ceux qui s'abstenoient de se rendre au concile sans raison légitime. Le concile de Laodicée 3 déclare que si un évêque refuse de venir au concile de la province, on prendra son absence comme une preuve convaincante de sa mauvaise conduite, et comme l'effet d'une juste crainte d'être découvert : Se ipsum qui contempserit, accusabit. Et ce concile n'a égard qu'à la maladie. Nisi forte per ægritudinem ire non possit.

Le cinquième concile de Carthage 4, dans le dixième canon, ne reçoit point d'autres excuses que celles de la maladie ou d'une grande vicillesse, ou d'une nécessité indispensable: Episcopi, qui neque atate, neque aliquâ gravieri necessitate impediuntur, competenter occurrant; et il veut que ceux qui ne pourront pas se trouver au concile écrivent leur excuse au bas de la lettre de convocation.

Les Pères du concile de Calcédoine 5 veulent que les évêques,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eus. l. III. c. 16. — <sup>2</sup> Ibid. l. 5, c. 23, l. 6, c. 43. — <sup>3</sup> C. Laod. can. 40. C. T. I. pag. 1513. — <sup>4</sup> C. Carth. 5. can. 10. T. II. pag. 1217. — <sup>5</sup> C. Calce. 19.

qui ne se trouveront pas au concile reçoivent une espèce de correction fraternelle de la part de leurs confrères: Si in suâ incolurnitate consistunt, omnique inexcusabili et necessarià occupatione probantur liberi, fraterno corripiantur affectu. Les évêques de France prescrivirent aussi cette même correction, et ils y ajoutèrent la peine prescrite par le concile d'Afrique 1, qui veut que l'évêque, qui se dispense d'aller au concile, avertisse le primat, sous peine d'un certain genre d'excommunication: Ecclesiæ suæ communione deberc esse contentos. Car le concile d'Arles 2, parlant d'un évêque qui quitte le concile avant la clôture, dit ces paroles: Alienatum se à tratrum communione cognoscat, nec eum recipi liceat, nisi in sequenti synodo fuerit absolutus. Tel étoit l'esprit des anciens conciles. Aussi les conciles provinciaux ne furent jamais plus fréquents que dans les six premiers siècles.

Dans la suite, on se contenta d'assembler le concile provincial une fois l'année. Les raisons de la nécessité, de la résidence, de la pauvreté, forcèrent les évêques d'Espagne à se contenter d'un seul chaque année. Saint Grégoire le Grand<sup>3</sup> reconnoît qu'il peut y avoir des raisons légitimes de réduire le nombre des conciles provinciaux, mais il soutient, qu'étant aussi nécessaires qu'ils le sont à la discipline, il ne peut y en avoir de justes de les interrompre: Ne forte aliquâ impleri hoc necessitas non permittat, semel tamen sine excusatione aliquâ decernimus congregari, ut expectatione concilii, nihil pravum, nihil præsumatur illicitum.

Il paroît que les Grecs consentirent les premiers à la réduction des conciles provinciaux : car l'empereur Justinien, dans ses nouvelles constitutions 123 et 137, le concile in Trullo, dans le huitième canon, et le deuxième concile de Nicée, dans le sixième, se contentèrent d'un seul concile chaque année. Bien plus, le même empereur, dans sa nouvelle 137, se plaint qu'ils avoient été interrompus.

Les conciles devinrent encore plus rares en Occident où la constitution de l'état temporel n'y étoit pas favorable, à cause des incursions des Barbares et des guerres entre les seigneurs. Mais on se souvenoit toujours qu'on devoit les tenir, et on rappeloit souvent l'ordonnance du concile de Nicée 4. Les papes en montroient l'exemple : ils tenoient ordinairement un concile en carème, et un autre au mois de novembre, comme on voit sous Léon IX,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Carth. ut sup. - <sup>2</sup> C. Arelat. 2. c. 19. C. t. 4. pag. 1013. - <sup>3</sup> S. Greg. Magn. lib 9. Epist. 106. Tom. II. pag. 1010. - 4 Fl. 3. Discours sur l'Hist. Eccl.

Alexandre II et Grégoire VII. Ce dernier, tout jaloux qu'il étoit de son autorité, ne faisoit rien sans concile.

#### § II.

#### Des différentes sortes de conciles.

Les conciles reçoivent divers noms selon la qualité et le nombre des membres qui les composent. Un concile est appelé général lorsque tous les prélats de la chrétienté y assistent : on lui donne aussi le nom d'œcuménique du mot grec dandonne, qui signifie la terre habitable. Les savants ne conviennent pas du nombre des conciles généraux; les uns n'en comptent que dix-sept, d'autres en

comptent jusqu'à vingt.

Par concile particulier on entend l'assemblée de plusieurs évêques convoqués par l'un d'entr'eux, et qui ait le pouvoir de le fairc. On donne aussi le nom de plénier plenarium aux conciles particuliers, auxquels ont assisté les évêques de toute une nation, ou seulement de toute une province, sur laquelle ils ont force de loi. On en a un exemple dans le code de l'église d'Afrique, où le concile de cette église est appelé universel. Le IV. concile de Tolède s'appelle plénier, quoiqu'il ne s'y soit trouvé que des prélats espagnols et quelques évêques des Gaules.

Comme il y a trois sortes de personnes qui peuvent convoquer les évêques, savoir, le patriarche, le primat et le métropolitain, on peut distinguer trois sortes de conciles particuliers. Les patriar-

chaux, les primatiaux et les provinciaux.

Le concile provincial n'est autre chose que l'assemblée des évêques d'une province avec leur métropolitain. La plupart des conciles étoient des conciles provinciaux. Bien plus le concile provincial, dans les premiers siècles de l'Eglise, étoit le tribunal ordinaire où se jugeoient toutes les affaires de l'Eglise, que l'on estimoit trop importantes pour être décidées par un seul évêque.

Les conciles nationaux sont les assemblées des évêques de toute une nation. Ils ont cela de propre que n'y ayant ordinairement aucun évêque de la nation qui ait juridiction sur tous les prélats de la même nation, ils ne peuvent être convoqués par aucun évêque en particulier, et on n'en peut faire la convocation que par ordre du prince. Quoique les synodes diocésains ne soient pas, à proprement parler des conciles, cependant c'est assez l'usage de les mettre au rang des conciles, parce que souvent ils ont décidé des controverses concernant la foi et les mœurs, et qu'ils ont fait des réglements de discipline.

Cette distinction de conciles est fort ancienne. Saint Augustin 1 nous apprend, dans le second livre contre les donatistes, qu'il y a trois sortes de conciles. Ipsa concilia quæ per singulas regiones, vel provincias fiunt, plenariorum conciliorum auctoritati, quæ fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedunt. Voilà les conciles que nous appelons généraux ou œcuméniques, ex universo orbe christiano, parce qu'ils sont composés de tout le monde chrétien. 2.º Les conciles nationaux, composés de tout un grand département, comme de toutes les Gaules, de toute l'Afrique, de toute l'Egypte, etc., per singulas regiones. 3.º Les conciles provinciaux qui sont assemblés dans chaque province vel provincias, ou, comme s'expriment les canons grecs, καθ' ἐκαςῶ ἐπαρχιαν. Le même Père 2 dit avec beaucoup de raison, que l'autorité des conciles n'est pas seulement très-respectée dans l'Eglise, mais aussi très-utile, quorum est in Ecclesiâ saluberrima auctoritas.

#### § III.

Sur le respect dù aux conciles. Combien il est utile aux ecclésiastiques d'être raisonnablement versés dans cette étude.

Après l'Ecriture sainte nous n'avons point de monuments plus sacrés que les conciles généraux et particuliers. On avoit une telle vénération pour ces grandes assemblées, que dans l'Orient on a fait les fêtes des principaux conciles de l'Eglise. Ces fêtes ont été peu connues en Occident; mais on a vu les six premiers conciles œcuméniques, et le septième même, célébrés solennellement tous les ans chez les Grecs et parmi les autres peuples qui suivent leur rit.

La sainteté et le nombre de ceux qui ont assisté à ces augustes assemblées en rendent les décisions plus respectables, toutes choses égales; quand elles ont été acceptées par l'Eglise universelle, elles ont encore plus d'autorité. Le respect qu'on doit avoir pour les

<sup>1</sup> Aug. 1. 2. de Bapt. cont. Donat. cap. 3. n. 4. - 2 Ep. 54. n. 1.

conciles et leurs décrets n'empêche pas de distinguer ce qui est essentiel de ce qui n'est qu'accessoire, et ce qui est du fond des mœurs d'avec ce qui n'est que de discipline ou de pure bienséance.

On peut tirer un secours infini de la connoissance des conciles pour établir ou pour affermir les fondements de notre foi, et pour ne point s'écarter des règles immuables de la tradition. Car 1.º tous les articles de foi sont expliqués par les conciles généraux. 2.° On trouve la doctrine des mystères de la Trinité et de l'Incarnation exactement exposée dans le H° concile de Tolède; celle de l'Eglise et de ses propriétés dans celui de Sens; celle de la grace dans celui d'Orange; celle de l'état des hommes sauvés ou réprouvés dans le IV concile de Tolède, dans celui de Florence, outre les conciles généraux de Constantinople premier, et de Trente.

A l'égard des vérités de la foi contenues dans l'Ecriture sainte et reçues dans l'Eglise par la décision des apôtres, la décision d'un concile général doit fixer la créance des sidèles. Ainsi les définitions conche general doit axer la creance des indees. Amsi les definitions contenues dans les symboles ou dans leurs expositions, sont de foi quant à la chose définie, mais non pas toujours quant aux raisons de la définition parmi lesquelles il peut y en avoir qui ne sont pas de foi. Il en est de même des questions incidentes sur lesquelles

on n'a point délibéré dans le concile.

Au reste, quoique les lois des conciles particuliers soient d'une autorité inférieure aux lois faites par les conciles généraux, néan-moins s'il arrive qu'elles leur soient contraires, il ne faut pas toujours préférer les lois des conciles généraux à celles des particuliers dans les matières de discipline : car s'il s'agit des églises représentées par les conciles particuliers, et que les besoins qui ont obligé de déroger aux lois des généraux, en faveur de ces conciles subsistent encore, il est hors de doute qu'il faut préférer, en cette rencontre, les lois des particuliers à celles des généraux, au lieu que si ces besoins ont cessé, les lois des conciles particuliers ne doivent point être préférées à celles des généraux, parce que ceux-ci sont d'une plus grande autorité.

On ne doit pas s'attacher uniquement aux conciles des derniers temps, dans la pensée qu'ils renferment tout ce qui est contenu dans les anciens, et qu'on y trouve ce qui est de pratique à présent. Ceux des premiers siècles de l'Eglise ne sont pas moins dignes de notre attention et de notre respect : ils portent avec eux des caractères de majesté, de grandeur et d'onction, dignes de l'Esprit saint qui y assistoit. N'oublions pas que le concile de Trente, le dernier

Traité de l'étude des conciles.

des conciles généraux, renferme d'excellents morceaux de l'ancienne discipline ecclésiastique, et des décrets de doctrine dignes des plus beaux.jours de l'Eglise.

#### ξIV.

Sur les canons.

Les canons, considérés en eux-mêmes, ne sont autre chose que les lois de l'Eglise qui a Jésus-Christ pour chef et pour son époux. Considérés, par rapport à leur matière et à leur but, ou ils décident quelque controverse touchant la foi, ou ils ont voulu résoudre des difficultés sur la morale, et apprendre par cette résolution comment il faut régler sa conduite. Dans ces deux différents points de vue, on sent quel est le prix des saints canons. Ceux qui appartiennent à la foi, et ceux qui renferment les premiers principes de la morale, subsistent et subsisteront toujours : ce qu'ils contiennent étant invariable. A l'égard des canons de pure discipline, quoiqu'ils soient sujets au changement, il y en a encore beaucoup qui sont en usage, ou en tout, ou en partie; et d'ailleurs il n'y en a point qui n'ait quelque liaison avec la foi et avec la morale. On voit par le concile de Carthage de l'an 419, que c'étoit une pratique de recueillir les canons des conciles particuliers et de s'en former une règle de conduite. On doit aussi beaucoup respecter ceux qui ont été faits pour contraindre, par les peines spirituelles, à régler la foi et les mœurs sur la parole de Dieu et les décisions de l'Eglise.

C'est dans les saints canons que les ecclésiastiques s'instruisent de leurs obligations, et qu'ils apprennent comment ils doivent administrer les choses saintes et travailler utilement à la sanctification

des peuples.

La connoissance des canons est recommandée dans plusieurs conciles, et entr'autres dans le IVe de Tolède, le Ier de Mâcon, dans ceux de Constance et de Bâle, dans le IVe de Milan sous saint Charles, qui dit que par la connoissance des canons il faut entendre celle des anciens conciles, des écrits des saints Pères, et celle de l'Histoire ecclésiastique. C'est en les étudiant, que l'on acquiert cette science que le Sage appelle la science des Saints, puisque c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés; que ce sont les conciles, ou les saints papes, qui les ont publiés. C'est dans les canons que l'on trouve les véritables et solides principes de la théologie

b.

morale; c'est en se conformant à leur esprit, que l'on évite de tomber dans le relâchement, et de suivre des opinions contraires à la simplicité de l'Evangile et à la doctrine des Pères.

Lorsque les canons ont été renouvelés en différents conciles, on doit ordinairement les regarder comme plus importants : on doit encore avoir beaucoup d'égard aux canons insérés dans les codes ou collections des églises : ils méritent une considération particulière : la durée du temps pendant lequel on les a reconnus et observés fait juger de leur utilité.

Nos rois sont les protecteurs des canons, et ils ont droit de les faire exécuter. En France nous faisons profession de garder les canons, même ceux de discipline, qui ont été dressés dans les quatre premiers conciles qui sont universellement reçus, de même que ceux des anciens conciles de France.

La quantité des canons est immense : on peut s'en convaincre par les collections qui en ont été faites, soit celle de Denis-le-Petit, soit celle de Gratien et des autres. Ce seroit la matière d'une étude fort longue si on vouloit les savoir tous. Le recueil que nous en donnons dans cet ouvrage tient un milieu entre trop de brièveté et trop d'abondance. Nous avons cru devoir faire un choix des plus remarquables, et particulièrement des canons des plus célèbres conciles. On s'est donc attaché à ceux qui ont pour objet les matières les plus importantes de la morale et de la discipline; à ceux qui peuvent faire connoître en quelque manière cet esprit primitif de l'Eglise; cette substance, pour ainsi dire, de la religion, que les Pères des anciens conciles avoient reque de plus près et avec plus d'abondance, comme ayant puisé à la source même.

#### ξV.

#### Collections des plus célèbres des conciles ou des canons.

Ancien code de l'Eglise Orientale. C'est la collection des canons la plus ancienne: elle commençoit par les dix-neuf canons du concile de Nicée, ensuite étoient les vingt-cinq canons de celui d'Ancyre, métropole de la Galatic, les quatorze de Néocésarée, métropole du Pont, les vingt de Gangres, les vingt-cinq d'Antioche, les soixante célèbres de celui de Laodicée dans la Phrygie, pacatienne, tenu vers l'an 365, et les trois de Constantinople.

Ce fut, quelque temps après le concile de Constantinople, as-

comblé en 381 par Théodose, que tous ces canons furent réanis en un seul corps par les soins de quelque savant dont la mémoire n'est pas venue jusqu'à nous. Il y a des gens qui croient qu'Etienne d'Ephèse en fut l'anteur. Dans cette collection, les vingt-cinq canons du concile d'Ancyre y sont placés après ceux de Nicée, avec cette observation dans le titre: Qui quidem priores sunt Nicœnis, sed ideò postpositi sunt propter auctoritatem synodi œumenicæ. En effet le concile d'Ancyre est plus ancien de onze ans que celui de Nicée, celui-ci étant de l'année 325 et celui-là de l'année 314, immédiatement après la fin des persécutions. C'est de Denis-le-Petit que nous apprenous tous ces faits qu'il a lui-même développés dans sa préface.

Cette collection, qui étoit déjà en usage avant le concile général de Calcédoine 2, fut cutièrement rendue authentique et comme canouisée par ce concile : car le premier canon en parle en ces termes : Canones qui à sanctis patribus in unâquâque synodo hucusque constituti sunt, observari cequum censuimus. Elle fut d'abord traduite en latin par un auteur dont on ignore le nom; mais comme cette version latine étoit dans un grand désordre, Denis-le-Petit en entreprit une nouvelle traduction et s'attacha fidèlement à l'ordre des conciles et aux nombres qui distinguoient les canons. Avant ceux de Nicée, il ajouta les canons apostoliques jusqu'au cinquantième, au lieu des quatre-vingt-cinq, n'en avant peut-être pas davantage. Après les canons du concile de Constantinople, il ajouta vingt-sept canons du concile de Calcédoine; mais ce sut indépendamment de la suite, dans laquelle il avoit rapporté les autres. Enfin il ajouta les vingt-un canons du concile de Sardique, et tout le code de l'église d'Afrique, contenant plus de cent trente-huit canons, sous le nom de concile de Carthage, et divisé en cent quatre-vingt-huit chapitres. C'est ce code que les Pères ont regardé comme un tréser de la discipline ecclésiastique. C'est en effet un illustre monument de l'antiquité.

Le succès de la version qu'avoit faite Denis-le-Petit de cette collection, fut si grand, que peu de temps après l'Eglise romaine l'adopta et en embrassa l'ordre. En effet le pape Vigile 3 ayant déposé Rustique et Sébastion, tous deux diacres de l'Eglise romaine, et leur ayant fait savoir leur déposition et les raisons de cette punition, dans sa quatorzième lettre, qui fut lue dans la septième conférence du V° concile général, il cite les canons grees

Denis-le-Pet, Praf. in Cod. Can. Grac. — 2 C. Calch. 1. C. Tom. 4, p. 756.
 3 Vig. Ep. 14.

approuvés par le concile de Calcédoine 1 et ut universi nos hac.... recte fecisse cognoscant, canonum constituta posuimus qua sancta Calchedonensis synodus apud se relecta laudavit.

Le pape Adrien 2, selon le sentiment du Père Sirmond, fit pre-

sent de ce code de canons à l'empereur Charlemagne.

Quelques années après, ces conciles latins d'Afrique furent traduits en grec, et augmentèrent ainsi la collection grecque donnée au public l'an 1540, par Jean du Tillet, sous le nom de Code de l'Eglise orientale; mais il ne faut pas confondre ce dernier avec l'ancien code de l'Eglise grecque dont on vient de parler.

Collection de l'Eglise romaine jusqu'au concile de Nicée. Elle ne consistoit d'abord que dans la tradition des règles apostoliques. Ensuite on y joignit les canons de Nicée : on comprenoit sous le nom de Nicée les canons du concile de Sardique : tenu l'an 347. Quelques auteurs prétendent même qu'il n'y a point en à Rome de code de canons qui ait en force de loi, avant celui de Denis-le-Petit. Les papes Sirice et Célestin marquent qu'il étoit composé des canons et des décrets du saint Siège. On en a depuis ajouté d'au tres ; et c'est ainsi qu'il a été augmenté.

Code ancien de l'Eglise gallicane. Il contenoit les conciles particuliers de cette églisc. Elle s'en est toujours servie jusqu'au temps

de Charlemagne.

Code du pape Adrien. C'est le même qu'il présenta à l'empereur Charlemagne sur la fin du huitième siècle. Cette collection est composée des canons grecs et latins des conciles de Rome et des décrets des papes. Elle a passé pour un code de canons, tant en France qu'à Rome. Cette collection est peu différente de celle de Denis-le-Petit. On la trouve dans plusieurs bibliothèques.

Code des canons de l'Eglise universelle. C'est une collection grecque, sous le titre de Codex canonum Ecclesia universa, faite peu après le concile de Calcédoine, et attribuée à Etienne évêque d'Ephèse. Justel le Père en a donné une édition en 1610. Elle contient les canons des conciles de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Laodicée, du 1er de Constantinople, d'Ephèse et de Calcédoine. Car ces neuf conciles grecs composent le droit canonique ancien des Eglises orientales. Nous en avons parlé ci-dessus.

Collection de l'église de Paris. Elle contient entr'autres choses la préface d'Isidore, les canons attribués aux apôtres, au nombre de quarante-huit dans le texte de la version de Denis-le-Petit, les

<sup>1</sup> C. T. V. p. 556. - 2 H Tom, des conciles de France, p. 117.

dix-neuf canons de Nicée, les vingt-quatre d'Ancyre, les quatorze de Néocésarée, les vingt de Gangres, les vingt-cinq d'Antioche, les cinquante-huit de Laodicée, les trois de Constantinople, et les vingt-sept de Calcédoine.

Le décret de Gratien. Ce grand ouvrage mérite qu'on en donne ici une légère idée. Il est composé des textes de l'Ecriture, des réglements des conciles, des rescrits des anciens papes et des autorités des saints Pères. Il est divisé en trois parties. La première s'appelle des distinctions, et contient cent une distinctions. La deuxième, que l'on nomme des causes, est composée de trente-six causes dont la trente-troisième a six distinctions qui traitent de la pénitence. La troisième contient cinq distinctions, qui sont appelées de Consecratione, parce que cette partie commence par la consécration des églises. La première partie traite des premiers principes du droit divin et humain, dans les vingt premières distinctions : le reste traite des ordinations et des ministres de l'Eglise, des supérieurs et des inférieurs. La deuxième traite des jugements ecclésiastiques, tant civils que criminels, tant au for intérieur qu'au for extérieur. Il y est parlé amplement du mariage et de la pénitence. La troisième traite des autres sacrements, savoir, du baptême, de la confirmation, de l'eucharistie, mais non de l'extrêmeonction, et elle commence par la consécration des églises et des autels.

Dans les premières éditions, le texte de Gratien étoit tel qu'il l'avoit dressé lui-même, c'est-à-dire plein de citations fausses et infidèles : car il avoit cité les fausses décrétales des papes, et des ouvrages supposés, et il s'est souvent trompé en citant un auteur ou un concile pour un autre. Les papes Pie IV et Pie V firent travailler à la correction de cet ouvrage, du moins des principales fautes. Ce travail fut achevé sous Grégoire XIII, et l'ouvrage fut approuvé par ce pape, et imprimé par son ordre en 1580 : ensuite à Paris en 1585, et à Lyon en 1591. Il est vrai de dire que cet ouvrage, à plusieurs défants d'exactitude près, est d'une grande utilité, soit pour la variété des matières, soit pour l'ordre et la méthode qui y sont gardés, soit pour la commodité qu'il y a de voir d'un seul coup d'œil et en forme de lieux communs, ce qu'il y a de plus curieux dans l'ancienne discipline ccclésiastique, réduit sous certains chefs principaux. Il n'en est pas tout-à-fait de même des décrétales de Grégoire IX ni du Sexte : d'ailleurs ils n'ont pas le même rapport à la science des conciles.

Nouvelles collections des conciles. Codex Canonum vetus Eccle-

siæ romanæ, par François Pithou, imprimé au Louvre en 1687 Cette édition, qui est fort belle, contient les canons attribués aux apôtres, et les principaux conciles jusqu'au quatrième siècle, sous le titre de Corpus Canonum Apostolorum et conciliorum ab Adriano oblatum Carolo Magno.

Collection de Jacques Merlin, deux vol. in-folio. Deux éditions, l'une en 1524, l'autre en 1530. Le premier volume contient la compilation des conciles et des lettres décrétales des papes, par Isidore. Le deuxième, les Actes du 1<sup>ee</sup> et du 2<sup>e</sup> concile de Constantinople et des conciles de Constance et de Bâle.

Collection de Crabbe, religieux de Saint-François à Cologne, deux vol. in-fol, sous un titre qui promet plus qu'il ne donne; et contenant les conciles depuis saint Pierre jusqu'à Jean II.

Collection de Surius, quatre vol. in-fol. Cologne 1567.

Collection de Nicolin, 1585.

Collection de Binius, 1606, 1618, 1636.

Collection des conciles, imprimée à Rome, quatre vol. in-fol. 1608, grec et latin.

Collection, dite du Louvre : c'est la plus belle édition des conciles, en 1644, trente-sept vol. in-fol. remarquables par la beauté du

papier et des caractères; mais il s'y est glissé des fautes.

Collection des Pères Labbe et Cossart, Paris 1672. C'est la plus complète : elle a été continuée par le Père Cossart jusqu'au neuvième vol. Quoiqu'en dix-sept vol. elle est d'un quart plus ample que celle du Louvre. Cette collection rassemble toutes les commodités que les autres renferment. On y trouve les mêmes pièces rangées sous deux colonnes. Le grec occupe la colonne intérieure, et le latin l'extérieure. On voit les années de Jésus-Christ à la tête de chaque pièce. Au haut de la page est le titre de la lettre ou du concile : d'un côté le nom du pape, de l'autre côté celui de l'empereur : les notes marginales, ou celles qui suivent les pièces, sont en plus petit caractère : celles-ci ont rapport aux endroits marqués par les mêmes lettres de l'alphabet. Chaque chapitre ou article a aussi son titre en tête et en lettres italiques. Les citations de l'Ecriture, des Pères ou des canons sont en marge. Les différentes leçons sont marquées, soit par un astérisque, soit par une raic ou par une double raie. Il y a aussi des observations critiques sur les faits importants ou sur des propositions qui méritoient d'être remarquées ou retenues.

Collection de Baluze. Le premier volume est pour remédier aux défauts qui s'étoient glissés dans les collections précédentes.

Collection du Père Hardouin. Elle a paru en 1715, neuf volumes. Le débit en a été empêché pour des raisons importantes : il a eu le dessein particulier de vouloir faire valoir les décrétales, et autres pièces de même nature, comme des ouvrages reconnus pour vrais.

Bibliothèque historique du Père Le Long, où l'on voit la liste des conciles de France et des Synodes.

Collection des conciles de France, par le Père Sirmond.

Capitulaires des rois de France : ce sont les constitutions qui ont été faites par nos rois, l'espace de cinq cents ans, par M. Baluze. Ces capitulaires ont été recueillis dans le premier volume de son ouvrage, intitulé Capitularia Regum Francorum, deux vol. in-fol. Paris 1677. Le premier volume contient les capitulaires de nos anciens rois Childebert, Clotaire, Gontram, Dagobert, Carloman, Pepin, ceux de Charlemagne, Louis-le-Débonnaire, ensuite les deux collections des capitulaires, l'une d'Ansegise, l'autre de Benoît, diacre. Le deuxième volume contient les capitulaires de Charles-le-Chauve, de Louis-le-Bègue, de Carloman, du roi Eudes, de Charles III, des empereurs Lothaire et Louis II, ensuite les collections des formules de Marculfe et d'autres auteurs. Il a souvent indiqué la source d'où l'on avoit puisé les capitulaires, c'est-à-dire les conciles, les décrets des papes et les lois des empereurs. Cet ouvrage est fait avec une application extraordinaire; on y trouve des notes qui décèlent une grande érudition.

#### § VI.

#### Sommes des conciles.

Somme de Barthélemi Carranza de l'ordre des Jacobins : depuis saint Pierre jusqu'à Jules III. Il y en a eu plusieurs éditions : la plus correcte est celle de Louvain en 1681 in-4.º On est surpris d'y lire que le pape est au-dessus du concile, et que c'est de son autorité que les décisions tirent toute leur force.

Somme de Gaspar Cantarini, cardinal: Florence 1553. C'est une histoire des conciles les plus remarquables; elle est écrite avec beaucoup d'ordre, mais fort en abrégé.

Somme de Sagittarius. C'est un abrégé des conciles, imprimé à Bâle vers v550. Il a tiré ses extraits de la collection de Grabbe.

Somme du Père Coriolan, capucin, depuis saint Pierre jusqu'à Grégoire XV. On y voit plusieurs maximes contraires aux libertés de l'église gallicane. C'est plutôt un précis de l'histoire ecclésiastique qu'un abrégé de canons. Il y a eu une édition de cette somme à Paris en 1645, par Louis Bail, docteur

Somme du même Louis Bail, deux éditions, l'une en 1645,

l'autre en 1650 et plus ample.

Sinopse du Père Labbe. Paris 1661, in-4.º depuis saint Pierre jusqu'à Alexandre VII, avec trois index alphabétiques, une note géographique des rovaumes, provinces et villes où ont été célébrés les conciles.

Table des conciles, par M. Dupin, dans sa bibliothèque des auteurs ecclésiastiques.

Histoire des conciles généraux, par M. Hermand, avec l'extrait des canons et un abrégé chronologique de la vie des papes. La dernière édition est en quatre vol. in-4.º

Somme des conciles, par le Père Poisson, de l'Oratoire, Lyon

1706. On lui reproche le défaut d'exactitude.

Histoire des conciles généraux, par Richer. En même temps qu'il donne l'histoire de chaque concile, il développe plusieurs points de doctrine. Cette histoire est curieuse par plus d'un endroit.

Décrets de l'Eglise gallicane, par Bouchel 1609. C'est une espèce de code pour le droit canon de France.

#### § VII.

Exposition de cet ouvrage, et conclusion de ce discours.

It convient maintenant de rendre compte des raisons qui ont déterminé à entreprendre cet ouvrage. 1.º On a fait réflexion que toutes les sommes des conciles, ou du moins les livres qui en portoient le nom, sont écrits en latin : on n'entrera point ici dans la discussion des causes qui ont rendu ces sommes peu utiles et de peu d'usage. On ne met point non plus au rang des sommes des conciles, de simples tables que l'on trouve quelquefois à la fin des volumes des auteurs ecclésiastiques, on de simples listes qui n'apprennent que le nom du concile et l'année de sa tenue. On s'est donc proposé de remplir, dans toute son étendue, l'idée que tout le monde lettré se forme par le mot de somme, qui, au fond, re-

pond à celle que nous avons d'un abrégé, et d'exécuter l'ouvrage en français.

On convient que, pour acquérir une connoissance un peu profonde des conciles, il faut les étudier dans leurs sources : c'est là qu'on voit leurs actes, décrets, lettres, formules, etc. Mais si on fait un moment réflexion que les plus anciens et les plus célèbres conciles, tant les généraux que les particuliers, sont en grec; qu'à se contenter même de les étudier dans une seule collection complète, comme celle des conciles du Père Labbe, il faut avoir le temps et le courage de lire avec application dix-sept volumes infolio; que, passé un certain âge, les études profondes ne trouvent guère de place dans la vie des hommes, du moins du très-grand nombre, parce qu'ils sont entraînés par les fonctions et les occupations de leur état, on se convainera qu'un pareil abrégé, s'il est bien fait, est d'une grande commodité pour avoir une connoissance suffisante des conciles, et en savoir ce qu'il n'est pas permis d'ignorer.

Nous nous sommes donc attachés à faire un exposé succint de tous les conciles certains et connus, depuis le premier concile tenu à Jérusalem jusqu'à ceux qui sont le plus près de nos jours. Pour éviter toute erreur dans le choix, nous avons pris pour guide un savant bénédictin, qui avoit étudié cette matière, et qui y est assez versé pour distinguer un acte sincère, d'un apocryphe, et nous nous sommes conformés, pour le nombre des conciles, à la liste qu'il en a donnée dans son grand ouvrage, qui a pour titre l'art de vérifier les faits. A l'égard de tout ce qui fait la matière de l'abrégé que nous donnons de chaque concile un peu important, nous avons suivi exactement les historiens de l'Eglise les plus estimés, de l'aveu de tous les connoisseurs. On a suivi la même route pour la collection des canons, qui sont la partie la plus utile des conciles. Il a résulté de ce travail un abrégé qui renferme la substance de la science des conciles, et qui peut servir de degrés à ceux qui en auront l'attrait pour passer à une étude plus séricuse: mais il ne sera pas moins utile aux ecclésiastiques qui, n'ayant pas tout le loisir nécessaire, sont néanmoins bien aises d'avoir une connoissance raisonnable des conciles, et telle qu'il convient à leur état.

On pourroit objecter que tout ce que nous rapportons en abrégé des conciles, étant raconté plus au long dans les historiens ecclésiastiques, il semble inutile de donner un ouvrage qui ne fait que répéter en substance des choses que l'on a dans ses livres; mais les personnes qui feroient cette objection doivent réfléchir que leur critique retombe pareillement sur tous les abrégés d'histoire, quels qu'ils soient, et quelqu'utiles qu'ils aient paru au public. Il y a même une grande différence entre ces sortes d'abrégés et le présent ouvrage : car ce n'est point ici l'abrégé d'une histoire que tout le monde a chez soi en grand. En effet les conciles ne font qu'une partie de l'histoire ecclésiastique : partie, à la vérité, la plus utile aux personnes consacrées à l'église, mais répandue cà et la dans un nombre très-considérable de volumes, et noyée pour ainsi dire parmi une infinité de faits : de manière qu'à vouloir se faire un plan des conciles et les placer en ordre dans son esprit, il y a de quoi donner de l'exercice à la mémoire la plus heureuse. Or, pour s'épargner cette peine, ceux qui veulent étudier sérieusement certaines parties de l'histoire, qu'ils presèrent à d'autres, et y être, comme on dit, rompus, n'ont garde de se contenter de lire : ils prenuent la plume, ils démembrent le corps de leur histoire : ils en détachent ce qui fait l'objet de leurs recherches, et ils en forment un tout pour s'en servir au besoin : c'est le moyen de mettre à profit les lectures sérieuses : et c'est à peu près ce que nons avons exécuté dans cet abrégé. Considéré dans ce point de vue, il ne pourra qu'être utile à toutes les personnes qui ont négligé de prendre cette peine dont nous venons de parler, qui sont bien aises de reprendre leurs idées sur les conciles, d'avoir un répertoire sous la main, propre à leur indiquer d'un coup d'œil le temps d'un concile, la matière qui y a été traitée, les points de foi qui y ont eté discutés, et les hérésies qu'il a condamnées.

Quand cet ouvrage ne seroit utile qu'à ces sortes de personnes, qui sont ordinairement le plus grand nombre, nous ne regarderions point notre travail comme inutile, quelqu'imparfait qu'il pût être.

On trouvera peut-être mauvais qu'au lieu de réduire cet abrégé dans la forme d'un dictionnaire, on ne l'ait pas mis dans l'ordre naturel, qui étoit de rapporter les conciles selon l'ordre des temps; mais nous avons été obligés de céder en cela au goût du public, à qui cette forme plaît davantage; et d'ailleurs on doit convenir qu'elle est d'une grande commodité quand on veut trouver sur-lechamp un point d'histoire que l'on avoit oublié, ou sur lequel on hésite, ou dont on conteste avec quelqu'un.

Il semblera peut-être à quelques personnes qu'un ouvrage de cette nature auroit été bien mieux s'il eût été exécuté en in-4." C'est de quoi nous ne pouvons disconvenir, mais c'est encore le

goût public, si bien connu des libraires, qu'il l'a emporté. Il en a résulté un inconvénient qui nous a fait quelque peinc et que nous n'avons pu parer; c'est qu'en exécutant cet ouvrage dans un format tel que celui-ci, on a été obligé de rassembler toutes les citations à la fin de chaque concile, tandis qu'elles auroient dû régner en marge, et répondre aux endroits pour lesquels elles étoient mises et dont elles justificient la vérité, comme la copie le portoit; ce qui ne seroit pas arrivé s'il eût été exécuté in-4.º Mais nous espérons que ce défaut ne nuira pas à l'ouvrage en lui-même; sur tout si les personnes équitables daignent faire attention qu'on a sacribé une chose qui est, à la vérité, du devoir d'un auteur, à la satisfaction d'un ouvrage de cette étendue, dans un format qui fût portatif.

Il ne me reste, en finissant cet Avant-Propos, que de prier Dicu de vouloir bénir mes intentions et de rendre cet ouvrage utile à ceux qui sont consacrés à son service, comme aussi de me pardonner les fautes que j'aurois pu faire en parlant des matières de la religion, qui demandoient sans doute plus d'exactitude que je n'en ai apportée, et en y mêlant des expressions et des choses qui ne viennent que de mes propres ténèbres. Quecumque dixi de tuo, agnoscant et tui: si que de meo, tu ignosce et tui.

<sup>1</sup> S. Aug. l. 15. de Trin. c. ult.



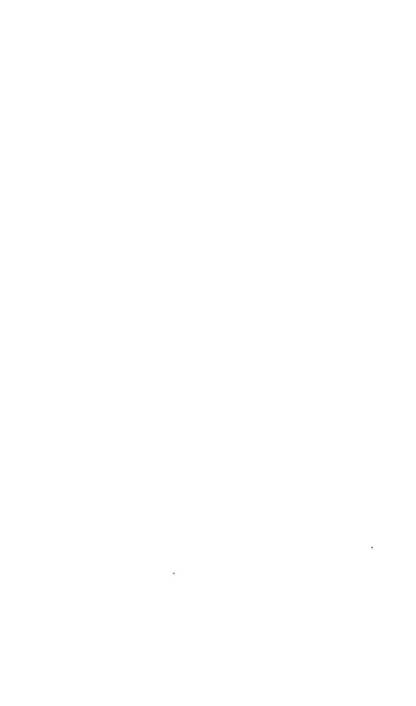

## DICTIONNAIRE

## DES CONCILES.

## A

AFRIQUE (Concile d') Africanum, l'an 200 ou environ. Il fut assemblé par Agrippin, évêque de Carthage: tous les évêques d'Afrique et de Numidie s'y trouvèrent. On y décida qu'il ne falloit plus recevoir sans baptême ceux qui l'avoient reçu hors de l'Eglise, contre ce qui s'étoit pratiqué jusque-là en Afrique. Till.

AFRIQUÉ (Conc. d') l'an 251 sur les tombés dans la persécution, à l'occasion du schisme de Felicissime. de Novat et de Novatien. Les seules lumières que nous ayons de ce concile, nous viennent des lettres de saint Cyprien. Felicissime étoit prêtre de Carthage; il avoit été convaincu de plusieurs crimes, et, craignant d'être puni par saint Cyprien qui étoit alors dans sa retraite à cause de la persécution, il commença le schisme dans cette eglise. Il s'opposa à la commisison, remplie de charité, que saint Cyprien avoit donnée à deux évêques et à deux prêtres de distribuer, de sa part, de l'argent aux chretiens qui etoient pauvres, et d'assisterceux qui pouvoient faire quelque métier : il déclara qu'il ne communiqueroit point avec ceux qui voudroient obeir à saint Cyprien, et demeurer dans sa communion, et il s'efforça de séparer une partie du troupeau d'avec son pasteur. Quelque temps après , Novat et cinq prêtres de Carthage se joignirent à Félicissime, dont ils fomenté le schisme, et

Isaint Cyprien: mais comme Novat craignit d'être déposé du sacerdoce, à cause de ses crimes, qui ne le meritoient que trop, pour prévenir sa sentence, il résolut d'aller à Rome. Voulant brouiller toutes choses, il s'efforça d'attirer dans son parti les tombés, en leur promettant la paix : et avant de partir, il etablit diacre Felicissime sans la permission de saint Cyprien. Ainsi Novat forma d'abord en Afrique le schisme de Felicissime. Celui-ci faisoit profession de recevoir les tombés, en les exemptant des rigueurs de la pénitence. Saint Cyprien compare Novat à une nues qui portoit partout la foudre et la tempête. Vers le même temps, Nova tien avoit excité un pareil schisme a Rome. Son ambition en fut l'origine; il avoit conçu le desir , opposé à l'esprit de l'Eglise, d'être elevé au pontificat. Mais , malgré ses brigues , saint Corneille ayant été eln , le dépit porta Novatien dans le schisme qu'il commença par son ordination illégitime : il y joignit bientôt l'hé-

voient saire quelque métier: il déclara qu'il ne communiqueroit point avec ceux qui voudroient obeir à saint Cyprien, et demeurer dans sa communion, et il s'efforça de séparer une partie du troupeau d'avec sou pasteur. Quelque temps après, Novat et cinq prêtres de Carthage se joignirent à Félicissime, dont ils avoient fomenté le schisme, et abandonnèrent la communion de tels : bientôt après il dit que les lavant été une fois établi par le meetombes n'avoient plus à esperer de salut, quelque penitence qu'ils fissent, quand même ils souffriroient le martyre: il ajoutoit que l'on participoit aux crimes de tous ceux avec qui on communiquoit; que toute l'Eglise etoit corrompue par la communion qu'elle accordeit aux pecheurs: il ecrivit à toutes les eglises rour trouver des partisans de son erreur : il envoya aussi de tous les côtes des lettres pleines d'imposture et de calcumies écrites au nom de quelques confesseurs de Rome, qu'il

AFB

avoit attires à son parti. Saint Corneille ne voulut pas prendre moins de peine pour la vérité, que Novatien en prenoit pour l'heresie, et il écrivit à tous les évêques. Le fruit de ses lettres fut la tenne de divers conciles, et particulierement de celui dont il est ici question. Ce fut donc à l'occasion de ces divers schismes, et pour les apaiser, que saint Cyprien, qui etoit sorti de sa retraite, convoqua les evêgues d'Afrique : les prêtres et les diacres furent admis dans ce concile. D'abord, afin d'êter tout pretexte aux esprits foibles, qui avoient par ajouter foi aux calomnies que le parti de Novatien répandoit contre saint Corneille, les Peres du concile resolurent qu'en demanderoit le temoignage de leurs freres qui avoient assiste à son ordination, et qu'on enverroit des deputes à Rome penr apprendre an vrai ce qui s'etuit passe; mais cola n'empêchoit pas que saint Cyprien ne reconnût l'election de Corneille pour légitime. Les deputes de Novatien, etant arrives à Carthage, demanderent que les evêques examinassent les accusations contre le pape saint Corneille; mais les Peres du concile répondirent qu'ils ne souffriroient pas que la reputation de leur confrère Corneille fut attaquee, apres qu'il avoit ete elu et ordonne par

ment des eveques, c'étoit un crime d'en ordonner un autre pour le même siege. Et le concile en ecrivit a saint Corneille une lettre synodale.

2.º On examina la cause de Félicissime et des cinq prêtres qui l'avoient snivi : on les condamna et on les excommunia. 3.º Comme les deux sectes de Felicissime, de Novat et de Novatien ruinoient la penitence par les deux exces contraires. puisque le premier l'abolissoit, en admettant sans elle ceux qui ctoient tombes dans le crime, et que le second la rejetoit absolument, on y discuta la question des tombes, et l'on statua que les libellatiques, qui avoient embrasse la penitence aussitôt après leur faute, seroient admis des lors à la communion; que ceux qui auroient sacrifie seroient traites plus severement, sans qu'on leur ôtât neanmoins l'esperance du pardon, de peur que le desespoir ne les rendit pircs; qu'on les tiendroit long-temps dans la penitence, afin qu'ils tachassent, par leurs larmes, d'obtenir la misericorde de Dieu : qu'on examineroit les diverses circonstances, causer, voluntates, necessitates, des fautes de chaque compable, leurs intentions, leurs engagements, pour regler sur cela la durce de leur penitence; que l'on traitereit avec plus d'indulgence ceux qui avoient resiste long-temps à la violence des touring hits, et on jugea one trois ans de penitence suffisoient pour les faire admettre à la conmunion dans unan ou deux. On dressa plusieurs articles ou canons sur les divers cas qui se présentoient, et on en fit un ecrit qu'on envoya à tons les evêques. Parenius croit que c'est ce qu'on a depuis appelé canons penitentiaux. Le concile, pour empêcherqu'on n'accordat la paix à ceux qui ne feroient pas une veritable penitence, fit cet arrêt non commeson tant de suffrages, et qu'un evêque sentiment particulier, mais comme

une chose d'une obligation absolue : ce qu'il témoigna par les menaces et les anathèmes qu'il y joignit : Concilio frequenter acto, non consensione tantum nostra, sed et comminatione decrevinus, etc. A l'égard des évêques et des autres ministres de l'Eglise, qui auroient sacrifié, ou qui auroient témoigné par des billets qu'ils l'avoient fait. les Pères du concile ordonnèrent qu'on pourroit les admettre à la pénitence, mais qu'ils seroient absolument exclus du sacerdoce et des fonctions ecclésiastiques. Le concile ordonna qu'on accorderoit la communion de l'Eglise à ceux qui, depuis leur chute, n'ayant point cessé de faire pénitence, tomberoient en des maladies mortelles. Et si les conciles posterieurs ordounerent que l'on remettroit au nombre des penitents, ceux qui auroient reçu la communion dans la maladie, il paroît, selon l'opinion des plus habiles, que ces conciles parlent des pécheurs qui ne demandoient la pénitence et la communion que dans la maladie même, et non de ceux qui étoient tombés malades après avoir embrassé la pénitence. Novat et Felicissime furent condamnés dans ce concile, qui dura fort long-temps. Cip. Ep. 49. p. 99. Ep. 51. p. 49. Ep. 53. p. 55. Ep. 45. p. 42.

AFRIQUE (C. d') l'an 349 sous

Gratus, evêque de Carthage. On y fit treize canons sur la discipline.

Vorez CARTHAGE.

AFRIQUE (C. général d') tenu à Hippone l'an 393 le 8 octobre. Aurèle de Carthage y présida. Mégale de Calame, primat de Numidie, et tous les autres primats des provinces d'Afrique y assistèrent. Cécilien et Théodore y parlèrent au nom des autres évêques. On vit, en

combattit expressément les manicheens : il ne nous reste qu'un fragment des actes de ce concile. On y régla que l'évêque de Carthage manderoit tous les ans aux primats de chaque province en quel jour il faudroit faire la pâque l'année snivante, afin que ceux-ci le fissent savoir à leurs suffragants. On ordonna qu'on tiendroit tous les aus un concile de toute l'Afrique, tantôt à Carthage , tantôt dans quelque autre province, et cet usage s'observa jusqu'en l'an 407. On fit dans ce concile quarante-un canons qui servirent de modèle aux conciles suivants. Conc. t. 2. p. 1065. C. at t. 4. p. 1639. E. Cod. Afric. t. 2. c. 42.

AFRIOUE (C. d') tenu à Carthage l'an 397 le 28 août : c'est ce qu'on appelle le troisieme de Carthage. L'évêque Aurèle y présida à la tête de quarante-quatre évêques. On y fit beaucoup d'ordonnances particulières en conséquence de diverses plaintes que quelques evêques y firent sur certains abus. I. CAR-THAGE. C. 1. 2.p. 1072. b. c.

AFRIOUE (C. d') l'an 401 le 13 septembre. On y traita de la manière la plus utile avec laquelle on devoit se conduire envers les donatistes. On resolut d'agir avec eux avec beancoup de douceur, et de leur faire connoître à tous, autant qu'il seroit possible, le misérable état où ils etoient, dans l'esperance que Dieu leur ouvriroit les yeux et leur toucheroit le cœur : que l'on recevroit les ecclésiastiques donatistes qui voudroient se reunir, dans les fonctions de leur ministère. Le concile fit ensuite quelques ordonnances pour la discipline. 1.º On confirma cclui de l'an 390, qui avoit défendu cette occasion, quelle estime saint l'usage du mariage aux évêques, Augustin s'étoit dejà acquise. Quoi- prêtres et diacres, sous peine d'être que alors simple prêtre, il fit un ideposés. Pour les autres ecclésiastidiscours devant cette célèbre assem- ques, il est dit que chaque église bice sur la foi et le symbole, à la suivra sa contume. 2.º Defense aux sollicitation des évêques, et il y évêques de changer le lieu de leur

suge et de s'en absenter pour long-1 temps 3.º Que, quand il faudra tenir un concile genéral, tous les évêques de chaque province s'assembleront en deux ou trois classes, de chacune desquelles on choisira tour à tour des deputés qui seront obliges de venir promptement au concile ou de faire inserer leurs excuses dans la lettre publique que la province écrira au concile. 4.º Que les ecclésiastiques, prives de la communion, et déposés pour quelque crime, auroient un an pour poursuivre leur justification, et que s'ils ne le faisoient dans l'an, ils n'y seroient plus recus. 5.º Si un évêque prefere à l'Eglise, ou des héritiers | etrangers qui ne lui soient pas parents, on même ses parents, s'ils sont heretiques ou païens, il sera anathematisé après sa mort : mais cela se doit entendre des biens dont le buitième canon du concile d'Hippone leur avoit permis de disposer: c'est-a-dire, de ceux qu'on leur avoit donnes, et des biens patrimomaux. 6.º Que pour éviter les superstitions on n'admettra aucun autel ou chapelle sous le nom d'un martyr, qu'on ne soit assuré que son corps v est, cu qu'il y a demeuré, ou qu'il y a souffert, et qu'on détruira les antels qu'on a elevés sur de pretendues révélations. On ne voit pas quels evêques composoient ce concile: mais en a lieu de conjecturer qu'ils etoient en grand nombre, et que saint Alype, saint Augustin et saint Evode en étoient. C. tom. 2. p. 1093, a b.

AFRIQUE (C. d') tenu à Milève l'an 402 le 27 août. Aurèle de Carthage s'y trouva, y ayant eté invité, dit-il, par la puissance de la charité et de l'amour de ses frères, et Dieu ayant fortine sa foiblesse. On y relut les canons d'Hippone et de Carthage, et les evêques les confirmèrent et les sonscrivirent. Pour ôier toutes les difficultes qui peuvoient naître touchant l'ordre de la pro-

motion, on régla que tous ceux qu's seroient faits exêques prendroient une lettre écriteou signée de la main de leur ordinateur, où le jour et le consulat de leur ordination seroient marques. C. J. 2. p. 1100, c. d.

AFRIQUE (G.d') tenu à Carthage l'an 403 le 25 août. Saint Alype, saint Augustin et saint Posside s'y trouvèrent. On ignore quels furent les autres évêques. Ce concile fit sommer les donatistes d'entrer en conférence; mais ils refusèrent, avec une hauteur ridicule, de l'accepter, disant qu'ils'ne pouvoient entrer en conférence avec des pécheurs. Le concile se vit obligé de demander à l'empereur des lois contre les donatistes. C. 1. 2. p. 1004-a. b.

AFRIQUE (C. d') tenu à Carthage l'an 405 le 23 août. On y ordonna qu'on écriroit aux gouverneurs des provinces pour les prier de travailler à l'union par toute l'Afrique, parce qu'elle ne l'etoit encore que dans Carthage; et que l'on écriroit aussi à l'empereur pour le remercier au nom de toute l'Afrique, de l'expulsion des donatistes. C. t.

2. p. 1112. b.

AFRIQUE (C. d') tenn à Carthage l'an 407, le 15 juillet. Les députés de toutes les provinces d'Afrique s'y trouvèrent. On y changea, d'un commun consentement, ce qui avoit été ordonné par le concile d'Hippone : savoir qu'on assembleroit tous les ans le concile genéral d'Afrique, parce que ces voyages étoient trop penibles pour les évêques. On ordonna donc, que quand il arriveroit quelque affaire qui regarderoit toute l'Afrique, on ecriroit à l'évêque de Carthage, qui convegueroit le concile, où l'on jugeroit qu'il seroit plus commode ; que les autres affaires seroient jugées chacune dans sa province: que s'il y avoit appel, l'appelant et l'appelé nommeroient chacun des juges desquels il seroit absolument de-

dendu d'appeler. Pour emple her les cieux. Photos, qu'on ne pent donevêques d'aller à la cour sans neces- ter avoir en de bous manuscrits, dit quelqu'un d'eux y ira, on le mar-1 quera dans la lettre formee qu'on lui donnera pour l'Eglise romaine, et au'à Rome on lui donnera une lettre formée pour la cour. Que si un évêque, apres avoir pris une lettre formée pour le voyage de Rome, sans dire qu'il a besoin d'aller à la cour, s'y en va decettesorte, l il sera séparé de la communion. On l ne pourra eriger de nouveaux évêches sans le consentement de l'évêque, dont on demembre le nouveau siège, de celui du primat et du concile entier de la province. On régla ce qui regardoit les donatistes convertis. Le concile dépuia à l'emperenr, au nom de toutes les provinces d'Afrique, les évêques Vincent et Fortunatien, nommés pour defendre la cause dell'Eglise, dans la conference avec les donatistes, et demander à l'empereur cinq avocats pour poursuivre, en qualité de défendeurs, toutes les affaires de l'Eglise, J., CARTHAGE, an 417. C. t. 4. р. 1113. а.

ÁFRIQUE (C. d') tenu à Carthage l'an 418, le premier mai, composé de plus de deux cents évêques. On y décida neuf articles de doctrine contre les pelagiens : ils l furent dresses par saint Augustin, qui fut l'âme de ce concile. Ces neuf articles ou canons sout venus insqu'à nons, et sont datés du premier mai 418. Les trois derniers décident ab-1 solument qu'on ne peut point dire qu'aucun homme soit sans péché, et cette vérité fut décidée solennellement , avec anathème à quiconque l la combattroit. Ontre ces huit canons, le plus ancien code de l'Eglise romaine en met un nouveau, et place après le second, par leguel le concile condamne, avec anathème, vu que ceux dout elle depend la ceux qui prétendent que les enfants demandent avec elle. Comme les morts sans baptê se jouissent d'une évêques de ce concile attendoient ce sie heureuse hors de revanne des jane le pane Zozime feroit au suiet

site, le concile ordonne, que quand M. de Tillemout, reconnoît ce canon. Et ce qui fortifie cette preuve, c'est ce que dit saint Augustin, dans sa lettre à Boniface, que les conciles et les papes avoient condamné l'erreur des pelagiens qui osoient attribuer aux enfants non baptises, up lieu de salut et de repos hors du rovaume des cieux. C. l. 2. p. 1576 b. c. Conc. t. 2. p. 1124. Et p. 1664. b. c. Phot. Bibl. c. 53. p. 41. Aug. ad Bon. l. 2. c. 12. p. 492. 1. d.

On fit, dans ce niême concile, dix autres canons qui regardent les donatistes. On ordonna que, dans les endroits où il y avoit eu des catholiques et des donatistes, qui avoient reconnu divers evêches, les donatistes, en quelque temps qu'ils eussent été convertis , dépendroient de l'évêché que les anciens catholiques du lieu avoient recomm. One si l'évêque donatiste s'étoit converti. les paroisses ainsi mêlees, où les donatistes dépendroient de lui, et les catholiques de l'evêque d'une autre ville, seroient partagees également entre l'un et l'autre, le plus ancien partageant et l'antre choisissant. Ce même concile ordonna, par nu autre canon remarquable, que si les prêtres et les autres cleres inférieurs se plaignent du jugement de leur évêque, ils pourront être jugés par les évêques voisins agrées du leur, et appeler d'eux au primat, on au concile d'Afrique; mais que s'ils pretendent appeler outre mer. personne dans l'Afrique ne communiquera avec eux. Il permet encore de voiler et consacrer une vierge avant 25 ans, lorsque sa chasteté se trouve en danger par la puissance de ceux qui la demanderoient en mariage, ou qu'elle demandecette grâce étant en danger de mort, pourtr'enxdemenrèrent à Carthage, et y formèrent long-temps comme un concile général. Au reste le pape l toit laissé surprendre par les pelagiens, donna sa sentence par laquelle il confirma les décrets du concile d'Afrique et, conformément au jugement du pape Innocent son prédécesseur, il condamna de nouveau Pélage et Célestius, les réduisit au rang des pénitents, s'ils abjuroient leurs erreurs; sinon il les retranchoit absolument de la communion de l'Eglise. Il écrivit encore une fort grande lettre à toutes les églises du monde , et tous les évêques catholiques y souscrivirent. L'empereur Honorius fit une ordonnance contre les pelagiens, et appuya de son autorité la decision de l'Eglise. Conc. . 2. p. 1128. Ibid. p. 1064. b. Ibid.

p. 1132. a. b.

AFRIQUE ( C. d') tenu à Carthage l'an 419 le 25 mai, dans la basilique de Fauste, et convoqué par Aurèle, évêque de Carthage, assisté du primat de Numidie, et de Faustin, légat du pape. Les députés des diverses provinces d'Afrique, c'est-à-dire, des deux Numidies, de la Byzacène, de la Manritanie, de la Césarienne , de la Tripolitaine et les évêques de la Proconsulaire, s'y tronvèrent : ce qui faisoit deux cent dix-sept évêques. Saint Aurèle y présida. Le légat du pape, qui l étoit évêque, fut placé après les deux présidents : à la suite des évêques étoient les deux légats, prêtres : les diacres étoient debout. Saint Augustin y assista. Dans la première séance, on lut l'instruction du pape à ses légats, et le premier canon qu'il produisoit pour montrer que tous les évêques peuvent appeler au pape. Saint Alvpe représenta l que, comme il ne se trouvoit point dans les exemplaires grecs qu'ils avoient du concile de Nicée, il falloit qu'Aurèle envoyât à Constan-Lexemplaire grec ni latin. En effet

des pélagiens, les principaux d'en- l'tinople où étoit l'original du concile! ponr qu'on en fit venir une copie authentique. Cependant il fut dit. pour ne pas offenser le légat du Zozime, ayant reconnu qu'il s'é-[pape, que l'on se contenteroit d'en ecrire à Zozime, et que néanmoins on observeroit ces canons. 2.º On lut celui qui regardoit les appellations, el saint Augustin promit qu'on l'observeroit jusqu'à ce qu'on eût des exemplaires plus assures du coucile de Nicee. 3.º On lut le symbole de Nicée avec les vingt canons ordinaires, et divers réglements faits dans les conciles d'Afrique tenus sous Aurèle. 4.º On traita de l'affaire d'Apiarius : c'étoit un prêtre de Sicque dans la Manritanie. Après s'être rendu conpable de diverses fautes , il avoit été déposé et excommunié par son évêque (Urbain); il avoit appelé de lui au pape, quoique cela fût défendu par plusieurs conciles d'Afrique, et que le concile de Nicée eût ordonné que les affaires des ecclesiastiques se termineroient dans leur province, ne leur accordant point d'autre appel. Néanmoins le pape Zozime, selon Baronius, regut l'appel d'Apiarius, et le rétablit dans sa communion. Les évêques d'Afrique ne voulurent point convenir de la prétention du pape sur les appellations des évêquesà Rome; cequicausa degrandes contestations, qui donnèrent sans doute lieu à un concile, mais dont il ne nous reste aucun monument.

Et comme les évêques africains s'étoient plaints que Zozine, en recevant Apiarius, violoit les règles de la discipline ecclesiastique, ils furent fort surpris lorsqu'ils eurent entendu le légat Faustin, que le pape avoit envoyé en Afrique pour cette affaire, de voir que Zozime attribuoit au concile de Nicée ces canous. Ils soutinrent que les canons, allégués sous le nom de Nicée, pour justifier la prétention de Zozime, ne se trouvoient dans aucon

c'etoient des canons du faux concile l'mit, pour tirer les évêques d'un de Sardique, que les donatistes avoient substitues à la place du véritable. Ces mêmes evêgues yeuloient bien que les eleres pussent se plaindre du jugement de leurs evêques au primat et au concile de la province, mais non aux evêques des provinces voisines. Au reste saint Cyrille fit delivrer au prêtre Innocent, deputé du concile de Carthage, la copie fidele du concile de Nicce, tiree de l'original, qui etoit gardee dans les archives de son eglise. Dans la seconde seance on fit six canons touchant les accusations des elercs. C'est le dernier concile dont il nous reste des actes dans la collection des conciles. Tom. 2. Conc. p. 158q et p. 1603. Bar. 419. § 60. Conc. 1. 2. p. 1041 et 1149.

AFRIOÜE ( C. d') tenu l'an 426 a l'occasion du même Apiarius. Après avoir eté rétabli par le concile précedent, et, etant retembe dans des crimes enormes, qui le firent priver de la communion et chasser de Tabraca, ville dans la Proconsulaire d'Afrique, il se réfugia à Rome. Le pape Celestin, ayant ajouté foi à tout ce qu'il lui plut d'imaginer pour se justifier, le rétablit dans la communion : il y joignit une lettre pour les évêques d'Afrique. Cette conduite du pape donna lieu à ces évêques de s'assembler de toute l'Afrique à Carthage, et d'y tenir un concile universel. De tous ceux qui s'y tronvèrent on n'a les noms que de quinze , entre lesquels on voit Aurele de Carthage, Servus-Dei, qui étoit confesseur, Fortunatien, etc.

Apiarius se présenta au concile avec Faustin, qui y parut plutôt son protecteur que son juge : il voulut même exiger d'eux qu'ils recussent Apiarius dans leur communion. Les Peres crurent devoir auparavant examiner sa conduite criminelle, artifices ordinaires; mais Dieu per-

examen dont leur piete souffroit beaucoup, qu'Apiarius ne pût resister aux remords de sa conscience, ct qu'il avouât, malgre lui, les crimes dont on l'accusoit. Les Peres ne purent s'empêcher de rougir, en entendant l'aven de taut d'infamics, nefanda turpitudines. Faustin ceda a l'evidence de la verite, et le coupa-Lle fut retranche du corps de l'Eglise. Comme les Peres du concile avoient cu reponse de l'Orient, et avoient appris que les canons, cites par Zozinee, n'etoient point du concile de Nicce , ils écrivirent au pape Celestin une lettre, dans laquelle, après s'être plaints de ce qu'il-avoit absous Apiarius, ils le prient de n'ecouter plus-si facilement à l'avenir ceux qui viendroicmt d'Afrique; de vouloir bien ne plus recevoir à la communion ceux qu'ils en auroient separes, lui representant qu'il ne le peut faire sans violer le concile de Nicce, qui veut que ces sortes d'affaires soient terminees dans leurs provinces; de sorte qu'on ne peut les porter autre part sans une definition particuliere de l'Eglise : qu'on peut esperer aussi raisonnablement la grâce et la lumière du Saint-Esprit pour plusieurs evêques assembles librement dans chaque province, que pour un en particulier; et qu'il est plus naturel de juger les affaires où elles sont nees, et où l'on trouve des instructions et des temoins, que de les transporter au-delà desmers. Enfin ils supplient le pape de ne plus envoyer des legats pour faire executer ses jugements , pour ne pas introduire , disent-ils , le faste du siècle dans l'Eglise de Jesus-Christ, qui doit presenter la lumière de la simplicité et la selendeur de l'hamilite a tous ceux qui ne cherekent que Dieu On pretend que l'eglise d'Afrique se maintint dans la possession de juger. dont il chercha à se justifier par ses les prêtres definitivement et saus appel, jusqu'à saint Gregoire-leGrand. Conc. t. 2. p. 1148. et se-

quent.

AFRIOUE (C, d') l'an 525, tenu pour établir la discipline qu'il falloit observer en Afrique. Cu lut un abrégé des canons faits sous Aurèle. Les trois derniers sont pour défendre absolument d'appeler outre mer, sans distinguer entre les évêques et les autres. Le dernier canon y est cité du vingtième des conciles d'Afrique, et le pénultième du seizieme, d'où l'on infère qu'entre celui de 419 et celui de 426, il s'est tenu deux conciles generaux, dont nous n'avons point de connoissance. C. tom. 4. p. 1636.

AFRIQUE (C. général d') l'an 555, composé de deux cent dix-sept évêques, convoqué à Carthage par Réparat, evêque de cette ville, et suivant la coutume qui avoit été long-temps interrompue. On y demanda à l'empereur Justinien la restitution des droits et des biens des églises d'Afrique, usurpes par les Vandales : ce qui fut accordé par une loi du premier août de la même

année. tom. 4. C.p. 1755.

AFRIQUE (Conference d') l'an 645, tenue entre Pyrrhus de Constantinople et saint Maxime abbe, en présence du patrice Grégoire et de quelques évêques. Saint Maxime y démontra, qu'il y avoit deux volontés et deux operations en Jésus-Christ. Pyrrhusse rendit à ses preuves, et alla ensuite à Rome, où il rétracta ce qu'il avoit enseigné auparavant d'une seule volonté et d'une seule opération, et il fut ainsi l reçu à la communion; mais il retourna dans la suite à la même erreur. D. M.

AFRIQUE, Africana Concilia, l'an 646. Plusieurs conciles furent tenus en Afrique cette année-là contre les monothelites : un en Numidie, un autre dans la Byzacène, un troisième en Mauritanie, et un quatrième à Carthage, dans la pro-[reur. Il fut néanmoins depose à

vince proconsulaire.

AGAUNE (C. d') ou DE SAINT MAURICE EN VALAIS, Agaunense, l'an 523, 14 mai. La psalmodie continuelle - établie dans ce monastère y fut confirmée par le roi Sigismond. neuf évêques et neuf comtes. D. Maur.

AGDE (C d') Agathense, l'an 506 le 11 septembre, tenu par vingt-quatre évêques de diverses provinces des Gaules, qui étoient alors sous la domination des Visigoths : il y eut dix deputés d'evêques absents. Saint Cesaire, evêque d'Arles, y présida. Les Pères du concile y traitérent de la discipline de l'Eglise, et y firent 48 canons, qui confirmerent la discipline dejà établie par plusieurs autres conciles. Le canon, qui défend aux prêtres et aux clercs, soit de la ville, soit du diocèse, de retenir les biens de l'Eglise, et sans pouvoir les vendre on les donner, sous peine d'indemniser l'Eglise de leur bien propre , et d'être privés de la communion, paroît être l'origine des bénéfices : car on commençoit des-lors à donner à quelques cleres des fonds en usufruit, au lien des gages qu'on leur donnoit ordinairement pour leur service. Tom. 4. Conc. p. 1381.

AGNANI (C. d') Anganium, l'an 1160 le 24 mars. Le pape Alexandre III , assiste des évêques et des cardinaux de sa suite, y excommunia solennellement l'empereur Frederic et déclara tous ceux qui avoient juré fidelité à ce prince, absous de leur serment. Il ne paroît pas, dit M. de Fleury, que Fredéric ait été moins obei, ni moins reconnu empereur après cette excommunication, que

devant. D. M.

A1X - LA - CHAPELLE (C. d')Aquisgranense, l'an 799. Dans ce concile, Felix d'Urgel, ayant éte entendu en présence du roi Charlemagne et des seigneurs, et réfuté par les évêques, renonça à son ercause de ses rechutes : il écrivit lui-

même son abjuration en forme de lettre, adressee à son clerge et à son peuple d'Urgel. Félix fut relegué à Lyon, où il passa le reste de sa vie. Lorez les conciles de Ratisbonne de l'an 792, de Rome et d'Urgel de l'an 799.

AÍX-LA-CHAPEILE (C. d') l'an 802 au mois d'octobre, tenu par l'ordre de Charlemagne. Ce concile fut nombreux. Les evêques avec les prêtres y lurent les canors, et les abbés avec les moines, la règle de saint Benoît, afin que les uns et les antres vécussent sclon la loi qui leur étoit prescrite : il n'y avoit point alors de moines ou religieux quisuivissent une autre règle que celle de ce saint. Il nous reste de ce concile un capitulaire de sept articles. Les plus importants sont ceux qui regardent les cor-évêques : il fut réglé qu'ils ne pourroient faire aucune des fonctions épiscopales, et qu'ils seroient mis au rang des simples prêtres. Cette discipline est conforme à celle des anciens conciles d'Ancyre et de Néocésarée. Cependant ce ne fut que vers le milien du dixième siècle qu'ils cessèrent d'avoir de l'autorité en Orient et en Occident. F/.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an 800 au mois de novembre. On y traita cette question : si le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père. Pour la decider, l'empereur envoya consulter le pape Léon, avec lequel les députés eurent une grande conference sur le mot Filioque chanté dans le symbole par les eglises de France et d'Espagne : on ne le chantoit point alors à Rome. Le pape auroit souhaite qu'on cût eté dans la même réserve partout, mais il ne condamnoit point ceux qui chantoient l'addition Filioque : il avouoit même que ce mot expliquoit la vraie foi; mais il respectoit les conciles qui avoient défendu de rien ajouter au symbole. Id.

l'an 816 au mois de septembre. On y fit une règle pour les chancines, composee de 145 articles. On en fit aussi une pour les chanoinesses, qui contient 8 articles. C'etoient de vraies religieuses, engagées par vœu de chastete, et gardant exactement la clôture, voilées et vêtues de noir.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an 817. On v fit des constitutions sur la règle de saint Benoit, que l'empereur Louis confirma, et fit executer par son autorite. Id.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an 825. Ce concile fut une suite de celui de Paris de la même annee. Les évêques écivirent, le 6 decembre, leur decision à l'empereur qui étoit à Aix-la-Chappelle; le tout fut envoyé au pape par deux evêques. On ne sait point quelle fut la suite de la négociation de ces evêques aupres du pape; mais il est certain que les Français soutinrent encore quelque temps, qu'il ne falloit ni briser ni adorer les images sans recevoir le second concile de Nicée, quoique le pape l'eût approuvé; et toutefois il est également certain qu'ils furent toujours en communion avec le saint Siége, sans que l'on y voie un moment d'interruption. 1d.

AIX-LA-CHAPELLE ( C. d') l'an 836. Les actes de ce concile sont divisés en deux parties. La premiere contient trois chapitres. Les deux premiers, tirés des anciens canons et des Pères, montrent quelle doit être la vie et la doctrine des évêques, des abbés, des chanoines, des moines , des prêtres : ce sont plutôt des exhortations que des lois , et la plupart sont des sentences des Peres et des canons, et menacent de deposition l'evêque on autre ecclesiastique qui quittera l'obeissance de l'empereur Louis, violant le serment de fidelité qu'il lui a prête. Le troisième contient beaucoup d'avis aux eccle-AlX-LA-CHAPELLE (C. d') siastiques, aux moines, à l'empereur lui-même, à ses enfants, à ses l ministres. La deuxième partie est adressée à Pepin, roi d'Aquitaine, pour l'obliger à la restitution des biens ecclésiastiques. On y répond à l'objection des séculiers : quel mal y a-t-il de nous servir de ces biens dans nos besoins? Mais les evêgues font voir par les saintes Ecritures, que, des le commencement du monde, les saints ont fait à Dien des sacrifices et des offrandes qui lui ont ete agréables: qu'il a approuvé les vœnx par lesquels on lui consacroit des fonds de terre, et a donné aux prêtres tout ce qui lui étoit consacre; qu'il a puni severement ceux qui ont negligé son service, ou profané et pillé les choses saintes. Le roi Pepin eut égard aux exhortations des evêques, et il fit restituer à ces derniers les biens écclesiastiques, par ceux qui en avoient usurpé. T. 7. C. p. 1700. AIX-LA-CHAPELLE (C. d')

l'an 842. Dans ce concile, les deux rois Louis et Charles le Chauve, par ordre des évêques, partagerent le royaume de Lothaire en France, avec promesse de le gouverner selon la volonté de Dieu, et non comme Lothaire l'avoit gouverné. D. M.

AIX-LA-CHAPELLE (C. d') l'an 860 le 9 janvier, tenu au sujet de la reine Thietberge, femme de Lothaire, qui se reconnut coupable d'un grand crime devant les évêques. Elle fit le même aven au roi, à quelques seigneurs, et de nouveau aux évêques dans une seconde assemblee, tenue encore à Aix-la-Chapelle, à la mi-fevrier; et on la renferma dans un monastère, d'où, ensuite, elle se sauva. Tom. S. Conc. p. 696.

AlX-LA-CHAPELLE (C. d') (non reconnu) l'an 862 le 8 avril. Les évêques, supposant sans raison la nullité du mariage de Lothaire avec Thietberge, lui permirent d'épouser une autre femme, et il épousa Valdrade , au grand déplaisir de ses

plus fidèles sujets.

AIX-LA-CHAPELLE(C. d') l'an 1165. Ce fut une cour plénière de l'empereur Fredéric, pour la canonisation de Charlemagne. La cerémonie s'en fit le 29 decembre. Aucun pape n'a contredit cette canonisation, quoique faite par des schismatiques et par l'autorité d'un antipape. Et depuis ce temps-la on fait la fête de Charlemagne comme d'un saint, dans quelques eglises. Fl.

AIX-EN-PRÔVÊNCE (C. ď.) l'an 1585 au mois de septembre, par Alexandre Canigianus , archevêque de cette ville, assiste des evêques d'Apt, de Gap, de Riez et de Sisteron, ses suffragants, et du grand vicaire de l'evêque de Fréjus. On v fit plusieurs reglements tres-utiles pour la discipline de l'Eglise, et la reformation des mœurs , à peu près semblables à ceux du concile de Bourges de l'année précedente. Ce concile fut approuvé par un bref du pape de l'an 1586. Coll. Conc. Tom.

15. p. 1120, et seq.

ALBI(C.d') Arbiense, l'an 1254, août, tenu par saint Louis revenant de sa premiere croisade. Zoën, evêque d'Avignon et legat, par le conseil et l'approbation de plusieurs evêques des provinces de Narbonne. de Bourges et de Bordeaux, v publia un reglement de soixante et onze canons, partie pour l'extirpation de l'heresie , partie pour la réformation du clergé. On v renouvela les canons de celui de Toulouse de l'an 1229. Dans ce concile, on y nomme emmurés les heretiques que l'on enfermoit comme convertis par force, parce qu'en effet on les mettoit entre quatre murailles T. 11. C. p. 720.

ALCALA DE HENARES ( C. d') Complutense, l'an 1326, 25 juin. par Dom Juan d'Aragon , archevêque de Tolede, trois evêques, avec les députés de trois absents : on ne fit que deux canons D, M.

ALEXANDRIE (C. d') Alexandrinum, l'an 231, sous l'évêque Démétrius : il dégrada Origène pour l d'Arius qui y fut condamnée. Arius s'être mutilé. Dans un autre concile, l tenu peu de temps après, il y déposa le même Origène du sacerdoce, et l'excommunia : mais plusieurs églises prirent la défense d'Origène. Démetrius en vouloit à Origène par une secrète jalousie de voir l'estime que tout le monde faisoit de sa doctrine et de sa vertu. On en vouloità Origène, dit saint Jérôme, non qu'il enseignât de nouveaux dogmes, non qu'il eût des sentimens hérétiques comme ses ennemis vouloient le persuader, mais parce qu'on ne pouvoit supporter l'eclat de son cloquence : et que lorsqu'il parloit il sembloit que tous les autres fussent muets. Origène écrivit une lettre à ses amis pour se plaindre de l'injustice de Démétrius. Il prétend qu'on lui avoit corrompu ses écrits ; et il y désayoue des erreurs considérables qu'on lui imputoit : il y disoit qu'il laissoitses ennemis et ses calomniateurs au jugement de Dieu, se croyant plus obligé d'avoir pitié d'eux que de les hair, et aimant mieux prier Dieu qu'il leur fit miséricorde que de leur souhaiter aucun mal. Cependant ses écrits ont été condamnés par le cinquième concile général. Hyeron. Ep. 29, ad Paul. Orig. ap. Hyer. l. 2. adv. Ruff. p. 411 et seq. ALEXANDRIE (C. d') incerti loci,

comme dit le père Labbe, l'an 235 on environ. Hiéracle d'Alexandrie y ramena à la foi Ammonius, qui s'en étoit écarté. La ville de cet evêque, où le concile se tint, n'est

point nommée. D.M.

ALEXANDRIE ( C. d') l'an 305, ou 306, sous saint Pierremartyr. On y déposa Melèce, évêque de Lycopolis, convaincu d'avoir sacrifié aux idoles et de plusieurs autres crimes. Pour se venger, Melèce commença un schisme qui duroit encore 50 ans après. Till.

ou 320, tenu par saint Alexandre et cent évêques d'Egypte, sans comptout son clergé, au sujet de l'hérésie | ter les prêtres qui y assisterent

étoit curé de l'église de Baucale dans Alexandrie : il ne manquoit pas de talents extérieurs et imposants, et il avoit tous les dehors de la vertu.La jalousie qu'il eut de voir saint Alexandre place sur le trône d'Alexandrie, le précipita dans l'hérésie.

La vie édifiante de son évêque ne lui fournissaut aucun prétexte de se soulever contre lui, il crut qu'il falloit l'attaquer sur sa foi : et comme saint Alexandre prêchoit, conformément à ce qu'il avoit appris de l'Eglise, que Jésus-Christ, notre Sauveur, est aussi notre Dieu, Arius osa dire d'abord, dans des entretiens particuliers, et ensuite publiquement, que son évêque se trompoit et tomboit dans l'hérésie de Sabellius : que Jésus-Christ n'est point Dieu, mais une créature tirée du néant; que par son libre arbitre il a été capable de vice et de vertu, mais qu'étant muable par sa nature, il avoit voulu demeurer dans le bien par sa liberté; et que Dieu sachant que cela seroit, lui avoit donne par avance, et en vue des bonnes œuvres qu'il devoit faire, la gloire qu'il avoit obtenue par sa vertu; qu'il avoit le nom de Dieu seulement par participation, comme les autres hommes, mais qu'il u'etoit point veritablement Dieu.Saint Alexandre, après avoir fait venir chez lui Arius, voulut le ramener par la douceur : il employa d'abord les avis et les exhortations pour lui faire ouvrir les yeux sur son erreur. Il fit tenir même des conférences avec son clergé en présence d'Arius; mais Arius persista daus ses sentiments, et soutint avec impudence tout ce qu'il avoit avance. Saint Alexandre fut enfin obligé de l'excommunier dans une assemblee de son clergé. Id.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 320; ALEXANDRIE (C. d') l'an 319 | tenu par saint Alexandre à la tête de Arins v fut interrogé sur sa foi et sur l'hérésie dont on l'accusoit : il soutint avec andace son errenr, et lorsque les évêques curent oni ses blasphèmes de sa propre bouche, ils l'anathématisèrent avec ses sectateurs au nombre d'onze ou douze tant prêtres que diacres. Ils soutenoient qu'il y avoit un temps où le Fils de Dieu n'avoit point eté, et qu'ainsi il n'étoit point parfaitement Dien. Arius se retira en Palestine, où il surprit beaucoup d'évêques, et se fit beaucoup de sectateurs. Le plus considérable fut Eusebe de Nicomédie, ville qui étoit la demeure des empereurs d'Orient. Eusèbe y jouissoit d'un grand crédit à la cour de l'empereur, et il y possedoit la faveur de Constantia, femme de Licinius, et sœur de Constantin; et l'on peut dire qu'entre tous les partisans d'Arius il n'y en a aucun qui soit plus celèbre, et qui ait fait plus de tort à l'Eglise. Id.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 304, tenu par le celèbre Osins, évêque de Cordoue, euvoyé par Constantin pour remédier aux troubles causés par l'hérésie d'Arius, et pour être le médiateur de la paix de l'Eglise. Osius s'employa à cette affaire avec toute la fidelité et le soin qui étoient dignes de sa piété et de la confiance que l'empereur avoit pour lui. On y traita à fond tout ce qui regarde la Trinité et la condamnation de la doctrine de Sabellius. Nous n'avons pas beaucoup de lumières sur ce concile, et sur ce qui se passa touchant Arius. Il paroît seulement que les soins d'Osius, quelque grands qu'ils fussent, se trouverent trop foibles pour la violence du feu qu'Arius avoit allume. On croit que la conclusion de ce concile fut de confesser le Fils consubstantiel au Père. Ap. Athan. 2. 79. 4. Tillem.

ALEXANDŘIĚ (C. d') l'an 326. Saint Athanase y fut clu évêque de cette ville à la place de saint Alexandre.

ALEXANDRIE (C.d') l'an 34c tenu en fayeur de saint Athanase : c'étoit après la mort de Constantin: il s'y trouva cent-évêques de la Thébaïde, de la Libye et de la Pentapole. On v refuta toutes les calomnies avancées contre saint Athanase par les ensébiens. La liberte régua dans ce concile : tout s'y passa selon les règles et d'une-manière-fort opposée à ce qui s'étoit fait trois ans auparavant dans le concile de Tyr. Saint Athanase y fut pleinement justifié. Les mêmes évêgues écrivirent une lettre synodale à tous les orthodoxes, afind'être plus forts en se réunissant contre l'erreur. Ils s'y plaignent de ce que les eusebiens ne cessent point de persécuter saint Athanase; qu'ils l'ont fait exiler; qu'ils ont envoyé aux trois empereurs une lettre remplie de nouvelles calomnies : ils le justifient sur ce sujet : ils remontent à l'origine des persécutions que saint Athanase a souffertes, et ils exposent que les ariens l'avoient pris en haine dès le temps qu'il n'etoit encore que diacre: ils prouvent que son ordination étoit dans toutes les règles : ils observent qu'Eusèbe de Nicomédie avoit changé de siège plusieurs fois, et qu'il fait consister la religion dans la richesse et la grandeur des villes, onbliant que quiconque est une fois lié à une église par l'épiscopat, ne doit plus en chercher d'autre, de peur d'être trouvé adultère, suivant la doctrine des divines Ecritures: ils font voir que le concile de Tyr ne mérite pas le nom de concile, parce que la cabale d'Eusèbe y dominoit, et que la puissance séculière y étouffoit la liberté : ils justifient saint Athanase du menrtre d'Arsène et relèvent les irrégularités de la procédure faite dans la Maréote; ils se plaignent que les eusebiens divisent l'Eglise par les menaces et la terreur : enfin ils exhortent les evêques à ne pas ajouter foi à tout ce on'en leur derit contre mint Athanase. Athan. 2. Apol. p. 720 ct w<sub>i</sub>. Elouri.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 352, tenu par saint Athanase, de concert avec saint Ensebe de Verctil, pour deliberer avec lui et les antres evêques, touchant les affaires de l'Eglise, et particulièrement pour la reunion de l'eglise d'Antioche. Les orthodoxes y avoient etclong-temps unis de communion avec les ariens, mais s'en ctant enfin separes en 361, ils n'avoient pu obtenir des enstathiens, qui ctoient les anciens catholiques de la même ville, qu'ils von-lussents unir avec eux.

Ce concile est un des plus importants qui se soient jamais tenus dans l'Eglise, par la qualité et l'importance de ses décisions et par la purete de la foi et le merite de ceux qui le composoient. Outre saint Athanase et saint Eusèbe, il v avoit saint Astère de Petra en Arabie, Paphruce de Saïs , et plusieurs autres an nombre de vingt. On v chercha avectoute l'application possible, les movens les plus propres pour retablir l'Eglise après les tempetes de l'herésie qui venoient de l'agiter. C'étoit après la mort de Constance, leplus grand protecteur des ariens. Le concile résolut que ceux qui avoient eté les chefs et les defenseurs de l'hérésie pourroient obtenir le pardon par la pénitence, mais qu'ils ne pourroient demeurer dans le clergé; et que ceux qui avoient été entraînes par la violence des autres seroient conservés dans leur dignité, pourvu qu'ils signassent le concile de Nicce: en effet le second de ce nom porte que la résolution du concile d'Alexandrie fut mandee à Rome et entierement approuvee par l'Eglise romaine. Ath. d. Ant. p. 575. c. d. Bar. 362. § 235.

2.º On traita de l'affaire d'Antioche, c'est-à-dire des custathiens, qui ne vouloient pas se soumettre à cont Mélèce: il avoit et é dans la commemon des héretiques et fait évêque mêmes sentiments, et qu'ils n'a-

par eux. Les Pères du concile prièrent saint Luselle et saint Astère d'aller à Antioche an nom d'eux tons; et écrivirent une lettre aux trois evêgues, Lucifer, Cymace et Anatole, dans laquelle ils temoianent leur joie de ce que les meleciens vouloient se réunir avec ceux du parti de Paulin , c'est-à-dire les custathiens: ils les exhortent de me demander autre chose aux meléciens, que de recevoir la confession de Nicée : d'anathématiser l'herésie arienne, et l'erreur de ceux qui disoient que le Saint-Espritetoit créature et non consubstantiel à Jésus-Christ. C'etoit une précaution absolument necessaire contre la nouvelle secte des macedoniens : car le concile avoit dejà traité pleinement ce point, et avoit declare qu'il falloit croire que le Saint-Esprit avoit la même substance et la même divinite que le Perc etle Fils , n'v ayant rien dans la Trinite ni de cree, ni de posterieur, ni d'inferieur : enf.r., d'anathematiser les folles impietes de Sabellius, de Paul de Samosate, de Valentin, de Pasilide et desmanicheens; que cela devoit suffire pour exempter les meleciens de tout soupcon, et que les sectateurs de Pau~ lin ne leur devoient demander rien davantage.

3.º Comme le mot d'hypostase ou subsistance troubloit alors toute l'Eglise; car les Latins entendoient par ce terme la substance même, et ne vouloient reconnoître en Dieu qu'une seule hypostase, accusant d'arianisme cenx qui en admettoient trois : les Grees au contraire, par le mot d'hypostase, entendant la personne, sontenoient qu'il etoit nécessaire d'en admettre trois, de peur de tomber dans l'hérésie de Sabellius; saint Athanase, pour reunir les uns et les autres, leur demanda avec douceur ce qu'ils croyoient; et connoissant par leurs réponses qu'ils étoient tous dans les voient point d'autre foi que celle de l'Eglise, il leur permit d'user chacundu terme d'hypostase, puisqu'ils convenoient dans le seus, et les engagea de se contenter des termes du concile de Nicée, sans s'arrêter à ces nouvelles questions. Cependant, malgré la sage conduite de saint Athanase, l'Eglise fut encore longtemps troublée par le mot d'hypostase. 4.º Le même concile etablit fortement la doctrine de l'Incarnation contre l'héresie qu'Apollinaire commencoit des lors à enseigner, mais non encore publiquement, et il definit que Jésus-Christ etoit né de Marie; qu'il étoit véritablement homme selon la chair, et qu'il n'avoit pas pris un corps sans ânie, sans sentiment et sans intelligence.

Mais les soins que saint Athanase et le concile avoient pris pour procurer la paix dans l'eglise d'Antioche, n'eurent pas le succès que l'on espéroit, par la precipitation de Lucifer de Cagliari : car il ordonna pour evêque Paulin, chef des eustathiens; et, se trouvant fort offensé de ce que saint Eusèbe blâmoit cette ordination, il désapprouva les décrets du concile, se separa de la communion de saint Athanase, et ensuite de toute l'Eglise catholique; ce qui forma le schisme des lucifériens, qui dura près de quarante ans. Saint Eusèbe de Verceil signa en latin les décrets de ce concile a la tête de tous les autres évêques, après saint Athanase. Ruf. 1. 1. c. 29. p. 249. Athan. de Anti. p 578. Hyer. in Lucif. c. 7. p. 144.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 363. Il fut composé des evêques de toute l'Egypte, que saint Athanase assembla pour satisfaire à la demande que lui avoit faite l'empereur Jovien, de lui envoyer une exposition de la vraie foi. Dans la réponse, saint Athanase exhorte l'empereur à s'attacher à la foi de Nicée. D. M.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 370 ou environ : c'est de ce concile que thelites. D. M.

saint Athanase écrivit au pape Damase, pour le remercier de ce qu'il avoit condamne Ursace et Valens, Id.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 401. Ony condamna les écrits d'Origene. qui le furent aussi en Occident. Theophile y fit pareillement condamuer les quatre grands Frères: il y eut la même année plusieurs autres conciles en Orient, contres les

écrits d'Origène, Till.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 430 au mois de novembre, assemblé par saint Cyrille, patriarche de cette ville, pour y faire part de la lettre que le pape Celestin lui avoit écrite, et de celle que le même pape avoit écrite à Nestorius. Le concile délibera d'écrire une troisieme lettre an même Nestorius, pour l'avertir par une troisième monition, tant au nom de ce concile que de celui de Rome, de corriger ses erreurs et d'embrasser la foi catholique; sinon ils lui déclarent qu'ils ne veulent plus avoir de communion avec lui, et ne le tiendront plus pour évêque. Cette lettre contient d'abord une profession de foi, qui commence par le symbole de Nicce, ensuite une explication exacte du mystère de l'Incarnation. On y répond aux principales objections de Nestorius, et la lettre finit par les douze celebres anathématismes ou chapitres de saint Cyrille; c'est-à-dire que ce saint avoit choisi quelques-unes des propositions de Nestorius, et avoit anathématisé tous ceux qui les soutiendroient. Ces douze anathèmes renferment toute la substance de l'explication de saint Cyrille sur le mystère de l'Incarnation, et ils firent dans la suite beaucoup de bruit dans l'Eglise, parce que les cutichiens abusèrent de quelques expressions qu'elles contenoient. Conc. Tom. 3.p. 395. I. p. Conc. Eph. c. 26.

ALEXANDRIE (C. d') l'an 633 le 4 mai (non reconnu ) par le patriarche Cyrus en faveur des mono-

ALTHEIM dans la Rhétie (C. d') Altheimense, l'an 916le 20 septembre. Un legat du pape y assista et l'on y fit plusieurs canons. Id.

ÁLTHEIM (C. d') l'an 931. On y fit trente-sept capitules que nous

n'avons plus. Id.

ALTINO (C. d') Altinense, l'an 802. Saint Paulind'Aquilee y implora le secours de Charlemagne contre Jean, duc de Venise, qui avoit precipité du haut d'une tour Jean, patriarche de Grade : c'est tout ce qu'on sait de ce concile. Id.

ANAZARBE (C. d') Anazarbicum , l'an 435. Dans ce concile plusieurs evêques, à l'exemple de Theodoret, se reunirent à Jean d'An-

tioche. Id

ANCYRE (C. d') , métropole de la Galatie), Ancyranum, entre l'an 313 et 319, après Paques. On croit. avec fondement, que c'étoit un concile general de tout l'Orient : car il s'y trouva des évêgues, non-seulement de la Galatie, mais de l'Hellespont, du Pont, de la Bithynie, de la Lycaonie, de la Phrygie, de la Pisidie, de la Pamphilie, de la Cappadoce, de la Syrie, de la Palestine et de la grande Arménie. Ainsi il y avoit au moins cent dix-huit evêques, et la plupart celèbres dans l'Eglise, tels que Vital d'Antioche, Marcel d'Ancyre, si celèbres dans l'histoire de saint Athanase; Loup de Tarse, saint Amphion, evêque d'Ephiphanie et confesseur : ils firent vingt-cinq canons, divisés par d'autres en vingt-quatre, pour rétablir la discipline de l'Eglise, et dont une grande partie regarde ceux qui etoient tombés dans la persecution: et on feur imposa diverses pénitences, selon la difference des crimes; il y en a plusieurs sur le mariage, et un sur l'alienation des biens ecclésiastiques. Till.

ANCYRE (conciliabule d') l'an 358, tenu par quelques evêques semi-ariens, ayant à leur tête Basile d'Aucyre et George de Laodicée. | Gaules. Le quatrième prive de leurs

Ils y condamnèrent les blasphèmes le s plus grossiers de l'arianisme. Les purs ariens enseignoient que le Fils de Dieu n'étoit qu'une simple créature, mais les demi-ariens croyoient qu'il etoit au-dessus des créatures, et même qu'il étoit semblable à son Père, mais sans lui être égal et consubstantiel: et les eusebiens favorisoient ce dernier parti. Ceux-ci firent une longue exposition de foi, qu'ils envoyèrent aux evêques, dans laquelle, en établissant que le Fils etoit semblable en substance, ils nioient nettement qu'il fût de la même substance, et dirent anathème au terme de consubstantiel. Les semi-ariens deputerent a Constance, et obtinrent la suppression de la seconde confession ou formule de Sirmich, de l'an 357, et l'exil des plus impies des ariens. Sozom. l. IV. c. 13.

x5

ANGERS, (C. d') Andegavense, l'an 453, tenu par saint Perpetue, evêque de Tours, et le cinquieme depuis saint Martin, pour ordonner un évêque à Angers : Leon, archevêgue de Bourges , y presidoit. Les evêques, avant de se separer, firent quelques reglements pour la discipline. Le premier ordonne que, puisque les empereurs ont donne aux evêques le pouvoir de juger les affaires civiles, les ecclesiastiques s'adresseront à eux dans les différends qu'ils auront entr'eux , et non aux juges laïques, et que, dans les differends qu'ils auront avec les laïques, ils demanderont à être jugés par leur évêque , et obtiendront permission de lui pour aller devant le juge séculier, si leur partie n'en veut point reconnoître d'autre. Défense aux clercs d'exercer des charges séculières. Les moines vagabonds doivent être excommuniés. Le concile defend les violences et les mutilations des membres : ce qui marque les désordres causés par l'incursion des Barbares, qui ravagoientalors les

fonctions les ecclésiastiques qui ne vondront pas s'abstenir de fréquenter des femmes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont point proches parentes. Le dernier veut que tous ceux qui auront confessé leurs fantes soient admis à la pénitence publique, selon que l'évêque le jugera à propos, après qu'ils auront fait penitence, selon la qualité de leur faute. Conc. Tom. 4. p. 1020 · d.

ANGERS (C. d') l'an 1055 ou environ, contre Berenger: l'année et le mois en sont incertains. D. M.

ANGERS (C. d') l'an 1279 le 22 octobre, par l'archevêque de Tours Jean de Monsoreau. On y fit quatre canons, dont l'un punit les cleres excommunies par la perte des fruits de leurs bénéfices, tant que l'excommunication dure ; ce qui fait voir que le clergé même donnoit l'exemple de mépriser l'excommunication, et qu'elle n'étoit plus la dernière peine canonique. Tom XI. Conc. p. 1074.

ANGERS (C. d' ) l'an 1366 le 12 mars, par Simon Renoul, archevêgne de Tours et ses suffragants. On y fit trente-quatre articles de réglement, dont les premiers regardent les procedures, et montrent jusqu'à quel excès les clercs poussoient les chicanes en ces provinces. D'autres articles regardent leurs exemptions et les immunités des égliscs: il y en a peu qui tendent directement à la correction des mœurs. Fleury.

ANGERS (Conc. de la province de Touraine tenu à Angers) l'an 1448, juillet, par Jean, archevêque de Tours avec ses suffragants. On y fit dix-sept réglements pour réformer les abus. Le premier ordonne à tous les prêtres de dire l'office des morts, du moins à trois leçons, dans les jours qui ne seront point solennels : défense de donner des rétributions à ceux qui n'assisterout point à l'office; de parler dans le chœur sans nécessité; de dire see sept évêgues bretons et leurs doc-

heures en particulier : le concile enjoint de prêcher la parole de Dieu avec dignité : il defend les mariages clandestins, et les bruits ridicules qui se font lorsque quelqu'un se remarie une seconde ou troisième fois. Tom. XII. Conc. gen. p. 1350.

ANGERS (C. d') l'an 1583. Ce fut ane continuation de celui de Tours de la même année, et qui, a cause de la peste survenue dans cette ville, fut transféré à Angers. On y fit 1.º des réglements fort utiles sur plusieurs sujets importants. On y traita du baptême, du choix du parrain et de la marraine. On fit défense de reiterer ce sacrement, même sous condition, à ceux qui l'auroient reçu des hérétiques, et qui auroient employé la matière, la forme et l'intention requises. 2.º On y traita de la confirmation, de l'eucharistie, du sacrifice de la messe, du mariage, de l'ordre, de la celebration des fêtes, du culte des religues. 3.º De la réformation et de la discipline ecclésiastique, du devoir des évêques, des chanoines, des curés, etc. On ordonna aux moines de porter une grande conronne et de se raser la barbe, et on leur interdit, à tous, sans exception, l'usage de la viande, tous les mercredis, et pendant tout l'avent. A l'égard des religieuses, on defendit de nommer aucune abbesse ou prieure, qui n'eût au moins 40 ans d'age et 8 de profession. 4.º On y traita de ce qui regarde les sépultures, la juridiction ecclésiastique, la visite, la conservation des biens ecclésiastiques, les séminaires, les écoles, les universités. Tous ces reglements furent confirmés par un bref de Grégoire XIII, de la même année, et publiés par ordre du roi Henri III. Labb. Coll. Conc. Tom. II. p. 1011.

ANGLETERRE (C. d') Britannicum, l'an 604 ou environ. Saint Augustin de Cantorberi y exhorta teurs on savants, de celebrer la l fête de Pâques, le dimanche après le quatorze de la lune; d'administrer le haptême suivant l'usage de l'Eglise romaine, de prêcher de concert l'Evangile aux Anglais : ces evêques et docteurs schismatiques avant refusé, saint Augustin leur predit les malheurs qui leur arriverent long-temps apres. D. M.

ANGLETERRE (C. d') Pharense, l'an 664. La question de la paque y fut agitée entre les Anglais ani suivoient l'usage de Rome, et les Ecossais qui en suivoient un antre: on y agita anssi quelque autre

question de discipline. Id.

ANGLETERRE (C. d') ou de presque toute l'Angleterre, l'an 602. Il fut assemble, selon Bède, par le roi Ina, pour reunir les Bretons avec les Saxons qui, quoique chrétiens, différoient encore en plusieurs usages, comme sur la pâque, etc. Id.

ÀNGLETERRE (Conciles d') sur la fin du neuvième siecle, et vers l'an 895. Il s'en tint plusieurs par des évêques d'une grande vertu, qui s'elevoient avec force contre les déréglements des princes, et qui les punissoient par les peines canoniques. On ignore les années de ces conciles. Pagi, an. 895. No. 6.

ANGLETERRE (C. d') l'an gor ou environ, tenu par le roi Édouard , l'ancien fils du saint roi Alfrede, des le commencement de son règne. On y lut une lettre du pape Benoît IV, qui se plaignoit de ce que le roi laissoit le pays d'Ouessex sans évêques. Le concile et le roi en établirent dans chaque province. D. M.

ANGLETERRE (C. d) l'an [ 969, composé des évêques de toute l'Angleterre, assembles par saint à Jerusalem, en ayant obtenu la Dunstan, archevêque de Cantorberi : ily fit un discours aux évêques | p. 627. sur le déréglement des cleres. En l'ANTIOCHE (C.d') Antiochenum, voici quelques traits : Leurs habits l'an 252, convoque sous Fabius, dissolus, leur geste indécent, mon- qui en étoit évêque, et qui penchoit

trent que le dedans n'est pas reglé. Quelle est leur negligence pour les divins offices? à peine daignent-ils assister aux vigiles; et ils semblent venir à la messe pour rire, plutôt que pour chanter : ils s'abandonnent aux debauches de la table et du lit. Voilà comme on emploie le patrimoine des rois et des particuliers qui se sont épuisés pour donner de quoi soulager les pauvres. Hordonna ensuite, par un decret solennel, que tous les chanoines, les prêtres, les diacres et les sous-diacres gardassent la continence, ou quittassent leurs calises, et il en donna l'execution à deux evêques qui furent avec lui les restaurateurs de la discipline monastique en Angleterre. Conc. tom. LV, p. 696.

ANSE près de Lyon (Conc. d') Ansense , l'an 1025. Gauslin de Mâcon y fit une plainte contre Bouchard, archevêque de Vienne, d'avoir ordonné des moines de Cluni, quoique ce monastère fut dans le diocese de Mâcon. L'archevêque de Vienne nomma saint Odilon, qui étoit présent, comme le garant de son ordination. L'abbé Odilon fit. voir alors un privilege du pape qui les exemptoit de la juridiction de l'evêque. Les évêques firent lire les canons, qui ordonnent qu'en chaque pays les abbés et les moines soient soumis à leur propre evêque , et eu conséquence on declara nul ce privilége qui y étoit formellement contraire. Fl.

ANSE (C. d') l'an 1100, tenu par quatre archevêques, entre lesquels etoit saint Anselme, archevêque de Cantorberi, et par linit évêques. Hugues, archevêque de Lyon, y demanda un subside pour les frais du voyage qu'il devoit faire permission du pape. Tom. X. C

nour le schisme de Novatien. On I deux Christs et deux fils, dont fur croit que ce furent les évêques voisins qui, craignant les suites de ce schisme, voulurent tenir ce concile. Le synodique dit que Demétrins tint un cencile à Antioche, où Novatfutcondamné comme fauteur des péchés : c'est-à-dire que le desespoir où il jetoit les pécheurs, étoit capable de les porter dans toutes sortes de déreglements. Quoi an'il en soit, il est constant que l'héresie novatienne ne fut rejetée universellement que sous le pontificat de saint Etienne en 254. On ne sait point si ce concile eut aucune suite. Till.

ANTIOCHE (C. d') l'an 264, tenu contre les erreurs de Paul de Samosate, évêque d'Antioche, dont la vie etoit d'ailleurs peu conforme à la sainteté de son ministère. La corruption de ses mœurs lui fit perdre la connoissance de la verité. Henseignoit, comme Sabellius avoit fait vers l'an 255, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étoient qu'une seule personne : que le Verbe et le Saint-Esprit étoient dans le Père, mais sans avoir d'existence réelle et personnelle, et seulement comme la raison est dans l'homme; de sorte qu'il n'y avoit veritablement ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, mais seulement un seul Dieu: néanmoins il reconnoissoit que le Pere produisoit son Verbe, mais seulement pour opérer hors de lui : en quoi il étoit différent de Sabellius. Son erreur sur l'Incarnation n'étoit pas moins capitale: il ne vouloit pas que le Fils de Dieu fût venu du ciel': il soutenoit que Jésus-Christ étoit de la terre, et un pur homme qui, par sa nature, n'avoit rien au-dessus des autres : il confessoit qu'il avoit en lui le Verbe, la sagesse et la lumière éternelle, mais seulement par habitation et par opération, et non |

ctoit Fils de Dieu par sa nature et co-eternel au Pere, n'etant, selon lui, que le Pere même, mais que celui qui etoit Fils de David et de Marie n'étoit Christ qu'en un sens impropre; qu'il n'étoit point avant qu'il nagnît de Marie; qu'il etoit soumis au temps ; qu'il n'avoit recu le titre de Fils de Dieu, que parce au'il etoit la demeure du Fils véritable : en sorte que Jesus-Christ etoit juste, non par sa nature, comme cela est essentiel à Dieu, mais seulement parce qu'il exerçoit la vertu et la justice, non par son union, mais par sa communication

avec le Verbe divin.

L'horreur an'on eut de l'hérésie de Paul excita le zèle des saints evêques, quelque redoutable qu'il se fût rendu par sa puissance et sa tyrannie. Saint Denis d'Alexandrie, entr'autres, le refuta amplement. Mais, pour remédier à un mal si dangereux, les évêques d'Orient vinrent de tous côtés à Antioche, et en très-grand nombre. Ceux qui s'y trouvèrent etoient dejà la plupart fort illustres, entrautres, Firmilien de Cesaree en Cappadoce, saint Grégoire Thanmaturge, évêque de Néocésarée, et son frère Athénodore, évêque d'une autre église du Pont, Helenus de Tarse en Cilicie, Hyménée de Jérusalem, Theoctene de Césarée en Palestine, Maxime de Bofre : il y en avoit encore beaucoup d'autres, avec quantité de prêtres et de diacres. Lorsqu'ils furent assemblés, saint Denis d'Alexandrie leur ecrivit, pour animer leur zele à la defense de la vérité. On ne sait pas précisément ce qui se passa dans ce concile : il paroit seulement qu'il s'en tint plusieurs sur cette affaire, l'un en 264, un second dont on ignore le temps, et un troisieme en 269. Ce que par une union personnelle. C'est l'on sait de constant, c'est que Paul pourquoi il mettoit en Jésus-Christ sit tout ce qu'il put pour cacher le deux hypostases, deux personnes, venin de son herésie; que les évê-

ques exposèrent leur foi avec la plus | de leur propre cause, et tinrent un grande clarté, et qu'ils exhortèrent l fortement Paul à quitter son herésie; qu'il protesta qu'il n'avoit jamais tenu les erreurs qu'on lui imputoit. Il paroît, par l'épître synodique du dernier de ces conciles. que ce fut dans le second que saint Firmilien condamna les erreurs de Paul, et que cet hérétique promit de corriger ses erreurs.

Mais, comme la suite fit connoître qu'il avoit trompé les évêques. ceux-ci se rassemblerent pour la troisième fois à Antioche, au nombre de soixante-dix, selon saint Athanase, et de quatre-vingts selon saint Hilaire. Les Pères, après avoir employé les exhortations et les prières à l'égard de Paul, établirent clairement l'union de la nature divine et de la nature humaine en la seule personne de Jésus-Christ, et la distinction personnelle du Père et du Fils en une seule substance. Paul fut convaincu de toutes ces erreurs, et surtout de croire que Jésus-Christ n'étoit qu'un pur homme. Il fut déposé tout d'une voix et excommunié. Il le fut aussi par le jugement de tous les évêques du monde, le décret du concile ayant été reçu partout. Theod. l. 2. c. 28. p. 222. c. d. Euseb. l. VII. c. 28. p. 278, etc. 30. Id. VII. c. 30. Hist. ad an. 264. c. 27. Till.

ÁNTIOCHE (C. d') non reconnu, l'an 331. Les eusebiens, sur un faux crime dont ils firent euxmêmes accuser saint Athanase, le déposèrent et obtinrent de Constantin qu'il fût relégué à Philippes

dans la Macédoine. D. M.

ANTIOCHE (C. d') vers l'an 340. Les eusebiens ayant appris que saint Athanase étoit allé à Rome, en furent fort alarmés, ne doutant point que leurs impostures ne fussent aisément confondues par sa

concile, où ils déclarèrent qu'un évêque, qui, après avoir été depose, reprendroit de lui-même ses fonctions, sans l'autorité d'un nouveau concile, ne pourroit jamais être rétabli. Ainsi, sans examiner les nullités de leur concile de Tyr. ils établirent à Alexandrie un évêque de leur faction. Ce fut Grégoire de Cappadoce, arien déclaré, et dont l'intrusion fut des plus irrégulières; car il se fit accompagner de soldats, et dans cette occasion il se commit des violences et des cruautés dignes des païens. Till.

ANTIOCHE (C. d') l'an 341, convoqué par les eusebiens à l'occasion de la dédicace de l'église d'Antioche. L'empereur Constantin en avoit commencé l'édifice avec une magnificence digne de sa piete, et Constance venoit de l'achever. Comme Eusèbe de Nicomédie ne perdoit aucune occasion d'avancer ses desseins, il menagea celle-ci, et sous pretexte de la dedicace de cette eglise, il fit assembler un concile dont le véritable but étoit d'abolir la foi de la consubstantialité. Il s'y trouva quatre-vingt-dix-sept eveques; parmi ce nombre, il y en avoit au moins quarante qui étoient ariens. Les provinces dont ils s'assemblèrent étoient la Syrie, la Phénicie, la Palestine, l'Arabie, la Mésopotamie, la Cilicie, l'Isaurie, la Cappadoce, la Bithynie et la Thrace. Les principaux étoient Eusèbe, devenu usurpateur du siége de Constantinople, Théodore d'Héraclée, Narcisse de Néroniade, Macedone de Mopsueste, Maris de Macédoine, Acace de Césarée, Eudoxe de Germanicie, et dans la suite, de Constantinople, George de Laodicée et Théophrone de Thyanes en Cappadoce. Saint Maxipresence. Pour prevenir, s'il étoit me, évêque de Jerusalem, resusa possible, ce qu'ils craignoient, ils de s'y trouver, se souvenant, dit entreprirent de se rendre les juges M. de Fleury, comment il avoit été

surpris pour souscrire à la condamnation de saint Athanase.

Il ne parut en ce concile aucun évêque d'Occident, ni personne de la part du pape. L'empereur Constance, qui ne voyoit que par les yeux des ariens, y assista en personne. L'objet des eusebiens etoit d'opprimer saint Athanase. On renouvela contre lui les accusations usées du concile de Tyr, tant de fois refutées. Le caractère des ariens est tout-à-fait remarquable : ils revenoient sans fin à de vieilles calomnies, dont l'imposture avoit eté mise dans le dernier degré d'evidence, et ils les rappeloient avec autant de hardiesse que si on n'y cût jamais répondu. On y ajouta de pretendus nieurtres causes, disoiton, par son retour à Alexandrie: on y condamna ce saint évêque comme indigne d'être écouté, ensuite ils firent trois symboles ou formulaires.

Dans le premier, ils ne parlent du Fils qu'avec beaucoup de réserve, et ne se servent point du tout des termes de substance et de consubstantiel. Dans le second, ils disent qu'il possedoit immuablement la divinité, ou, comme l'ont entendu Socrate et saint Hilaire, qu'il étoit incapable de mutation et de changement, qu'il étoit l'image sans différence de la substance, de la volonté, de la puissance et de la gloire du Père; que le Père et le Fils sont trois-en substance; en un mot ce qui fait voir l'esprit artificieux de ces mêmes heretiques, c'est que, dans le même endroit, ils réduisent l'unité des trois personnes à une unité de volonté. Il paroît même qu'ils donnent aussi à chaque personne divine une gloire particulière, et en niant que le Fils soit une créature, ils ajoutent comme

laire qu'on appelie le formulaire d'Antioche, et qui fut approuvé par les semi-ariens au concile de Scleucie en 359, dans le troisieme qu'ils firent, et qui est plus obscur que le premier, sinon qu'il dit que le Fils de Dien est parfait.

Il ne faut pas croire, dit M. de Tillemont, que tous les évêques de ce concile fussent également coupables, et on doit faire une grande difference entre ceux qui ont eté les auteurs des maux, comme Ensebe de Nicomédie et autres , d'avec ceux qui ne faisoient que suivre l'impression des premiers, et ceder peut-être à leur violence : ceux-ci peuvent avoir ete moins coupables : mais , dit le même auteur , la timidite n'est pas un defaut peu important à l'égard de ceux qui tiennent le premier rang dans l'Église.

Ce même concile fit quelques autres reglements, et il y a bien des siecles qu'on lui attribue vingt-cinq canons qui sont venus jusqu'à nous. Selon M. de Tillemont, ces canons, si beaux et qui sont si celebres dans l'Eglise, penvent avoir ete faits dans un concile d'Antioche, plus ancien, tenu sous saint Eustathe. Quoi qu'il en soit, et guoique le pape Innocent e saint Chrysostômeles aient rejetés absolument, comme avant eté composés par des herétiques; neanmoins, parce qu'ils sont justes en enx-mêmes, et qu'ils se trouvent autorisés par la pratique de l'Eglise, on par d'autres canons, on n'a pas fait difficulté de les recevoir dans un code des canons de l'Eglise, fait avant le concile de Chalcédoine, mais sans être jamais appeles canons du concile d'Antioche. Fl. Till.

ANTIOCHE (C. d') l'an 361, assemble par l'empereur Constance, qui etoit alors en cette ville. Ce conune des creatures, de même qu'ils cile fut nombreux. L'empereur se avoient dit, en parlant de sa divinité, | proposoit d'y faire condamner egaqu'il étoit le premier né de toutes lement le consubstantiel et le disles créatures : c'est le second formu-l'semblable en substance. Saint Malèce y fut élu, d'un commun accord, évêque d'Antioche. Les ariens s'étoient flattés qu'il étoit de leur opinion; mais ce saint évêque fit un discours en présence de l'empereur où il parla très-dignement du Fils de Dieu, disant, qu'il demeure en lui en identité; qu'il est semblable au Père, et qu'il est son image parfai.e. Les ariens, indignés de ce discours, indisposèrent tellement l'esprit de l'empereur, que saint Melèce fut exilé à Melitène, sa patrie, un mois après qu'il étoit entré à Antioche. Fl. Sozom. IV.c. 28. Theod. 31.31.

ANTIOCHE (C. d') l'an 363, sous Jovien. Acace de Césarée et ses sectateurs, voyant que ce prince estimoit saint Melèce, entrèrent en conférence avec lui : c'est ce qui donna lieu à ce concile. Il s'y trouva vingt-sept évêques de diverses provinces. Les principaux étoient saint Melece, saint Eusèbe de Samosate, Acace de Césarce, etc. Ils y dressèrent, d'un commun accord, une lettre qu'ils présentèrent à l'empereur, dans laquelle ils confessoient la consubstantialité, et confirmoient la foi de Nicce : ils y inserèrent le symbole de Nicce, dont ils firent profession de recevoir la foi, et particulièrement le mot de consubstantiel, disant qu'il marquoit que le Fils est de la substance du Père : qu'il lui est semblable en substance, et que ce terme ruine le blasplième des ariens et des anoméens, qui veulent que le Fils ait été tiré du néant. Socr. 1. III. c. 25. p. 204.

ANTIOCHE (G. d') l'an 373, tenu par cent quarante-six évêques, qui confirmèrent la foi du concile de Rome de la même année ou de la précédente, par leurs souscriptions. Saint Melèce est à la tête de ces évêques, puis saint Eusebe de Samosate, saint Pelage de Laodicce, etc. Fales ad Theod. 1.5. c. 3. p. 4v. D. M.

ANTIOCHE (C. d') l'an 379. Il Lentulus. Mercat. commo fut convoqué de tout l'Orient, et un Hier Ep. 55. p. 129. b.

des plus illustres, dit M. de Tillemont, qui se soient tenus dans l'Eglise, quoiqu'on n'en trouve aucun vestige dans les historiens. Ce que nous en savons est de la collection romaine d'Holstenins, tome 1, p. 165, où il est dicque la lettre du concile de Rome, sous Damase, ayant été envoyée en Orient, toute l'Eglise orientale, assemblée à Antioche, la recut d'un commun accord, et tous les évêques la confirmèrent par leurs signatures, entrautres saint Melèce d'Antioche, saint Eusèbe de Samosate, saint Pelage de Laodicee, saint Euloge d'Edesse, etc. Cette lettre autorisoit la foi de l'Eglise sur la Trinité, la divinité du Saint-Esprit, et les erreurs d'Apollinaire. Till. Coll. Rom. t. 1. p. 165.

ANTIOCHE (C d') l'an 39 t ou environ. L'évêque Flavien, assiste de plusieurs prêtres et diacres, y condamna et y anathématisales messaliens, qui regardoient les sacrements comme inutiles, et mettoient toute la perfection du chretien dans

la prière seule. D. M.

ANTIOCHE (C. d') entre l'an 417et 420, d'autres en 424, tenu par Theodote, évêque de cette ville, contre Pelage. On croit que cet héretique fut poursuivi devant ce concile par ses accusateurs qui vraisemblablement etoient les deux celebres Heros et Lazare. Pelage ne put se cacher devant ce concile. Il y fut clairement convaincu de son bérésie, et fut ensuite chassé des saints lieux de Jerusaleni. M. de Tillemont croit qu'on doit placer ce concile à la fin de l'année 417. S'il faut rapporter à Pelage ce que dit saint Jérôme : Que le nouveau Catilina avoit eté chassé de la ville de Jérusalem. non par aucune puissance des hom≠ mes, mais par la seule volonté de Jésus-Christ; qu'il etoit seulement fâcheux que beancoup de ses associés fussent demeurés à Joppé avec Lentulus. Mercat. commonit. c. 3. p. 10

ANTIOCHE (C. d') l'an 432, contre Athanase, évêque de Pertha, tenu pour faire la paix entre saint accusé de divers crimes. On le cita Cyrille et Jean d'Antioche : elle ne fut conclue que l'année suivante.

ANTIOCHE (C. d') l'an 436, assemblé de toutes les provinces d'Orient. Ce concile écrivit trois lettres synodales à l'empereur, à Proclus et à saint Cyrille. Dans cette dernière, la mémoire de Théodore de Mopsueste y fut défendue : les évêques, en parlant de ses extraits. s'expriment de cette sorte: Nous confessons qu'il y a des passages couteux, et qui peuvent s'entendre autrement qu'ils ne sont écrits; mais il y en a plusieurs de clairs. Quant à ceux qui semblent obscurs, nous en trouvons de semblables dans les anciens, à qui la condamnation de ceuxci porteroit préjudice. Et à quelle confusion n'ouvre-t-on point la porte si on permet de combattre ce qu'ont dit les Pères qui sont morts? Autre chose est de ne pas approuver quelques-uns de leurs sentiments, autre chose est de les anathématiser, quand même on n'étendroit pas l'anathème sur les personnes... . Ne sait-on pas que Théodore a été obligé de parler l ainsi, pour combattre les hérésies auxquelles il s'opposoit comme le defenseur commun de tout l'Orient? Dans la lettre à Proclus, les mêmes évêques disent : Ce n'est pas à nous à juger ceux qui sont morts avec honneur; cela n'appartient qu'au Juge des vivants et des morts. Mais saint Cyrille fit upe réponse au concile dans laquelle il dit : Quant aux opinions décriées de Diodore et de Théodore, qui se sont élevés ouvertement contre la gloire de Jésus-Christ; que personne, je vous prie, neles attribue aux saints Pères Athanase, Basile, Grégoire et autres, de peur de donner occasion de scandale. Fl. Col. Baluz. p. 943

ANTIOCHE (C. d') l'an 445, onvoqué de toutes les provinces d'Orient, par Domnus d'Antioche, en consequence des plaintes faites

contre Athanase, évêque de Pertha, accusé de divers crimes. On le cita jusqu'à trois fois : il répondit seulement qu'il avoit des ennemis au concile, et que l'on cherchoit sa condamnation. Il fut déclaré coupable des crimes dont on l'accusoit, et on le déposa. Conc. Tom. IV. p. 750.

ANTIOCHE (C. d') l'an 448, par Domnus, évêque d'Antioche, au sujet de l'affaire d'Ibas, évêque d'Edesse, accusé faussement d'être nestorien, et d'avoir dit, qu'il pouvoit être Dieu aussi-bien que Jésus-Christ, s'il le vouloit; mais ses accusateurs, qui étoient ses propres ecclésiastiques, ne purent prouver. Ibas se présenta au concile: il ne comparut que deux accusateurs de quatre qu'ils étoient. On ne voit pas le reste de ce qui se fit dans le concile : ce qu'il y a de constant, c'est qu'il jugea en faveur d'Ibas. Conc. Tom. IV. p. 642.

ANTIOCHÉ (C. d') l'an 472. Pierre le Foulon y fut déposé, le pape Gélase en fait mention et Li-

berat. Cap. 18. D. M.

ANTIOCHE (C. d') non reconnu, l'an 508. C'est de ce concile que Flavien d'Antioche écrivit une grande lettre synodale, par laquelle il déclaroit recevoir les conciles de Nicée, de Constantinople et d'Ephèse, sans parler de celui de Chal-

cédoine. ANTIOCHE (C. d') l'an 1140, d'autres 1143, tenu par le légat Alberic, évêque d'Ostie, assisté de quelques evêques de la province de Jérusalem et de celle de Tyr. On 🔻 déposa Kaoul patriarche d'Antioche après qu'il eut été cité à trois différents, jours. Il avoit été élu tumultuairement par le peuple, sans la participation des prélats qui s'étoient assemblés pour son election, et ses richesses lui avoient fait commettre bien des injustices. On mit à sa place Aimeri qui étoit doyen d'Antioche. Tom. X. Conc. p. 1026.

AOUILEE (C.d') l'an 381, sous

AOU saint Valérien d'Aquilée, et saint | Ambroise de Milan. Pallade, évêque d'Illyrie, ayant été accusé d'arianisme avec quelque fondement, s'adressa à l'empereur Gratien pour se justifier, et il lui demanda qu'il fit assembler un concile de toutes les provinces d'Orient qu'il pretendoit être de son parti. Gratien accorda cu partie cette demande, et ordonna que les évêgnes de chaque diocèse pourroient venir à Aquilée, mais qu'on n'y obligeroit personne. Cependant il parut par l'évenement que Gratien avoit voulu assembler un concile général de l'Occident, composé des évêgues du vicariat d'Italie, avec la liberté à ceux d'Orient d'y venir; ce qu'ils ne firent point, quoique le prefet d'Italie leur ent ecrit de la part de l'empereur. Ainsi ce concile ne se tint que quatre ans après sa convocation. Les evêques de toutes les provinces d'Occident s'y trouvèrent, c'est-àdire ceux du vicariat, et quelquesuns des Gaules et de l'Italie. On y vit les évêques d'Orange et de Marseille, comme députés des Gaules; deux évêques d'Afrique; celui de Gênes et celui de Sirmium, capitale de l'Illyrie; en tout trentedeux évêques. Mais ce petit nombre étoit compensé par les éminentes qualités de ceux qui composoient le concile. Les plus illustres étoient saint Ambroise, saint Valérien d'Aquilée, saint Eusèbe de Boulogne, saint Sabin de Plaisance, saint Philastre de Bresse, saint Just de Lyon, etc. Il ne s'y trouva que deux évêques de la doctrine d'Arius, savoir, Pallade de Secondien, et quelques autres personnes sans titre. Tout l'Occident prit part à ce concile; saint Valérien d'Aquiliée présida à cette illustre assemblée, mais le celèbre saint Ambroise en fut l'âme c'est, luiqui y parle et qui yagit partout.

Les évêques s'assemblèrent le 3 septembre. Pallade et Secondien le rétablissement de la paix, pour voulurent d'abord éviter l'eclair- la foi, pour porter les peuples

cissement de la question, mais mutilement : on reconnut de plus en plus l'impieté de Pallade par ses reponses et son opiniatreté : en le déposa de l'épiscopat : Secondien le fut de la prêtrise. Les Peres du concile ecrivirent aux empereurs Théodose et Gratien les décrets de leur assemblée pour les prier de les appayer de leur autorité; et ils demandèrent ensuite, que, pour remedier au schisme d'Antioche, qui duroit depuis l'an 362, cette église etant partagée entre Saint Melece, sontenu par tout l'Orient, et Paulin appnye par l'Occident, on assemblât à Alexandrie nu concile de tous les évêques catholiques pour savoir à qui on devoit donner ou refuser la communion. Ce fut le sujet du concile de Rome de l'année suivante 382. Tom. 11 p. 978.

AQUILEE ('C. d' ) Aquileiense, non reconnu, l'an 698, tenu par les schismatiques contre la condamna-

tion des trois chapitres.

AQUILÉE (C. dans le diocèse d') à Austria près d'Udine, non reconnu l'an 1409, tenu par Gregoire XII, pendant qu'on travailloit à Pise pour le déposer. Il tint la première session le 6 juin : il remit la deuxième au 22, à cause du peu d'évêques qu'il y avoit. Le prétendu pape y prononça une sentence contre Pierre de Lune et contre AlexandreV, Pierre de Candie: il les déclara schismatiques, et leurs élections nulles et sacriléges; et dans la dernière du 5 septembre, il promit encore de renoncer au pontificat, si ses deux contendants renonçoient enx-mêmes à leur prétendu droit ; mais il ajouta une condition qui prouvoit que cette promesse n'étoit encore qu'un artifice pour éloigner l'union.

AQUITAINE (C d') l'an 1034. se tint cette année plusieurs conciles dans cette province pour

à reconnoître la bonté de Dieu, et les détourner des crimes par le souvenir des maux passés. Pagí.

ARABIE (C. d') Arabicum, l'an 246, tenu contre ceux qui pretendoient que les âmes mouroient et ressuscitoient avec les corps. Origène, selon Eusèhe et le synodicon de Fabricius, fut appelé à ce concile où il parla si fortement contre cette erreur, qu'il ramena les hérétiques à la saine doctrine. D. M. Eus. 17.

Hist. c. 37

ARENDA en Espagne, (C. d') Arendense, l'an 1473, au mois de décembre, tenu pour remédier à l'ignorance et à la debauche des ecclésiastiques. Cavillo, archevêque de Tolede, avec ses suffragants y fit vingt reglements sur la discipline, entre lesquels il y en a un, qui dit qu'on ne conferera point les ordres sacrés à ceux qui ne savent point le latin; que les ecclesiastiques ne porteront point le deuil; que les évêques ne paroîtront jamais en public qu'en rochet et en camail; qu'ils ne porteront jamais d'habit de soie; qu'ils se feront lire l'Ecriture sainte à leur table, etc. Les autres canons contiennent des réglements contre les ecclésiastiques concubinaires, contre les mariages clandestius, la simonie, les spectacles qu'on représentoit dans les églises, les jeux defendus aux gens d'église, les duels, le rapt, etc. Tom. XIII. Conc. p. 1449

ARLES (C. d') Arelatense, 1'an 314, assemblé de tout l'Occident par l'empereur Constantin au sujet du schisme des donatistes. Ce prince pour se délivrer de l'importunité de ces schismatiques qui se plaignoient du concile de Rome, de l'année précédente 313, venoit de leur accorder de nouveaux juges. Cette concession fut l'occasion du concile qui fut assemblé dans cette ville. Il s'y rendit un très-grand nombre d'évêques. Il y en eut de l'Afrique, de l'Utalie, de la Sardai-

gne; mais le plus grand nombre fut des Gaules. On voit dans les souscriptions les noms deséglises d'Arles, de Lyon, de Vienne, de Marseille, d'Autun, de Reims, de Trèves, de Cologne, de Rouen, de Bordeaux. Parmi ces évêques il y en a plusieurs que l'Eglise honore aujourd'hui comme saints. Le pape saint Silvestre y avoit envoyé deux prêtres et deux diacres. Les actes de ce concile ne sont point venus jusqu'à nous. Mais ce que l'on en trouve, c'est que l'affaire fut examinée avec encore plus-de soin qu'elle ne l'avoit eté à Rome. Cécilien y fut absous, et ses accusateurs condamnés. De plus le concile établit, par le treizieme canon, l'unité du baptême dans l'Afrique; car les Africains rebaptisoient encore alors ceux qui avoient été baptisés par les herétiques. Les Pères déclarèrent donc que, sila personne qui se présent e paroît, par les demandes qu'on lui fera sur le symbole, avoir été baptisée au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, on se contente de lui imposer les mains, afin qu'elle reçoive le Saint-Esprit.

Ce concile est un des plus illustres que l'Eglise eût vus jusqu'alors, et le plus considérable, dit le Père Sirmond, après les conciles œcuméniques, soit pour l'importance des choses qui y furent réglees, soit pour l'étendue des provinces dont il étoit assemble. Les Pères qui le composoient firent ces vingt-deux canons de discipline qui sont si célèbres, et qui portent le nom de ce concile. Nous avons fait, disent-ils dans leur lettre synodale au pape saint Silvestre, divers reglements en suivant les mouvements du Saint-Esprit. Les donatistes, se voyant condamnés, en appelèrent à l'empereur, qui les punit comme ils le

méritoient. Fl.

rendit un très-grand nombre d'él ARLES (C. d') l'an 353, non vêques. Il y en eut de l'Afrique, de la Sardail nereur Constance : dévoué aux eu-

sébiens. Ce prince, s'étant trouvé! cependant insqu'au fond de l'abinue: dans cette ville, se prêta à tout ce il rentra dans le camp de la verite , que ces héretiques lui suggérerent, et effaca bientôt après la houte de ou plutôt ils furent les maîtres d'exesa chute. Il fant dire aussi que la lâchete ne fut pas universelle dans cuter ce qu'ils avoient résolu. Ils avoient dela invité le pape Libère ce concile. Saint Paulin , evêque de Trèves, y sontint la foi avec une de se trouver au concile, et le pape avoit envoyé en cette ville le celebre constance digne d'un homme apo stolique, et s'attira l'exil par l'hor-Vincent de Capoue et Marcel de Campanie pour demander à Conrenr qu'il témoigna des ariens, et parce qu'il ne voulut point particistance qu'il fit tenir un concile à Aquilee. Beaucoup d'évêques d'Iper à l'oppression de l'innocent, c'est-à-dire, signer les calonnies talie etoient venus à Arles pour le même sujet; mais quelque juste que forgees contre saint Athanase. Con-· fat la demande de Libere, Consstance s'efforca même de lasser sa pa-

tance s'en offensa. La premiere tience en le faisant-changer-d'exil, et le releguant en des lieux où l'on chose que les évêques ariens demann'adoroit point le nom de Jésusderent dans ce concile fut la con-Christ, et qui étoient infectes de damnation de saint Athanase. Vinl'hérésie de Montan et de Maximille; cent de Capoue demandoit que l'ou traitât de la cause de la foi, c'estmais il demeura ferme jusqu'à sa mort, qui arriva en Phrygie l'an

358. Hil. Fr. 2. p. 46. Till.

ARLES (C. d') l'an 442 ou environ, et du temps de saint Hilaire. On croit que ce fut une assemblé? de plusieurs provinces ecclesiastiques, parce que ce concile ordonne avec autorite que les metropolitains serontobligés d'ebserver fidelement ses décrets, et qu'il se donne le titre de grand coucile. Il fut assemble par l'evêque d'Arles. Nous avons dans les dernieres éditions cinquante-six canons de ce concile. Ils sont presque tous tirés du premier concile d'Arles, tenu l'an 413, et de ceux de Nicée, d'Orange et de Vaison. Il défend d'elever au sousdiaconat ceux qui auroient épousé une veuve, conformément au décret du concile de Valence, en 474. Selon le P. Pagi, ce concile fut une occasion à saint Leon de s'indisposer contre saint Hilaire d'Arles, qui s'attribuoit le droit d'assembler de grands conciles dans les Gaules. C. Tom. 4. p. 101. D. M.

ARLES (C. d') l'an 453. On le rapporte à cette année, quoiqu'on n'en soit pas sûr, non plus que du a conservé l'extrait. Il ne tomba pas mombre des évêques qui y assistè-

à-dire que l'on condamuât l'hérésie d'Arius; mais Valeus et ses complices persistèrent à exiger avant tout, que les legats renoncassent à la communion de saint Athanase. Et quoique le pape eût lieu de se flatter que Vincent de Capoue soutiendroit l'intégrité de la foi et l'honneur de sa legation, neanmoins, lui et son collègue, emportes par l'exemple des autres comme par un torrent, et ebranlés par les menaces, promirent de ne plus communiquer avec saint Athanase: mais quand les eusebiens eureut obtenu ce point, ils refusèrent condamner Arius. Plotin de Sirmium, Marcel d'Ancyre et saint Athanase furent condamnés dans ce concile. La chute de Vincent et des autres légats accabla le pape d'une vive douleur. Vincent lui-même ne souhaitoit plus rien que de mourir pour Jesus-Christ, de peur de passer pour le dernier des calomniateurs, et pour avoir consenti au violement de l'Evangile. C'est ainsi qu'il s'ex-

prime dans une lettre qu'il écrivit à Osius, et dont saint Hilaire nous rent: il ne nous en reste que les tardements, qu'il se tint un concile canons au nombre de cinquante-six, à Arles, composé de trente evêet on croit que quelques-uns sont tirés d'autres conciles. Tom. 4. p.

1010

ARLES (C. d') l'an 455 et, selon d'autres, 451, tenu au sujet d'un différend entre Fauste, abbe de Lérins, et Théodore, evêque de Fréjus. On obligea ce dernier de recevoir la satisfaction de Fauste, et d'oublier le passé. Tom. 4. Conc.

p. 1023.

ARLES (troisième C. d') vers l'an 475. Les erreurs que soutenoit Lucidus avant excité le zèle de **F**auste, évêque de Riez, il s'efforça de ramener ce prêtre à la vérité par beaucoup d'entretiens qu'il eut avec lui. C'est Fauste qui nous apprend. dans ses lettres, quelles étoient ces erreurs : car ses exhortations avant été jusque-là inutiles, il écrivit à Lucidus une lettre dans laquelle il marque six articles qu'il lui ordonnoit d'anathématiser : 1.º L'erreur de Pelage, savoir : que l'homme naisse sans péché; qu'il puisse se sauver par son seul travail, et être delivré sans la grâce de Dieu. 2.º Qu'un fidèle, faisant profession de la foi catholique, s'il tombe après son baptême, périsse par le péché originel. 3.º Que l'homme soit précipité dans la mort par la prescience de Dieu. 4.º Que celui qui périt n'a pas recu le pouvoir de se sauver, ce qui s'entend d'un baptisé et d'un païen, en tel âge qu'il a pu croire et ne l'a pas voulu. 5.º Que le vaisseau d'infamie ne peut s'elever à être vaisseau d'honneur. 6.º Que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous, et ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Cette lettre fut souscrite par onze autres évêques, mais il n'y a que Patient, évêque de Lyon, dont on connoisse le siége.

Ce fut dans le temps que Lucidus | cette question, le cardinal Noris, différoit sa rétractation, ou peut- le P. Pagi, et le P. Alexandre. Ce être même à l'occasion de ses re- dernier prouve que les erreurs des

à Arles, composé de trente evêques. Ce qui fait conjecturer que ce fut dans cette ville, c'est que Léonce, qui en étoit évêque, est nommé à la tête des autres : après lui sont les noms de saint Euplirone , de saint Mamert , de saint Patient, de saint Entrope, de Fauste, de Fontaius, de Basile, de Theoplaste, de Megethe, grec : on croit que c'étoient les évêgues d'Autun, de Vaison, de Vienne, de Lyon, de Belley, de Marseille, d'Orange, d'Aix, de Genève, tous celebres par les lettres que saint Sidoine leur a écrites. On y parla fort, selon le même Fauste, de la prédestination. On y condamna les erreurs que Lucidus avoit avancées sur ce sujet. et on ordonna qu'il les condamneroit lui-même. Lucidus obcit. Il adressa une lettre aux évêques de ce concile, par laquelle il rétracta les erreurs dans lesquelles il avoue qu'il étoit tombé. Ce ne sont pas, à la vérité , les mêmes propositions de la lettre de Fauste, mais celles qu'il condamne tendent à reconnoître que Jésus-Christest mort pour tous les hommes; que Dieu ne prédestine personne à la damnation; que le ilbre arbitre n'a pas péri en Adam, et que la grâce de Dieu n'exclut pas l'effort de l'homme pour y coopérer.

Il ya des auteurs qui conjecturent que ce fut Fauste lui-même qui dressa la rétractation de Lucius : du moins M. Dupin reconnoît qu'il y a diverses choses dans cette retractation difficiles à expliquer, et qui sentent le pur pelagianisme.

Au reste la condamnation des erreurs de Lucidus en ce concile, est une des preuves sur lesquelles plusieurs auteurs établissent qu'il y a eu une secte de prédestinatiens. On peut voir à ce sujet les dissertations fort étendues qu'ont faites, sur cette question, le cardinal Noris, le P. Pagi, et le P. Alexandre. Ce dernier prouve que les erreurs des

prédestinations s'accordent, on plutôt, sont les mêmes que celles dont les prêtres de Marseille avoient osé accuser saint Augustin et ses disciples. Il convient néanmoins que cette secte de prédestinations n'eut que fort peu de sectateurs, et qu'il prouve, par le canon 25 du deuxième concile d'Orange, conçu en ces termes : Aliquos verò ad malum divina potestate prædestinatos esse non solum non credimus, sed etiam si qui ,sunt, qui tantum malum credere velint, cum omni detestatione illis anathema dicimus. Sur quoi le père Alexandre ajoute ces paroles : Usi sunt patres hac loquendi formulà :si qui sunt , quia paucos et obscuri admodum nominis vel socios vel discipulos Lucidus habuerat.

Revenons à Fauste : il ajoute. après avoir rapporté ce qui s'étoit passe dans ce concile, que Léonce le chargea de recueillir ce qui y avoit été dit sur la matière de la prédestination: ce qu'il fit par deux livres de la grâce et du libre arbitre, qu'il adressa à Léonce : mais, dit M. de Fleury, il donna dans l'excès oppose, relevant trop les forces de la nature. Le père Pagi dit la même chose, mais en termes bien plus forts: Illud solum dici potest, Faustum mandati à Leontio et à synodo postea Lugdunensi sibi impositi limites excessisse, dum non modo Lucidi et quorumdam fortassis aliorum circa prædestinationem errores, ut injunctum fueral, confutavit, verumetiam occasione datâ sancti Augustini doctrinam de gratuità prædestinatione impugnavit, et semipelagianum virus toto illo opere passim evomuit

Enfin le savant benedictin Dom Maur, dans sa liste des conciles certains et connus, dit en termes exprès, sur ce même concile d'Arles et celui de Lyon, que ces deux conciles ne nous sont connus que par les ouvrages de Fauste de Riez : ouvrages, dit-il, qui contiennent tout le venin du sémipélagianisme, et qui, comme tels, ont été mis entre

pape Gelase, à la tête de soixantedix évêques, de l'an 406; et il s'appuie de l'autorité du P. Pagi.

En effet, voici ce qu'en dit ce même père : Quoad Fausti libros de gratia, licet non pauci viri cos orthodoxos censuerint, nihilominus, cum Gelasius papa cos damnaverit, synodus africanorum patrum, apud Sardiniam in epistolä ad Maxentium archimandritam impugnarerit , et sanctus Fulgentius , teste Isidoro lib. de illust. Script. cap. 14. lib. sept. de gratia Dei et lib. arbritrio cisdem opposuerit, non immerito Baronius, n.º 16. et seq. quemadmodum et plerique viri eruditi in cosdem libros insurrexere. Tom. IV. C p. 1042. Fl. Tom, VI, Tillemont, Tom. XVI. Faust. de grat. p. 698. Dupin. Tom. IV. p. 588. Cardin. Norisi. i. 2. Hist, Pelag. Not. Pagi in annal. Baron. T. VIII. p. 522. Alex. S. 5@. part. 2. dissert.5. Faust. de Grat. in fin, Præfat. Pagi in Bar. Tom. VIII. p. 522. Art. de vérif. les dates. Pagi. in ann. Bar T. VIII. p. 52.

ARLES (C. d') l'an 524. Saint Césaire y présida assisté de douze évêques. On y fit quatre canons. Tom. W.p. 1622.

ARLES (C. d') l'an 544. On y fit sept canons, dont le second porte que les monastères, tant d'hommes que de filles, seront soumis à la ju-

ridiction de l'évêque diocésain. Fl. ARLES ( C. d') l'an 554. Onze évêques de la province d'Arles, de la seconde Narbonnoise et des Alpes maritimes, et huit députés, y firent sept canons. Tom. V. p. 708.

ARLES (C. d') l'an 813, le 10 mai. On le compte pour le sixième de cette ville : il fut tenu par l'ordre de Charlemagne pour corriger les abus et y rétablir la discipline ecclésiastique. On y fit un grand nombre de canons. Les évêques, dit le concile , doivent savoir l'Ecriture sainte et les canons ; et toute leur occupation doit être la prédication et l'instruction.Les prêtres doivent prêcher même dans les paroisses de la camles apocryphes par le concile du pagne : les parents doivent instruire

qu'ils ont tenus sur les fonts. Tom.

V. p. 1231.

ÁRLES (C. provinciaux d') l'an 1034. Il se tint cette aunée plusieurs conciles de cette province pour le retablissement de la paix, pour la foi, pour porter les peuples à reconnoître la bonté de Dieu, et les détourner des crimes par le souvenir des maux passés. 1). M.

ARLES (C. d') l'an 1234, le 8 fuillet, sous Jean Baussan, archevêque de cette ville. On y publia vingt-quatre canons : la plupart contre les hérétiques, en execution du concile de Latran de l'an 1215. et de celui de Toulouse de 1229. Il v est ordonné aux évêques de prêcher frequemment la foi catholique par eux-mêmes, et par d'autres. Les confreries y sont defendues, si elles ne se font par l'antorité de l'evêque. Les évêques s'appliqueront soigneusement à la correction des mœurs, principalement du clerge, et mettront pour cet effet des inspecteurs chacun dans son diocèse. Personne ne fera sou testament qu'en présence de son curé. La raison de ce dernier statut, qui est si fréquent dans les conciles de ce temps-là, vient de ce que ceux qui favorisoient les hérétiques faisoient des legs à leur profit. Tom. XI. Conc. App. p.239.

ÁŘLEŠ (C. provincial d') l'an 1260 ou 1261, tenu par Florentin, archevêque d'Arles avec ses suffragants: on v condamna les extravagances des joachimites, qui disoient que le Pere a operé depuis le commencement du monde jusqu'à la predication de Jesus-Christ; que Jésus-Christ a operé jusqu'en 1260; et que le Saint-Esprit opérera depuis 1260 jusqu'à la fin du monde. Que sous l'operation du Père, les hommes vivoient selon la chair: que sous celle du Fils, ils vivoient

leurs cufants, et les parrains ceux faitement selon l'esprit. On y fit aussi dix-sept canons, dont le troisième dit que la confirmation doit être administree et reçue à jeun, excepté les enfants à la mamelle : on la donnoit donc encore aux petits enfants comme on le pratique même à présent en plusieurs églises. Le cinquième canon s'exprime ainsi : comme la plupart des églises de cette province a des prieurés de moines, ou d'autres réguliers qui n'y résident point : Nous ordonnons qu'en ces paroisses il y ait des curés tirés de la communauté , ou des vicaires perpetuels avec une portion congrue assignée sur les revenus de la paroisse, et defense aux religieux de recevoir le peuple à l'office divin dans leurs églises les dimanches et les grandes fêtes, ni de prêcher aux heures de la messe de paroisse, pour ne pas détourner les laïques de l'instruction qu'ils doivent recevoir dans leur paroisse. Tom. XI. C. p. 2359.

> ARMACH (C. d') en Irlande, Armachianum, l'an 1171. On y ordonna de mettre en liberte tous les Anglais qui se tronveroient en esclavage dans toute l'île. Le concile étoit persuadé que les Irlandais étoient soumis à la domination des

Anglais. Tom. X. p. 1452.

ARRAGON (C. d') de saint Jean de Rocca ) Arragonense, l'an 1062, ch l'on decida que les évêques d'Arrazon devoient être choisis parmi les moines de ce monastere. D. M.

ARRAS (C. d') Atrebatense, l'atr 1025, contre certains hérétiques qui rejetoient les sacrements. On y etablit d'une manière très-claire la foi de l'Eglise touchant l'eucha-

ristie. D.M.

ATTIGNU sur Aisne (C. d') Attiniacense, l'an 765. Saint Chrodegand de Metz y présida, assiste de vingt-sept evêques et de dix-septabbes. Il n'en reste que la promesse entre la chair et l'esprit, et que sous réciproque qu'ils se firent, que la troisième, ils vivroient plus par- quand quelqu'un d'eux viendroit a mourir, chacun feroit dire cent psautiers et celebrer cent messes par ses prêtres, et que l'évêque même diroit trente messes. On trouve d'autres promesses semblables dans

les conciles de ce temps-la.

ATTIGNI (C. d') l'an 822. Dans ce concile, Louis le Debonnaire, par le conseil des évêques et des seigneurs, se réconcilia avec ses trois jeunes frères Hugues, Drogon, et Theodoric, qu'il avoit fait tondre malgré eux. Il se confessa publiquement de cette action, et de la rigueur dont il avoit use envers son neveu Bernard, roi d'Italie, et envers l'abbé Adelar et Vala son frère: il en fit une pénitence publique, se proposant d'imiter celle de l'empereur Theodose. Il temoigna aussi un grand desir de réformer tous les abus introduits par la negligence des évêques et des seigneurs; et il confirma la regle des chanoines et celle des moines qui avoit été faite à Aix-la-Chapelle.

ATTIGNI (C. d') l'an 870, au mois de mai, composé de trente evêques de dix provinces. Le roi Charles y fut present : il y fit juger son fils Carloman, à qui il ôta ses abbayes, et il le fit mettre en prison à Senlis. Il est vrai qu'il pilloit les eglises et faisoit des maux inouis. Hinemar de Laon, ayant eté accuse de desobeissance envers le roi, fut obligé de lui promettre obcissance. ainsi qu'à Hinemar de Reims; mais il se retira ensuite, et ecrivit au pape des plaintes contre le roi et contre l'archevêque, son oncle : ce qui brouilla le roi avec le pape, qui prit le parti de l'evêque de Laon. Tom. IIII. C. p. 1537. AUCH (C. d') Auscenee, l'an

AUCH (C. d') Auscence, Fan disions 1068, assemblé de toute la province par le légat Hugues le Blanc. On y ordonna que toutes les églises paieroient à la cathédrale le quart de leurs dimes. Celle de saint Orens et quelques autres en furent exemptes. p. £6.

Tom. IX. p. 1195.

AUSBOURG (C. d') Argustanum, l'an 952, le 7 aoât. Vingtquatre évêques de Germanie et de Lombardie y assisterent et firent onze cauons. Entre les évêques les plus illustres est saint Udalric de la même ville d'Ausbourg. On y défendit à tous les clercs, depuis l'évêque jusqu'au sous-diacre, de se marier, et d'avoir des femmes chez eux, d'avoir des chiens ou des oisseaux de chasse, ou de joner aux jeux de hasard. T. I.T. p. 635.

AUSBOURG (C. d') l'an 1548, le 12 novembre, par le cardinal Othon, qui en ctoit evêque. Il l'assembla à Dillenghen sur le Danube. On v fit trente-trois reglements sur la discipline et sur les mœurs. Il y est ordonne, entr'autres points, que les pecheurs publics soient corrigés canoniquement; que les incorrigibles soient deferes au grand vicaire ; que les doyens de chapitres veilleront sur la conduite des chanoines, en punissant les ivrognes, les joueurs , les debauches , les conenbinaires; que ceux qui ont plusieurs benefices n'en garderont qu'un, et resignerontles autres dans l'année ; que l'on châtiera les moines déreglés, ivrognes, impudiques, suspects d'heresie; que les religieuses ne sortiront point de leurs monasteres; qu'elles n'y laisseront point entrer d'hommes sans une necessité indispensable ; que les prédicateurs n'avanceront rien de faux ni de suspect; qu'ils s'accommoderont à la portée de leurs auditeurs, s'abstiendront des questions obscures et embrouillees; qu'on observera un rit uniforme dans l'administration des sacrements, en suivant les traditions apostoliques, les anciens canons, les lois et l'usage ; que les or-gues ne joueront que des airs pieux ; que dans les processions solennelles on retranchera tout appareil profane. Labb. Coll. Conc. Tom. AII'.  $\operatorname{AUTUN}\left(\operatorname{C.d'}
ight)$  Augusto Janine  $_{j}$ 

l'an 663 environ. Nons en avons quelques canons, dont le premier ordonne que tous les prêtres et les clercs sauront par cœur le symbole attribué à saint Athanase. On croit que c'est la première fois qu'il est parlé de ce symbole en France. D. M.

AUTUN (C. d') l'an 1077, tenu par le légat Hugues de Die, et par ordre du pape Grégoire VII. Il s'y trouva plusieurs évêques et ables de France. Manassès de Reims y fut suspendu de ses fonctions : il etoit accusé de simonie et d'avoir usurpe cet archevêché : on y jugea encore quelques autres évêques de France.

Tom. X. C. p. 360.

AUTUN (C. d') l'an 1094, le 16 octobre, tenu par Hugues, archevêque de Lyon, légat, assisté de trente-deux évêques et plusieurs abbés. On v renouvela l'excommunication contre l'empereur Henri, et l'antipape Guibert : on y excommunia, pour la première fois, le roi Philippe pour avoir épousé Bertrade, du vivant de sa femme légitime; mais le roi Philippe, ayant envoyé une députation au pape, il en obtint un delai jusqu'à la Toussaint de l'an 1095, pendant lequel le pape leva la censure et lui permit d'user de la couronne à son ordinaire, c'est-à-dire de la porter les iours de fête solennelle.

AUXERRE (C. d') Allisiodorense, l'an 586 ou environ, sous l'évêque Aunacaire. On y fit quarante-cinq canons, qui semblent n'être faits que pour l'exécution du concile de Mâcon, de l'an 585.

AVIGNON (C. d') Acenionense, l'an 1080, par le cardinal Hugues de Die, légat. Achard, usurpateur du siége d'Arles, y fut déposé, et Gibelin, élu à sa place. Lantelme y fut aussi elu archevêque d'Embrun; Hugues, évêque de Grenoble; Didier, évêque de Cavaillon; et le légat les mena à Rome où ils furent sacrés par le pape.

AVIGNON (C. d') l'an 1209, le 6 septembre, par deux légats, quatre archevêques, vingt évêques et plusieurs abbés. On y fit vingt-un canons. Le premier recommande aux évêques de prêcher dans leurs diocèses plus souvent qu'ils ne faisoient, et on attribue à leur négligence les hérésies et la corruption des mœurs. Il est dit dans la preface de ce concile, que la charite s'étant extraordinairement refroidie, la corruption abonde de tous côtés, de sorte que presque tous les hommes sont venus jusqu'au profend abîme des vices, et que le concile est tenu de remédier à de si grands maux, et de renouveler les statuts des anciens. On excommunia, dans ce concile, les Toulousains, pour n'avoir pas chassé de leur ville les hérétiques comme ils l'avoient promis. On y excommunia aussi le comte de Toulouse, mais sous condition. *Tom. XI. p.* 41.

AVIGNON (C. d') l'an 1279, le 17 mai, par l'archevêque d'Arles, Pierre de Languissel. On y fit un décret contenant quinze articles, la plupart contre les usurpations et les invasions des biens ecclésiastiques, les violences commises contre les clercs et le mépris des excommunications; mais à tous ces maux on n'opposa que de nouvelles censures.

*Ibid. p.* 1061.

AVIGNON (C. d') l'an 1282, par Amauri, archevêque d'Arles, avec ses suffragants : on y publia dix canons, parmi lesquels il est recommandé aux fidèles de fréquenter les églises paroissiales, méprisées en plusieurs lieux, et d'y venir au moins les dimanches et les fêtes solennelles.

AVIGNON (C. d') l'an 1326, le 18 juin, par trois archevêques, onze évêques et plusieurs députés d'absents. On y fit un réglement de cinquante-neuf articles qui regardent les biens temporels de l'Eglise et sa juridiction. On y suppose en

général, comme une maxime constante, que les laïques n'ont aucune puissance sur les personnes, ni sur les biens ecclesiastiques: maxime fansse, si on l'etend à quelque cas que ce soit. On s'y plaint de divers abus qui procédoient de la haine des laïques contre le clergé; mais il ne paroît point que l'on cherchât les moyens de faire cesser cette aversion; car l'accumulation des censures et des peines temporelles n'y étoit pas propre. Gall. Christ. Tom. 1. p. 575. Fl.

AVIGNON (C. d') l'an 1337, le 3 septembre, par trois archevêques et dix-sept évêques. On y publia un decret de soixante-neuf articles, repetés du concile précédent. Il y est dit entr'autres points, que les paroissiens ne recevront l'eucharistie à Paques que de leur curé; que les béneficiers et les clercs, qui sont dans les ordres sacrés, s'abstiendront de viande tous les samedis en l'honneur de la Vierge, et donneront bon exemple anx laïques. Au reste l'abstinence du samedi avoit eté ordonnée trois cents ans auparavant, à l'occasion de la trève de Dieu. Ainsi elle n'étoit pas encore alors universellement établie. Les autres réglements de ce concile regardent principalement les usurpations des biens ecclésiastiques, et les violences contre la personne des cleres. Gall. Christ. Tom. 1. p. 322

AVIGNON (C. d') l'an 1457, le 7 septembre, par Pierre, cardinal de Foix, de l'ordre des frères mineurs, archevêque d'Arles et légat d'Avignon. Son but principal fut de confirmer ce qui s'étoit fait au concile de Bâle, session trente-sixième, touchant l'opinion de l'immaculee Conception de la Vierge. On y défendit, sous peine d'excommunication, de prêcher le contraire de cette opinion, et d'en disputer

en public; et on enjoint aux cures de publier ce decret aux fideles afin qu'aucun ne le puisse ignorer. Coll. Concil. 6. Labb. Tom. XIII. pag 1/03.

AVRANCHES (C. d') Abrincatense, l'an 1172, le 22 mai. Henri II, roi d'Angleterre, après avoir fait un serment tel que les légats du pape le demandoient, et après avoir cassé toutes les coutumes illicites qui avoient été etablies de son temps, il regutla pénitence, fut absous de l'assassinat de saint Thomas de Cantorbéri, arrivé le 20 décembre 1171. Le roi Henri y promit que jamais il ne se retireroit de l'obeissance du pape Alexandre III, ni de celle de ses successeurs, tant qu'ils le tiendroient pour roi catholique; qu'à Noël prochain, il prendroit la croix pour trois ans, et partiroit l'été suivant pour Jérusalem si le pape ne l'en dispensoit, et s'il n'étoit pas oblige d'aller en Espagne contre les Sarrasins. Ce fut plutôt une assemblee qu'un concile.

Le vrai concile d'Avranches de cette année ne se tint que le 27 et le 28 septembre. Le roi y reitera son serment en ajoutant quelques clauses d'attachement et d'obeissance au pape Alexandre III , et les legats et les évêques y firent douze canons. lls portent, entr'autres points, qu'on ne donneroit point à des enfants des bénéfices à charge d'àmes; qu'on obligeroit les cures des paroisses qui le peuvent porter, d'avoir un vicaire; que le mari ou la femme ne pourra entrer en religion, l'autre demeurant dans le siècle, à moins qu'ils n'aient passé l'âge d'user du mariage. On proposa l'abstinence et le jeûne de l'Avent à tous ceux qui pourroient l'observer, principalement aux ecclesiastiques. Tom. X.

C. p. 1457.

BAGAI (C. de) en Numidie (non les classes fût égal, on choisissoit reconnu) l'an 394, tenu par les do-[ natistes, rassemblés de toutes les l provinces d'Afrique au nombre de trois cent dix évêques : c'est-à-dire qu'ils s'v trouverent presque tous. Primien, qui avoit été condamné et déposé au concile de Cabarsusse par les maximianistes, s'y fit retablir et confirmer dans son siège, et fit condamner ses adversaires sans qu'on les eût entendus. Cependant tous les efforts des donatistes ne purent pas étouffer le parti des maximianistes : au contraire le schisme de ces derniers ruina à la fin celui des donatistes. August. in Cresc. l. 4. c. 7.

p. 200. Till.

BALE (C. GÉN. de) Basileense, l'an 1431. Le pape Martin V l'avoit indiqué à Pavie, ensuite transféré à Sienne, et de Sienne à Bâle. Le pape Eugène IV, son successeur, (Condolmère, vénitien), en confirma l'indication à Bâle, et il continuaau cardinal Julienle droit qui lui avoit été donné d'y présider. Les deux principaux objets de ce concile furent 1.º la reunion de l'eglise grecque avec la romaine; 2.º la reformation genérale de l'Eglise, tant dans son chef que dans ses membres, suivant le projet qui en avoit etc fait au concile de Constance. L'ouverture s'en fit le 23 juillet, et la première session se tint le 14 decembre. On peut juger de l'exacti~ tude de ses decisions par le sage réglement qu'en fit d'abord de diviser les evêques qui arrivoient en quatre classes egales. Chaque classe étoit composée de cardinaux, d'archevêques, d'évêques, d'abbés, de curés et de docteurs, tant seculiers que reguliers, ou en théologie, ou en droit canon, de quelque nation ou province qu'ils fussent, et afin que le nombre de ceux qui composoient | donner des instructions sur les ve-

tous les mois quatre personnes qui distribuoient egalement ceux qui venoient de nouveau. Toutes ces classes avoient la liberté de conférer, ensemble on separement, sur les questions qu'il falloit examiner. Elles s'assembloient dans le chapitre de l'église cathedrale; et là, il etoit libre à chacun de proposer ce qu'il vouloit sur la question qui avoit été examinée, et sur laquelle on devoit conclure, et dont on devoit faire ensuite le rapport au concile, après la session publique qui se tenoit dans l'eglise cathedrale et qui en jugeoit en dernier ressort, On dressoit la conclusion et on l'inscroit dans les actes. On vouloit, par un ordre aussi sage et aussi prudent, empêcher les brigues de la nation d'Italie qui a beaucoup plus d'évêques que les antres, et qui, par leur grand nombre, auroient pu retarder ou empêcher la reforme de l'Eglise, qui etoit le principal objet du concile : il y avoit encore une liberté entière et dont on a peu d'exemples

I. 🕫 Session. Le 14 décembre , le cardinal Julien fit un discours, dans lequel il exhorta les peres à mener une vie pure et sainte, à avoir une charite sincère les uns pour les autres, et à travailler pour les interêts de l'Eglise. On lut le decret du concile de Constance, touchant la celebration des conciles ; la bulle de convocation de Martin V, par laquelle il nommoit le cardinal Julien pour president du concile de Bâle et la lettre du pape Eugène IV à ce même cardinal sur ce snjet. On exposa six motifs de la convocation du concile. 1.º Pour extirper les hérésies; 2.º réunir tout le peuple chretien à l'Eglise catholique, 3 «

33

rités de la foi. 4.º Apaiser les guer- | ront mis en pénitence et punis. Ce res entre les princes chrétiens. 5.º Reformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres. 6.º Retablir, autant qu'il seroit possible, l'aucienne discipline de l'Eglise. On renouvela les decrets du concile de Constance contre ceux qui troubleroient le concile par des intrigues secrètes ou par une violence ouverte, et contre ceux qui se retireroient sans avoir fait part de leurs raisons. Enfin le concile fit un décret portant que le saint concile de Bâle étoit legitimement assemblé, et que tous les prelats devoient s'y rendre

Dans l'intervalle de la première à la deuxième session, comme on fut informé que le pape Eugène avoit dessein de dissoudre le concile, on travailla aux movens de l'empêcher. Les évêgues de France s'assemblerent à Bourges et exposèrent au roi Charles VII, que comme le concile etoit légitimement convoqué à Bâle, ils le supplioient d'envoyer ses ambassadeurs au pape, afin de l'engager à continuer ce concile, et à permettre aux prelats de son royaume de s'y rendre : ce qui leur fut accordé.

He Sess. le 15 février 1432. On y confirma les deux célèbres décrets du concile de Constance de la quatrième et cinquième session, et on fit deux décrets. Par le premier, il est déclaré que le synode assemble an nom du Saint-Esprit, qui compose le concile general et représente l'Eglise militante, a son pouvoir immediatement de Jésus-Christ, et que toute personne, de quelque état et dignité qu'elle soit, même le pape, est obligee de lui obeir, dans ce qui | regarde la foi , l'extirpation du schisme et la réforme genérale de l'Eglise dans son chef et dans ses membres. Dans le deuxième, le concile déclare que tous ceux, de quelque diguité et condition qu'ils soient, | inême le pape, refusant d'obeir aux l concile general et de tout autre, se- | du privilége de l'infaillibilité; et

décret fut fait à l'occasion de la nouvelle qu'on eut que le pape Eugène avoit donné un decret pour la dissolution du concile, sous prétexte que l'union des Grecs avec les Latins ne permettoit pas de precipiter le concile. Ce fut encore à ce sujet que le cardinal Julien écrivit deux lettres au pape Eugène pour l'engager à ne point dissoudre le concile. Elles sont d'un style vraiment apostolique, plein de force et d'une liberté chrétienne qui y règne partout. 1.º Il refute solidement le prétexte du pape, qui alléguoit que le concile de Bale n'étoit point légitime : il lui représente qu'on ne peut douter de l'autorité du concile de Bâle, qu'on ne conteste en même temps celle du concile de Constance, parce que l'un de ces deux conciles dépend de l'autre, que personne ne doute de l'autorité de ce dernier ; qu'autrement la déposition de Jean XXIII ne seroit pas canonique, et les élections suivantes des papes ne seroient pas légitimes, et par conséquent la sienne propre. 2.º ll prouve qu'il n'a pas le pouvoir de dissoudre le concile, parce que le concile de Constance a décidé que le pape étoit obligé d'obéir aux décrets d'un concile général dans les choses qui regardent la foi, l'extinction d'un schisme et la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres : que par conséquent le concile etant supérieur au pape dans ces trois cas, Eugène est obligé de s'y soumettre dans ces mêmes cas.

Les Pères du concile, secondant les vues du cardinal Julien, firent une réponse synodale aux légats du pape, dans laquelle ils posent les mêmes principes, et ils les appuient par de solides raisons. 1.º Sur ce que personne ne peut contester l'autorité de l'Eglise, et que tout ce qu'elle reçoit, ne doive être reçu par ordonnances et aux decrets de ce tous les fidèles; qu'elle jouit seule qu'ainsi elle seule peut faire des lois | s'y rendre en tel nombre qu'ils youuni obligent universellement tous les fideles. 2.º Sur ce que les conciles généraux sont d'une autorité égale à celle de l'Eglise, parce qu'ils représentent l'Eglise catholique qui tient sa puissance immediatement de Jésus-Christ, comme l'a decide expressement le concile de Constance : donc les conciles genéraux sont infaillibles, puisqu'ils sont l'Eglise même. 3.º Sur ce que le pape, quoique chef ministeriel de l'Eglise, n'est pas cependant au-dessus de tout le corps mystique, parce que ce corps mystique, même sans compter le pape, ne peut pas errer dans les choses de foi, au lieu que le pape, quoique chef de ce corps, peut errer; ce que l'expérience fait voir. D'ailleurs ce même corps a déposé des papes, convaincus d'erreur dans la foi, et au contraire le pape n'a iamais condamné ou excommunie le reste du corps de l'Eglise. Malgre la solidité de ces raisons, Eugène, voulant toujours que le concile fût dissous, ce même concile crut devoir opposer son autorité à la sienne. Labb. C. Tem. XII. p. 477.

IIIº Sess. le 29 avril, qui porte, entr'autres choses, que le présent concile, légitimement assemblé, gouverné par le Saint-Esprit, et ayant toute l'autorité d'un concile genéral, avertit, prie, conjure et somme le pape Eugène de révoquer absolument le decret qu'il avoit donné pour dissoudre le présent concile, et de s'y trouver en personne dans trois mois, si sa sante le lui permettoit, ou d'y envoyer des personnes qui eussent un plein pouvoir d'agir en son nom; et en cas qu'il négligeât de le faire, le concile proteste qu'il pourvoira aux necessites de l'Eglise, selon que le Saint-Esprit hidictera, et qu'il procedera par les voies de

droit. Ibid. p. 485.

IVe Sess. le 20 juin. On donna un sauf-conduit aux Bohémiens qui sercient envoyés au concile, pour tenir, c'est-à-dire, la charité.

droient, pourvu qu'ils fussent audessous de deux cents, et le concile leur accorda une entière sûreté. On leur écrivit une lettre pour les feliciter de la resolution qu'ils avoient prise dans la ville d'Egra, de députer au concile : ce qui faisoitesperer une prochaine réunion. Comme le pape Eugene étoit alors malade, le concile fit un decret, que si le saint siége venoit à vaquer, les cardinaux n'eliroient pas le pape ailleurs que dans le concile même; que le pape ne pourroit créer de nouveaux cardinaux pendant la tenue du concile, parce que leur grand nombre étoit à charge à l'Eglise , et que s'il en creoit, la création seroit declarée nulle. 2.º Que personne n'etoit dispensé de venir au concile sous prétexte de serment on de promesse faite au pape; le concile déclare nuls

ces engagements.

Ve Sess. le q août. On établit trois juges pour examiner les causes qui regardoient la foi , avant que le concile donnât un jugement definitif; et trois autres évêques pour connoître de toutes les causes qui étoient dévolues au concile, excepté celles de la foi. Dans l'intervalle de la cinquième à la sixième, on tint deux congrégations : on entendit les quatre légats du pape Eugène. L'évêque de Tarente y eleva fort haut l'autorité du pape; et prétendit que c'étoit à lui seul qu'il appartenoit de disposer du temps, du lieu et de la celebration des conciles ; que le pape ne peut quitter l'Italie, et qu'il offroit tel endroit soumis à l'état ecclésiastique qu'on voudroit. A quoi les Peres repondirent, que de vouloir dissoudre un concile légitimement assemblé, c'étoit vouloir renouveler un schisme dans l'Eglise; que ceux qui se conduisoient ainsi, contristoient le Saint-Espritet le chassoient de leur propre cœur, et qu'ils rompoient le seul lien capable de le re-

VI Scss. 6 septembre. Comine le pape Eugène n'avoit ni révoqué la bulle de la dissolution du concile, ni comparu en personne ni par procureur, les promoteurs du concile demandèrent qu'il fût déclare contumace, après qu'il eût été cité par trois fois à la porte de l'Eglise.

VII<sup>a</sup> Sess. le 6 novembre. On renouvelale décret qui avoit eté fait dans la quatrième session touchant l'election d'un pape, en cas que le saint siège vint à vaquer, et qui porte qu'alors il ne seroit point permis aux cardinaux de proceder à l'election d'un nouveau pape, sans le consen-

tement du concile.

VIII<sup>e</sup> Sess. le 18 décembre. On convint qu'on devoit proceder juridiquement contre le pape pour le déclarer contumace et employer contre lui les peines canoniques, mais on lui accorda un delai de deux mois pour révoquer, sans autre defai, sa bulle de dissolution; qu'autrement il sera procéde contre lui, sans autre nouvelle citation. On fit un decret par lequel les Pères déclarent que, comme l'Eglise sainte et catholique est une, et cet article étant de foi, il ne peut y avoir qu'un concile géneral, representant l'Eglise catholique; et gn'ainsi tant que le concile continuera à Bâle, on n'en peut assembler d'autre ailleurs : que toute autre assemblée seroit une cabale et un schisme, et que quiconque s'y rendroit encourroit l'excommunication ipso facto, et la perte des bénefices.

Les députés des Bohémiens étant arrivés à Bâle, ils présentèrent quatre articles au concile, le 16 janvier 1433, par lesquels ils demandèrent, 1.º d'avoir la liberté d'administrer à tous les fidèles le sacrement de l'encharistie, sous les deux espèces du pain et du vin , comme une pratique utile. 2.º Que tous les péchés mortels, et principalement les péchés publics, soient réprimés, corrigés!

ceux à qui il appartient. 3.º Que la parole de Dieu soit prêchée fidèlement et librement par les prélats et les diacres qui y seront propres. 4.• Qu'il ne soit pas permis au clergé. dans la loi degrâce, d'exercer aucune autorité sur les biens temporels. Ensuite ils déclarèrent que tous leurs differends avec les catholiques, se réduisoient à ces quatre points; et que si on leur permettoit de les observer, ils étoient prêts de s'unir à l'Eglise, et d'obeir à tous les supérieurs légitimes. Ces quatre articles, furent examinés dans une congrégation, et le concile décida d'envoyer des députés en Bohême.

IXe Sess. 22 janvier. Le concile, voulant reconnoître le zele et l'affection que l'empereur Sigismond leur avoit marquée par ses lettrespatentes, par lesquelles il avoit appris à tous ses sujets qu'il mettoit sous sa protection le concile de Bâle. et qu'il ne souffriroit pas qu'on blessât en aucune manière son autorité, ni sa liberté; déclara que tout ce que le pape feroit contre l'empereur Sigismond, scroit nul et

de nul effet.

19 février. Les pro-X<sup>e</sup> Sess. moteurs du concile demandérent qu'Eugène fût déclaré coutumace. attendu son obstination à ne point revoguer sa bulle pour la dissolution du concile. On prit quelque temps pour delibérer là-dessus: on employa de nouvelles tentatives auprès d'Engène, et l'empereur Sigismond joignit ses prières à celles du cardinal Julien : les autres princes, et particulièrement le roi de France, donnèrent des marques de la protection qu'ils accordoient au concile.

XI<sup>e</sup> Sess. 27 avril. On régla que si le pape négligeoit d'assembler un concile tons les dix ans, selon qu'il est porté dans le décret de la neuvienie session du concile de Constance, le droit de convoquer le conet punis celon la loi de Dien, par leile seroit dévelu aux prelats, sans qu'ils fussent obligés d'en demander la permission au pape, et sans que le pape même pût l'empêcher. On y declara que la défense absolue de différer le concile, portée par le concile de Constance en ces termes, nullatenus prorogetur, oblige le pape; et qu'ainsi un concile actuellement assemblé ne peut être différé, transféré ni interrompu par le pape, à moins que les deux tiers des Peres n'y consentissent. Cependant le pape Eugène voulut envoyer des légats au concile pour y présider en son nom; mais le concile refusa de les admettre, parce qu'Eugène leur avoit donne un plein pouvoir de décider avec les Peres du concile : ce que ceux-ci ne voulurent point souffrir, parce que disoient-ils c'étoit donner la liberté aux légats de definir quelque chose contre le sentiment du concile, et que les légats venoient plutôt pour celebrer un nouveau concile que pour confirmer celui qui se tenoit actuellement, puisqu'Eugène ne reconnoissoit pas le concile depuis le temps qu'il se tenoit à Bâle, d'où il s'ensuivroit que ce concile n'auroit pas été jusqu'à présent légitime. Patric. Hist. Cone. Basil. et Flor. c. 29.

XII<sup>e</sup> Sess. 13 juillet. On se plaignit de la mauvaise foi du pape, dont la conduite, disoit-on, tendoit à rabaisser l'autorité des conciles : on le somma, par un décret, de révoquer, après soixante jours, le dessein qu'il avoit formé de transférer le concile. sous peine d'être regardé comme contumace. 2.º On renouvela par un décret le droit des elections, établi par les apôtres, et confirmé par le premier concile de Nicée dans les canons IV et V. En conséquence, on defend au pape de se servir d'autres réserves que celles qui sont renferinces dans le droit et qui sont dans les terres dépendantes de l'église de Rome; parce que les réserves se multipliant de jour en jour, es elections se trouveroient à la fin l aneanties. Le decret ordonne à ceux | le decret de la douzième session, et

qui ont droit d'elire, de ne choisir que des sujets capables de remulir les dignités écclesiastiques, c'est-àdire, qui soient d'un âge avancé. de bonnes mœurs, constitués dans les ordres sacrés, et l'ondefend les elections simoniaques : on les déclare nulles, et l'on prive du droit d'elire qui les auront faites. exhorte les princes à ne point interposer leur credit dans les elections, et à ne point nuire à la liberté qui

doit v régner.

Le pape Eugène, irrité, cassa par uue bulle tous les décrets que le concile avoit faits contre lui, et particulièrement le premier décret de cette session : il fit publier des lettres en son nom, mais qu'il désayoua dans la suite, adressées à tous les fideles, dans lesquelles il disoit que quand un pape et un concile n'etoient pas d'accord, c'etoit au pape à imposer la loi, parce qu'il avoit puissance sur les conciles; à moins qu'il ne s'agit de determiner quelque point de foi, ou que tout l'état de l'Eglise courût risque d'être troublé faute de faire tout ce qui seroit ordonné , auquel cas on devoit-plutôt suivre l'avis du concile; que les Pères de Bâle étoient dans l'erreur de croire qu'ils fussent, en toutes choses, superieurs au pape; que cette opinion etoit une herésie.

XIII<sup>e</sup> Sess. 11 septembre. Les promoteurs demanderent, qu'attendu que le terme de deux-mois. accorde au pape, etoit prêt d'expirer, on declarât Eugène contumace; mais, à la prière du duc de Bavière, au nom de l'empereur, on lui accorda encore trente jours.

XIV<sup>e</sup> Sess. le 7 novembre. L'empereur Sigismond y assista en personne. On accorda unnouveau delai de trois mois au pape, à condition que, dans ce temps-là, il adhéreroit au concile, et revoqueroit tout ce qu'il avoit fait, tant pour le dissoudre et le transférer, que contre cela par un acte bien précis et exempt | de toute équivoque. Pour cet effet on dressa trois modèles sur lesquels il devoit régler cette révocation.

XVº Sess. Elle se tint pareillement en présence de l'empereur. On v fit plusieurs réglements pour la convocation des conciles provinciaux : on ordonna qu'on les assembleroit deux fois chaque annce, ou au moins une; que l'on y exhorteroit tous les assistants à mener une vie conforme à la sainteté de leur état, à instruire le peuple tous les dimanches et fêtes ; à lire les statuts synodaux sur la manière d'administrer les sacrements; que l'on s'informeroit de la vie et des mœurs

du clergé, etc.

Comme le pape Engène, à la sollicitation de l'empereur, avoit promis de s'unir aux Peres de Bâle, pourvu qu'ils révoquassent tout ce qu'ils avoient fait contre lui, on voulut profiter de ses bonnes dispositions. On lui envoya donc les ambassadeurs du roi de France et du duc de Bourgogne pour conclure l'accommodement qui avoit été proposé. En conséquence le pape choisit quatre cardinaux pour presider au concile avec le cardinal Julien : il révoqua les bulles qu'il avoit données pour dissoudre le concile, et il en publia une, conforme à la formule que le concile lui avoit en voyée. Elle portoit que, quoiqu'il eût cassé le concile de Bâle, legitimement assemblé, néanmoins pour eviter les grandes dissensions qui s'étoient élevées, il déclaroit que le concile avoit été légitimement continué depuis son commencement, et qu'il le devoit être à l'avenir; qu'il Vapprouvoit et le favorisoit dans ce qu'il avoit ordonné et décidé, et déclaroit que la dissolution qu'il en avoit faite étoit nulle. Par là, dit M. Bossuet, il rendit honneur au concile de Bâle et à l'Eglise univer-

puisque, par deference rour ses ordres, il revogua les decrets que lui-même avoit publies, avec toute l'autorité de son siege.

XVI Sess. 5. fevrier 1434. On v lut en presence de l'empereur, les lettres d'Eugène pour l'approbation du concile, et la révocation de la dissolution qu'il en avoit voulu faire. Le 24 avril on tint une congregation pour incorporer les légats du

pape Eugène au concile.

XVII° Sess. 26 avril. On obligea les légats de jurer qu'ils -travailleroient sincerement à procurer la gloire du concile, et qu'ils en observeroient les décrets, particulièrement ceux de la quatrième et cinquième session du concile de Constance. On declara qu'on ne les recevroit point pour presider, qu'a condition qu'ils n'auroient qu'une autorité dependante du concile sans aucune juridiction coactive, et qu'ils seroient obligés de donner leurs conclusions, conformement à ce qui anroit eté décidé par le concile : et on fit un décret, portant, qu'au cas que les légats ne voulussent prononcer ce qui auroit eté arrêté par les quatre députations, le droit de conclure seroit dévolu à celui des évêques qui seroit assis le plus proche du président, par cette raison que les lois d'un concile genéral n'empruntent leur autorité que du concile même; et que le droit qu'ont les légats du pape de présider aux concilés et d'y prononcer, est purement honoraire.

On peut voir sur cette matière le P. Alexandre dans sa luitième dissertation sur le concile de Bále, où il fait voir que, quoique le pape ait une autorité plus grande que tout antre dans les conciles, y présidant par lui-même ou par ses légats, y expliquant les décrets et en ordonnant l'exécution, il ne s'ensuit pas pour cela que l'autorité d'un concile zelle que le concile représentoit : cecuménique soit tellement dépenpar là, il le mit au-dessus de lui, l'dante de la sienne, qu'il puisse de

plein droit changer et annuler ses l décrets ; qu'à la vérité il concourt le premier, mais que sen autorite n'a de vigneur que par le consentement de tous les autres membres du concile, et que la force des définitions ne vient point du souverain poutife, mais qu'elle dépend du consentement de tous, du sien et de celui des autres : et comme le reconnoît le pape saint Léon dans sa lettre aux Peres du concile de Chalcédoine; c'est la remarque du cardinal Cusa. L. 3. de Concord. Cathol. c. 4.

XVIII Sess. 26. juin. L'empereur n'y assista pas, agant quitté la ville de Bâle. On renouvela les décrets de la quatrième et cinquième session du concile de Constance. Jean, patriarche d'Antioche, y présenta un écrit au con cile, tendant à établir l'autorité des conciles généraux et leur supériorité sur les papes : on le trouve dans le premier appendix des conciles, tom. XII, qui, à la fin des actes de celuide Bâle.

XIX<sup>e</sup> Sess. 7. septembre. Les ambassadeurs grees, que l'empereur Jean Paléologue avoit envoyés, s'v trouvèrent. On traita avec eux de plusieurs affaires qui les concernoient. On y proposa divers moyens pour tenir un concile avec les deux églises : on décida d'envoyer des legats à Constantinople, afin d'engager les Grecs à accepter la ville de Bâle. On fit un décret pour exhorter les ordinaires à envoyer des personnes habiles, annoncer la parole de Dien dans les lieux où il y auroit des juifs et des infidèles; et que, pour cet effet, il y auroit dans les universités deux professeurs de langues hébraïque, arabe, grecque et chaldéenne.

XX<sup>e</sup> Sess. 23 janvier 1435. Elle fut tenue dans la vue de la réforme de l'Eglise dans son chef et dans ses membres. On fit un décret contre l'incontinence du clergé, c'est-à-dire contre les concubinaires publics,

mois des fruits de leurs bénéfices. et s'ils refusent d'obeir, ils seront déclarés incapables de jouir d'aucun benefice; que s'ils retombent après avoir été rétablis et avoir donné des marques d'amendement, ils seront déclarés incapables des dignités ecclésiastiques, sans esperance de retour. Le même decret fut touchant les excommuniés : on ne doit éviter comme tel, dit le concile, même dans l'administration des sacrements, qui que ce soit, sous prétexte de quelques sentences ou censures ecclésiastiques, lorsqu'elles ne sont portées qu'en général; et à moins que cette censure ou sentence ne soit portée nommément et en particulier contre une personne certaine, prononcée par le juge compétent, et notifiée en particulier.

XXIº Sess. 9 juin. On fit le décret contre les annates, dont l'origine ne monte pas plus haut que Clément V. Le concile ordonna qu'en ce qui concerne, en cour Romaine , la confirmation des elections, provision collation et présentation que devoient faire les laïques : investiture des églises cathédrales, métropolitaines, dignités et bénéfices ecclésiastiques, on n'exigera aucune rétribution à raison des bulles, du sceau, des annates communes, sous prétexte de quelque coutume ou privilége que ce soit; en un mot, le concile défendit absolument les annates, sous les peines portées contre les simoniaques, et il ajouta même cette clause : si, ce qu'à Dicu ne plaise, le pontife romain, qui doit donner l'exemple aux autres d'executer et d'observer les statuts des conciles géneraux, scandalisoit l'Eglise en faisant quelque chose contre la présente ordonnance, il faudroit le déférer au concile général.

On doit observer que ce décret a été fait dans un temps que le concile étoit général, de l'aveu de ceux qui lni sont le plus opposés. Le pape lesquels seront privés pour trois | Eugène fit faire, à ce sujet, des remontrances au concile, et dit, qu'il | consentiroit qu'on abolit les annates si le concile vouloit pourvoir aux nécessites du saint siège. Le cardinal Julien repondit aux legats que les anciens papes avoient fait de grandes œuvres de charité sans recevoir aucun revenu, pareil à celui des annates, et que le concile pourvoiroit aux besoins du saintsiege, si le pape vouloit de son côté observer ses décrets; que celui contre les annates, n'avoit d'autre but que de bannir la simonie. Le troisième décret fut celui de pacificis possessoribus. Il porte que ceux qui ont eté durant trois ans paisibles possesseurs d'un benefice, après y être entres par un titre légitime, ne pourront point être inquietes dans leur possession. C'est la prescription legitime en matière des benefices; et qui, du concile de Bâle, a passé dans la pragmatique et le concordat, et qui a fait la règle du triennal possesseur Mais la possession, pour avoir cec effet, doit, 1. °, être fondée sur un titre colore, c'està-dire donné par celui qui a puissance et sans vice apparent; 2.º être paisible sans qu'il y ait eu d'interruption judiciaire par contestation en cause, à moins que le contendant n'ait eté empêché d'agir par force majeure. Le quatrième decret fut sur l'office divin. Le concile veut qu'il soit celebré à des heures convenables, et dont on sera averti par le son de la cloche; chante gravement, decemment, faisant une pause, surtout au milieu de chaque verset, etc. On fit plusieurs décrets sur la même matiere, et particulièrement sur la modestie avec laquelle les ecclésiastiques doivent célébrer le service divin

XXII<sup>e</sup> Sess. 15 octobre. On condamna un livre composé par un religieux augustin, qui avoit avancé quelques propositions dans lesquelles il attribuoit à la nature humaine, en Jésus-Christ, ce qui ne convient qu'à la divine.

XXIII<sup>e</sup> Sess. 25 mars 1436. On fit plusieurs reglements touchant l'élection et la profession de foi du souverain pontife. Le concile, pour executer les articles de celui de Constance, au sujet des cardinaux. en réduisit le nombre à vingt-quatre afin que l'Eglise ne souffrit point de lésion par leur trop grand nombre : il régla la manière des elections, voulant qu'elles fussent libres. Il cassa et declara nulles toutes les grâces expectatives, mandats et réserves des benefices que les papes appliquoient à leur profit. C'etoit une manière de pourvoir aux benefices par avance : et ce sont toutes ces grâces anticipees que le concile de Bâle voulut proscrire. Toutes ces lois furent faites en forme canonique, et publiées en pleine session.

XXIVE Sess. 14 avril. Les deux légats pressèrent les Pères du concile, de la part d'Eugène, de choisir au plutôt un lieu pour le concile, et dirent qu'en cas qu'ils s'accordassent avec lui pour le choix de ce lieu, ils promettoient de contribuer de sa part soixante mille écus pour defrayer l'empereur des Grees et toute sa suite. Ils se plaignirent amèrement du decret touchant les elections et les annates, mais les Peres répondirent qu'ils étoient faits dans l'ordre.

Dans l'intervalle de la vingt-quatrieme à la vingt-cinquieme session, on tint une congregation à laquelle assistèrent jusqu'à trois cents cinquante-sept prelats, dit Panorme en son histoire de ce concile, et où il se trouva, par le scrutin, que bien plus des deux tiers des suffrages vouloient que le concile se tînt à Bâle, pourvu que cela plût aux Grecs, sinon qu'on tâcheroit de leur fair agréer la ville d'Avignon, ou en tout cas qu'on se reduiroit à la Savoie, qui etoit un des lieux que les Grecs avoient eux-mêmes proposé. En conséquence, le concile envoya deux députés au pape Eugène pour le prier avec instance de concourir à l'accomplissement de ce grand ouvrage, qui étoit la réinion des Grees par laquelle on mettroit la derniere main au concile œcuménique. Les députés étant arrivés à Rome, conjurerent le pape de venir en personne au lien du concile, afin de travailler de concert à l'expédition des indulgences, et à l'imposition des décimes, pour subveniraux frais nécessaires; mais Eugène refusa de donner des bulles sur ces demandes.

D'un autre côté, les légats du pape travailloient à diviser les Pères du concile, et à porter la plus grande partie d'entr'eux à demander que l'on tînt le concile pour la réunion des Grecs à Florence, à Modène, ou en queique autre ville d'Italie, et non en aucun des lieux que l'on avoit proposés, et où le pape n'etoit pas assez puissant pour y dominer; mais toutes leurs intrigues furent inutiles, et ils n'en gagnèrent qu'un petit nombre : plus des deux tiers persistèrent dans ce qui avoit été arrêté.

XXV<sup>e</sup> Sess. 7 mai 1437. Le concile fit un décret portant que ce seroit à Bâle ou à Avignon qu'on tiendroit le concile œcumenique pour y traiter de la réunion des Grecs avec les Latins, et on taxa tonte sorte d'ecclésiastiques à la dixième partie de leur revenu, pour contribuer à la dépense qu'on étoit obligé de faire. Il est vrai de dire que la ville de Bâle paroissoit trop eloignée aux Grecs; mais, d'un autre côté, les Pères du concile, à qui le pape Eugene étoit fort suspect, craignoient que, sous prétexte de translation, le pape n'entreprît encore une fois de dissoudre le concile, et qu'il ne le transférât dans un lieu où l'on n'auroit pas la liberté de travailler à la reformation. Et comme l'Italie étoit plus à la bienséance des Grecs, et la villede Ferrare plus commode pour le pape, les Pères de Bâle offroient seulement de transférer le concile à l

auroient la protection de la France qui en est fort proche, et qui leur etoit favorable : telle fut la cause de tous les debats entre le pape et le concile. Dans cette session, le concile se trouva-partagé entre deux avis: le plus grand nombre vouloit qu'on tînt le concile à Avignon : les autres, en moindre, se joignant aux légats, firent un décret sous le nom du concile, pour le transférer à Florence. Eugene confirma aussitôt ce décret par une bulle qui transféroit le concile à Ferrare; et pour empêcher que le concile se continuât à Bâle, il fit équiper des galères à Venise pour s'opposer à celles que le concile devoit envoyer pour aller prendre les Grecs. Les ambassadeurs des Grecs, s'étant embarqués sur ces galeres avec trois légats que le pape envoyoit en Orient, arrivèrent à Constantinople avant ceux que le concile envoya; et les galeres du concile étant arrivées peu après, l'empereur des Grecs-refusa de s'y embarquer. Les Peres de Bâle, informés de la conduite d'Eugène, résolurent de s'y opposer de tout leur ronvoir. Cependant le cardinal Julien se retira du concile : on n'avoit pas voulu suivre son avis; c'étoit d'envoyer des légats au-devant des Grees, qui étoient arrivés à Venise pour tâcher de les amener à Bâle avec les légats. On regarde communément le concile de Bâle, comme vraiement œcuménique, jusqu'à la vingt-sixième session. En effet depuis la quatorzième, le 7 novembre 1433, dans laquelle le pape Eugène s'etoit réuni au concile, en révognant sa bulle de dissolution, jusqu'à la vingt-cinquième inclusivement, le 7-mai 1437, ce qui fait un espace de trois ans, les Pères du concile de Bâle continuèrent leurs sessions, et firent des décrets sur les matières les plus importantes.

seulement de transférer le concile à XXVI° Sess. 31 juillet. On y fit Avignon ou dans quelque ville de Savoie, parce qu'ils savoient qu'ils avoir représenté tout ce qu'ils avoient

fait pendant six ans pour reformer l l'Eglise en son chef et en ses membres, et que cependant Eugène ne cherchoit qu'atraverser leur dessein, sommoient le pape de comparoître au concile dans soixante jours, ou en personne, ou par procureur. Mais Eugène, bien loin de deferer à l'assignation du concile, donna une bulle pour la translation ou dissolution du concile de Bâle, defendant, sous de grosses peines, de faire aucun acte synodal dans cette ville, sinon pendant trente jours, qui seroient employes à traiter avec les ambassadeurs de Bohême qui s'y trouvoient alors, et il indiqua en même temps un concile à Ferrare. Il v invita toute la chrétienté : mais sa convocation fut mal recue en France: le roi Charles VII defendit aux évêques d'aller à Ferrare.

XXVII° Sess. 27 septembre. On déclara nulle une promotion de deux cardinaux que le pape venoit de faire sans le consentement du con-

cile.

XXVIII<sup>e</sup> Sess. premier octobre. Les soixante jours, donnés au pape pour comparoître au concile, etant expirés, sans que personne eût paru pour lui, on le déclara contumace, et il fut ordonne qu'on procéderoit contre lui.

XXIXº Sess. 12 octobre. On réfuta la bulle da pape pour la translation du concile à Ferrare, par des raisons tres-fortes. On exposa que la ville d'Avignon etoit fort commode pour recevoir les Grees, parce qu'elle étoit près de la mer, et qu'elle avoit été agreée par les Grecs et par Eugène, que lui-même avoit approuvé qu'on équipât des galères a Avignon pour y attendre les Grecs, et que, cependant, sans consulter le concile, ils avoient envoyé d'autres galères à Constantinople pour prévenir celle du concile, et que cette division ne ponvoit que scandaliser les Grecs et sidoit alors au concile. rallumer le schisme. Ce fut après l

cette session que le pape tint son concile à Ferrare, et que le cardinal Julien, selon quelques-uns, se retira du concile. I'. Ferrare.

XXXº Sess. 23 décembre. On v fit un décret sur la communion sous les deux espèces, et on declara que les fideles, qui ne sont point prêtres, ne sont point obliges, par un precepte divin, de recevoir le sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces; qu'il ne faut point douter que Jésus-Christ ne soit tout entier sous chaque espèce, et que la coutume de communier les laïques sous une espèce doit passer pour une loi que personne ne doit condamner ou changer sans l'autorité de l'Eglise.

XXXIe Sess. 24 janvier 1438. On fit deux décrets. Le premier ordonne que les causes seront toutes terminées sur les lieux, à l'exception des causes majeures, etc. défense d'appeler au pape , omettant l'ordinaire. Le deuxieme révoque toutes les grâces expectatives, accordees ou à accorder à l'avenir, permettant au pape de pourvoir à un benefice dans les églises où il y a dix prebendes, et à deux dans les églises où il y en a cinquante : ordonne qu'il y aura un theologal dans toutes les églises cathédrales; que ce sera un chanoine, docteur ou bachelier en theologie, qui ait etudié dix ans dans une université privilégiée; que dans chaque eglise cathedrale ou collégiale, on donnera la troisième partie des prebendes à des gradués, docteurs, ou licenciés, ou bacheliers dans quelque faculté; que les curés des villes murees seront au moins maîtres ès arts; et que les bénéfices réguliers seront donnes a des réguliers. 2.º Le concile déclara le pape Eugène contumace, le suspendit de toute inridiction, tant spirituelle que temporelle, et prononça que tont ce qu'il feroit seroit nul. Le cardinal d'Arles pre-

XXXIIe Sess. 24 mars. Le con-

elle care paramone de farme lacermane per for famille fam. en employed in a longer except general e Entere a commence con a service to recent is a regarded to Contract riere fragere por gerran en ri serti i giga n'asti i na prejisi na ili este company a come to establish types eigh bu tage i sin in sie de **€\*•e** ou‱our no ••ano a ••a san o a • o •. Sertement of the contract of CPS STOSOG TON TRAMMER GARAGET AN Co Cry

XXXIII. On its existing Comme by proved province cand engan panggarin kan kan panggangan interasion s de Biker i in biergit ingen einer gag. and for the state of the state e to an agree that are not read that and the analytical terms of the control of the property of the control of the con المنتورون فرفاته وفاتوه بالإفادي والتوا ner ingerengen gib inner der de gleiche d el grescents (projection operation of the engineering of the for the service programmers gradient in the contract of the co The great drive agree with a right za nikonom a garar, goji kojina gili a gaga er girk bill baller i gill ber til baller baren i bill baller baller gill Entra transfer to the top the The support of the complete party of the motorer of prime come in Concrete engige of e greeners; est han tager a free earth baren t is Gentley become my to the control of the ranga, an em y por eas massiner politik dapogologo do popal Case Cara to be given given min \$15. From Entry love is Plane en a fing famous connection con gro territor in the track give ing is heavelyed got la ver a du consile de Edle dante leave i governe 1 . Ore coverile entre the tract extension of copen ergons Tree st Se 2 . () of a con le seconte : the error & special ende it. In second proves 3 . Opera man server se six rien felt mie de gererreter ce jage.

120 1 120 1 menegier allegen fin

112 F 4

22815 - 14 25 2 - De ere. a are experience of receive en t the group and contract the exemple of the english agrees to be for the connavierale to a experience for every in the state of th think is as the entry of the section from Configuration are arresponding to the first Roger on any or to the Int Friend Commercial Commence englie gen ingerere certa carponizare fue where me become as foreigned by Large to the form of the control

ANTHER TORREST OF FRANCIS CAT

1 1997 Contraction e antes con est presión i compresento que en considera de mesona de la compresenta del compresenta del compresenta de la compresenta del compresenta del compresenta de la compresenta de la compresenta del compr A service of the service of the first The same of the sa the a great to far freeze eren grangeren general geleg geleg. A RESTOR SHOW A PROPERTY OF APPRICA in the second property of a contract of Fryska gyr'r berne cherte en e

Barrier Charles Charles Or & represents to extre en regreting. ne free egy course se esteres, less exon a serveri es par la eserte." · And any reason of thereto, can a واللع فتعد ورج منعوده والها فيد فأنها وجوا g tag dang harrie y enegasterare.

1 22 4 5 1 1 m 30 course (10) terming excitingers og concesse its e green e ", erigentine Appelle And de lagra de contators entire the same orders Hird He gare ses 2 \* \*\* 1 125

A A Tilly Son in the the Chi deported America sieget eine per annen juge egnerde endanne g ore continue on y grant errorenti. Mais dans la solte in forgreniere con alea paire. Il pele e nom de beauting properties over very verifical to be over the red relational

1

fut recommit pour pape par tons les l'elis tideles.

XI c Sess sto terrier (1/40) On x confirmal election of Amedee, et on y excommunia tons cens qui ne le reconnoîtroient pas pour pape

XLIS Ses 28 millet. On condamna la sentence du pape Fugene, qui avoit declare heretiques Felix et ses partisans. Ce fut le lendemain de cette session que Lehx vint en ceremonie au concile. Il fut sacre evêque par le cardinal d'Arles, et conconne pape avec beaucoup de solemnte : il donna sa benediction au peuple, et accorda des indulgences Louis, duc de Savoie, lils d'Amedee, et plusieurs seigneurs allemands et des cantons suisses, assisterent a cette ceremonie.

XLAD See of accit. Comme Felix ne jonissoit d'ancon revenu, par rapport a sa diginte , parce, qu'll ir gene ctort en possession du patri moine de saint l'ierre, on Ini-per unt d'exiger, pendant les emq pre mieres années de son pontificat, le cinquieme du revenu des benefices, et le divieme les emq survantes, et les Peres travaillerent à le faire reconnoitre par les princes séculiers Cette election causa un nouveau scheme Lexius ctolent pour Felix, d'autres pour l'agene. Quoque les Français recommissent le concile de Bale et rejetassent celui de blorence, ils recomment tonjonis hugene, et ils ne voulurent point consentir a sa. deposition, dans la cramte de voir renouveler les many causes par le schisme precedent. Le voi Charles VII fit même un edit pour detendre qu'on eût egard, aux censures du pape. Engene contre le concile de Bâle, et à celles du même concile contre Engene Les Anglais et les Ecossais demenrerent pareil lement dans l'obeissance d'Eugene, quoique reconnoissant le concile de Bâle, mais Alphonse, cor d'Arragon la reine de Hougrie , les ducs de Ba

Uclis Les universités de Paris, d'Allemagne et celle de Caacoxifurent pour lui, et firent plusieurecrits pour delendre l'autorité du concile de Bâle.

NLIII Siss premier millet 1/4/1. On dressa un decret pour la tête de la visitation de la sainte Vierge, le 2 millet. Elle avoit éte établie par une bulle de Bonilace IX pendant le schisme, mais on ne fit aucune mention du pape Felix, paice qu'il n'étoit pas récomme de plusieurs nunées.

XLLV Ser graoùt On y fit un reglement pour la sûvete des actes et des personnes du concile.

XLA's Say, mai 1//3 On y ar 10ta que dans trois ans on celebre 10it un concile general dans la ville de Lyon, qui seroit la continuation de celui de Bâte, et les Peresse se parerent après cette session. Ce concile dura douce ans, c'est a dire, depuis le 19 mai 1/31, jusqu'a pareil mois de l'an 14/3, et six ans jusqu'a la vingt cinquième session; mais il etoit vedint depuis plusieurs années a une ombre de concile. El Tansamu.

Le pape l'ingene clant mort quatre aux après, et Noolas V avant etc clu pape, et récomm ensuite par tonte l'Eglise, l'elix V renonça au pontificat en 1979, et par la litcesser le schisme. Ce concile n'est récomm-general et accumentque, que pisqu'a la vingt sixième session, parce que ce fut en cette session, parce que ce fut en cette session qu'on commença à deliberer de la deposition du pape Eugène. Act Patric, et l'ALIL Con. p. Aboy

pour defendre qu'on eût egard aux censures du pape Engene contre le nons de de Bâle, et à celles du même concile contre l'engene : Les Anglais et les Feossais demenrerent pareil lement dans l'obeissant le concile de quest et de Seossais demenierent de concile de Bâle, mais Alphonse, coi d'Arragon la reine de Hongrie, les daes de Bale, mais Alphonse, coi d'Arragon la reine de Hongrie, les daes de Bale, mais Alphonse, coi d'Arragon la reine de Hongrie, les daes de Bale, mais Alphonse, coi d'Arragon la reine de Hongrie, les daes de Bale, mais Alphonse, condamne les vierges consacrees a Dien, et les permiterent de l'autre sese qui

se seront maries. Tom. I'. Conc. p. 1 1Go5.

BARCELONE ( C. de ) l'an 1068, par le legat Hugues le Blanc. La continence y fut ordonnée aux clercs, et on y changea le rit go-

thique en romain. D. M.

BARI ( C. de ) Barense, l'an 1098, octobre, par le pape Urbain II, à la tête de cent quatre-vingttrois évêques. Les Grecs y proposèrent la question de la procession du Saint-Esprit, prétendant prouver par l'Evangile, qu'il ne procédoit que du Père: mais saint Anselme v prouva avec tant de nettete. que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, qu'on y prononça anathème contre tous ceux qui le nieroient. Le même saint obtint, par ses prières, qu'on n'y excommuniât point le roi d'Angleterre qui le persécutoit. Edmer. 2. Nocor.

BEAUGENCI ( C. de ) Balgenciasense, l'an 1104, 30 juillet, par le legat Richard et plusieurs évêques, en présence du roi Philippe et de Bertrade, que le pape avoit dessein d'absoudre de l'excommunication, à certaines conditions; mais l'affaire ne put point encore être décidée à ce concile, et il fallut indiquer une antre assemblée, pour degager le roi des liens de l'excommunication.

Ivo. Carn. Ep. 144.

BEAUGENCI (C. de) l'an 1152, 18 mars. Ils'y trouva quatre archevêques, et un grand nombre d'évêques. Le mariage de Louis VII avec la reine Aliénor y fut declaré nul , du consentement des parties, par les évêques, après qu'on eut ouï les témoins, qui déposèrent de la parenté de ce prince avec cette princesse. Tom. X. C. p. 1129.

BEAUVAIS (Č. de) Bellovacense, l'an 845, au mois d'avril, composé de dix évêques. Hincmar y fut élu archevêque de Reims. On y fit huit articles, qui sont une espèce de capitulation entre le roi Charles et Hincmar. Ce derniery parle ainsi: Yous terre. Guillaume de Champeaux

ne ferez rien, à cause de ce qui s'estpassé, qui me puisse être préjudiciable, si je ne me rends coupable à l'avenir contre Dieu et contre vous, etc. Les trois derniers articles du concile sont au nom de tous les évêques, qui demandent au voi sa protection contre ceux qui pillent leurs églises, la confirmation de leurs charges, et que si lui ou eux contreviennent a ces articles, on v remediera d'un commun consentement. Le roi Charles promit avec serment d'observer ces articles. Tom. III.

Conc. p. 1812.

BEAUVAIS ( C. de ) l'an 1114 . 6 decembre, par Conon, cardinal et legat, assiste des évêques de trois provinces. On v excommunia l'empercur Henri, et Thomas, seigneur de Marle, pour ses cruautés et ses brigandages. On y renouvela plusieurs decrets des derniers papes. touchant la conservation des biens ecclesiastiques, et les autres points de discipline les plus nécessaires alors. On y parla aussi de quelques héretiques que le peuple brûla à Soissons, sans attendre le jugement des ecclésiastiques, craignant qu'il ne fût trop doux; et on remità deliberer au concile suivant, sur saint Godefroi qui avoit quittéson évêché d'Amiens, pour se retirer à la chartreuse. Tom. X. C. p. 797.

BEAUVAIS (C. de) l'an 1120, du 18 au 29 octobre, par le legat Conon et les évêques de trois provinces. On v canonisa saint Arnoul de Soissons. L'evêque de cette ville, tenant entre ses mains le livre de la vie du saint, certifia à tous les évêques, que tout ce qui y étoit rapporté etoit véritable.Il les pria d'examiner ce livre, et il ajouta: Pour moi, s'il étoit dans mon pouvoir, et s'il étoit dans mon diocese, il y a long-temps qu'il ne seroit plus en terre. Ces paroles marquent qu'une des manières de canoniser alors les saints, étoit de tirer leurs corps de

évêgue de Châlons, qu'on appeloit [ la colonne des docteurs, appuya, ainsi que plusieurs autres, l'avis de l'évêque de Soissons. On marqua à l'abbe d'Oudembourg le jour auquel on iroit dans son monastère lever solennellement le corps saint: ce qui fut exécuté le premier mai de l'annee suivante. Tom. X. Conc. p. 882.

BEAUVAIS ( C. de ) l'an 1124, par le légat Pierre de Leon, qui fut depuis antipape, sous le nom d'Anaclet; mais on ne sait rien de ce qui

s'y passa. D. M.

BECANCELDE en Angleterre (C. de ), Becanceldense, Van 694. Saint Britoualde de Cantorberi avec Tobie de Rochester, plusieurs abbés et abbesses, prêtres, diacres, seigneurs, et Vitrad, roi de Cant, y assisterent. Ce prince y promit de conserver la liberté et l'immunite des églises et des monastères. Tom. FI. C. p. 1356.

BECANELD en Augleterre (C. de) Becaneldense, l'an 798, tenu en présence du roi Quenulfe. On v defendit aux laïques d'usurper les biens des églises; et dix-sept évêques souscrivirent à ce décret avec

quelques abbés. D. M.

BÉNÉVENT (C. de ) Beneventanum, l'an 1059, en août, par le pape Nicolas, à qui les aventuriers normands rendirent de grands services, en commencant à delivrer Rome des petits seigneurs qui la tyrannisoient depuis long-temps. Tom. LY. C. p. 1105.

BÉNÉVENT (C. de) l'an 1087, en août, par Victor III. Il y déposa l'antipape Guibert, et il l'anathematisa. Il y excommunia aussi Hugues de Lyon, et Richard abbé de Marseille, qui faisoient schisme avec lui: il y defendit les investitures, avec le consentement de tout le concile.

Chr. Cass. 111. c. 72.

BENEVENT (C. de ) tenu l'an 1091, 28 mars, par le pape Urbain 11. On y reitéra l'anathème contre

on y fit quatre canons, dont l'un dit, qu'on n'elira point d'évêque, qui ne soit dans les ordres sacrés, la prêtrise ou le diaconat. T. X. C. p. 484.

BÉNÉVENT ( C. de ) tenu l'an 1117, en avril. Le pape Pascal Il v excommunia Maurice Bourdin, archevêque de Prague, son légat. pour avoir couronné l'empereur à Rome, durant la retraite du pape an mont Cassin.

BENOIT ( C. de' Saint- ) sur Loire , l'an 1110 , premier octobre , par Richard, évêque d'Albane, le-

gat du pape.

BERGAMSTEDE en Angleterre (C. de ) , Bergamstedense , l'an 697. Saint Britoualde y présida, et l'évêgne de Rochester, avec le roi Vitrad, y assista. On y fit vingt. liuit canons, qui peuvent aussi être comptes pour lois, puisque les deux puissances y concouroient, et qu'elles ordonnoient des amendes et d'autres punitions temporelles outre les spirituelles : on y conserva la sûreté et la liberté des églises. On punit les adultères, ceux qui travaillent le dimanche, qui sacrifient aux démons, qui mangent de la viande les jours de jeûne , etc. Tom.

II. C. p. 1377. BESANÇON (C. de )Vesontionense, l'au 444. Saint Hilaire d'Arles et saint Germain d'Auxerre y assistèrent; et l'on y déposa Celidonius, qui étoit peut-être evêque de Be-

sancon.

BESIERS(Conciliabule de) Biterrense, par des évêques ariens, l'an 356. Saturnin, évêque d'Arles, y présidoit. Ce que nous savons de ce concile, nous le tenons de saint Hilaire, évêque de Poitiers, qui y assista : il nous apprend qu'il s'opposa aux blasphèmes des herétiques : il offrit de prouver comment ils étoient herétiques : il représenta que, sous le nom de saint Athanase, dont l'empereur Constance vouloit que tous les évêques signassent la con-Cantinane Guibert et ses complices: damnation, on ne prétendoit pas

moins que de condamner la foi ca-l thotique. Mais les ennemis de la vérité refusèrent constamment de l'entendre. Saturnin écrivit à Constance une fausse relation au nom du concile, pour procurer l'exil du saint, qui en effet fut banni d'abord après le concile. Ilil. in Aux. p. 122. L.c

BESIERS (C. de) l'an 1234, le 2 avril, sous le légat Jean de Burnin, archevêque de Vienne. On y dressa vingt-six canons contre les heretiques, assez semblables aux reglements que le comte Raimond avoit fait publier à Toulouse, le 18 février de la même année. On y ordonne à chaque particulier de prendre les héretiques et de les presenter à l'evêque. Le cure doit avoir le catalogue de ceux qui sont suspects d'hérésie dans sa paroisse; et s'ils manquent à venir à l'église les jours de fête, il observera exactement les statuts faits contre eux, sous peine de perdre son bénéfice. Le concile veut qu'on examine soigneusement la vie, les mœurs et la science des ordinands, et qu'ils aient un titre patrimonial, au moins de cent sous tournois, qui reviennent à cinquante liv. de notre monnoie. Il. Tom. XI. C. p. 452.

BESIERS (C. de) l'an 1246, 19 avril, par Guillaume de la Broue, archevêque de Narbonne, et huit autres évêques. Ce fut en ce concile que les frères prêcheurs, inquisiteurs dans les provinces d'Arles, d'Aix, d'Embrun, et établis par autorité du pape, demandèrent aux prelats leurs avis touchant la conduite qu'ils devoient tenir dans l'exercice de leur commission. Ce fut l'occasion d'un grand réglement qui contieut trente-sept articles, qui sont, avec ceux de Narbonne donnés en 1235, les fondements de la procédure observée depuis dans les tribunaux de l'inquisition. Entr'autres dispositions, on y dit aux frères prêcheurs : « Vous ordonnerez à touchant un différend temporel

» tous ceux qui se sentent coupables » d'hérésie, on qui en connoissent » d'autres, de comparoître devant » vous pour déclarer la vérité dans » un certain terme, appelé le temps » de grâce. Ceux qui satisferont à » ce mandement éviteront la peine » de mort, de prison perpétuelle, » d exil et de confiscation de biens. » Après avoir pris leur serment, » vous ferez écrire leurs confessions » et leurs dépositions par une per-» sonne publique, et vous ferez » faire abjuration à ceux qui témoi-» gnerout vouloir revenir à l'E-» glise, avec promesse de découvrir » et de poursuivre les heretiques » suivant vos ordres. » On régla ensuite la contumace contre les absents. « Quant aux hérétiques , qui » demeureront opiniâtres, vous » leur ferez confesser publiquement » leurs erreurs ; puis vous condam-» nerez les coupables en présence des » puissances seculieres, et les aban-» donnerez à leurs officiers : vous » condamnerez à la prison perpé-» tuelle les hérétiques retombés » après leur condamnation, les fu-» gitifs qui voudront revenir, et » ceux qui n'auront comparu qu'a-» près le temps de grâce, etc. » Il s'en faut bien que ces réglements aient eu l'approbation de toute l'Eglise. V. Narbonne, 1235 Tom. XI. C. p.676.

BESIERS (C. de ) l'an 1279, 4 mai, par l'archevêque de Narbonne, Pierre de Montbrun. On y ordonna que cet archevêque iroit en France, an prochain parlement, pour se plaindre, au nom de la province, des entreprises anciennes et nouvelles touchant les fiefs, les alleus, le service de guerre, et demander la conservation de leurs libertés et priviléges. T. XI. C. p.

1062.

BESIERS (C. de) l'an 1299, par l'archevêque de Narbonne et ses suffragants. On y députa au roi,

Narbonne.

BESIERS (C. de) l'an 1351, 7 novembre, par Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne et ses suffragants. On y fit douze canons, dont les huit premiers sont répetés du concile d'Avignon, tenu vingtcing ans auparavant. Les quatre derniers portent defense de faire aucune violence aux porteurs de lettres ou d'autres actes pour la juridiction ecclesiastique. On y dit, comme en la plupart des conciles de ce temps, que les cures doivent assister aux testaments, on du moins en avoir connoissance pour faire executer les legs pieux; et que les confesseurs écriront les noms de leurs pénitents, pour qu'on voie s'ils ont satisfait au précepte de la confession. Tom. XI. Conc. p. 1918.

BITHYNIE (Conc. de), non reconnu, tenu pour Arius, l'an 323. Eusebe de Nicomédie, et ceux de son parti, offensés de ce que saint Alexandre , évêque d'Alexandrie , ne vouloit point recevoir Arius, concurent une haine contre ce saint évêque et contre saint Athanase, son diacre : ils assemblèrent donc un concile en Bithynie, et écrivirent à tous les évêques du monde de communiquer avec les comme ayant des sentiments ortho-

doxes . Sozom. 1. 1 , c. 15.

BLAQUERNES (premier et second C. de ) sur l'affaire de Veccus. V. Constantinople, concile de

l'an 1283.

BORDEAUX (C. de) Burdigalense, l'an 384, tenu contre les priscillianistes , par ordre de l'empereur | Maxime. On n'a rien de ce concile. que ce que Sulpice-Severe et la chronique de saint Prosper nous en out conservé. Instance et Priscillien y furent amenés. Le premier se jus- [ tifia si peu, que le concile le déclara indigne de l'episcopat. Priscillien, craignant d'être traité de la même cette profession. Au reste il mourut manière, osa appeler du concile à dans la communion de l'Eglise, le

entre l'archevêque et le vicomte de | l'empereur, pour éviter de répondre devant les évêgnes. Constantin, dit M. de Tillemont, avoit regarde autrefois avec indignation un appel semblable à celui-la, de la part des donatistes; et néanmoins les prelats du concile de Bordeaux eurent la foiblesse d'y déférer, au lieu qu'ils auro ient dù prononcer contre Priscillien, malgré son opposition, ou, s'ils étoient suspects, reserver la cause à d'autres prélats : c'est le raisonnement de Sulpice-Sévère. Priscillien et ceux qui étoient accuses, furent donc conduits à l'empereur Maxime, qui étoit à Trèves, suivis d'Idace et d'Ithace leurs accusateurs, dont l'ardeur à poursuivre les herétiques eût eté louable si le desir de vaincre ne les eût portes jusqu'à l'excès, en s'engageant dans une affaire qui alla à repandre le sang des accuses. Car l'empereur Maxime, à la requisition d'Ithace, et contre la promesse faite à saint Martin, condamna à mort Priscillien, avec quelques-uns de ses sectateurs. Cegrand saint avoit fort pressé Ithace de se desister de son accusation, et le reprit fortement; et dans la suite, il ne voulut pas communiquer avec les ithaciens. Saint Ambroise, le pape saint Syrice, et le concile de Turin de l'an 398, condamnèrent les ithaciens, ne pouvant approuver que des évêques fissent mourir des hérétiques, et saint Ambroise soutint par ces écrits l'eloignement qu'il avoit pour la ernauté des ithaciens, et la condamnation irrégulière des priscillianistes. Till. Sulp. l. 2. p. 174. Bar. 381. § 125.

BORDEAUX ( C. de)l'an 1087, octobre, tenu par deux légats, trois archevêgues, et plusieurs autres evêques. Le fameux Bérenger y rendit raison de sa foi, soit pour confirmer la profession qu'il en avoit faite à Rome en 1079, soit pour retracter son dernier écrit contre

5 janvier 1088, âgé de quatre-

vingt-dix ans.

BORDEAUX (C de) l'an 1255, 13 avril. Gérard de Malemort, archevêgue de Bordeaux, y publia une constitution de treute articles. Il y est dit, entr'autres, que les clercs, avant des bénéfices, c'est-à-dire, des cures, y feront une continuelle résidence, et se présenteront aux ordres à tous les quatre-temps; autrement ils seront privés de plein droit de leurs bénéfices. Celui qui demeurera excommunié quarante jours , paiera une amende de neuf livres ou autre convenable : defense d'absoudre un excommunié, même à l'article de la mort, qu'il n'ait satisfait, ou quel qu'un pour lui, à la partie interessee, sous peine an prêtre qui l'aura absous d'en être tenu en son nom : c'est que, dans ce siècle, l'abus des excommunications étoit venu au point qu'il étoit ordinaire d'excommunier en exécution d'un jugement, ou faute de payer une autre dette. Le cinquième de ces articles dit : on nedonnera point aux enfants des hosties consacrées pour communier le jour de Pàques, mais seulement du pain bénit, ce qui semble être un reste de l'ancien usage, de leur donner l'eucharistie des qu'ils étoient baptisés : ce que l'Eglise grecque a toujours conservé. Le precepte de la communion pascale au concile de Latran, de l'an 1215, n'est que pour ceux qui ont atteint l'âge de discretion. Tom. XI. C. p. 759.

BORDEAUX (C. de) l'an 1583, par Antoine, prévôt de Sansac, archevêque de cette ville. On y fit divers réglements semblables à ceux du concile de Reims de la même année. On y traita de la résidence des pasteurs, de la prédication de la parole de Dieu, de l'examen de ceux qui sont nommés à des bénéficescures, des ecoles et des hôpitaux, et on y fit des réglements pour les séminaires de la province, qui fu-

rent confirmés par le pape Grégoire XIII, par sa bulle du 3 décembre. Coll. Conc. Tom. XV. p. 945.

BOSTRES en Arabie (C. de.), l'an 242. Ce fut un synode d'évêques, contre l'erreur où tomba Berylle, évêque du lieu, qui nioit que Jesus-Christ eût eu aucune existence propre avant l'incarnation, voulant qu'il n'eût commencé à être Dieu qu'en naissant de la Vierge, et qu'il ne fût Dien que parce que le Père demeuroit en lui comme dans les prophètes. Plusieurs evêques s'assemblerent à Bostres, et chargèrent le celèbre Origène de le retirer de cette erreur, en quoi il réussit, après avoir eu quelques conferences avec lui, et il le fit rentrer dans la foi orthodoxe. Eus. l. 6. p. 231. Till.

BOULOGNE en Italie (C. de) Boloniense, l'an 1317, par Rainald, archevêque de Ravenne, et huit évêques ses suffragants. On y fit vingt-deux articles de réglement, qui furent publiés le vingt-sept octobre. On s'y plaint, entr'autres abus, que la vie licenciense et l'extérieur scandaleux du clergé le rend méprisable au peuple, et l'excite à usurper les biens et les droits de l'Eglise. On défend donc aux ecclésiastiques de porter des armes, d'entrer dans des lieux de débauche, de loger des personnes suspectes, et on prescrit en detail la forme et la qualité de leurs habits. On defend de dire des messes basses pendant la grand'messe dans la même église,

Tom. NI. Conc. p. 1655.

BOURGES (C. de) Bituricense,
l'an 1031, premier novembre. Nous
en avons vingt-cinq canons, dont le
premier ordonne de mettre le nom
de saint Martial parmi les apôtres,
comme le saint Siège l'avoit or-

pour éviter le mouvement et le

bruit de ceax qui vont les entendre.

donné.

BOURGES (C. de) l'an 1225. 30 novembre, par le légat romain, assiste d'environ cent évêques de France. Raimond, comte de Toulouse, et Amauri de Montfort qui pretendoit l'être par la donation du pape Innocent III, et celle du roi. faite à son père et à lui, y plaidèrent leur cause sans qu'elle y fût decidee. La demande de deux prebendes dans chaque église cathedrale, et de deux places monacales dans chaque abbaye, par le pape, y fut rejetee par les procureurs des eglises qui assistoient à ce concile. Il v eut dans cette assemblée une dispute pour la préséance. L'archevêque de Lyon prétendit la primatie sur ceux de Sens et de Rouen, et l'archeveque de Bonen sur ceux de Bourges, d'Auch et de Narbonne. Pour eviter la division on convint de s'asseoir, non comme en concile, mais comme en conseil. On contesta encore au sujet du pouvoir que le pape Honorius III avoit donné à deux evêques, de déposer tous les abbés de France, suivant l'avis de quatre abbes qu'il avoit envoyés visiter les abbayes de ce royaume, et en corriger les desordres; mais tous les évêques voyant que, par cette commission. ils perdroient toute juridiction sur les abbayes, s'opposèrent fortement à cette pretention, et protesterent qu'ils ne souffriroient point qu'elle s'exécutât. Tom. XI. Conc. p. 291.

BOURGES (C. de) l'an 1276, 13 septembre, par Simon de Brie, cardinal legat. Il avoit des pouvoirs tres-amples pour user des censures contre toute sorte de personnes. On y fit de grandes plaintes de ce que la liberté des elections étoit troublée en France, de telle sorte qu'en quelques lieux la multitude, excitée par les méchants, se jetant sur les electeurs, avoit empêche l'election, comme il etoit arrivé à Lyon et à Bordeaux. On publia seize articles de reglements, qui tendent principalement à maintenir la juridiction et l'immunité ecclésiastiques dans

l'étendue dont le clerge étoit alors en possession, et que les séculiers s'efforçoient de restreindre. Défense aux laïques d'user de violences ou de menaces pour extorquer l'absolution des censures : defense auxjuges laïques de contraindre les ecclésiastiques à comparoître devant eux, ou a v proceder, après qu'ils ont allégue leur privilége; de prendre connoissance de la justice ou de l'injustice des censures, ou de quelque autre cause spirituelle que ce soit. Tom. XI. C. p. 1028. Fl.

BOURGES (C. de) l'an 1286, 19 septembre. Simon de Beaulieu. archevêque de Bourges, assisté de trois de ses suffragants, y publia une constitution de 37 articles, pour rappeler la memoire et l'execution de ceau'avoient ordonné les conciles precedents : il y est dit, entr'autres. que les juges ecclésiastiques casseront les mariages illégitimes et sépareront les parties, sans avoir égard à leur qualité. Le bénéficier qui de meurera un an excommunie, perdra son benefice. Les cures auront un rôle des excommuniés, et les denonceront publiquement les dimanches et les fêtes : ils avertiront lent. paroissiens de se confesser au moinune fois l'an à leur propre prêtre ou a un autre, par sa permission oa celle de l'evêgue : ils lirout et expliqueront pour cet effet la constitution d'Innocent III au concile de Latran : celle de Clément IV en faveur des frères prêcheurs, et celle de Martin IV en faveur des frères mineurs. Les autres canons de ceconcile regardent la reformation des reguliers, et marquent un grand relachement. Tom. XI. p. 1246.

BOURGES, 1431. F. Bale. BOURGES (grande assemblée de ) l'an 1438, convoquée par le roi Charles VII. Il y presida lui-même, assisté de Louis son fils dauphin, de plusieurs princes du sang et desplus grands seigneurs tant ecclésiastiques que séculiers ; le pape Eugène IV et

les Pères du concile de Bâle y envovèrent lenrs legats. On y dressa la celebre pragmatique-sanction, et | ce fut pour remedier aux al us uni se commettoient dans les elections des evêques. Le clergé de France avoit deià envoyé des memoires au concile de Bâle, et les Peres de ce concile, pour répondre à ces mémoires, envoyèrent au roi de France plusieurs décrets qui tendoient au rétablissement de la liberté de l'Eglise dans les elections, et le prierent de les faire recevoir dans son royaume. Ces décrets sont la base de la pragmatique qui contient viugttrois articles. Par cette piece one quelques-uns ont appelce le rempart de l'eglise gallicane, on ôte aux papes presque tout le pouvoir qu'ils avoient de conferer les benefices, et de juger des causes ecclesiastiques dans le revaume. Le roi Charles VII v dit, cutr'autres choses, one la célebration du concile general de Bâle avoit été légitimement ordonnée par l'autorité des conciles de Constance et de Signue, et des eapes Martin et Eugène vour reformer l'Eglise en son chaf at en ses membi es.

Le premier article ordonne que les conciles généraux soient tenus de dix en dix ans, et que le pape en designera le lieu par l'avis du concile. Le second dit que le concile general est supérieur au pape ; qu'il | tient sa puissance immediatement de Jésus-Christ; que chaque fidele. et le pape même, est obligé de lui l obeir. Ces deux premiers articles sont tirés du concile de Bâle. Le troisième déclare que les elections seront faites avec liberte, et par ceux qui ont droit. Le cinquième traite de la collation des benefices. Les grâces expectatives y sont rejetées comme des occasions de donner aux églises des ministres indignes ou incapables de les servir, et l de se soustraire à la juridiction des ordinaires, etc. La pragmatique de- | feignoit sans doute d'oublier que la

mande que le concile de Bâle impose des peines temporelles contre ceax qui se serviront de ces grâces expectatives : et dans un autre article, on declare simoniaques ceux qui exigent les annates. L'assemblée du clergé de France avant dressé ces articles, pria le roi Charles VII de faire une loi peur les autoriser et les faircobserver dans sou rovaume: ce qu'il fit effectivement, et cette loi fut appelée pragmatique : elle fut enregistree au parlement, et observecen France jusqu'au concordat qui la supprima dans sa meilleure partie. Il est vrai que dans cet intervalle, les papes lui portèrent de rudes atteintes; quoique le roi, le parlement et les evêques en eussent pris visoureusement la defense.

En effet, dans l'assemblee de Mantoue, en 1459, le pape Pie II ( Acneas Sylvins) se plaignit aux ambassadeurs du roi Charles VII. de ce qu'on soutenoit en France la pragmatique-sanction, tandis qu'elle ctoit tres-injurieuse à l'autorite pentificale Mais les ambassadeur lui répondirent que le roi Charles VII. apres avoir pris le conseil dearchevêgues et evêgues, des universités et des plus savants docteurs. aveit commique la pragmatique ctoit le reglement d'un concile, quin'avoit ete assemblé que conformement aux décrets des deux precédents conciles de Constance et de Bâle, et par l'ordre des deux papes Martin V et d'Eugène IV, pour la reformation de l'Eglise dans sou chef et dans ses membres ; bien plus, que cos decrets etoient confirmés par les canons des anciens conciles, et les statuts des souverains pontifes. Qu'ainsi, il avoit cru devoir accepter ces mêmes decrets avec quelques additions et modifications qui ne dérogeoient en aucune manière aux privileges du siège apostolique.

Pie II, qui faisoit ce reproche,

Aloh for more do coro mile, mois Theas bylvins, devemble da da le to saint Pierre, cheme a de scatinents en changeaut d'était et de l nom, Aussi les ambasseleurs de Charles VII., étant de rejour en France, et avant rapporte les expressions de Pie II, en paris de la pragmati me-sanction, le pas ureur géneral Dauret, par l'ordre raîme du roi Charles VII, sans avoit gard à la defeuse que le même pape avoit faite des ais peu d'appeler de ses jugements au concile, appela au prechain concile general de tout ce que le pape avoit dit sur la praguiafigue-sanction, attendu, dit cet aped, que les saints canons declarent en plusieurs cas ces sortes de seutences et de consures des pa-tenes. absolument nulles.

2.º Lorsque le roi Louis XI. sollicité par le pape Pie II d'abolir la pragmatique, y ent consenti, comme il vil que ce pape manquoit aux promesses qu'il lui avoit faites pour lui marquer sa reconnoissance de la suppression de cette piece, il ne se mit pas fort en peine de faire executer sa declaration qui abolissoit la l pragmatique, outre que les remontrances du parlement et de l'universite sur la pragmatique lui avoient fail impression; car on lai representa qu'il n'y avoit jamais eu de loidans l'état qui eut recu une plus grande autorite de l'Eglise univerrelle que la pragmatique; que denuis son clablissement, le royanme de France avoit toujours prospere : que les calises avoient ete pourvues de bons prelats, d'où l'on inféroit que le roi etc.t oblice de maintenir cette lei. Ainsi toutes ces oppositions furent cause que la pragmatique servit tonjours de regle dans la

Lamilion -same tion avoit enérgeque I donnance touchant les reserves et amor o vee par bii-me oo dans le les expectatives, qui ctoirn't presque meile de Dâle, dont il fei un des l'anique avent de que l'abolition de ins rei. defenceurs, e' qu'elle la pragnatique aveit procuré au paper et ce ne fut que i squ'au tindee ga'elle avoit tant de l'or sur ce sniet.

3.6 Lorsque, sons le pane Paul II, le cardinal d'Arras, de concert avec celui de la Balue , voulut tenter de nouveau de faire abolir la pragmatione, et engar e le pariement a verifier les leitres-patentes . par lesquelles le roi Louis MI l'avoit abolie, le procureur Jean de Romain s'y opposa vigoureusement. disant, entrautres inisons, qu'abolir la pragmatique, c'etoit renverser l'ordre aucien des elections. Or coux ordinaires le droit d'elire. relablir les réserves, les grâces ex medalives, les evocations en premirre instance des causes en conv de Rome; ôter aux patrons le droit de persenter aux benefices; et auordinaires, celui de les conferer : ce qui ne pourroit que jeter une confusion effrevable dans l'Eglise. De plus, l'université appela au futu: concile de toutes les poursuites (a tes et à faire contre cette loi.

On doit observer encore, qui aux ctats de Blois de l'au 1576, or l'on agita de retablic la pragmatique annetion, le premier président de parlement (Gilles le Maître) remontra, entrantres choses, que le parlement avoit toujours persistdans la volonte d'abolir le concor dat, et de retablir la pragmatique. que les auciens avoient appelee, avec raison , le Folladinm de la France . que tant qu'elle avoit etc en vi gueur, la discipline occlésiastique s'etoit maintenne; que d'ailleurs. par la pragmatique , l'on n'ôtoit pas auroi la nomination aux prelatures vacantes en son royaume, puisqu'il ; est expressement porté qu'un beplupart des articles qu'elle conte- nefice venant à vaquer, le roi fera noit; et le roi lui-même fit des or- lis année aupres des électeurs pour

les personnes qui auront bien mé-1 rite de lui et de l'état; que, quoique le pape senille faire accroire qu'il a beaucoup accorde à nos rois en leur laissant la nomination aux prelatures du royaume, il est certain cependant que nos rois ont joui de tout temps de ce droit, et qu'il leur a ete accorde par l'Eglise universelle en la personne de l'empe-reur et roi de France Charlemagne, pour avoir chassé Didier, roi des Lombards, et rétabli le pape sur son siège: qu'en vain on a voulu dire que Louis le Debonnaire avoit renonce à ce droit : ce qu'il n'auroit pu faire que pour un temps, puisque ce droit étoit acquis irrevocablement à la couronne de France, et que nos roisn'avoient pas d'autre moyen que la pragmatique pour se maintenir contre la puissance des papes, quand cenx-ci ont vonlu s'elever contre les droits de l'eglise gallicane. Ainsi parla le premier presient: mais ses raisons ne produisirent aucun effet. Pithou, Tom. II. Lib. de l'iglise gallicane. D'Argentre, col. Jud. de Nov. Error. T. 11, p.452.

BOURGES (C. de), l'an 1528, le 28 mars, tenu par François de Teurnon, archevêque de Bourges, et ensuite cardinal, et ses suffragants, contre les erreurs de Luther. et pour la réformation des mœurs. Ce concile avoit encore un autre objet : c'étoit de satisfaire le roi Francois I, qui demandoit qu'ou imposât pour deux ans, sur tout le clergé seculier et régulier, quatre decimes pour payer la rançon des deux fils de France, alors retenus en ôtage à Madrid. Ce qui fut accorde, mais sans prejudice des immunites ecclésiastiques, et attendu la necessité de ce cas particulier. Ce concile fit vingt-trois decrets, dont les cinq premiers regardent l'heresie de Luther, et les autres ont rapport à la discipline. On y exhorta les curés à instruire leurs paroissiens. Et afin de donner plus de temps à p. 426 et saiv.

l'instruction, il y est dit qu'ils abrégeront les prières qu'on fait au prône, et retrancheront tout ce qui

n'est pas nécessaire.

On assemblera les conciles provinciaux tous les trois ans, conformement au decret du concile de Constance. Les évêgues feroni chaque année la visite de leur diocese, parce on'ils doivent prendre soin des brebis qui leur sont confices. On el servera le réglement du même concile et de la pragmatiquesanction, touchant la résidence des chanoines et des autres ministres. et la psalmodie qui doit se faire lentement et avec les pauses nécessaires. Les curés expliqueront les commandements de Dieu, l'Evangile et quelque chose de l'épître du jour. Les pasteurs doivent defendre a leurs pénitents de réveler les penitences qui leur auront été imposée. et les pasteurs ne doivent point decouvrir ce qui leur a été dit en confession, ni les pénitences qu'ils auront imposees. On n'érigera point de confrerie sans avoir le consentement de l'ordinaire.

Il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes autant qu'ils jugeront à propos. Les évêques n'accorderent point de demissoires à ceux qui doivent être promus aux ordres, qu'ils ne les aient auparavant examines, et trouvés capables. Ils ne serent accordes qu'a ceux qui auront un benefice ou un titre patrimonial. On defendra aux religieuses de sortir de leur monastère. Le concile fit ensuite des décrets sur la juridiction et liberté des ecclesiastiques. Le premier est sur les monitoires, le deuxième sur la résidence des curés: on ne pourra leur accorder aucune dispense à ce sujet qu'avec pleine connoissance de cause. 3.º Que les cimetieres seront clos et fermés. Enfin on régla la décime que le roi François I demandoit. Labb. Coll. C. Tom. XII'.

BRAINE (C. de) Brennacense, l'an 580. Grégoire de Tours y fut l justifie, par son propre serment, d'une accusation que Leudaste, comte de Tours, avoit portée contre l lui; et ce dernier y fut excommunié, comme auteur du scandale, et | calomniateur de la reine Frédégonde et d'un évêque. D. M.

BRAQUE ou BRAGUE en Lusitanie (C. de), Bracarense l'an 411. Circ. tenu pour se prémiunir contre les Barbares qui ravageoient l'Espagne. L'évêque Pancration y fut | d'avis que les évêques y fissent une déclaration de leur foi contre les erreurs des Suèves et des Vandales: ce qui fut exécuté. Pancration commença à déclarer en abrégé la créance de l'Eglise catholique. Les evêques répondoient : nous croyons ainsi. Ensuite Potamius dit : que j'aille consoler mes onailles, et souffrir avec elles pour Jesus-Christ, car je n'ai pas reçu la charge d'évêque pour être dans la prospérité, mais pour travailler. Pancration dit: votre dessein est juste. J'approuve votre départ : Dieu vons conserve dans cette bonne résolution: retirons-nous avec la paix de Jésus-Christ. Tom. II. Conc. p. 1508. Ft.

BRAOUE ( C. de ) l'an 563, premier mai, contre les priscillianistes. Huit évêques y assisterent. On y publia vingt deux canons, dont la plupart regardent les cérémonies.

Tom. F. Conc. p. 836.
BRAQUE ( C. de ) l'an 572, premier juin. Saint Martin de Dume, qui en étoit archevêque, y présida à la tête de donze evêques. On y lut d'abord le passage de saint Pierre sur le devoir des pasteurs, et on y dressa dix canons. T. J'.p. 894.

BRAQUE ( C. de ) l'an 675. On le compte pour le quatrième. Huit évêques y firent neuf canons, dont quelques-uns sont des plaintes contre les évêques. On leur reproche qu'ils augmentoient leurs biens par- stiendront des actions de guerre et

ticuliers aux dépens de ceux de l'Eglise. On y défend aux prêtres de célebrer la messe ou recevoir la communion, sans avoir l'Orarium c'est-à-dire l'étole sur les deux épaules, et croisée sur la poitrine. Fl. C. Tom. 17. p. 561

BRESLAU (C. de) Uratislaviense. l'an 1268, 2 fevrier, par Gui, cardinal legat : il v prêcha la croisade, pour le secours de la Terre-Sainte.

D. M.

BRETAGNE (C. de ) Britannicum, l'an 848, par l'ordre de Nomenoi , duc de Bretagne , sur ce queles évêques de ce duché n'ordonnoient point sans argent ni prêtres , ni diacres. On envoya à Rome deux évêques, et Nomenoi pria saint Convoyon, fondateur et premier abbé de Redon, de les accompagner. L'orez le concile de Rome de l'an 848. D. M.

BRIONE en Normandie, ( C. de) Briotnense, l'an 1050. Ce fut une conférence plutôt qu'un concile, où Bérenger fut réduit au silence, et ensuite à la confession, quoique forcée, de la foi catholique.

BRIXEN dans le Tirol, (C. de) Brixinense, l'an 1080, 25 juin, (non reconnu). Hugues le Blanc, cardinal, trente évêques et plusieurs seigueurs y déposèrent le pape Grégoire VII, et elurent à sa place Guibert de Ravenne, qui se fit nommer Clément III.

BUDE en Hongrie, (C. de) Budense, l'an 1279, tenu par le légat Philippe, évêque de Fermo, du consentement des évêques , des abbés et de toutle clergé séculier et régulier. Il y fit des constitutions en soixanteneuf articles sur différents sujets, et datées du 14 septembre. Elles contiennent les mêmes réglements que les autres du même temps, et font voir que les églises de Hongrie et de Pologne étoient en grand désordre ; car if y est dit, entr'autres dispositions: les prélats et les clercs s'abde toute sorte de violences : il leur est permis d'armer pour leurs églises et pour la patrie, se tenant senlement sur la defensive. Les fideles entendrontl'office divin, particulierement la messe, les dimanches et les fêtes, dans leurs paroisses, et ne les quitterent point pour aller aux eglises de quelque religieux que ce soit.

Les juges séculiers prêterout mainforte aux juges ecclesiastiques, et contraindront les rebelles par saisies de biens et antres voies convenables à exécuter leurs jugements, se faire absoudre des excommunications, et satisfaire aux causes pour tesquelles ils les out encourues : à quoi les juges seculiers seront contraints par censures ecclésiastiques; il est ordonné à tous les prélats et cleres d'observer toutes les sentences d'excommunication, de suspense ou d'interdit prononcees par len guerre. Pari.

le inge, et de les faire observer sous peined'excommunication contre les personnes, et d'interdit contre le communities. Tom. A.I. Conc. 1071.

CAL

BUDE (C. de ) l'an 1309, le 6 mai, tenu par le cardinal Gentil. légat. On y publia une constitution en faveur de Charles ou Charobert. roi de Hongrie, et pour la suret de sa personne. L'. Plashoure. Rain. n. 15.

BURGOS en Espagne, (C. de Burgense, l'an 1080, tenu par le co: dinal Richard, legat. L'office remain v fut substitue a l'office gothi-

uue, D. M.

BURGOS (C. de) l'an 1236. tenu par Gui, cardinal legat, vena en Espagne pour l'introduction de rit romain dans les offices divins, el pour réconcilier ensemble les rois de Navarre et de Castille qui étoien:

(

CABAR'SI SSE dansla Bysacène, fouvrir les yeux aux donatistes : 11 (C. de) l'an 393, ( non reconnu ) tenu par cent évêques maximianistes, contre Primien, évêque de Carthage. Cetoit une branche schismatique des donatistes, sectateurs de Maximien de Carthage. Primien , etant mandé en ce concile ne voalut point s'y trouver, de même qu'il avoit fait pour celui de Carihage de la même annee. Ces évêques confirmèrent leur premier jugement par un second décret, dans lequel ils condamnèrent absolument Primien , en partie à cause qu'il avoit admis les claudianistes à sa communion, et lui ôterent l'épiscopat. Ils écrivirent ensuite une lettre dont il nous reste une grande partie, dans un sermon où saint Augustin la fit lire devant le peuple, comme un monument avanta-

et ils mirent en sa place Maximie. F. BAGALen Num'die, Till.

CALCÉDOINE (C. de) Chalcedonense. Quatrieme concile general. tenn l'an 451, contre les entichien:

et les nestoriens.

Entichés, prêtre et abbé d'un monastère près de Constantinople ne reconnoissoit qu'une seule ma ture en Jesus-Christ; et Eusèbe. évêque de Dorvlée, l'ayant oblige de rendre compte de sa doctrine de vant un concile de trente-trois évêques et de vingt-trois abbés, Eutiches refusa de se retracter, et fa condamné et retranché de la secieté des fideles. En cet état, il crudevoir s'adresser au pape saint Leon. il implora sa protection, et lui en voya une profession de foi captiense. protestant neanmoins qu'il suivroi? geux a l'Eglise, et propre à faire le jugement du pape. Saint Léon

prévenu ainsi par Eutichès, écrivit I a saint Flavien de Constantinople, lui témoignant la surprise où il etoit on on cut condamné Eutiches, Mais saint Flavien repondit au pape, qu'Entiches soutenoit qu'avantl'incarnation de Jésus-Christ il avoit deux natures, la divine et l'humaine, mais qu'après l'union, il n'y avoit qu'une nature, et exhorta le pape à confirmer, par son propre temoignage, la condamnation d'Eutiches. Saint Léon, ayant examiné à loisir cette affaire, fut convaincu au'on avoit condanné Entiches avec juste fondement: il sentoit d'ailleurs quelles fâcheuses suites pouvoit avoir la protection que l'empereur accordoit à cet heresiarque; car Théodose avoit dejà indique un concile à Ephèse. Il envoya donc des députés à saint Flavien, à qui il donna des instructions claires et solides, avec une lettre qui est un des plus illustres monuments de l'antiquité, dans laquelle il développe avec nettete le dogme de l'Eglise.

Le faux concile d'Ephese s'ctant ensuite tenu, saint Leon, afflige de ce brigandage, ecrivit à l'empereur Théodose une lettre remplie d'un courage vraiment épiscopal, dans laquelle il traite tout ce qui s'étoit fait dans cette assemblée, d'impicte et de sacrilege, et d'un violement onvert de la foi et des canons de l'Eglisé; et il le supplie, au nom de toutes les églises d'Occident, de faire convoquer un concile général en Italie. Il écrivit pareillement à Pulcherie pour la conjurer d'employer tous ses soins et toule son autorité, afin d'empêcher que la guerre que l'on déclaroit a la foi de l'Eglise n'ent de plus funestes suites. Il en fit de même à l'egard du clerge et du peuple de Constantinople, et les exhorta à perseverer constamment dans la foi de l'incarnation. Ep. 40. Leo. T. I. p. 580. c. 2.

Ce saint pape repandit partout les cheval. écrits qu'il faisoit à cette occasion : Thare

il envoya en France sa célebre lettre. à saint Flavien. Elle y fut reçue avec une joie et une estime extraordinaire; et elle v fut embrassée comme un symbole de foi sur l'incarnation. Tous ceux qui, jusqu'alors, ne s'étoient pas instruits à fond du mystère de l'incarnation. v trouverent une lumiere qu'ils n'avoient pas eue, pour prêcher avec assurance des vérites qu'ils ne connoissoient auparavant que confusement. On la lisoit publiquement dans les églises; on en repaudit quantite de copies, et plusieurs personnes l'apprirent même par cœur. Till.

Dans le même temps que Dicu animoit le cœur de saint Léon, pour entreprendre la defense de l'Eglise, il touchoit aussi celui de Pulchérie , et lui inspiroit la même ardeur : mais Dioscore, irrité du courage avec lequel saint Leon s'opposoit à ses desseins, se separa de sa communion, et engagea par ses menaces dix evêques, qui etoient alors avec lui à Nicee, à signer cet acte schismatique. Saint Leon redoubla son zele∶ il profita du voyage qu€ fit à Lome l'empercur Valentinien III, avec l'imperatrice Placidie, sa mère, et sa femme Ludoxie, pour leur représenter le danger où se trouvoit la foi, et pour les conjurer d'engager Théodose à réparer, par son antorité, tout ce qui s'étoit fait contre l'ordre à Ephese, et a casser tout ce qui y avoit eté ordonne. e'est-à-dire que l'on assemblât er Italie un concile de toute la terre L'empereur et les impératrices, sensibles aux larmes et aux prieres de saint Léon, écrivirent à Théodose. Ce prince, par la reponse qu'il fit, pretendit justifier le conciliabule d'Ephese, soutenant qu'il étoit inutile d'examiner de nouveau une alfaire déjajugée. Mais , dans la même annee, Dieu retira du monde ce orince, qui mourut d'une chate de

Marcien, devenu empereur par

le moyen de Pulchérie, qui le l choisit pour son époux, tous les obstacles que saint Léon avoit trouvés à la tenue d'un concile furent levés, et une des premières suites de la mort précipitée de Théodose, fut la punition de l'eunuque Chrisaphe, qui s'étoit rendu le maître de ce foible prince. Avec lui perit son avarice, dic Marcelin, et toute la confiance d'Eutiches et de Dioscore. Marcien, qui avoit recu l'empire de la main de Dieu, et voulant reconnoître cette grâce en prince vraiment chretien, jugea qu'il pouvoit etablir son autorité sur un fondement plus solide que sur l'amour de la religion, et le zèle pour la foi veritable. Des ce moment, son plus grand désir fut de réunir tous ses sujets en une même foi. L'impératrice Pulchérie, remplie de pieté, seconda les intentions de Marcien, etecrivit à saint Leon pour l'assurer que sa disposition etoit de faire regner la paix dans l'Eglise catholique, d'en bannir tontes les erreurs, et pour cela d'assembler un concile. On peut voir dans le concile de Constantinople, de l'an 448, ce qui se passa jusqu'a la tenue du concile de Calcedoine, et comment toutes choses se disposèrent pour procurer la paix de l'Eglise.

Marcien et Pulchérie firent reporter solennellement à Constantinople le corps de saint Flavien: ils rappelerent d'exil les évêques qui avoient ete bannis. Entiches fut relégué hors de Constantinople. La liberté dont alloit jouir l'Eglise fut repandue dans la Syrie et dans tout l'Orient. On souscrivit à la lettre de saint Leon, et à la condamnation de Nestorius et d'Eutiches dans toutes les provinces de l'empire. On commença à prêcher partout, et en liberte, les vérités apostoliques, et l l'erreur ne trouva plus de lieux où avoient souscrit à l'erreur et qui elle osat parcître. C'est ainsi que le témoignoient du regret de leurs Seigneur s'étant réveillé, et avant fautes, mais de déposer ceux et

commandé aux vents et à la mer de s'apaiser, les églises, qui avoient été agitées par un orage si furieux, recouvrerent le calme et la paix.

Cependant le pape saint Léon envoya pour légats à Constantinople Lucence et Basile, afin d'examiner avec Anatole de Constantinople la cause des évêques qui avoient consenti à toutes les violences de Dioscore, pour ne pas pécher à leur égard ou par trop d'indulgence, ou par un excès de rigueur : de discerner ceux qui témoignoient avoir regret de leur foiblesse, et qui anathematisoient Eutiches avec ses dogmes et ses sectateurs, afin de leur accorder la communion.

Marcien, étant donc sollicité par saint Léon et les évêques de tenir un concile œcuménique, comme le véritable remede aux maux de l'Eglise, l'indiqua d'abord à Nicée, par une lettre qu'il adressa à Anatole de Constantinople, et à tous les métropolitains, leur ordonnant de s'y rendre avec les evêques de leur province , et les ecclésiastiques les plus habiles de leurs églises, déclarant que toutes les brigues et les factions seroient bannies de cette assemblee : il promettoit d'y assister en personne.

Comme la coutume et l'état des affaires de l'empire ne permettoient pas à saint Leon de se trouver au concile, il voulut néanmoins y présider par ses légats, et il deputa à cet effet Pascasin et Boniface pour y assister avec les legats qu'il avoit auparavant envoyes en Orient. Il voulut qu'ils presidassent au concile, et notamment Pascasin. Il leur donna des instructions pleines de sagesse pour qu'ils travaillassent à retablir la paix dans tout l'Orient. Il leur ordonna d'admettre à la reconciliation ceux des evêques qui

soutiendroient l'hérésie. C. Tom.

IF. p. 810, d. c.

Dans le temps que les évêques s'assembloient à Nicee, l'Illyrie avant eté agitee de divers troubles, qui ne permettoient pas à Marcien de s'éloigner de Constantinople, il transfera le concile à Calcedoine qui n'en ctoit separce que par le Bosphore. et il écrivit aux evêques pour les prier de se rendre en cette ville. Ils s'y rendirent en effet vers la fin de septembre, et en très-grand nombre, car on en compte d'ordinaire iusqu'à six cent trente, tous de l'empire d'Orient, hors les legats du pape. On v admit aussi trois prelats celebres, savoir, 1.º Maxime d'Antioche, qui avoit eté ordonné par Anatole, et à qui saint Leon avoit accordé sa communion : 2.º Ensebe de Dorvlée, que le faux concile d'Ephèse avoit deposé; 3.º Théodoret, qui avoit eté rappelé d'exil par l'empereur, et retabli dans sa dignite par saint Leon, prelat, dit M. de Tillemont, le plus illustre, le plus savant, et peut-être le plus saint qui fût alors dans l'Eglise

L'empereur envoya à sa place des principaux officiers de l'empire; le patrice Anatole: Pallade, prefet du pretoire d'Orient; Tatien, prefet de Constantinople: Vincomale, mai tre des offices: Sporace, cointe des domestiques ou capitaine des gardes. ils'y trouva aussi plusieurs personnes illustres qui avoient passe var les premieres dignités de l'empire. Saint Leon, dans sa lettre auconcile, l'avoit prié de le regarder comme y président en la personne de ses legats, et il manda nonmément à l'ascasin d'y présider en sonnom, jugeant sans doute qu'il falloit à la tôte du concile un homme ferme et incapable de fléchir, ou ce quiest plus vraisemblable parce que tous ceux qui eussent pu prefeudre presider, s'en étoient rendus inet mes ou incapables par le peu d'a- pereur contre Dioscore.

mour quals avoient fait paroître pour la foi au faux concile d'Ephèse : tels ctoient Dioscore d'Alexandrie , Maxime d'Antioche, Juvenal de Jerusalem, Thalassins de Cesarée et tous les principaux evêques de l'Orient. Et à l'egard d'Anatole de Constantinople, comme il avoit etc ordonne par Dioscore, on pouvoit craindre qu'il ne le favorisât. D'ailleurs Marcien et Pulcherie, par la haute idee qu'ils avoient de saint Leon, vonloient que tout s'y fit par son autorité. Till. Theod. l. 1. p. 551. c

Les officiers de l'empereur devoient proposer les matieres, former les avis et les conclure, après que les evêques auroient donné leurs suffrages; ce qui fut ainsi

reelé.

re Session. Toutes choses ainsi réglées, le concile s'assembla le 8 octobre dans l'église de sainte Euphémie. Les officiers de l'empereur prirent scance au milieu; a leur gauche, ou, selon notre maniere de parler, du côté de l'epître, etoient les legats du pape Anatole, de Constantinople, les evêques d'Antioche, de Cesarce en Cappadoce et les autres des dioceses de l'Orient, du Pout. de l'Asie et de la Thrace. A la gauchectoient Dioscore, Juvenal, Thalassins de Cesaree, et les autres evêques de l'Egypte, de la Palestine, de l'Illyrie , qui avoient etc , la plupart, du faux concile d'Ephese.

Lorsqu'on ent pris séauce , les légats du pape s'étaut leves, demanderent qu'on fit sortir Dioscore , on qu'ils sortiroient eux-mêmes. Les officiers leur demand èrent de quoi on l'accusoit. Ils repondirent que c'etoit à cause de la conduite qu'il avoit tenue à Ephese. Les officiers ordonnèrent à Dioscore de quitter son rang, et de s'asseoir an milieu en qualité d'accusé. Sur la demande d'Eusebe de Dorylée, on lut la requête qu'il avoit présentée à l'em-

lité d'accusateur.

Par date requête, Ensche demandoit justice des maux que Dioscore avoir faits à lui et a saint Flavien: il lui reprochoit d'avoir favorise en tout Eutiches: d'avoir employe la violence la plus marquee et les movens les plus iniques pour procurer l'absolution d'Entiches. Il demandoit en même temps qu'on Lit au concile les actes de faux concile d'Ephese, per lesquels il espéroit montrer l'injustice de Dioscore, qui avoit depose saint Flavien et lui. On lut les acres, en conndencant par la lettre de Théodose; et comme il y etoit parle de Theodoret d'une maniere injurieuse, les officiers, suivant l'ordre de l'empereur, le firent entrer, pour tenir sa place au concile; mais les Egyptiens poussèrent de grands cris, disant que c'etoit renverser la foi, et ils demanderent an'il demeurât en aua-

La lecture des actes fut quelquefois interrogipue, tantôt par les uns, tantêt par les autres, mais les Orientaux firent de grandes plaintes des violences qu'ils avoient souffertes de la part de Dioscore. Ccluici pretendit que le concile d'Ephèse avoit appronvé tout ce qu'il avoit fait, sur quoi les Orientaux s'écrièrent : On nous a forces, on nous a frappés, on nous a menaces d'exil; des soldats nous ont repousses avec leurs épees : nous avens souscrit un papier blanc, on nous a retenus jusqu'au soir enformes dans l'eglise. Et sur ce que les magistrats, apres avoir eclairei toute l'affaire du brigandage d'Ephèse, dirent : pourquoi avez-vous souscrit a la deposition de Flavien? ils s'ecrierent : nous avons tous failli.

Eusebe se plaignit de ce qu'étant point voulu qu'il entrât au concile. Eusuite on lut les actes du concile. Eusuite on lut les actes du concile de Constantinople, qui étoient inserés dans ceux du faux concile d'E-puisen, cu une seule après l'union. Aussibitions les Peres prononcèrent serés dans ceux du faux concile d'E-puisen. On lut la seconde lettre de le lut la la sentence qu'il avoit pro-

saint Ctrille a Nestorius, et celle qu'il avoit écrite aux Orientaux, et tous les evêques s'écrierent, que c'étoit la leur foi et leur doctrine. Et comme saint Flavien avoit appronvé ces deux lettres dans son concile de Constantinople, les légats et Maxime d'Antioche, Eustathe de Bérythe dirent on ils trouvoient la crovance de Flavien conforme anx reales de la foi et any lettres de saint Cyrille, Les Orientaux declarerent d'une commune voix que le martyr Flavien avoit fort bien explique la foi del Eglise. En même temps les evêques de Palestine passerent du côte droit au côte ganche, ou etoient les Orientaux, témoignant qu'ils abandomioient le parti des Egyptiens, et à la fin Dioscore ne se trouva avoir pour lui qu'environ douze evêques

C'est aiusi que l'innocence de saint Flavien fut recomme : ce qui emportoit la condamnation du faux concile d'Ephese. An si tous les evêques, qui avoient en part à ce qui : y étoit fait, ne chercherent peint à se dels noire : mais quoique tout le monde se déclarent pour saint Flavien. Dioscore ne rabattit rien de sa fierté, et parla avec une hauteur surprenante, disant qu'il n'étoit attache ni à Eutlehes, ni à personne, mais à la foi catholique et apostolique : qu'il ne regardoit pas les hommes, mais Ureu soul.

2.º On hat l'endroit du faux concile d'Ephese, où Eustathe de Berythe avoit dit qu'il ne fant point croire deux maures en Acus-Christ, mais une seule nature incarnee. Tout le concile s'eria que d'Enticles et de Dioscore. 3.º On lut la confession d'Eutiches, approuvee par Dioscore et son concile; qu'il y avoit deux natures avant l'unien, et une seule apres l'union. Aussitéi tous les Peres prononcèrent anathème à ces paroles et lors qu'on ent lu le sentence qu'il cvoît pre-

course Flavier en man, qui la la la Lendous de la chair que I icopore, a la la la chair gardent ous demanderent que I icopore, a la laco yeals et la chair gardent pevenulde Ierusalem. Thans vin a les per les et la changanuer conserve. Enselve d'Ancere, hus-les aree. Enselve d'Ancere, hus-les de de Berythe, Basile de Selencie. Since that verie des procession natures. cui presideient au beigandage d'Er se, fusient der eits de la dignité l

On ne lut ce jour-la que la premiere scance du faux concile d'i phese, et on remit : u lendemain a examiner ce qui regardoit le de ance.

H S don le 10 earlire Les (S)ciers et les evêgues se rendirent dans l'eglise. Il paront que Dioscore. Juvenal, Thalassins, Lusche et Easile nessy trouverent point. Cheroit qu'ils en avoient eu ordre : en ellet. on voit, par la repense a l'icscore. qu'on lui avoit donne des gardes. Les officiers de l'empereur, apres avoir expose ce qui s'etcit fait dans la premiere seance, prierent les evêques de vouloir decider ce ani regardoit la fei , afin de faire connottre la verite a cenz qui s'en etoient ecartes: mais ils rependirent que les Peres avoier t laisie des expositions de foi cu'il faut suivec: que s'il y avoit que que chose a eclaireir sur l'Lere, ic el autich, s. le page saint Leon Pavoit fait suff samment dans la lettre a laqueue ils avoient tens souscribe e l' ; nisterent à dire grill : chiall; faire de nouvelles decisions sur le dogme.

Cependant on carrillea la d c-l trine, un lut les samboles de l'iceet de Constantineple. Car lat la rant chaeuna en ser enthercom See unt de comos conculeres que

" Il est Dien , puisqu' a cat dit : au " commencement clothe crbe.ct · le Verbect le Lieu : il est lomme . » paisqu'il est det le Verbe à cie fait n chair, et il a habite parmi nous » Comme Lomme, il est tente par » le den en recurrer l'ion il est servi » par les en es... Comme homme, il a pleare car are most; comme Dien » il le resouscite. Comme homme, il » est attache à la croix; comme » L'icu il fait trembler en mourant a toute la nature : c'est à couse de » l'unité de personne, que nous di-» sons que le Fils de l'homme est » descenda da ciel, et que le Fils de » I ieu a cie crucifie et enseveli. » qu' l'ul de l'ait cté que dans la » rature in regime. » Teus les et 3qui suppreuverent la dectrine de cesaint page, et ils s'ecrierent : e'e t la loi de nos peres : neus ercyos : tens alesi : al alLeme à qui ne le creit its. On lut les passages des Feres, cites par so of lacca.

2. Les cièmes d'ill rie et de Palestine demands rent avec in thuce quien paroposit aux chefs do l'exomile d'aplèse, et ren der em a Liscore, Les Orienteur ne dirent core, ils demanderent sen cuit, le

traitant même d'heretique. Illian la, il cctobre. Les nalettre de sant la malifectar, et facute, dit la de la femera, una la doctalle se e l'incarnation coll qu'en n'est accompactate de orre develop de avec le se o ip de le conclus colours n'es lent pes lieres dit alle principaux tralis, dans le jusquient qu'ils allelent " La matare divire et la mature au- rander ser Dioscere: et il parort a maine, dit ce ura classa, de sur-que l'ampereur le jugen à riets sy refermies en une son a bessiana. To de contributo su tlagre de consi compute the manner of the transport of the manner of the mounts, etant d'aille accionne de la compute de la comput

faux concile d'Ephèse y aient as-létoient arrivés; d'avoir refusé de se sisté.

1.º Les légats représentèrent que le pape les ayant envoyes presider en son nom, c'etoit à eux à examiner ce qui se rencontreroit. On lut la requête d'Eusebe, adressée au concile. Il demandoit que Dioscore, avant été convaincu de plusieurs crimes, par la lecture du faux concile d'Ephèse, le concile anathematisat ses dogmes impies; qu'il le punit comme il le meritoit : qu'il confirmât la véritable doctrine, et cassat tout ce qui avoit eté fait dans cette assemblée : il demanda que Dioscore fût appelé pour être présent et pour lui répondre; ce qui fut fait : mais il refusa de venir sous de faux pretextes : savoir, qu'il éioit prêt d'aller an concile, si les efficiers de l'empereur, qui le gardoient, le vouloient permettre : cct obstacle etant leve, il dit qu'il ne pouvoit y aller, si les officiers de l'empereur n'y venoient. A la seconde citation il fit la même reponse, ajoutant qu'il falloit que Thalassius, Juvenal et les autres, qu'Eusebe accusoit de même que lui, y vinssent.

2.º On lut les requêtes des ecclésiastiques et des laïques d'Alexandrie contre Dioscore : il y etoit accuse de crimes horribles; et entr'autres, d'avoir commis des homicides, brûlé et abattudes maisons ; d'avoir toujours mene une vie infame: d'avoir achete du blé pour le revendre bien cher; et que des femmes deshonnêtes fréquentoient son evê-

ché.

3.º Le concile lui fit faire une troisième citation; mais on ne put jamais tirer de lui d'autre réponse, sinon qu'il n'avoit rien a ajonter à celles qu'il avoit dejà faites. Les deputés ayant fait leur rapport au concile, les legats representerent en l peu de mots les crimes dont Dioscté cause de tous les meux qui déclara, à la prière des évêques,

venir justifier de plusieurs autres crimes dont on l'accusoit, quoiqu'il ent dejà eté cité par trois fois : ils ajouterent que Dioscore s'étant condamné lui-même en violant les canons en tant de manières, le pape Leon avec saint Pierre le dépouilloient par eux et par le concile, de l'episcopat, et le privoient de toutes les dignités ecclesiastiques.

Ensuite ils prierent le concile d'ordonner ce qui étoit conforme aux canons : et après que tous les évêques eurent condamné Dioscore de vive voix, ils le firent par ecritet signèrent sa déposition. Toutes les signatures se montent à trois cents. C'est ainsi, dit M. de Tillemont, que le coupable fut depouillé de l'habit et de la dignité de pasteur, dont il avoit démenti l'un, et deshonoré l'autre. On dressa un acte pour siguifier à Dioscore la sentence rendue contre lui, et le concile écrivit une lettre à Marcien, contenant les raisons pour lesquelles on avoit eté oblige de le deposer. Mais comme Dioscore etoit aussi audacieux après sa deposition qu'anparavant, et qu'il faisoit courir le bruit qu'il seroit retabli dans sa dignité, le concile fit afficher un acte adressé aux fideles de Constantinople, et de Calcedoine, par lequel il declaroit que la deposition de Dioscore étoit une chose entierement irrevocable; et, peu apres, Dioscore fut relegué à Gangres dans la Paphlagonie, où il mourut trois ans apres. Conc. Tom. II'. p. 418 it seg.

IV Session, 17 octobre. Les officiers de l'empereur s'y trouverent; et comme ils virent que les evêques persistoient dans l'opposition qu'ils avoient temoignee de ne faire aucane nouvelle decision de foi, ils se contenterent de demander, si l'on jugeoit la lettre de saint Leon conforme aux symboles de Nicee et de core avoit cié convaincu; d'avoir Constantinople. Le legat Pascasin

quelle étoit la foi du concile : il dit lils tâchèrent de suivre exactement que le concile suivoit la définition de celui de Nicce, celle du concile de Constantinople, sous le grand Théodose, avec l'exposition donnée par saint Cyrille: les ecrits du pape Leon contre l'hérésie de Nestorius et d'Eutichès. Et les évêques reconnurent que la foi du pape Léon s'accordoit avec celle des Peres de Nicée. de Constantinople et d'Ephèse. Ils dirent qu'ils l'approuvoient tous comme étant du même esprit, et ils s'écrièrent : nous croyons tous ainsi

Les évêques demandèrent 2.0 d'une commune voix l'absolution de Juvénal, de Thalassius, d'Eusèbe, de Basile, et d'Eustathe. Ils assurèrent qu'ils suivoient la même toi que le concile, et on les regarda comme ayant moins agi de leur gré, que forces par la violence de Dioscore; ainsi on les fitentrer. On erut qu'il suffisoit d'avoir déposé Dioscore, et qu'il ne falloit pas aller plus loin, de peur d'un nouveau schisme.

3.º On lut la requête des abbés schismatiques, qui demandoient le rétablissement de Dioscore; mais tous les évêques s'écrièrent : anathème à Dioscore. 4.º On lut le quatrième et cinquieme canon du concile d'Antioche, contre le prêtre ou diacre qui se separe de la communion de son évêque, 5.º On regla le differend entre Photius de Tyr, et Enstathe de Berythe : il fut jugé que le premier auroit tout le pouvoir d'ordonner dans toutes les villes de la premiere Phénicie, et que l'évêque Eustathe n'auroit rien en vertu de la pragmatique impériale au-dessus des autres évêques de la province.

Ve Session, le 22 octobre. Quoique les évêques eussent temoigné, dans les séances précedentes, une répuguance entiere à faire aucune nouselle definition sur la foi , ils réso-

ce qui avoit dejà été décidé par les conciles et par les Peres. On régla que la definition de foi, sur la matière en question, seroit examinée, et on nomma des commissaires qui s'assemblerent dans l'oratoire de sainte Euphémie au nombre de vingt-deux. Cet examen avant ete fait, et la definition dressee, plusieurs évêques trouverent qu'elle etoit imparfaite : ( elle contenoit . que Jesus-Christ étoit de deux natures, et non en deux natures.) comme l'avoit mis saint Léon, parce que, quoique cette definition ne contînt rien que de véritable, elle ne disoit rien que les entichiens ne pussent recevoir aussi-bien que les catholiques: mais apres beaucoup de difficultés et de discussions, on convint de suivre entièrement la lettre de saint Léon, et le decret contenant la definition de foi fut réformé. afin qu'elle fût agréee de tout le monde. Ce decret n'est point un symbole court et abregé, mais un discours assez etendu : les symboles de Nicée et de Constantinople v sont inserés, et établis pour règle de foi. On y joignit, contre Nestorius. les deux lettres de saint Cyrille, et on y ajouta celle de saint Leonà Flavien, contre les erreurs de Nestorius et d'Entiches. Le concile y la de lui-même un abrege de la foi de l'incarnation. En voici les articles les plus essentiels:

« Nons declarons tout d'une voix » ane l'on doit confesser un-seul-et » même Jésus-Christ Notre-Sei-» gneur, le même parfait dans la di-» vinité, et parfait dans l'humanite. » vraiment Dieu, et vraiment hom-» me; le même composé d'une âme » raisonnable et d'un corps, con-» substantiel au Père selon la divi-» nité, et consubstantiel à nous selon » l'humanité. En tout semblable à » nons hormis le peche; engendré » du Père avant les siecles, selon la Jurent néanmoins d'en faire une, et | » divinité; et dans les derniers

s temps, ne de la vierge Mard, con les a et per l'evèque, à l'en-» mere de Dieu, selon l'humanit , d'être depouble de sa dignite. " pour nous et pour notre salut : · im seul et même Jesus-Chri i, o l'ils unique, l'eigneur en deux o nateres, sans comming, caus o changement, sans division, sans separation, sam que l'union éte la » différence des names : au con-» traire, la propriete de chacune est » conservee, et concourt en une » senie personne, ci en une seule » Lepostase, on sorte qu'il m'est pas » divisé ou separé en deux per-» sonnes : mais que c'e i en smil el " meme Vils unique, Dieu, Valle, 1 » Notre Seigneur Jesus-Christ. »

Les evêques s'écrierent : c'est la fai des Peres. Ce décret fut renn de tons les evêques au nombre de trois cent cicquante-six. Le concile détend à qui que ce soit d'en ciuner on benser antrement, sous prine auc. evêques et aux cleres d'être deposés, et aux moines et aux lafque,

d'être anathematises.

VI Session, le 25 octobre. L'enpercur Blarcien y assista en per-sonne; il y fit un discours en latin. et qui fut explique en gree, dans lequel il marquoit l'intention co'il avoit ene en convequant le concile. declarant qu'il n'avoit voulu y assister que pour confirmer la foi, et non pour exercer sa puissance. Cn lut la definition de foi , publice à la session précédente, et l'empereur ayant de-∷andé si-tout le concile etoit d'accord sur cette confession, ils s'ecrierent: nous crovens tous ainsi; et tous souscrivirent le decret.

Ensuite on fit trois realements. 1.º Que personne ne bâtiroit un monastere sans le consentement de l'evêque de la ville, et que les moines, tant de la ville que de la campague, seroient soumis à l'evêque, ct vivroienten repos, nes appliquant gu au jeune et ala prière, 2.º Cu'aucun clerc ne prendroit des terres à ferme, ni d'aucune intendance, si ce ce n'est des terres de l'église, et

One les cleres qui servoient a : ... rglise, ne pourrois at être destines a l'eglise d'une curre ville, mais se contentirole et de celle à laquelle ils avoient ele destiné dexcepte ceur oni, clant chasses or four pays, one passe dans un autre cylice par neces-

Ensuite l'empereur déclara qu'il vouloit que la ville de Calceloine. où le saint concile avoit eté assemblé, cut les privileges de metropole. mais pour le nom seulement, sant la dignite de la metropole de Nicomedie. Après quoi les evêques avant fait les acclamations, ils supplierent l'empereur de leur-permettre de se retirer. Ce qui fait voir qu'ils regardoient des-lors le concile pour imi, parce que la question de la foi v avoit ete reglée, et un ils en etoient convenus. Voila peurquoi les anciens, dit M. de Fleury, faisoient colle difference, entre les six precarres ser lons et les sulvantes, où il n'etoit point one-tion de la foi.

Clementers of the sixieme session que les anciens exemplaires placent es vingt-sept canons faits par le cencile de Calcadoine, et qui sont recus par toute l'Eglise. Les voici.

du moins presque tous.

Le prender canon confirme tous ceax qui avoient été faits jusqu'alors par les saints Peres en differents conciles : ce qu'on explique du code des canons de l'Eglise universelle , on plutôt de l'Eglise grecque , donné an public par Justel, et qui contencit cent soixante-dix canous. tires des conciles de Bicee, d'Anevre, de Reocesarée, de Gangres, d'Antioche , de Lacdicée et de Coustantinople, Just. Tom. I, p. 29. 1 re-

Le lie punit de la déposition ceux qui ordennent ou qui sont ordonnés par simonie, et ceux même qui se rendent médiateurs de ce mauvais commerce. Le lile desend aux ecresinstique, et aux simples moines preserver les lettres de recommand de prendre la recette ou l'intendance (tion pour ceux dont on connoît la des biens des laïgues; il leur permet | piete et la public. acarmoins de prendre soin des affai- | Le Alle regarde l'érection des res des arphelius, des veuves et au-res affliges, larsque l'evaque les en le Mille diffend de loiser fais : chargers. Le IVer commande l'hou-faucune fonction aux codesiastique min da aux véritables moines, or- ctrangers que l'on ne conceit poir . longe qu'ils servet soumis a leur ts'ils n'ont des lettres de recommen soere, et an qu'illeront point le dation de leur evêque. Le Ale de n'orderner aucur, clere felles ne promettent de se convertir. ans Pritacher à un titre, et defen- Le Nove defend d'ordonner, pas to a constant men out point, destimposition de mains, une diace per qui sont ergaces dans l'étacematic matiscavec leurs mariscelle

iques des hôpitaux.

l'iastiques qui auront des differends entr'eux, necherchent point d'autre la ANTE adjuge pour toujours juge que leur evêque, ou celui qu'ils aux evêques les parcisses de la camauront choiside seu consentement : | jagne, dont ils auront joui pendane que les différends qu'ils auront avec un evêque, seront juges par le concile provincial, et que cens d'un metropolitain, avec un evèque et même avec un ecclesiastique, se routjuges par l'evêque du departement ou par l'évêgne de Constanti rople: } les canons no premettant poir è de terminer les afraires des evenues antrement que dans les conciles.

Le Xe defend absolument la vin ralité des benefices, en defendant d'immatriculer aucun et lesia-tique en deux eglises en même temps. ret si quelqu'un a l'avenir retondie dans cette faute, il sera même de-

fettres de paix aux panyres et aux qu'on n'ait examiné quelle repuuntres que l'on connoît pen . pens - l'acion il a. 

opos de leurs monasteres, si leur. Le NiVe porte, qu'etant perm. Ague ne l'ordonne pour de grands en quelques endre its aux lectours resoins. Le Ve remouvelle la defense laux chantres de re marier. Il len. ite aux évêques et per coch siasti- je i defendu d'er onsee des femme rundenasserd'une ville a une autecond'ernes, inives ou heretiques, in

me ancune forction. Le VII de- 1 in 1 qu'elle n'uit quarante ans, cult, sous peine d'anatheme, a optis l'avoir le ancour opposée,

el sinstique, de quitter leur etal qui viennent e le marier.

in Senanger duis la milite et le NVE ordonne que les vier us des charges seculieres. Le NVE ordonne que les vier us des charges seculieres. Le NVE ordonne que les vier umet à l'evêque tous les coclesias- comacries à Bien, s'engageror dans le mariage, scront separces de Le IXe ordonne que les ecclé- la communica antant de temps que l'evêgue le jugera a propos.

trente ans.

Le KVLIs dépose et excommunie les collesiastiques et les moines, qui font des liques contre leurs evêques ou lerers confieres. La persecution d'Ibas, par ses clercs, peut aveir donne lieu a ce canon.

Le MINe se plaint qu'on ne teneit pas deux fois l'année des conciles provinciaux, comme les Peres de

Le Kile veut que , si un evêque receit un clere d'un autre evêque, ha et le clerc soient separes de la communion, jusqu'a ce que le clerc soit refourne a son evêque.

Le L'ale det od de recevoir per-Le XI vent gu'on donne des somme accusée un ecclesiastique.

tiques, sur peine de déposition, d'emporter les biens des évêques qui étoient morts, afin qu'ils puissent être conservés pour l'eglise ou pour

ses parents.

Le XXIII e veut que le defenseur de l'eglise de Constantinople chasse de la ville les clercs et les moines étrangers, qui y venoient sans y être envoyes par leur evêque, et qui n'y cansoient que du trouble.

LeXXVI ordonne que, dans tous les diocèses, il y aura un économe pris du clergé, qui gouvernera les biens de l'eglise suivant l'ordre de

l'evêque.

Le XXVII<sup>e</sup> anathématise ceux qui sont coupables de rapt et d'enlèvement, et ceux qui y contribuent, et ceux qui y consentent; et si c'est

un elere, ils le déposent.

VIIIe VIIIe et IXe Sessions, le 26 octobre. Dans la septième, on approuva les conventions que Maxime d'Antioche et Juvenal de Jerusalem avoient faites sur le différend qu'ils avoient eu pourleurssièges. Dans la huitième, on rétablit Théodoret dans son église, apres qu'on lui ent fait dire anathème à Nestorius, ct qu'il eut souscrit à la lettre de saint Léon. A la neuvieme , on examina l'affaire d'Ibas, évêque d'Edesse, qui se plaignoit d'avoir été perséente par Entiches, et d'avoir eté depose. quoiqu'absent, aux faux concile d'Epliese.

Xe Session, le 27 octobre. Ibas fut déclaré orthodoxe , et jugé digne de

rentrer dans son eglise.

XIº Session, le 29 octobre. On déclara que Bassien , évêque d'Ephèse avoit eté intrus sur ce siege, y elant entre par violence, et Etienne par conjuration et artifice, il falloit elire un autre évêque

XII e Session, le 30 octobre. On jugea que Bassien et Etienne seroient ôtes du siege d'Ephèse ; qu'ils | garderoient neanmoins la dignité d'evêque, et recevroient de la même l eglise, pour leur entretien, deux canon : ils alleguèrent qu'il étoit

cents sous d'or par an , qui font environ 1600 liv. de notre monnoie. et que l'on ordonneroit un autre evêque selon les canons.

XIII e Session , le même jour. On y décida que l'évêque de Nicomédie, auroit l'autorite de metropolitais dans les églises de Bithynie, et que l'evême de Nicee en auroit seulement l'honneur, et seroit soumis à celle de Nicomedie.

MIV e Session. le 31 octobre. On prononca sur le differend entre Sabinien, evêgae de Perra en Syrie, et Anastase, évêque de cette même ville, mais qui avoit eté deposé, et ensuite remis sur son siege, et on ordonna qu'Anastase se tiendroit en repos jusqu'à ce que cette contestation fût examinee par Maxime d'Antioche dans un concile

XVe Session, le même jour. Les légats et les magistrats n'assisterent point à cette action. Le reste du concile fit un canon, compté pour le vingt-huitieme, et qui fit depuis tant de bruit. Il donne le second rang à l'eglise de Constantinople, on plutôt, il attribue nettement à cette ville, antant qu'à Rome, à la reserve de la preseauce. Il est concuen ces termes. « Les Pères ont rai-» son d'accorder au siège de l'an-» cienne Rome ses privileges, parce » qu'elle ctoit la ville regnante. » Ainsi les cent einquante evêques » out juge que la nouvelle Rome, » qui est honorce de l'empire et du » senat, doit avoir les mêmes avan-» tages dans l'ordre ecclésiastique. » et être la seconde apres elle. »

Les Grees ont joint à ce vingthuitieme canon les vingt-sept autres faits par le même concile. Les editions ordinaires, mais non les anciennes, les placent à la suite de cette quinzième session.

Les légats, Lucentius à la tête, avertis de ce qui s'étoit passe, ayant demande que le concile s'assemblât, s'opposerent à ce vingt-huitième

contraire au concile de Nicée, dont | ils lurent le sixième canon, qui porte que l'Eglise romaine a toujours en la primauté. Les légats demanderent acte de leur opposition, et qu'elle fût reçue dans les actes; mais, malgré leurs protestations, les officiers prononcerent leur avis, selon lequel ils estiment, qu'après avoir accordé à l'archevêque de l'ancienne Rome, selon les canons, la primaute et la prérogative d'hon-neur, celui de Constantinople doit avoir les mêmes avantages, et qu'il a droit d'ordonner les metropolitains dans les diocèses d'Asie, du Pont et de Thrace. Les évêques ayant répondu que cet avis étoit juste, et qu'ils disoient tous de même, les officiers conclurent pour l'exécution du canon, en disant que le concile avoit confirmé tout ce qu'ils avoient proposé. Ainsi ce canon passa avec le consentement même des principaux évêques d'Asie, et fut signé par environ cent quatre-vingt-quatre évêques. Ce fut la dernière action du concile de Calcedoine.

On doit observer que l'évêque de Constantinople étoit dans une pleine possession de précéder tous les évêques de l'Orient: qu'il s'etoit acquis une grande autorité dans les départements de l'Asie, du Pont et de la Thrace, et il étendoit cette autorité jusque dans celui de l'Orient; que la préseance lui étoit assurée par le deuxième canon du concile. Ainsi il etoit de l'intérêt d'Anatolius, de peur que le reste ne passât pour une usurpation, de faire confirmer sa juridiction par une assemblée aussi illustre qu'etoit celle de Calcédoine. Il avoit ponr lui l'inclination du senat, des officiers de l'empire et de Compereur, qui étoient bien aises qu'on elevat l'eglise de Constantinople. C. Chalc. Evag. h. II.

Cette dernière séance, qui fut le l premier novembre, étant finie, l'empereur et l'impératrice, après

et des marques d'amitie aux prélats, leur permirent de se retirer. Ainsise termina le concile de Calcédoine, qui a été non-seulement le plus nombreux, mais aussi le plus paisible, et peut-être le plus regulier de tous les conciles œcuméniques. Et quoiqu'il n'ait pas été d'abord recu si paisiblemeut en Orient qu'en Occident, surtout en Egypte et en Palestine, malgre les soius de l'empereur, l'Eglise a toujours témoigné un respect extraordinaire pour ce concile, et un grand zele à en maintenir les décrets. L'empereur Marcien publia des lois à ce sujet, et saint Leon donna une approbation solennelle à ces mêmes décrets , pour assurer toute l'Eglise qu'il s'unissoit de sentiment avec les évêques de ce concile. Il est vrai que le profond respect qu'on a pour ce concile ne regarde que la cause de la foi, et la condamnation des hérétiques, et l'extinction de l'hérésie. C'est à ce seul point que saint Léon réduit son approbation. Car, pour le reste, il declare qu'il ne consentira jamais à ce qui peut être contraire au concile de Nicée.

En effet, dès qu'il eut appris, par ses légats, ce qui s'étoit passé à Calcédoine au sujet du vingt-huitième canon, il ne voulut jamais autoriser la prétention d'Anatolius de Constantinople. Il ecrivit à l'empereur et à l'impératrice, pour leur représenter qu'Anatolius ne devoit pas se prévaloir du consentement qu'il avoit extorqué de ses confrères, lequel ne pouvoit servir de rieu contre les canons de Nicée, dont l'autorité devoit être éternelle; que la ville de Constantinople avoit ses avantages, mais qu'ils n'étoient que temporels; qu'elle ne pouvoit devenir siege apostolique ; qu'Alexandrie ne devoit pas perdre son second rang pour le crime particulier de Dioscore, ni Antioche le troisième, et qu'il ne consentiroit jamais à une avoir rendu toute sorte d'honneurs | telle entreprise; qu'il s'opposeroit

de Calcedoine, Mais, malgre son opposition et celle de ses successeurs, ce canon subsista et fut exécuté, parce que les empereurs l'ap-

puvoient.

Il est vrai de dire que ce canon ne causa pas beaucoup de troubles dans l'Orient, mais il est constant que le schisme, qui a depuis divisé l'Orient d'avec l'Occident, est le fruit, autant de cette grandeur donnée à l'église de Constantinople, que l'on égaloit à celle de Rome, à la seule réserve du rang, que du fanx principe que l'on sembloit poser, que Rome n'avoit ce que les Peres lui avoient donné, que comme la première ville de l'empire. Till.

CALCUTen Northumbre, (C. de ) Calcutense, l'an 787. Le roi de Northumbre, Elfuolde, s'y trouva avec les évêques et les seigneurs. On y dressa vingt canons, dont le premier recommande la foi de Nicée et des six conciles généraux. On ne parla point du septième, parce qu'on n'en avoit point encore connoissance. On y ordonna de ne baptiser qu'à Pâques, hors le cas d'une grande nécessité. On défendit d'offrir le saint sacrifice dans des calices et des patènes de corne. Tom. II. С. р. 1861.

CALNE en Angleterre, (C. de) Calnæ, l'an 979, au sujet d'un differend entre les clercs et les moines.

CAMBRAY (C. de) Cameracense, l'an 1565, en août, par Maximilien de Bergues, archevêque de Cambray, assisté des évêques de Tournay, d'Arras, de Saint-Omer et de Namur. On y fit yingt-un titres ou articles divisés en plusieurs chapitres, qui traitent, entr'autres choses, du soin des écoles et des maîtres qui doivent enseigner la jeunesse; de l'etablissement d'un séminaire; de la prédication; de l'office divin; de l'examen des évêques et des curés ; I bauche et aux querelles. Tom. XI. de la vie réglée des clercs ; de la ré- | Conc. p. 1933. sidence des évêques et des pasteurs:

toujours au vingt-huitième canon de leurs obligations; de la visite que les premiers sont obligés de faire dans leurs diocèses. Ce concile finit par une confirmation et acceptation des décrets du concile de trente et qui fut signée de tous les assitants. Labb. Coll. C. T. XV.p. 147.

CANTORBERI (C. de) Cantuariense, l'an 605, tenn pour confirmer la fondation de l'abbaye de saint Pierre et saint Paul, la première qu'on ait bâtic en Angleterre.

CANTOBERI (C. de) l'an 969, tenu par saint Dunstan, archevêque de Cantobéri, sous Edgar. Ce saint roi donna des preuves de son zele dans ce concile; il parla, diton, ainsi aux évêques assemblés. « Je suis moins touché de ce que " les clercs n'ont point la tonsure » assez grande, que de ce qu'ils ont » un extérieur si indecent, qu'il est » aisé de juger que le cœur n'est pas « réglé. Avecquelle négligence assi-» tent-ils aux divins offices : ils sem-» blent y venirpour s'amuser plutôt » que pour chanter les louanges de » Dieu. Je ne puis taire ce qui est la » matière des larmes des gens de » bien et des railleries des libertins. » Le clergé s'abandonne aux excès » de la table et aux désordres les » plus houteux: il emploie au jeu » et à la debauche des revenus qui » n'ont été laissés que pour soulager » les pauvres. » Le zele ardent de ce prince et celui de saint Dunstan procurèrent partout de grands biens.

CANTORBERI ( C. de ) Tan 1362, par Simon Islip, qui en étoit archevêque. On y dressa une constitution contre la profanation qu'on faisoit des fêtes des saints, pendant lesquelles on tenoit des marches. des assemblées profanes; on faisoit des exercices illicites; les cabarets étoient plus fréquentes que les églises; et au lieu de prier, on s'enivroit, et on s'abandonnoit à la de-

CAPOUE. (C. de) Capuanum,

Fan 391, Circ. tenu pour terminer le schisme d'Antioche. L'empereur Theodose l'accorda à l'instante prière des Occidentaux. Car, quoique, par la mort de Paulin, Flavien dût passer alors pour le seul légitime evêque d'Antioche, Evagre, que Paulin avoit elu en mourant, contre la disposition expresse des canons, avoit été reçu pour tel, à cause de l'aversion que ces longnes disputes avoient fait naître contre Flavien. Il ne nous reste aucun acte de ce concile. Saint Ambroise en parle, comme y ayant en un grand nombre d'évêques assembles. Les canons de l'eglise d'Afrique le qualifient de concile entier, plenarium. Le même saint Ambroise nous apprend que l'absence de Flavien fut cause que ce concile ne put terminer l'affaire d'Antioche. Cependant, pour assurer la paix, il accorda la communion à tous les évêques d'Orient, qui confessoient la foi catholique, et commit à Théophile d'Alexandrie et aux autres evêques d'Egypte, parce qu'ils n'etoient prévenus pour aucun, n'avant embrasse la communion ni de l'un ni de l'autre, la decision du différend entre Flavien et Evagre. On y fit quelques réglements, car on defendit de baptiser ni d'ordonner deux fois une même personne, ni de transferer un évêque d'un siège à un autre. On traita aussi de l'affaire de l'évêque Bonose, pour quelque crime qu'il avoit commis contre les canons et contre les mœurs. Le concile le renvova devant les évêques de Macedoine, qui en étoient voisins. Ambr. Ep. q. p. 190. f. Conc-Tom. 11. p. 1072. d. Ibid. p. 1644. c. Sozom. V. c. 15.

CAPOUE (C. de) l'an 1087, à la mi-carême. Didier, abbé du Mont-Cassin, y accepta enfin la papanté : il fut sacré à Rome le dimanche après l'Ascension, 9 de mai, et on l'appela Victor III. Chr.

Cass. I. III. c. 68.

CAPOUE (C. de, l'an 1118. Gelase II y excommunia l'empereur Henri et son antipape Bourdin. qu'il venoit de faire elire.

CARIE (C. de) Cariense, l'an 367. Trente-quatre évêques d'Asie y soutinrent la profession de foi de la Dedicace de l'eglise d'Antioche, comme etant l'ouvrage du martyr saint Lucien.

CARPENTRAS (C. de) Carpentoractense, l'an 527, le 6 novembre. Saint Cesaire d'Arles y presida à la tête de seize évêques, qui firent quelques canons. Tom. II. C. p.

i 663.

CARTHAGE (C. de) compté pour le second de saint Cyprien  $(\mathcal{F},$ AFRIQUE), l'an 252, au mois de mai. On y examina la cause de-ceux qui etoient tombés dans la persécution. On traita avec indulgence ceux qui, après leur chute, etant demeures dans l'Eglise, avoient continué de pleurer leur peché, et implore la misericorde divine; au lieu que, dans le concile précédent, il avoit eté résolu de ne leur donner la paix que quand ils seroient en danger de mort ; et on ordonna dans celui-ci de la lenr donner au plutôt, mais ce fut à cause de l'approche de la persecution.

CARTHAGE (C. de) 253, le troisieme de saint Cyprien, compose de soixante-six evêques. On v lut la lettre de l'évêque Fidus, qui les avertissoit qu'un antre evêque , nomme Therape, avoit accorde la paix à Victor, qui avoit ete ordonne prêtre long-temps auparavan! sans qu'il eût fait une pénitence pleine et entière, et cela, sans que le penple l'eût demandé, ni même qu'il en eût rien su, et sans qu'il y cûtété contraint ni par la maladie, ni par aucune nécessité. Le concile fut indigné de cette action, et en fit une vive réprimande à Thérape. Cependant on ne voulnt pas priver Victor de la communion que son évê l que lui avoit accordée trop legère-

ment. Le même Fidus proposa, que l l'on ne devoit baptiser les enfants qu'ils n'eussent huit jours, parce un'antrefois on attendoit ce terme, pour leur donner la circoncision: mais aucun evêque ne fut de son sentiment Et ils deciderent tons que Dieu n'a point d'egard aux âges ni aux personnes, que la circoncision n'est qu'une image du mystere de Jésus-Christ, et qu'on ne doit exclure personne de la grâce de Dieu. Saint Cyprien, qui ecrivit cette décision à l'evêque Fidus, en son nom et au nom de ses collègues, en rend raison par ces paroles : « Si les plus » grands pecheurs, venant à la foi, » recoivent la rémission des peches » et le haptême, combien doit-on » moins le refuser à un enfant qui » vient de naître, et qui n'a point péché, si ce n'est en tant qu'il est » ne d'Adam selon la chair, et que » par sa premiere naissance, il a » contracte la contagion de l'an-» cienne mort; il doit avoir l'accès » d'autant plus facile à la rémission » des péches, que ce ne sont point » ses propres pechés qui lui sont » remis, mais ceux d'autrui. »

Cette definition a eté fort celèbre. Elle est citee par saint Jérôme, dans ses trois dialogues contre les pélagiens; et par saint Augustin, dans son sermon deux cent quatrevingt-quatorze, pour prouver que la creance du peche originel a toujours été la foi de l'Eglise. Ce même concile parle des prières et du sacrifice pour les morts, comme de pratiques anciennes Cypr. Ep. 55. p. 117. 2.

CARTHAGE (quatrième C. de) l'an 254, tenu par saint Cyprien, à la tête de trente-six evêques. On y déclara que l'on ne pouvoit reconnoître pour évêques Basilide et Martial, l'un l'avoit eté de Léon et l'autre d'Astorga, parce qu'ils etoient tous deux libellatiques et coupables de divers crimes. En retiques, comme ils le pratiquoient

et on avoit clu Sabin à la place de Basilide , et Felix eu celle de Martial. On decida que la surprise qu'ils avoient faite an pape Etienne, pour être admis à sa communion , n'avoit fait qu'augmenter leur crime, et on confirma l'election de Sabin et de Felix. Fl.

CARTHAGE (cinquième C. de) (non reconnu) l'an 254. Circ, tenu par saint Cyprien, sur la question du baptême des hérétiques, et composé de soixante-onze evêques. On y decida qu'il n'y a point d'autre baptême que celui qui se donne dans l'Eglise catholique; que ceux qui ont été souillés de l'eau profane des hérétiques, doivent être baptisés quand ils viennent à l'Eglise, et qu'il ne suffit pas de leur imposer les mains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'étoit d'ailleurs le sentiment de saint Cyprien, qui soutenoit que le baptême des herétiques etoit nul. Il exposoit qu'il avoit trouvé cette doctrine établic en Afrique et dans plusieurs provinces de l'Asie. Et comme ce saint évêque étoit frappé des raisons fortes en apparence, que l'on apportoit contre le baptême donne par les héretiques il crut soutenir le sentiment qui lui paroissoit le plus véritable. Ce fut le sujet de la dispute entre lui et le pape saint Etienne, qui soutenoit l'opinion contraire; car saint Cyprien lui ayant donné avis de ce concile, saint Etienne lui écrivit une lettre, par laquelle il rejetoit la decision du concile d'Afrique, et declaroit qu'il ne communiqueroit plus avec Cyprien et les autres évêques du même sentiment, s'ils ne quittoient leur opinion.

CARTHAGE (C. de) l'an 256, sur le même sujet. Les évêques de Numidie, au nombre de dix-huit, avant ecrit à saint Cyprien pour savoir si on devoit rebaptiser les héconsequence, ils avoient ete deposes, leux-mêmes, le concile, que tenoit

alors saint Cyprien, leur répondit qu'il falloit suivre la pratique qu'ils observoient deja. Cyp. Ep. 70. p. 174.

CARTHAG E (C. de) même année, composé de soixante-onze evêques des provinces d'Afrique et de Numidie. On y regla, entr'autres choses, que les prêtres et les diacres, ordonnes dans l'heresie, ou qui, ayant recu l'ordination dans l'Eglise tomberoient dans l'heresie ne seroient point admis dans leurs fonctions, mais seulement à la communion. On v confirma ce qui avoit ete ordonne dans le concile précédent touchant

le baptême des hérétiques.

Au reste, toute l'Afrique étoit dans cet usage du temps d'Agrippin, un des predecesseurs de saint Cvprien. La Cappadoce, la Galatie, la Cilicie et plusieurs provinces d'Asie rétoient aussi. Un concile d'Icone en Phrygie, tenu vers l'an 230, et un de Synnades, dans la même province, avoient pareillement rejeté le baptême des herctiques, en sorte que saint Cyprien avoit eté entraîne dans ce sentiment par l'autorité de ses predecesseurs et la pratique de son pays. D'ailleurs les raisons sur lesquelles il s'appuyoit etoient plausibles, quoique fausses; mais il n'y avoit eu personne qui en ent fait assez voir la fausseté. Le principe de saint Cyprien etoit que tout baptême donne hors de l'Eglise catholique etoit nul; et de là il soutenoit que le baptême confere à celui qui passoit de l'heresie à l'unite de l'Eglise, n'etoit pas une rebaptisation, puisque le premier n'avoit eté qu'un faux baptême. Mais son erreur venoit de ce qu'il ne distinguoit pas la validité du sacrement, de l'effet et de la grâce du sacrement: ainsi de ce que la grâce du sacrement ne se donne et ne se recoit point hors de l'Eglise catholique, comme saint Augustin le dit si souvent, il en inferoit que le sacrement ne s'y donnoit pas non plus. Le seniment des autres étoit que le bap-

tême, donné par les hérétiques, est bon et valide lorsque ces hérétiques y observent la même forme que l'Eglise catholique, et qu'ils baptisent au nom des trois personnes divines, comme l'Evangile l'ordonne. C'étoit le sentiment de saint Etienne, qui soutenoit que la pratique de recevoir les heretiques sans les rebaptiser, etoit une tradition apostolique. Ainsi l'Eglise, ayant suivi universellement cette pratique, a autorise le sentiment de ce saint pape. En effet, saint Augustin, Vincent de Lerins, et Facundus ont toujours supposé que saint Etienne et les autres, qui s'opposoient avec lui à saint Cyprien, soutenoient l'ancienne et veritable doctrine de l'Eglise, telle qu'ils la soutenoient eux-mêmes. Till.

CARTHAGE (C. de) même année, et le premier septembre. Il est qualifié de grand concile. Il s'y trouva quatre-vingt-cinq évêques des provinces d'Afrique, de Numidie et de Mauritanie. On y lut la lettre de Jubaïen, qui avoit consulte saint Cyprien sur la question du baptême, et la reponse de saint Cyprien. On y lut aussi la lettre que le même saint et le concile precedentavoient envoyée au pape Eticrne, et la réponse de ce pape. Il ne paroît pas que cette réponse, quoiau'accompagnée de menaces d'excommunication, eût ebraule saint Cyprien et l'eût fait changer d'opinion. Sur quoi saint Augustin , qui reconnoît toujours que le pape Etienne soutenoit la vérité et la doctrine de toute l'Eglise, excuse saint Cyprien de n'avoir pas deferé à l'autorite de saint Etienne, dans une matiere si obscure et si difficile, parce qu'il etoit disposé à se soumettre à la verite, si elle lui avoit eté déclarée par un concile universel, comme l'Eglis**e l'a** fait depuis.

Après que ces pièces eurent été lues, saint Cyprien fit un discours, on, après avoir désapprouvé avec autant de douceur que de force ceux qui se faisoient évêques, en voulant obliger leurs collègues par une terreur tyrannique, à suivre absolument leur opinion, il proteste de nouveau qu'il laisse à chacun la liberté de sa créance, sans juger ni separer personne de la communion sur ce sujet. Y a-t-il rien de plus doux, s'écrie saint Augustin, rien de plus humble, rien de plus vrai? les évêques dirent cusnite leur avis : saint Cyprien conclut par le sien, et tous les autres furent du même

sentiment que lui. Cependant le pape Etienne irrité refusa de parler aux denutes du concile; et saint Cyprien ecrivit, sur cette affaire, à Firmilien, évêque de Cesarce en Cappadoce. Ce dernier croyoit, comme ille dit en deux endroits de sa reponse à saint Cvprien, que le pape avoit entierement rompu la paix avec l'Afrique; sur onoi il ne craint pas de dire que le pape Lifenne, en separant lous les autres de lui, se separoit Ini-même de tous les autres, et de l'unité de la communion ecclesiastique, se rendant ainsi veritablement schismatique. Mais quelque chaleur qu'il fasse paroître, il temoigne neanmoins, comme saint Cyprien, qu'il ne vouloit point rompre la paix, ni avec le pape ni avec ses autres adversaires, puisqu'il reconnoît qu'ils etoient comme lui dans l'unité de l'Eglise catholique.

Cette contestation dura jusque sous le pontificat de saint Sixte, qui succeda à saint Etienne: et il paroît que les évêques d'Afrique abandonnerent peu apeu leur sentiment, puisque saint Jerôme dit que les mêmes evêques qui avoient ordenné de rebaptiser, firent un décret contraire.

Pour cequi regarde saint Cyprien, l'Eglise romaine a tonjours temoigne tant de veneration pour lui, et particulierement en honorant sa mémoire dans le sacrecanon de la messe, qu'on ne peut douter qu'il ne

soit mort uni avec elie, non-seulement par la disposition de son cœur, mais même par la communion exterieure. On sait qu'il souffrit le ur tyre sous Valerien, l'an 258, et l'on peut dire que la persecution qui etoit commence plusieurs mois avant la mort du pape saint Etienne, en 257, avoit porte les catholiques a se remir.

Ce saint évêque, dit saint Augustin, qui presidoit à une si grande église, et qui etoit si recommandable, soit pour l'esprit, soit pour l'elequence, soit pour la vertu, souffrit que d'autres combattissent son sentiment, sans se separer de leur communion. Combien de gens l'auroient suivi s'il s'etoit separe. Il faut donc adorer, en cette celebre dispute, la grandeur de la charité qui a sanctifie saint Cyprien, lorsqu'il employoit tout ce qu'il avoit d'esprit et d'autorité pour soutenir une erreur. Les donatistes ont depuis suivi ses sentiments et ses raisons : mais parce qu'il n'ont passuivi sa charité qu'ils ont rempu l'unite, qu'ils ont soutenu leur opinion contre l'autorité d'un concile œcumenique, ils sont traités, avec raison, de tout le monde comme heretiques. Facundus remarque que cette même Eglise, qui a condamne les donatistes, quoique ceux-ci se vantassent de suivre saint Cyprien, regarde comme ses Peres, tant Agrippin, que les evêques qui avoient soutenu la reiteration du ba: tême , avant la définition de l'Eglise, et en demeurant dans sa communion : qu'elle honore leur foi et leur doctrine, et qu'elle revère surtout saint Cyprien dont la gloire eclate dans tonte la terre

Saint Augustin dit que la question du baptême fut enfin terminee par un com île entier de toute la terre, mais il ne le nomme point : ce qu'on pautentendre dugrand concile d'Arles, cu du concile de Nicee. Les plus habiles sont partagés la-dessus. Il est vrai que la decision du concile d'Ar-

les est précise; mais ce'n'étoit pas un l concile tel que saint Augustin le qualifie: ainsi on peut l'entendre du concile de Nicée : car, quoique la question n'y soit pas décidée d'une maniere aussi précise que saint Augustin semble supposer, néanmoins comme ce concile admet, dans le finitième canon, le baptême et l'ordination donnés par les novatiens, hors de l'Eglise, il paroît qu'il a détruit par la tous les principes de l'erreur de saint Cyprien. Till. Aug. de Bapt. l. 1. c. 7. 18. p. 34. 2. c. S. Cyp. Conc. p. 397. Bar. 258. 42. Aug. Bapt. l. 3. c. 3. p. 45. 1. a. b. Spr. Ep. 75. p. 200 et 204. 2. Hier. in Lucif. c. 8. p. 146. Jug. Bapt. l. 1. .. 18. p. 38. a. b. Fac. l 10. c. 3. p. 128.

CARTHAGE (C. de) (non reconnu), l'an 311. Cecilien avant éte elu evêque de cette ville, soixantedix évêques de Numidie, à la tête desquels etoit Tigise, s'assemblerent à Carthage, y déposèrent Cecilien et formerent le schisme des donatistes. De ce nombre étoient les traditeurs du concile de Cyrthe; et ces mêmes evêques , à qui on avoit pardonné, dans ce dernier concile, le crime d'avoir livré les Ecritures, ue rougirent pas de condamner Cécilien sous le prétexte du même crime, sans l'avoir entendu, sans oser zuême l'en accuser, mais parce qu'ils pretendoient que ses ordinateurs en etoient coupables : et après qu'ils se furent sépares de la communion de l'Eglise, en se séparant de la communion de Cecilien, ils ordonnèrent Majorin.

Saint Augustin appelle le jugement de ces evêques une précipitation inexcusable, une horrible temérite, et l'effet de la passion qui les aveugloit. Ce fut en effet par l'ordination de Majorin qu'on vit tonte l'Afrique divisee en deux partis, et que dans plusieurs églises il y avoit deux évêques ordonnes, l'un comme tels ceux qui s'étoient pré-

ceux de sa communion. C'est l'origine du schisme des donatistes : car Donat, des Cases noires, étant venu de Numidie, divisa le peuple chré-tien contre Cicilien.

CARTHAGE (C. de) (non reconnu) l'an 330 Circ. par les donatistes, an nombre de deux cent soixante-dix évêques. Ils y examinerent pendant deux mois la question du baptême; et sans s'arrêter à ce qui avoit été défini jusqu'alors sur cette question, ils conclurent que si les traditeurs, quoique coupables d'un crime énorme, ne vouloient point être baptisés, on communiqueroit avec eux comme avec des innocents, pro integris. M. de Tillemont croit que ce concile ne se tint pas dans le commencement du schisme des donatistes , mais lorsque la douceur de Constantin et l'éclat des qualités naturelles de Donat leur eurent donné moyen de s'affermir et de s'accroître.

CARTHAGE (C. de) l'an 348 ou 349. Ce concile se tint après qu'un grand nombre de donatistes se furent réunis à l'Eglise catholique. Gratus, evêque de Carthage, l'assembla de toutes les provinces de l'Afrique. C'est le plus ancien dont

nous ayons les canons.

Le nom de la plupart des évêques, ni leur nombre n'est pas exprimé. Gratus, après avoir remercie Dicu d'avoir terminé le schisme qui divisoit l'eglise d'Afrique, dit qu'il seroit bon d'examiner quelques articles selon les préceptes de Dieu et l'instruction des Ecritures divines, afin d'empêcher le relâchement de la discipline, et afin aussi qu'on n'ordonnât rien de trop dur pour le temps de la réunion.

On y fit treize canons. Le premier est pour ne point rebaptiser ceux qui l'on tété dans la foi de la Trinité 2.º On defendit de profaner la diguité des martyrs, en honorant par Majorin, l'autre par Cecilien on l'cipités ou tués par folie. 3.º On renouvela la défense déjà faite aux cleres, en plusieurs conciles, d'habiter avec des femmes. On y déclara que pour juger un diacre, il fant trois évêques; six pour un prêtre; douze pour un évêque. Conc. Tom.

II. p. 718

CARTHAGE (C. de) l'an 300. Il fut tenu par saint Genethlins. qui en étoit évêque. On y fit d'abord une profession de foi catholique. Les évêques, dont on ne sait pas le nombre, déclarèrent tenir l'unité de la Trinité selon la foi qu'ils avoient reçue des apôtres. On confirma l'ordonnance d'un concile précédent, touchant la continence imposée aux trois premiers degrés du clerge; l'évêque, le prêtre et le diacre, comme étant d'institution apostolique. On y renouvela ce qui avoit été réglé, que les prêtres ne feroient point le chrême, ne consacreroient point les vierges, et ne réconcilieroient personne solennellement. Parmi les canons de ce concile, on voit que l'evêque étoit le ministre ordinaire de la penitence, et le prêtre seulement en son absence et en cas de nécessité. Enfin on confirma les treize canons du concile de 349. Conc. T. 11. p. 1049.

CARTHAGE (C. de) (non reconnu ) l'an 393. Il fut tenu par quarante-trois evêques, contre Primien, evêque de cette ville. On lui envoya des députés pour le prier de venir à leur assemblée; mais il les maltraita et les rejeta avec injure. Les évêgues, de peur de trop precipiter, le condamnérent de telle sorte, qu'ils lui laissoient neanmoins la liberté de se justifier devant un concile plus considérable, qui devoit se tenir quelque temps après, et ce fut au concile de Cabarsusse. Till.

CARTHAGE (C. de) l'an 397, sous l'évêque Aurèle, qui y présida à la tête de quarante-quatre ou quafut de ce nombre. Nous avons cin- canons, parmi lesquels il est dit que

de ce concile, et dont la discipline est très-sainte. On y ordonna que le concile general d'Afrique s'assembleroit tous les ans, et que toutes les provinces, qui ont des premiers sieges, y enverroient trois deputes de leur concile particulier. On v défendit les translations d'un siege à un autre. On y decida que, selon l'ancienne coutume, trois evêgues suffiroient pour l'ordination d'un évêque. On trouve , à la fin des canons de ce concile, un catalogue des saintes Ecritures, entierement conforme à celui que nous avons auiourd'hui.

CARTHAGE (C. de) l'an 398, compose, selon quelques-uns, de deux cent quatorze evêques. Saint Augustin s'y trouva. On y fit cent quatre canons très-celebres dans l'antiquité, et dont la plupart regardent l'ordination et les devoirs des évêques et des clercs. Les translations y sont defendues, si ce n'est pour l'utilité reelle de l'Eglise, et elles doivent être faites par l'autorite d'un concile pour les évêques, et par l'autorite de l'evêque pour les prêtres et les autres clercs. Tom.

H. C. p. 1198.

CARTHAGE (C. de) l'an 399. Deux évêques y furent deputes pour obtenir, des empereurs, une loi qui defendît d'enlever des églises, ceux qui s'y refugioient, prevenus de

quelque crime.

CARTHAGE (C. de ) l'an 400 ou 401, le 8 juin. Le celèbre saint Aurele yprésida à la tête de soixantedeux evêques. Il y proposa de députer à Rome et a Milan, et y demander l'approbation, pour mettre, dans le clerge, les enfants des donatistes, convertis en âge de raison. La disette des clercs, en Afrique, venoit en partie de l'oppression des donatistes et de leur multitude, et du grand soin des évêques pour rante huit évêques. Saint Augustin | choisir les cleres. On y fit quinze quante canons, qui portent le nom les évêques ne doivent point demeurer ailleurs que dans leur église cathédrale. Laloi de la cominence y fut confirmee pour les évêques, les prêtres et les diacres. Tom. II. C. p.

1642. Et p. 1215.

CARTHAGE (C. de) l'an 403, le 24 août, de toutes les provinces d'Afrique. Il y fut decide qu'on inviteroit les donatistes a se trouver avec les catholiques, pour examiner les raisons qui les separoient de communion. On convint donc que chaque évêque, dans sa ville, iroit trouver lui-même l'evêque donatiste, ou se feroit accompagner de l'évêque voisin, et qu'il seroit aussi assiste des magistrats, ou des anciens de chaque lieu. Le concile dressa la formule de l'acte de convocation, qui portoit que les donatistes choisiroient ceux à qui ils voudroient confier la defense de leur cause; que les catholiques en choisiroient de leur côté, pour examiner les uns et les autres la question qui les separoit de communion; que si les donatistes acceptoient ce parti, la vérité paroîtroit, et que s'ils le refusoient, il seroit manifeste qu'ils se deficient de leur cause Fl. Dion. Enig. n. 90.

CARTHAGE (C. de) l'an 404, le 26 juin, tenu pour implorer le secours de l'empereur contre les donatistes. On y decida, suivant l'avis de saint Augustin, de deputer à ce prince pour demander que les violences des donatistes fussent reprimees; que la loi de Theodose, portant amende de dix liv. d'or contre les herctiques en general, fut appliquée en particulier aux donatistes qui pretendoient n'être pas heretiques, et que tous ne fussent pas sujets à cette peine, mais sculement ceux qui seroient dénoncés par les catholiques, à cause de leurs violences. Aug. Ep. 185. al. 150. ad.

Bonif. c. 7.

CARTHAGE (C. de) l'an 407. On y décida d'écrire au pape Innocent, sur la paix entre l'Eglise ro-

maine et celle d'Alexandrie, divisée au sujet de saint Chrysostôme. Ou y fit quelques canons.

CARTHAGE (C. de) 408, le 16 juin. On y deputa l'evêque Fortunation à l'empereur, contre les

païens et les heretiques.

CARTHAGE (C. de) l'an 410, le 14 juin, tenn en consequence de la demande faite à l'onorius, que cet empereur revoquât aux donatistes la liberté qu'il leur avoit accordée auparayant.

CARTHAGE (célebre conférence de) l'an 411, tenue dans la vue de rennir les donatistes à l'Eglise, et de les convainere de la nécessité qu'il y avoit d'être dans l'Eglise catholique, dans laquelle seule on peut rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et operer son salut.

Ces héretiques s'etoient si fort multiplies en Afrique, qu'ils sembloient y avoir opprime les catholiques, depuis qu'ils ctoient venus à hout d'obtenir une loi qui leur donnoit toute liberté, et ils exerçoient partout des violences dignés des plus grands persécuteurs. Les évêques catholiques avant enfin obtenu de l'empereur Honorius d'en venir à une conférence publique avec les donatistes, le comte Marcellin, envoyé en Afrique par l'ordre de ce prince, l'indiqua au premier juin. Il ordonna qu'il n'y auroit que sept evêques de chaque parti, choisispar tous les autres, qui parleroient dans la conference; qu'il y en auroit sept autres de qui les disputants pourroient prendre des avis, s'ils en avoient besoin; qu'aucun évêque n'entreroit dans la conference hors ceux qui avoient ete nommes pour y disputer, et qui se montoient à trente-six; que tous les evêques de chaque parti promettroient de tenir ce qu'auroient fait les nommés ; que tout ce qui se diroit seroit écrit en notes par des greffiers publics.

Mais les donatistes refusèrent d'obeir à l'édit de Marcellin, et de-

mandèrent a être tous présents à la j conférence. Les catholiques, de deur côté , adressèrent une lettre à Marcellin, par laquelle ils promettoient d'executer tous ses ordres. Ils v temoignerent que le dessein qu'ils avoient, en tenant cette conference, étoit de montrer que l'Eglise repandue dans toute la terre, ne paut périr, quelque péches que cor mettent ceux qui la composent; que l'affaire de Cecilien etoit terminée, puisqu'il avoit été déclaré innocent, et ses accusateurs recon-

nus pour calonniateurs.

C'est dans cette lettre qu'ils firent cette declaration si celebre, et qui les a couverts de gloire par la génerosité vraiment chretienne qu'ils témoignerent à leurs propres ennemis: savoir, que si les donatistes pouvoient prouver que l'Eglise est reduite à leur communion, ils se soumettroient absolument à eux: qu'ils quitteroient leurs propres sièges, et renonceroient à tous les droits de leur dignité; que si les catholiques montroient, au contraire, que les donatistes avoient tort, ils leur conserveroient l'honneur de l'épiscopat; que dans les lieux même où il se trouveroit un évêque catholique et un donatiste, ils seroient alternativement assis dans la chaire épiscopale, l'autre demeurant un peu plus bas aupres de lui, ou bien que l'un auroit une église, et l'autre une autre; et cela jusqu'à ce que l'un des deux étant mort, l'autre demeureroit seul évêque.

Ensuite ils nommèrent les évêques pour la conference, savoir: Aurèle de Carthage Alvue de Tagaste, saint Augustin, Vincent de Capoue, Fortunat de Cyrthe, Fortunatien de Sieque et Posside de Calame. Ils en nommerent sept autres pour le conseil, et quatre furent commis pour la sûrete des actes. Les donatistes avant ete obliges de l

dans le même ordre que les catholiques.

Dans la deuxième séance, après plusieurs discussions, on accorda un delai aux donatistes pour avoir copie des actes de la première conférence; on eut égard a leur demande.

Dans la troisième, ils voulurent examiner les pièces des catholiques sur la demande de la conference , et Marcellin avant décidé que les donatistes étoient les véritables demandeurs , ils convincent eux-mêmes qu'ils ne prétendoient point agir contre les églises de toute la terre. Il s'ensuivoit de cet aveu, que Cecilien n'etoit demeuré dans la communion de l'Eglise , que parce qu'il avoit été reconnu pour innocent Cependant les donatistes cherchoient toute sorte de pretextes pour éviter qu'on ne vînt au fond de l'affaire, et ils ne vouloient pas qu'on éclaircît l'origine du schisme; mais Marcellin fit lire la relation d'Anulin, par laquelle il adressoit a Constantin les plaintes des donatistes contre Cecilien. Les donatistes, se vovant ainsi pressés, présentèrent un memoire pour montrer par l'Ecriture, que les mauvais pasteurs sont des taches et des souillures de l'Eglise, et qu'il ne doit point y avoir de méchants entre ses enfants, au moins qui soient connus. Apres qu'il eut été elu, les catholiques y répondirent par la bouche de saint Augustin. Il v etablit puissamment cette verite, que l'Eglise souffre en ce monde les mechants, soit caches, soit decouverts, et que les bons, qui sont mêles avec eux, ne participent pas à leurs peches : et il prouva , par l'autorite de saint Cyprien , que c'etoit dans l'Eglise que le diable avoit seme la zizanie: ce que les donatistes contestoiem; car le but des catholiques etoit de montrer que les fautes, soit de Cécilien, soit dequelqu'autre nommer des deputés, ils le firent que ce fût, ne pouvoient foire an-

tholique.

Ce grand docteur exposa que les passares de l'Ecriture, rapportes de part et d'autre, etant d'une egale autorité, devoient être conciliés par quelque distinction, puisque la pacole de Dicu ne neut se contredire : il representa qu'il falloit distinguer les deux états de l'Eglise; celui de la vie présente, où elle est mêlee de bons et de méchants, et celui de la vie future où elle sera sans aucun melange de mal. Il montra aussi comment on est oblige en cette vie de se séparer des mechants en ne communiquant point à leurs péches, mais non en se séparant d'eux extérieurement.

Quand les donatistes se trouvoient trop presses par les raisonnements de ce saint docteur, ils dicoient, sans detour, qu'il ne leur etoit pas permis d'exercer aucun acte extérieur de religion avec ceux qui n'étoient pas justes et saints; et voilà pourquoi ils regardoient comme nuls tous les sacrements qui n'etoient pas conferes par des ministres irreprochables, et qu'ils · ouloient rebaptiser les catholiques. baint Augustin fit voir que cette rreur tendoit à renverser tout le ulte exterieur de la religion, puisu'on pourroit faire des difficultés ans fin sur la sainteie des ministres.

Après qu'on eut examiné la question de droit, c'est-à-dire qu'on eut etabli la verite de l'Eglise, ind'ependante de quelque homare que ce fût, ou discuta la question de fait, c'est-à-dire la première cause ele la ser aration des donatistes d'avec les catholiques. Les premiers prétendirent qu'ils avoient en raison de se séparer de Cecilien, ordonné évêque de Carthage par des traditeurs : mais les preuves qu'ils en clonnoient n'avoient aucun poids, et saint Augustin refuta encore cette | e regir, et débrouilla toutes les chi- [d'Aptonge, qui avoit ordenne Ce-

can prejudice à la communion ca- [ canes qu'ils faisoient comp sur coup. Il fit remarquer one Mensucius. prédécesseur de Cerilien, et accuse d'avoir livre les saintes Ecritures . n'avoit ete condamne par aucun jugement public : que le concile de Carthage, contre Cecilien, etoli sans date : que Cécilien y avoit eté condamne étant absent, et par des exèques qui s'étoient eux-mêmes pardonné le crime dont ils le condamnoient. Et, pour le pronver, il fit lire le concile de Cyrthe de l'an 305.

> ∖près diverses chicanes des donatistes sur ce dernier concile, on lut le concile de Rome de l'an-313, mui avoit absous Cecilien , et la lettre de Constantin à Eumale sur le jugement contradictoire que ce prince avoit rendu en faveur de Cecilien. Il parut en cette occasion, dit M. de Tillemont, que Dieu fit parler les donatistes comme malare eux, puisque les pieces qu'ils produisirent ne servirent qu'à faire voir de plus en plus l'innocence de Cecilien. Car 1.º en voulant montrerque Constantin, après avoir absous Cécilien , l'avoit condamne dans un jugement postericar, ils furent assez aveugles pour produire une requête, qu'ils avoient autrefois adressée à ce prince, par laquelle il paroissoit qu'il les avoit condamnes eux-mêmes, et qu'il avoit maintenu l'innocence de Cecilien, 2.º lls produisirent encore une lettre de Constantin, par laquelle il reconnoissoit que la cause de Felix d'Antonge avoit eté examinee et jugeeen sa favenr, et où il ordonnoit gn'on lui envovât Ingentius, qui avouoit avoir fait une faussete pour rendre Felix coupable, afin de confondre les ennemis de Cecilien.

Or rien ne pouvoit être plus avantageux à la cause des catholiques, et ca inôme temps plus capable de confondre les donaiestes, que de faire voir que ce même Felix

cilien, étoit innocent; car on n'ac-I conférence fut le coup mortel du proprement Cécilien que d'avoir eté ordonné par un honane qu'on pretendoit avoir livre les Écritures. Mais pour achever de constater l'innocence de Felix, les l catholiques produisirent la relation que le proconsul Elien, qui avoit iugé l'affaire de Felix, en avoit envoyée à Constantin, et les actes mêmes de ce jugement, à quoi les donatistes ne pureut rien objecter. Enfin les catholiques avant parfaitement éclairei tout ce qu'ils avoient eu à soutenir, le comte Marcellin donna une sentence, dont il nous reste deux cent quatre-vingt-un articles : elle portoit que les donatistes avoient eté réfutés par les catholiques par toute sorte de preuves; que Cécilien avoit été justifié, et que, quand même les crimes dont on l'avoit charge auroient eté prouvés, ils n'ancoient pu porter ancun prejudice à l'Eslise universelle; qu'ainsi tons les donatistes qui ne voudroient pas se réunir à l'Eglise seroient soumis à toutes les peines portées par les lois. Tout le monde fut ravi de joie de ce que Dieu avoit fait reconnoître la verité, et deconvert l'erreur et le mensonge

Il paroît, par les actes de cette conférence, que saint Augustin en fut l'âme, et que la grandeur de son génie y parut dans tout son jour. On voit, dans tout ce qu'il dit, une force, une douceur, une clarté et une solidité particulières, qui lui donnent la préeminence sur tous les évêques d'Afrique. C'est toujours lui qui parle quand il s'agit de quelque point important, et d'établir la foi de l'Eglise, surtout, dans ce qui nous reste de la troisième con-

férence.

Ce fut en vain que les donatistes appelèrent de la sentence de Marcellin. L'empereur Honorius autorisa les actes de la conference de Carthage par une loi du 3o août

schisme des donatistes; car, depuis ce temps-là, ils vinrent en foule se réunir à l'Eglise avec leurs peuples. Coll. 3. § 281. Till. Conc Tom. II.

p. 1504.

CARTHAGE (C. de) l'an 412, tenu contre Celestius, disciple de Pelage. Comme cet heretique semoit les principes de son herésie dans la ville de Carthage, il fut dénoncé aux évêques par la fidelité généreuse de quelques catholiques, qui avoient été scandalisés de ses dogmes. Aurèle, évêque de cette ville, assembla ceux de ses confreres qui étoient dans la ville. On fit comparoître Celestins dans le concile. On y lut la requête contenant les points sur lesquels il étoit accusé, et entr'autres , de tenir que le péché d'Adam n'avoit nui qu'à lui seul, et non point aux autres hommes, et que les enfants, en naissant, sont dans le même etat où Adam étoit avant sa chute. Celestius ne désavoua pas ses errenrs; car quoiqu'il convînt que les enfants avoient besoin de recevoir la rédemption par le baptême, il ne voulut point reconnoître que le péché d'Adam passât dans eux, ni confesser clairement qu'ils recussent la rémission d'aucun péché. Les Pères du concile ayant déclaré que tous ces chefs étoient hérétiques et contraires à la vérité, ils ordonnèrent à Celestius de les condamner, mais il ne voulut jamais: ainsi il recut la sentence gu'il méritoit, et fut excommunié. Aug. pec. or. c. 3. p. 344. l. c. Id. Ep. 89. p. 154. l. a.

CARTHAGE (C. de) l'an 416, tenu contre Pelage et Celestius. Il étoit composé de soixante-huit évêques, dont les noms sont marqués. Aurelins de Carthage étoit à la tête. On y lut les lettres d'Héros et de Lazare, qui reprochoient à Pelage et à Celestius des erreurs dignes des anathèmes de l'Eglise. On relut les 414. On peut dire aussi que cette actes de ce qui avoit été fait contre

Celestius quatre ans auparavant.] On resolut que lui et Pelage seroient anathematises s'ils n'abjuroient clairement leur mauvaise doctrine. Les Peres ecrivirent au pape Innocent pour lui exposer cette affaire, afin qu'il joignit son autorite à leurs decrets. Dans cette lettre, ils marquent les principales erreurs de Pélage qu'ils refutent sommairement par les autorités de l'Ecriture. Ils joignirent à leur lettre celle d'Héros et de Lazare, et les actes du concile de l'an 412, qui avoit condamné Célestins, et ils conjurèrent le pape de considerer combien l'hérésie, dont on faisoit coupables Pelage et Celestius, étoit criminelle et pernicieuse, et conclurent ainsi : Encoreque Pelage et Celestius désayouent cette doctrine, et les écrits produits coutr'eux, sans qu'en puisse les convaincre de mensonge; toutefois il faut anathematiser en general quiconque enseigne que la nature lumaine lui peut suffire pour eviter le peché et faire les commandements de Dieu, se montrant ennemi de la grâce, marquee si evidemment par les prières des saints, et quiconque nie que, par le baptême de Jesus-Christ, les enfants soient delivres de la perdition, et obtiennent le salut eternel. Aug. Ep. 275, n. 1 Fl.

CARTHAGE (C. de) l'an 417, composé de deux cent quatorze evêques. Saint Augustin l'appelle en plusieurs occasions, le concile d'Afrique, parce qu'il etoit assemble de plusieurs provinces. L'evêque Aurelius le convoqua, et vraisemblablement après avoir recu la lettre du pape Zozime, qui s'etoit laissé surprendre par les equivoques de Pélage, ainsi que celle touchant Celestius. Baronius nous les a conservées. On fit, dans ce concile, des décrets sur la foi, contre les pelagiens qui furent ensuite approuves et Prosper rapporte un de ces décrets dans celui d'Afrique, de l'an 535. où les Pères de ce concile decla- 1 Tom. II. C. p. 1630.

roient, que la grâce que Dieu nous accorde par Jesus-Christ ne nous aide pas seulement pour connoître la justice, mais encore pour la pratiquer dans chaque action particuliere, en sorte que sans elle, nous ne pouvons ni avoir, ni penser, ni dire ni faire quoi que ce soit de ce qui appartient à la sainte et vraie vieté.

A la tête de ces décrets, les deux cents quatorze Peres remirent une lettre au pape Zozime, dans laquelle ils declaroient qu'ils avoient resolu que la sentence rendue par le pape lunocent, contre Pelage, et Celestins, subsisteroit toujours jusqu'à ce que l'un et l'autre reconmit clairement la necessite de la grâce telle qu'on vient de la rapporter, et qu'ainsi ils ne pouvoient esperer de rentrer dans l'Eglise qu'en abjurant leurs erreurs. Ils lui rappelerent le jugement peu avantageux qu'avoit fait le pape Innocent du concile de Diospolis. Ils lui representerent qu'il n'avoit pas dû croire si facilement tout ce que lui avoit dit cet heretique. Enfin ils rxposoient au pape tout ce qui s'é~ toit passe en Afrique dans cette affaire. C'est tout ce que nous trouvons de ce-celebre concile, dont-la lettre fut-portee à Rome-par Marcellin, sous-diacre de Carthage. Till. Bar. 418. § 25. Prosp. Cont. Ingr. 1. 1. c. 2. Aug. pecc. orig. c. 8.

CARTHAGE (C. de) l'an 525, composé de soixante evêques, ayant à leur tête Boniface de Carthage, qui y rendit grâces à Dieu de la paix rendue à l'eglise d'Afrique, et de voir le siege de Carthage rempli, après une si longue vacance. On y lut le symbole de Nicce, et un grand nombre de canons, et l'on y ordonna, en general, que les monasteres seroient libres et independants des eleres, comme ils l'avoient touembrassés par toute l'Eglise. Saint Jours etc. 1. Conc. de Carthage

CARTHAGE (C. de) l'an 504. On y ordonna que tous les évêques l veilleroient à la vec herche des donatistes, sous peine de perdre leurs biens et leur dignité. DM.

CATALOGNE (C. de) Cataloniense, l'an 1246, premier mai, par l'archevêque de Tarragone, et six autres evêques. On y confirma l'excommunication contre ceux qui prenoient, par violence, les personnes et les biens ecclesiastiques; et on v ordonna que les Sarrasins esclaves, qui demandoient le haptême, demeureroient auclaues jours chez le recteur de l'église, pour eprouver leur conversion. C'est bien peu que quelques jours pour cette épreuve, dit M. de Fleury. Marca. Hisp. p. 532.

CASSELen Irlande, (C. de) l'au 1171, par ordre de Henri, roi d'Angleterre. Il fut tenu par Raoul, archidiacre de Landaf. Christien, evêque de Lismor, y presida en qualité de legat du saint siege. On y exposa les desordres qui regnoient dans le pays, et on dressa huit canons comme des moyens capables d'y remedier. Le premier fait connoître que la polygamie régnoit en ce pays: car il ordonne que les mariages ne seront contractes que suivant les lois. C'est que la plupart des Irlandois prenoient autant de femmes qu'ils vouloient, et souvent leurs proches parentes. Le deuxieme veut que l'on paie à l'eglise paroissiale la dîme du betail, des fruits et de tous les autres revenus : car plusieurs ne savoient pas même si elle! etoit due, et n'en avoient jamais pavé. Jo. Brompt. 1071.

CELCHYT en Angleterre, (C. de) Celcihytense, Tan 816, le 27 juillet. Quenulfe, roi des Merciens, fut présent à ce concile, avec plupresida assisté de douze évêques de 197. Euseb. F. Hist. 23. differentes provinces, de plusieurs

voit par le canon qui ordonne que tout jugement ou acte confirme par le signe de la croix, sera inviolablement observé, que ce signe sacré étoit regarde comme une espece de serment. On voit aussi par un autre, qu'on joignoit le jeune et l'aumône aux prieres pour les morts: on y voit aussi que l'on commença par les pays froids à introduire le baptême par infusion. Tom. III. Conc. p. 1484.

CEPERAN (C. de) Ceperanum, petite ville sur le Garillan en Italie. l'an 1114, au mois d'octobre, par le pape Pascal II. On v deposa l'archevêque de Benevent, pour une affaire purement temporelle , et celui de Cosane remit aux pieds du pape, dn-consentement de l'abbé du Mont-Cassin, l'habit monastique qu'il avoit eté contraint de recevoir dans cette abbaye, pour obeir à Roger, comte de Sicile. T. X. Conc. p. 794.

CÉSAREE en Palestine (Couc. de) l'an 197. Voici ce qui donna lien à ce concile, un des plus anciens. Les eglises d'Asie vouloient que la pâque fût-celebrée le même jour qu'il avoit été commandé aux Juifs d'immoler l'agneau, c'est-àdire, le 14 de la lune, en quelque jour de la semaine qu'il se rencontrât : dans la suite, on appela quartodecimans ceux qui soutenoient cette opinion. Les antres églises, repandues par tout le monde, gardoient la coutume qu'elles tenoient de tradition apostolique, de finir le ieûne et de celebrer la pâque le jour que le Sauveur est ressuscité Theophile de Cesarée et Narcisse de Jerusalem presiderent à ce concile. Cassius de Tyr et Clarius de Ptolemande, y assistèrent avec plusieurs autres évêques. On y décida que la pâque seroit celebree le disieurs seigneurs. On y fit enze ca- manche, et on en écrivit une lettre nons. Vulfrede de Cantorbéri y synodale. Euseb. in Chron. Lat. an.

CÉSARÉE en Palestine, (C. de) abbes, de prêtres et de diacres. On (non reconnu) l'an 304, par les

79

ensebiens.pour juger saint Athanase. Ensebe de Nicomedie s'y trouva, aussi-bien qu'Eusèbe de Césarée. Saint Athanase, connoissant la malice de ses ennemis et la haine de ce dernier contre lui, ne voulut jamais s'y trouver, quelque contrainte dont on usât pour l'y obliger. L'empereur Constantin transfera ce concile à Tyr. J'. Tyr.

CHALONS sur Saône, (C. de) Cabilonense, l'an 579. On y déposa Salonius d'Embrun et Sagittaire de Gap, à cause de leurs mauvaises mœurs. Ils furent ensuite rétablis par le roi Gontran, à la demande du pape; et enfin déposés de nouveau à Châlons, où il paroît qu'il y cut deux conciles en cette année.

Greg. F. c. 21.

CHALONS (C. de) l'an 644, 25 octobre, par l'ordre de Clovis II. On y fit vingt canons qui furent sonscrits par trente-neuf évêques présents, six députes d'absents, six abbes et un archidiacre. Ce concile fut assemble de toutes les provinces du royaume de Clovis. Le premier canon ordonne la conservation de la foi de Nicce, confirmé à Calcédoine : defense aux seculiers de se charger des biens des églises. L'élection d'un évêque sera faite par les comprovinciaux , le clergé et les citoyens, sous peine de nullité. Défense de souffrir que des femmes chantent des chansons deshonnêtes dans l'enceinte des eglises, etc.

Saint Eloi et saint Ouen assistèrent à ce concile. On voit, par une lettre de Sigehert, roi d'Austrasie, que les rois étoient hien aises qu'il ne se tint pas de concile sans leur permission. Fl. Tom. VI. C. p. 387.

CHALONS (C. de) l'an 813, tenu par l'ordre de Charlemagne, pour rétablir la discipline ecclesiastique. On y fitsoixante-six canons. Ce concile fut assemblé de tonte la Gaule Lyonnaise, excepté de la province de Tours, qui s'assembla séparément. Tom. VII. Conc. p. 1272. CHALONS (C. de) l'an 886, 18 mai, tenu pour retablir la paix et régler les autres affaires de l'Eglise. Huit évêques y assistèrent. T. I.V.

p, 3qq.

CHALONS (C. de) l'an 894, premier mai. Aurelien, archevêque de Lyon, y presida. Il est qualifie de primat de toute la Gaule, dans l'acte qui reste de ce concile : il y fut accompagné de ses suffragants. On y examina l'affaire de Gerfroi, moine de Flavigny, accusé, par la voix publique, d'avoir empoisonné Adalgaire, evêque d'Autun: mais il ne se trouva ni preuve, ni accusateur contre lui, et on ordonna qu'il se purgeroit de ce crime au premier synode diocésain. Tom. VII. Conc. p. 497.

CHALONS (C. de) l'an 1663, Le légat Pierre Damien y corrigea, avec les évêques, plusieurs abus, et y confirma la juridiction de Cluny que l'evêque de Màcon attaquoit. Tom. IX. p. 1177.

CHALONS (C. de) l'an 1115. 12 juillet, par le légat Conon, qui 3 reitera l'excommunication contre l'empereur Henri.

CHALONS ( C. de ) l'an 1129. 2 fevrier. Henri de Verdun s'y démit de son évêché, suivant le conseil de

saint Bernard.

CHATEAU-GONTHIER Aniou , (C. Provincial de) Apud Castrum Gentherii, l'an 1231, par Juhel de Mavenne, archevêque de Tours, assiste de sessuffragants. On y fit trente-sept canons. Les plus remarquables sont, que les mariages clandestins doivent être déclarés nuls; et que, pour les prevenir, il est defendu de contracter par paroles de présent, sans avoir auparavant public les bans dans l'église, suivant la contume. 2.º Que les pasteurs ou cures, presentés par les pairons, feront serment de n'avoir rien donné ni promis pour obtenir la cure, et apresque l'evêgue la leur aura conferee, ils ferentencore serment de lui obeir et de conserver les

droits de l'Eglise. 3.º Qu'on ne l'Acace de Bérée, Sévérien de Gapourvoira point, à l'avenir, dans une église cathédrale, de chanoine, pour la première prebende vacante. Il y a anssi plusieurs canons de ce concile contre le relâchement des moines.

On voit, par ce concile, que les tribunaux ecclesiastiques se multiplioient chaque jour; que les archiprêtres, les archidiacres, les abbes. avoient une juridiction particuliere. Tom. XI. Conc. p. 384.

CHARROUX en Poitou. (C. de) Carrofense, l'an 1028, contre des

manichéens.

CHARTRES (C. de ) Carnotense, l'an 1124, par le légat Pierre de Leon, qui fut depuis antipape, sons le nom d'Anaclet. On ne sait rien de ce qui s'y passa. D. M.

CHAR TRES (Assemblée de) l'an 1146, 21 avril, pour la croisade. On y voulut elire saint Bernard pour en être le chef, mais il le refusa constamment. D. M.

CHELLES (C. de) Calense, tenu au palais du roi Robert et par son ordre, l'an 1008. Treize évêques y assistèrent. Il n'en reste qu'une charte en favenr de l'abbave de Saint-Denis. Robert y dit, que depuis le regne de l'empereur Charles III( c'est Charles le Gros), ce monastère avoit été tellement négligé, que les moines en étoient venus à la pompe seculière : ce qui avoit causé la dissipation de leurs biens. C'est pourquoi le roi Hugues y avoit établi un abbé capable, nommé Vivien; et le roi Robert lui accorde quelques nouveaux droits. Tom. LY. C. p. 787.

CHENE (Conciliabule du) ad Quercum, bourg près de Calcédoine, l'an 403, contre saint Jean Chrysostôme. Ce fut là que Théophile d'Alexandrie, l'ennemi déclaré de ce saint, consomma son iniquité avec les évêques de sa faction, au nombre de trente-six, par la deposi-

bales, Antioque de Ptolémaïde et Cyrien de Calcedoine y furent tout ensemble temoins, accusateurs et inges. Ils y examinèrent, à leur gré, les accusations de ses ennemis : qui selon Photius , montoient à quarantesept chefs, et, selond'autres, à vingtneuf. La plupart n'étoient que des calomnies, ou des actions du saint malignement interpretées. On l'accuse d'avoir appelé Jézabel, l'imperatrice Eudoxie. Le plus ardent de ses accusateurs fut un de ses soudiacres nomme Jean.

On envoya citer saint Chrysostôme pour se présenter au concile ; et il est important de remarquer que, dans le même temps, saint Chrysostôme avoit avec lui et pour lui, un concile de quarante évêques de diverses provinces, dont il y en avoit sept de metropolitains, assembles par ordre de l'empereur Arcade, pour juger Théophile même, contre lequel il y avoit soixante-dix requêtes présentées, sans qu'il se fût encore justifie : ce qui le rendoit incapable, selon toutes les lois. d'être juge de personne, et surtout, de saint Chrysostôme, son juge naturel, et reconnu chef du concile d'Orient. Pallade, qui rapporte ce concile, étoit du nombre. Mais le saint évêque, ne voulant pas se servir decet avantage, leur fit répondre qu'il etoit prêt d'aller se justifier, pourvu que Theophile , Acace, Sévérien et Antioque fussent hors de l'assemblée, on n'y fussent que comme ses parties; qu'antrement il en appeloit à un concile général. On n'eut aucun égard à ses réponses; on traita indignement les députés qu'il avoit envoyés, et on prononça la sentence de déposition.

Arcade , par une suite de sa foiblesse pour Eudoxie, qui avoit juré la perte de ce saint, confirma la déposition de saint Chrysostôme, et l'envoya en exil en Bithynie; mais tion de cet illustre Père de l'Eglise. cet exil ne dura qu'un jour ; car il

8 .

reva un tremblement de terre, dont l'imperatrice fut si épouvantée, qu'elle lui envova aussitôt des officiers pour le prier de revenir à Constantinople, où saint Chrysostôme revint en effet comme en triomphe. Phot. Cod. 59. in fin. Chris. Ev. ad Innun. Ap. Pallad. p. 13. Pallad. Dial. p. 14. 74.

CHESTER (C. de) Ciscestrense, l'an 1289 Gilbert, qui en etoit évêque, y fit des réglements de discipline, en quarante-un articles.

CHLICIE du patriarchat d'An-tioche. (C Provinc. de) Ciliciense, l'an 423. On y condamna l'heresie der pelagiens. Le celebre Theodore de Mopsueste, qui passoit pour le l Lere de cette heresie, et chez qui Julien s'étoit retire quelque temps pour v faire ses luit livres contre saint Augustin, prononca lui-même anathème contre Julien, que saint Augustin avoit si fort combattu dans l ses ecrits. En effet on avoit accuse Theodore d'avoir niel'une des preuves les plus claires de la toute-puissance, de la grâce et de la predestination gratuite, en soutenant que iksus-Christ n'avoit pas reçu la perfection des le moment de sa conception, par une grâce, que nulles actions ne peuvent meriter, mais qu'il l'avoit acquise par le progres qu'il avoit fait peu a peu dans la vertu. Ce qu'il v a de certain, c'est qu'il combattit ouvertement saint derônie et saint Augustin sur le péche originel, voulant que la mort, et tous les autres effets de ce peché, ne fussent que les suites naturelles de l'état où Dieu avoit créé l'hom-

Voilà, dit M. de Tillemont, après avoir rapporté les conciles d'Afrique et d'Antioche, qui condamnèrent solennellement l'héresie de Pélage, et le decret du pape Zozime contre cette même heresic, commentl'Orient et l'Occidents'unirent souvent condamné. Vous comment toute l'Eglise s'unit pour prononcer une mênie scutence contre enx et contre leurs sectateurs. Mercator. Commonit. Tem. I. p. 95. Leont. Byzuntin, in Nest, et Eut, Bibl, Patr, p. 1008. d. § 34. Tillemont. Tom. ATH p. 757.

CIPTHE en Numidie, (C. de) Circense, l'an 305, le 4 mars, pour donner un evêque à l'eglise de Cirthe Second, evêque de Tigise, v presida, et fit avouer a onze ou douze evêques, qu'ils avoient livré les saintes Ecritures. Pour éclaireir la nature et les circonstances de ce crime, il est nécessaire de se rappeler que, dans la persécution de Diocletien , qui fut la plus cruelle , ce prince avoitdonne un édit qui ordonnoit la démolition des eglises, et obligeoit les magistrats à tirer des mains des evêques et des prêtres les saintes Ecritures pour être brûlées. Ce fut particulièrement dans la Numidie en Afrique que cet édit s'exeenta. Les magistrats alloient euxmêmes dans les églises, chez les évêques et les autres ecclesiastiques, pour tirer les Ecritures et les vases sacres, et on les exigeoit avec tant de rigneur, qu'on menacoit de mort ceux qui les cachoient. Beaucoup de chretiens aimerent mieux souffrir toutes sortes de supplices, que de livrer les saintes Ecritures; mais il v en eut aussi beaucoup non-seulement parmi les ministres inférieurs de l'Eglise, mais aussi parmi les prêtres et les évêques mêmes, qui par la crainte de la mort tombèrent dans ce crime; on les appela traditeurs, parce qu'ils avoient livre les Ecritures divines. A Cirthe, il y eut beaucoup d'évêques et d'ecclésiastiques qui donnérent ce triste exemple de lácheté. Après que ces évêques eurent fait l'aven deleur faute dans ce concile, ils furent absous par Second, qui remit sans doute pour percer d'un seul trait le dogme leur faute au jugement de Dieu, por par de Pélage et de Celestius, si l'appréhension de faire un schisme,

ou plutôt de crainte qu'il ne fût luimême puni comme complice. d'observer les coutumes royales de

L'Eglise tira, dans la suite, un grand avantage des actes de ce concile, parce qu'il se trouva que ces évêques traditeurs furent les premiers auteurs du schisme des donatistes; car Felix d'Aptonge, qui ordonna Cécilien, successeur de Mensurius, dans le siège de Carthage. fut accusé par les donatistes d'avoir livré les saintes Ecritures. Mais comme il fut déclaré innocent, il parut manifeste que le schisme des donatistes n'avoit aucune sorte de fondement. V. la conférence de Carthage. Dans ce concile, le sons-diacre Silvien, qui étoit aussi traditeur, fut elu évêque de la niême ville. Till. Aug. Cont. Cresc. l. III. c. 26. Opt.

Milev. l. 1. an. 305.

CIRTHE ou plutôt ZERTE (C. de) selon presque tous les manuscrits, dit M. de Tillemont, car il y avoit deux villes de ce noni dans l'Afrique, l'une dans la Proconsulaire, et l'autre dans la Numidie. On ne l trouve rien de ce concile que la lettre qui fut écrite aux donatistes au nom du mênie concile, pour les désabuser sur ce que leurs evêques leur discient: savoir, que les catholiques avoient corrompu le comte Marcellin; mais il étoit facile de rniner une pareille calomnie par la lecture des actes, où l'on voit que les donatistes produisirent tant de choses contre eux-mêmes. Et comme tout le monde ne pouvoit lire ces actes à cause de leur longueur, les Pères de ce concile firent composer un abrégé de ce qu'il y avoit de plus important à savoir de la conférence le Carthage. C'est ce que saint Augustin fit dans la lettre qu'il leur adressa de la part du concile : on la trouve parmi ses ouvrages. Ep. 152. p. 265.,

CLARENDON (C. de) Clarendonense, l'an 1164, janvier. Ce fut plutôt une assemblee de toute l'Angleterre. Saint Thomas de Cantor-

d'observer les coutumes royales de bonne foi et en vérité. Thomas se repentit de sa complaisance, et en ecrivit au pape, qui lui donna l'alsolution de sa faute, et refusa de confirmer les contumes d'Angleterre, qui étoient contraires aux droits de l'Eglise. Le roi, voulant les soutenir, faisoit poursuivre devant les juges seculiers, les clercs accusés de vol, d'homicide et d'autres crimes, afin qu'ayant ete convaincus, ils fussent déposés et livres a la cour laïque. Mais l'archevêque croyant que la puissance seculiere n'avoit aucun droit dans une cause ecclesiastique criminelle, et qu'elle ne pouvoit panir un clerc corporellement, à moins qu'il ne commît un nouveau crime après sa deposition, et voulant conserver les immunités ecclésiastiques qui étoient attaquées dans d'autres points, résiste jusqu'à la fin aux pretentions du roi. Hist. Eccles.

CLERMONT en Auvergne, (C de) Arvernense ou Claromontanum, l'an 535, 8 novembre. Quinze évêques du royaume de Théodebert y firent seize canons. Entr'autres il y est dit que, pour prévenir l'abus qui commençoit à s'introduire, d'obtenir les evêchés par la faveur du roi, celui qui désire l'épiscopat, sera ordonné par l'election des clercs et de citoyens, et le consentement du métropolitain, sans employer la protection des personnes puissantes, sans user d'artifices, ni employer les ruses. Tom. IV. Conc. p. 1805.

CLERMONT (C. de) l'an 549, composé de dix évêques. On y publia seize canons tirés du cinquième concile d'Orleans. T. F. C. p. 408.

CLERMONT (C. de) l'au 587. Circ. On y termina le différend d'Innocent et d'Ursicin de Cahors, touchant quelques paroisses que l'un et l'autre s'attribuoient. D. 24

plutôt une assemblée de toute l'An- | CLERMONT (C. de) l'an 1095, gleterre. Saint Thomas de Cantor- 18 novembre, tenu par le pape Ur-

bain H. Treize archevêques, deux ! cent cinq prelats, dont la plus grande partie etoient Français, portant crosse, tant evêgues qu'abbes, y assistèrent, selon Bertolde; d'autres en complent quatre cents. On y confirma tous les decrets des conciles que le pape Urbain avoit tenus a Melle, à Benevent, à Troyes et a Plaisance. On y fit aussi plusieurs canons, dont il ne nous reste que les sommaires pour la plupart. On y confirma aussi la treve de Dien, et l'on y excommunia encore le roi Philippe, à ca se de son mariage avec Bertrade. Le pape Urbain y confirma la primatie de Lyon, conformement a la bulle de Gregoire VII. L'archevêque de Tours recouvra, dans ce même concile, sa iuridiction sur les évêques de Bretagne; et l'evêque de Dol, qui avoit le titre d'archevêque, fut condamne à se soumettre à l'archevêque de Tours. On defendit d'usurper les biens des evêques ou des clercs à leur mort, ct on ordonna qu'ils seroient distribucs en œuvres pies selon leur intention, ou réserves au successeur. Defense d'avoir deux dignités dans une même eglise, ni deux prebendes en deux villes differentes.

Mais de tous les actes de ce concile, le plus fameux est celui de la publication de la croisade pour le recouvrement de la Terre-Sainte, et dont-le pape Grégoire VII avoit formé le projet. Urbain, depuis long-temps sollicité par les exhortations de Pierre l'Ermite qui lui avoit fait une vive peinture des maux que souffroient les chretiens dans les lieux saints, apres avoir exhortétous les assistants à la croisade, déclara que tous ceux qui auroient pris la croix, etant penitents, seroient des lors absous de tous leurs péchés, et dispensés des jeunes et des autres œuvres penales auxquelles ils étoient obligés, en consideration des périls et des fatigues où fred de Cantorbéri s'y fit restituer ils s'exposeroient en ce yoyage; mais | une terre que le roi Quenulfe lui

il declara que tous ceux qui se se roient croisés, seroient obliges d'accomplir l'ur von , sons peine d'ex communication. Les suites de cettecroisade furent importantes pour toute l'Europe et pour la France en particulier. Tom. N. Conc. p. 506

CLERMONT (C. de) l'an 1110. 24 mai , par Richard , evêque d'Al bane, legat du pape. Il se temoit alors peu de conciles sans legats.

CLERMONT (C. de) l'au 1124, par le legat Pierre de Leon, qui fut depuis autipape sous le nom d'Anaclet. On ne sait rien de ce qui s'y

CLERMONT (C. de) l'an 1130. par Innocent II , qui recut Conrad archevêque de Saltzbourg, et Erihert de Munster, envoyes du roi Lothnice.

CLECHI pres de Paris (C. del Chipiacum, Fan 636, premier mei Saint (Egiley fut etabli le premier abbe de Rebais, nouvellement fou de par saint Eloi. D. M.

CLICHI (C. de) l'an 653 1.4 privilege de l'abbave de Saint-Denis y fut souscrit, par le roi tiovis il par Béroalde, son réferendaire, et par vingt-quatre évêques le 22 jui-

CLIFFE on Angleterro, (t de ) *Cloreshouen* , l'an 800 , tenn par Adelard de Cautorbéri; le rec Quenuffe y étoit present. On y re-connut la foi, telle qu'elle avoit etc reque de saint Gregoire, et l'on « traita des usurpations des biens de l'Eglise , dont on avoit detourne le : titres. Tom. VII. Conc. p. 1153.

CLIFFE (G. de) l'an 803. Dans ce concile , Adelard de Cantorbéri . avec douze évêques, les abbés et les prêtres de sa dependance, se plaignit encore des usurpations, et renouvela les anathèmes contre cenx qui feroient de semblables attentats. en vertu du pouvoir qu'il en avoit reçu du pape Leon. p. 1189.

CLIFFE (G. de) l'an 822. Vul-

avoit enlevée, et que l'abbesse Cynedride sa fille et son héritière, re-

tenoit encore malgre lui.

CLIFFE (C. de) l'an 824. On y termina un différend entre Hebert de Vorchestre et les moines de Berclai, tonchant le monastère de Vestburi, qui fut rendu à l'evêque. Le decret, date du 30 octobre, fut souscrit par le roi Bernulfe, par donze évêques, quatre abbés, un deputé du pape, et plusieurs sei-

gneurs. P. 1545.

CLOVESHOU en Angleterre, (C. de) Cloveshoviense, l'an 747, septembre. Il y eut douze évêques, plusieurs prêtres et moindres clercs; et le roi des Merciens, Ethelbalde, avec les grands du royaume. On y fit trente canons, qui ne contiennent que des avis géneraux aux évêques de remplir leurs devoirset desuivre les anciennes règles. Il y est dit que l'on observera les fêtes de toute l'année, suivant le martyrologe romain (celui de Bede sans doute); c'est la première fois qu'il en est fait mention. En exhortant à l'aumône, le concile avertit qu'elle ne dispense pas de prier et de jeûner ceux qui ont besoin de mortifier leur chair. Il condamne ceux qui prétendoient s'acquitter de leur penitence par d'autres personnes. La même chair, dit ce concile, qui a porté au peche. doit être punie; autrement les riches se sauveroient plus aisément que les pauvres. Can. 13, 26 et 27. Tom VI. C.ρ. 1565.

COBLENTZ (C. de) Confluentinum, l'an 860, 5 juin. Les cinq rois, Louis et Charles-le-Chauve son frère, et leurs trois neveux, Louis, Lothaire et Charles, s'assemblerent en cette ville, avec treize prelats et trente-trois seigneurs. Ils y dressèrent une formule de serment qui contenoit promesse de secours mutuels que ces princes devoient se prêter reciproquement, et ils convincent de quelques articles entre eux. Tom. VIII. C.P Gg8.

COBLENTZ ( C. de ) l'an 922, composé de huit evêques, assemblés par ordre des deux rois Charles de France et Henri de Germanie. Il en reste cinq canons. On y defendit les mariages en decà du sixieme degre de parente. On y fit un canon qui soumet en tout les moines aux evêques diocésains. Tom. IX. C. p. 579.

COBLENTZ (C. de ) l'an 1012, tenu par Henri, roi de Germanie, pour la condamnation de Thierry, evêque de Metz, et des autres rebelles de Lorraine. Le concile le suspendit de la célebration de la messe, jusqu'à ce qu'ilse fût justifie. Il s'étoit revolté contre le roi Henri, son beau-frère, parce que ce dernier avoit donné∗à l'église de Bamberg les terres du douaire de sa

sœnr. *Ibid. p.* 1010 COGNAC (C. de) Copriniacense. l'an 1238, 12 avril, par Gerauld de Malemort, archevêque de Bordeaux, et ses suffragants. On y publia trente-huit canons, on articles de reformation, où l'on voit, comme dans la plupart des conciles du même siecle, l'esprit de chicane qui regnoit alors dans le clergé. Leconcile oppose des excommunications generales aux abus qui régnoient alors. Entr'autres, on se servoit de fausses lettres : on poursuivoit une partie pour les mêmes causes devant divers juges. Des clercs se faisoient ceder des actions pour les attirer au tribunal ecclésiastique. Quelques-uns se disoient faussement juges delegues ou subdelegués, et faisoient citer les parties devant eux sans pouvoir montrer de commission. D'autres poursuivoient un nouveau droit, en vertu de lettres obtenues auparavant en une autre occasion. On donnoit aux moines, en argent, leur nourriture et leur vestiaire : ce qui autorisoit la propriété. On négligeoit de rendre compte des revenus du monastere, et d'en tenir les portes l fermées. Les frères sortoient sans

permission, mangeoient dans les cilles de la viande chez les séculiers, prenoient des cures et demeuroient seuls dans leurs prieures. T.

 $XI.\ C_{P}.\,556$ .

COGNAC (C. de) l'an 1260, par Pierre de Roncevaux, archevêque de Bordeaux. On y fit dix-neuf articles de constitutions. Par le premier article, on voit que le peuple assistoit encore en ce temps-la aux offices de la nuit; car on y defend de veiller dans les églises ou les cimetières, à cause des desordres qui s'y commettoient. Desenses de faire des danses dans les eglises aux fêtes des Innocents, ni d'y représenter des evêques en dérision de la dignite episcopale. On ne portera point un corps au lieu de sa sepulture, qu'il n'ait eté porte suivant la coutume à l'eglise paroissiale, parce qu'on ne peut mieux savoir que la, si le defunt etoit interdit on excommunie. Ibid. p. 799.

CÓGNÃC (C. de) l'an 1262, par l'archevêque de Bordeaux , qui y fit sept articles. Le troisieme est pour contraindre les seigneurs à saisir le temporel des excommuniés, pour les obliger à rentrer dans l'E-1

glise.

Le même archevêque tint un concile l'année suivante 1263 en un lieu qui n'est point nommé. On y fit VII articles, don't le second porte que celui qui aura souffert l'excommunication pendant un an, sera réputé héretique, et denoncé comme tel: ce qui aboutissoit, selon la remarque de M. de Fleury, à le soumettre aux peines temporelles portees contre les héretiques par les lois.

On voit, dans ces deux consiles, comme dans les remontrances faites par les évêques au roi saint Louis, en 1263, les maximes du clergé sur les excommunications : fruit de l'icomme eux. Fl. Hist. Eccl.

COLOGNE (C. de) Coloniense, l'an 886, premier avril. On y renouvela les anciens canons, en y prononçant des menaces et des censures contre ceux qui pilloient les eglises. Tom. IX. Conc. p. 346.

COLOGNE (C. de) l'an 1115, 15 avril , par le légat Conon

COLOGNE ( C. de ) l'an 1260, 12 mars. Conrad, archevêque de Cologne, y fit publier quatorze canons de discipline pour le clergé, et dix-huit pour les moines. Le premier est contre les clercs concubinaires. Le septième porte que les eglises des chanoines, qui n'ont point de dortoir, en feront bâtir à frais communs ; et les chanoines de celles quien ont dejà, y coucheront comme ils faisoient anciennement. Defense à eux de manger ou coucher souvent hors de l'enceinte de leurs églises, c'est-à-dire le dortoir. Le reslement pour les moines fait comprendre que leur dereglement étoit grand, qu'ils etoient notes d'incontinence et qu'ils se frappoient quel quefois l'un l'autre. Tom. XI. Conc p. 781

COLOGNE (Synode de ) l'an 1266, 20 mai. L'archevêque Engilbert, du consentement de son chapitre et du clergé de tout le diocèse, y publia un decret de quarante-cinq articles, contre les injustices et les violences qui s'etoient introduites depuis quinze ans qu'il n'y avoit plus d'empereur. On y prouonça des excommunications et des interdits contre ceux qui ravagent les eglises et les monastères, qui en pillent ou usurpent les biens. Tom

XL. C. p. 835.

COLOGNE (C. de) l'an 1310, 9 mars, par Henri, archevêque de Cologne et trois évêques. On y publia des statuts en vingt-neuf articles, plus propres à faire connoître les desordres qui régnoient alors, gnorance de ces temps-là. Saint l qu'à y remédier. Le mepris et la Louis étoit bien éloigné de penser | haine contre les ecclésiastiques qui se les étoient atticés par leur trop d'avidité à étendre leurs acquisitions, étoient venus à un tel point, que souvent ils étoient frappes, emprisonnés et mis à mort : or le concile porte les peines les plus rigoureuses contre ceux qui commettoient ces excès. On y defendit aux paroissiens de recevoir la communion pascale d'un autre que de leur curé. On ordonna aux religieuses la clôture, et aux religieux l'observance exacte du vœu de pauvreté. P. 1517

COLOGNE (C. de) l'an 1322, 31 octobre, par le même archevê-que, deux évêques, et quelques députes d'absents. On y renouvela et on y autorisa, comme provinciaux, les statuts synodaux que l'archevêque Engilbert avoit faits pour le diocèse particulier de Cologne en 1266, afin de réprimer les violences contre les personnes et les biens ecclésiastiques.

P. 1707.

COLOGNE (C. de) l'an 1423, par Thierry, archevêque de Cologne. On y fit onze reglements. Le concile veut qu'on depose de leur ordre les cleres incontinents, si, neuf jours apres avoir été avertis, ils ne cessent point de mener une vie scandaleuse. Les curés ne pourront prendre des mendiants pour vicaires, quand ils pourront en avoir d'autres. Le IX: regarde les heresies de Wiclef et de Jean Hus, contre lesquelles le concile s'eleve fortement. Tom. XII. Conc. p. 360.

COLOGNE (C. provincial de) l'an 1452, par le cardinal Cusa, legat à latere du pape Nicolas V, en Allemagne. On y trouve le premier reglement qui ait été fait pour l'exposition du saint Sacrement; car, avant ce temps, on ne trouve aucune ેલાં ecclesiastique sur ce sujet : il est conçu aiusi : « Afin de rendre plus 33 d'honneur au très-saint Sacre-» ment, nous ordonnons qu'à l'ave-» nir il ne soit, en aucune manière " que ce soit; exposé ni porté proces-» sionnellement à découvert en des gnement de leur ministère, qu'un

» ostensoires à clairevoie, in quibus-» dam monstrantiis, si ce n'est durant » la fête du corps de Jésus-Christ et » ses octaves, et hors ce temps-là. » une fois l'année seulement, en » chaque ville ou bourgade, ou en » chaque paroisse : et ce, par une » permission expresse de l'ordinaire. » comme pour lapaix ou quelqu'au-» tre nécessité pressante, et qu'a-» lors, cela se fasse avec une extrême » révérence et une très-grande dé-» votion. » Ce concile, selon quelques auteurs, a prétendu, par-là, supprimer l'exposition frequente du saint Sacrement , de même que la procession, c'est-à-dire qu'il reduit l'un et l'autre à deux expositions et deux processions seulement, le jour de la fête-Dieu et le jour de l'octave, afin qu'en rendant ces dévotions plus rares, on y assistât avec plus de respect et de religion. Spond. ad. ann

COLOGNE (C. de.) l'an 1536, par Herman de Vleidon ou de Wida, archevêque et electeur de Cologne, avec ses suffragants et plusieurs autres personnes habiles. On v traita de bien des matières im-

portantes.

1.º Des devoirs des evêques, des églises metropolitaines et des cures. Ces devoirs sont contenus en six chapitres, parmi lesquels on traite de detestable la venalité des bénefices et les vues humaines qu'on pourroit avoir en les conférant. Ce concile veut qu'on ne les confere qu'à des personnes dignes : on doit avoir egard à l'âge, aux mœurs, à la science, et non à la chair et au sang. Ceux qui possèdent plusieurs bénefices, surtout à charge d'âmes, ne doivent point se flatter d'avoir obtenu une dispense du pape pour cela . Ils doivent examiner s'ils l'ont obtenue de Dieu : il vaut mieux pour les evêques, dit le même concile. qu'ils aient un petit nombre d'ecclesiastiques, qui s'acquittent di-

grand nombre d'inutiles qui deviennent un pesant fardeau pour l'Eglise. Parlant des clercs majeurs, le concile les renvoie à saint Jérôme pour apprendre combien doit être sainte la vie d'un clerc, qui veut exercer dignement ses fonctions; qui sont, dit-il, de prier et d'enseigner. Il exhorte les évêques à reformer les bréviaires defectueux, et à en ôter plusieurs légendes, fausses ou douteuses, mises à la l place de l'Ecriture sainte. On doit réciter le bréviaire avecattention et modestie : celebrer avec dévotion le l sacrifice de la messe.

Le concile prescrit l'usage des orgues, qui doivent plutôt exciter la dévotion qu'une joie toute profane. Touchant les mœurs des clercs, il dit que le faste, le luxe et l'avarice, sont ordinairement la cause pour laquelle les ecclesiastiques ont une mauvaise réputation, et qu'ils doivent plutôt se souvenir de leur devoir que de leur dignité; qu'ils doivent s'abstenir des grands repas, de la bonne chère, de l'ivrognerie et autres vices. Sur les chanoines, il dit qu'ils doivent être réguliers en toutes choses, suivant la signification de leur nom, qui veut dire un homme canonique, ou qui vit selon les canons; qu'ils doivent se souvenir que, dans leur premiere origine, ils vivoient en commun, comme le désigne la situation de leurs maisons qui sont placees autour de l'Eglise. li ordonne que les chanoines, qui manqueront à quelqu'un des offices, soit à la messe, après l'épître, ou aux autres heures, après le premier psaume, ne recevront point la distribution qui y est attachée.

On accordera aux jeunes chanoines étudiants le gros de leurs bénéfices, en faveur des etudes, pourvu qu'ils en rapportent des certificats en bonne forme. Touchant les cures, on doit examiner avec soin cenx qu'on admet à ces fonctions; empêcommence à se répandre, ne s'accroisse; défense à eux de s'absenter de leurs paroisses, et d'y mettre des vicaires, sans une permission particulière de leurs évêques. Les religieux ne doivent prêcher qu'après avoir été présentés ou aux évêques ou à leurs grands vicaires. On les avertit de bien prendre garde de ne point parler mal, en prêchant, des curés, des évêques, du clergé et des magistrats.

A l'égard des mœurs des curés, le concile avertit du besoin qu'a l'Eglise d'être gouvernée par de bons curés : il est important que leur vie soit réglée, parce que la voix des bonnes œuvres se fait entendre plus efficacement que celle des paroles; ils doivent être l'exemple des fidèles, par leurs paroles , leur conversation , leur charité, leur foi, leur pureté.

Sur les prédicateurs, le concile dit que cet emploi est le principal du ministère évangelique; que le prédicateur doit souvent méditer l'Ecriture sainte. Les paroles du prophète Ezechiel, qui sont le sommaire des verités qu'on doit annoncer au peuple, sontici citées. Il faut accommoder ses discours à la portée de ses auditeurs, éviter ce qui est profane et cette fausse eloquence qui ne consiste que dans les mots ; éviter ce qui pourroit exciter à rire : on y dit comment il faut instruire le peuple sur les opinions contestées; comment on doit reprendre les vices.

Sur les sacrements, le concile, après en avoir compté sept , comme l'Eglise, dit qu'on doit instruire les peuples de ce qui paroît au dehors, qui est le signe sensible, et des effets produits dans l'âme, et il traite en détail de chaque sacrement

Sur l'eucharistie, le concile dit que pour y être admis, il faut avoir une conscience pure, un cœur eloigne de toute affection au péché, une foi vive qui nous assure de la verité du corps de Jésus-Christ immole, et de cher que la mauvaise doctrine qui son sang répandu dans ce sacrement.

concile dit qu'on doit leur assigner nn petit fonds pour vivre et pour leur entretien. Il défend de prendre quelque chose pour l'administration des sacrements, même pour la sépulture. On fera jouir les curés de dimes que les laïques ont usurpees.

Sur les usages et constitutions des églises, il dit que puisque l'Eglise a etabli les jeunes, ils doivent être observés; que ce n'est point suivre l'esprit de l'Eglise, que de faire dans ces jours des repas en poisson, aussi somptueux qu'on les feroit dans les jours gras. Il explique ensuite l'établissement des Rogations, et parle de la sanctification du jour du dimanche, auguel on doit assister à la messe et au prône, chanter des psaumes et des hymnes, et fait défense de tenir ces jours-là des foires et de fréquenter les cabarets. Après quoi il traite des règles de la discipline monastique, et entre pour cela dans un grand detail. Il veut que les religieuses aient deux ou trois fois l'année des confesseurs extraordinaires, et qu'on doit choisir nour cela des gens sages, regles et habiles Il exhorte les religieux à aimer la retraite, à jeûner, à prier, à ne point courir dans les villes , à ne point se mêler d'affaires seculières.

Parlant des hôpitaux, il dit qu'il est du devoir des évêques de veiller à la réparation de ceux qui sont tombés, et de faire en sorte qu'on ne néglige rien pour le salut des âmes de ceux qui v sont renfermés. Il defend de recevoir des mendiants qui sont en état de travailler.

Sur la juridiction des ecclésiastiques, il explique l'usage qu'on doit faire de l'excommunication. Enfin il donne des avis sur la visite des évêques, celle des archidiacres et de leurs syndics. Le concile traita aussi des processions, des litanies, de la bénédiction des cloches, des ce devoir onereux aux cures. confréries des frères tentoniques, l

Sur la subsistance des curés, le lete. Ces différents articles, montant à deux cent soixante-quinze, sont contenus en quatorze parties, qu'on peut voir dant le P. Labbe. Coll. C. Tom. XIV. p. 484.

COLOGNE (C. de ) l'an 1549 : par Adolphe, archevêque et electeur de Cologne. Il y proposa divers movens pour reformer la discipline: il en marqua six principaux; le rétablissement des etudes. l'examen de ceux qui sont elevés aux ordres sacrés on aux bénefices, l'exactitude des ecclésiastiques à remplir dignement leurs fonctions, les visites des archevêques ou évêques, et des archidiacres, la fréquente convocation des synodes et l'abolition des principaux abus.

Sur le premier, il est dit qu'on aura soin de ne confier l'instruction des jeunes gens qu'à des personnes, dont la pureté de la foi et des mœurs soit connue, et qui ont été examinées par l'ordinaire ou d'autres commis à cet effet ; qu'on u'enseignera, dans les collèges et universites que les arts liberaux; qu'on n'y fera voir aucun auteur suspect et contagieux.

Sur le deuxieme, que c'est aux évêques ou à ceux par eux commis, a qui il appartient de faire cet examen. On ordonne la publication des bans pour ceux qui veulent être promus aux ordres sacrés.

Sur le troisième, on enjoint aux ecclésiastiques d'imposer des peines canoniques pour les péchés qui en meriteut, et de ne pas les remettre pour de l'argent. On restreint la pluralité des bénefices qui ont charge d'âmes

Sur le quatrième, on dit que le but de la visite de l'evêque est de corriger les vices et de rétablir la purete des mœurs et de la discipline. On exhorte les évêgues à n'avoir qu'un petit nombre de domestiques dans leurs visites, pour ne pas rendre

Sur le cinquieme, on montre la

nécessité de tenir des synodes pour l conserver l'integrité du corps et y traiter de ce qui concerne la foi, les mœurs, la discipline et le retranchement des abus.

Le sixieme traite du rétablissement de la discipline ecclesiastique. L'empereur Charles-Quint, ayant fait examiner ces decrets par son conseil et par des theologiens, les

approuva par des lettres patentes, ordonnant à tous ses sujets de les recevoir et de les observer Labbe, Collect. Conc. Tom AII. p. 629, ct

seq. Fab.

COMPIÈGNE (Assemblée générale de la nation des Français à) l'an 1757, composée des evêques et des seigneurs, suivant l'usage de ces temps. Les legats du pape Etienne s'y trouvèrent. Ce fut dans cette assemblee que Penin recut des orgues que l'emperear d'Orient lui avoit envoyées avec d'autres présents. On voit dans ce concile que le roi portoit partout avec lui des reliques. On y fit dix-huit canons qui, presque tous, ont les mariages pour objet. Il y a plusieurs cas où on defend aux hommes et aux femmes de se marier pour punition d'in-l ceste. Si la consommation du mariage est contestée, le mari en est cru plutôt que la femme. Tom. 17. C. p. 1694.

COMPLEGNE ( C. de ) l'an 823, tenu sur le mauvais usage des

choses saintes. D. M.

COMPIÈGNE ( C. de ) l'an 833, assemblée non reconnue et rejetée de tons les siècles, où l'empereur Louis-le-Debonnaire fut mis en penitence publique, et regardé comme ne pouvant plus porter les armes cu comme etant depose. D. M

COMPIÈGNE (C. de) l'an 877, premier mai, assemblé par l'empereur Charles-le-Chanve, et

Il v fit dedier, avec grande solennite , en sa presence et celle des legats, l'eglise de Saint-Corneille et de Saint-Cyprien. D. 31.

COMPIEGNE (C. de) l'an 1085. Renaud, archevêque de Reims, v presida, assiste de dix evêques et de dix-neuf abbes. Evrard, abbé de Corbie, y fut depose, et on y confirma les privileges de l'église de Saint-Corneille. Tom. A. C. p. 406.

COMPIEGNE(C. de) l'an 1092. Circ. Roscelin v fut convaincu d'erreur et oblige de l'abjurer; mais par crainte d'être assomme par le peuple, comme il le declara depuis. Il disoit que les trois personnes divines rtoient trois choses separees, comme trois anges: en sorte, toutefois, qu'elles n'avoient qu'une volonté et une puissance, antrement il auroit fallu dire, selon lui, que le Père et le Saint-Esprit s'etoient incarnés; il ajoutoit que l'en pou rroit dire véritablement que c'etoient trois Dieux, si l'usage le pemettoit. D. M.

COMPIÈGNE ( Assemblée appelce parlement de) l'an 1193. L'archevêque de Reims, legat du saint Siege, prononça avec les évêques, que le mariage du roi Philippe Auguste, avec Ingeburge, étoit nul, à cause de parenté. Ingerburge en

appela à Rome.  $D_{\gamma}M_{\gamma}$ 

COMPLÈGNE (C. de) l'an 1235, 5 août, tenu sur certains articles qui blessoient la liberté de l'Eglise , selon l'archevêque de Reims. Cet archevêque et six de ses suffragants, allerent a Saint-Denis , faire au roi une seconde monition; ce qui donna occasion aux seigneurs de se plaindre au pape des prelats et des ecclésiastiques par une lettre datée de l'eglise de Saint-Denis, au mois de septembre de la même année. On croit aussi que ce fut à l'abbave de Saint-Denis que le roi saint Louis fit une ordonnance, portant que composé des évêques de la province ses vassaux, et ceux des seigneurs, de Reims et de quelques antres, ne seroient point tenus (en matiere civile) de répondre aux ecclésiastiques ni a d'autres, au tribunal ecclésiastique; que si le juge ecclésiastique les excommunioit pour ce sujet, il seroit contraint, par saisie de son temporel, à lever l'excommunication; que les prelats, les autres ecclesiastiques et leurs vassaux seroient tenus, cu toutes causes civiles, de subir le jugement du roi et des seigneurs. Le pape exborta saint Louis à révoquer cette ordonnance, par une lettre du z5 février 1236, où il dit, entr'autres choses, que Dien a confié an pape, tout ensemble, les droits de l'empire terrestre et du celeste : mais il ne paroît point que le saint roi eût cté ému de cette lettre : car il ne révoqua point son ordonnance : et comme il eut touiours à cœur de conserver au clergé ses véritables droits, il ne veilla pas moins à défendre ceux de la couronne. Tom. XI. C. p. 501 Pr. lib. de l'Egl. Gal. c. /II. n 7

COMPIEGNE (C. de) l'an 1278, par l'archevêque de Reims avec ses suffragants. On v fit un decret contre les chapitres des cathedrales qui prétendoient avoir droit de cesser l'office divin, et de mettre la ville en interdit pour la conservation de l leurs libertes. Tom. N. C. p. 1031.

COMPIÈGNE (C. de) l'an 304. 4 janvier, par Robert de Courtenay, archevêque de Reims, lenit evêques, et les deputés de trois absents. On v fit des statuts compris en cinq articles. On y remarque cenx-ci : defense aux officiers des seigneurs temporels de nettre à la taille les cleres maries ou non, sous le faux pretexte qu'ils exercent les marchandises, dont ils se rendent juges enx-mêmes, sans permettre aux juges ecclesiastiques d'en preudre connoissance. Ceux qui après avoir été deux ans excommunies, sollicité par l'empereur Sigismond seront morts sans satisfaire à l'E- | de tenir un concile géneral. Il avoit glise, sevont privés de la sépulture grand besoin de ce prince pour se seclesiastique comme suspects d'hé- défendre contre Ladislas roi de Na-

résie. Tous les ecclésiastiques de la province se contenteront dans leurs repas de deux mets outre le potage. Tom. XI. C. p. 1492.

COMPIÈGNE (C. de) l'an 1329, le 9 septembre, par Guillaume de Trie, et trois evêgues ses suffragants, avec les deputes des autres absents. On v fit un réalement de VII articles : il v est ordon né, entr'autres à tous les juges ecclesiastiques de porter des censures chacun dans leur territoire, contre ceux qui auront viole les droits de l'Eglise; et aux curés, de les publier tous les dimanches

COMPOSTELLE (C. de) Compostellanum, l'an 900, le 6 mai, tenu pour la dedicace de la nouvelle église de Saint-Jacques, où dix-sept evêques se trouverent, avec le roi Alphonse, la reine son épouse, ses fils, treize comtes, et un peuple innombrable. Tom. IX. Conc. p. 502.

COMPOSTELLE ( C. de ) l'an 971. Saint Cesaire, abbé, y fut elu et sacre archevêque de Tarragone; mais l'évêque de Narbonne s'y opposa avec les évêgues d'Espagne qui le reconnoissoient pour metropolitain. 11. M.

COMPOSTELLE (C. de) l'an 1056, on y fit d'excellents réglements sur la discipline.  $D.\ M.$ 

CONSTANCÉ (C. de) eu 1094 dans la semaine sainte, par Gebehard, évêque de Constance et légat du pape en Allemagne. On y renouvela la defense d'entendre l'office celebre par des prêtres simoniaques on incontinents; et on y fixa les Quatre-Temps du mois de mars à la première semaine de carênie, et ceux de la Pentecôte, à la semaine de l'octave de la même fête.

CONSTANCE (C. de) XVIIe CONCILE GÉNÉRAL. Le pape Jean XXIII (Balthasar Cessa) etoit fort

Rome avec précipitation.

Le pape, dans sa bulle de convocation du concile, auquel il invita toute la chretienté, ecrivit des lettres particulieres dans tous rovanmes et les états de son obédience. Il v représenta qu'Alexandre V, son predecesseur, n'ayant pu achever la reformation de l'Eglise dans le concile de Pise, l'avoit renvoyée au printemps prochain; que l'empereur Sigismond et lui étoient convenus de la ville de Constance pour le lieu du concile. Et il se reudit en effet à Constance le 28 octobre de l'an 1414.

Cette ville se trouva remplie d'une sigrande affluence de monde, que l'on y compta jusqu'à trente mille chevaux, ce qui pent faire juger de la quantité d'hommes. Jean Husse rendit à Coustance muni d'un sanf-conduit de l'empereur Sigis-

mond.

L'ouverture du concile se fit le 5 novembre, et la premiere session se tint le seize. Le pape y presida et prononca un discours. On y lut la bulle de convocation, et on nomma les officiers du concile, c'est-à-dire dix notaires, un gardien du concile, les auditeurs de rote, quatre avocats, deux promoteurs on procureurs, et quatre maîtres de ceremonies. On v lut un canon du XLe concile de Tolède, tenu sous le pape Adéodat, l'an 675, qui marque la gravité avec laquelle on doit se conduire dans ces sortes d'assemblees.

Dans l'intervalle de la premiere à la seconde session, on mit en prison Jean Hus, par ordre du pape, malgré son sauf-conduit, et on commença son procès. Ses accusateurs, qu'on dit avoir ete ses ennemis particuliers, dressèrent un mémoire de ses erreurs qu'ils presenterent au vave et au concile: entrantres, d'avoir enseigne publiquement qu'il falloit communier le peuple sous les deux

ples, qui l'avoit obligé de sortir de ll'autel, le pain demeure pain apres la consecration; que les prêtres, en peché mortel, ne peuvent pas administrer les sacrements, qu'au coutraire toute autre personne peut le faire étant en état de grâce; que par l'Eglise il ne faut pas entendi **e** le pape ni le clerge; que l'Eglise ne peut pas posseder des biens temporels ; et que les seigneurs seculiers peuvent les lui ôter. Et on nomma des commissaires pour instruire son procès.

> Dans ce même intervalle, beaucoup de seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, arrivèrent à Constance; entr'antres le celebre Pierre Dailly, cardinal de Cambray. L'empereur Sigismond y arriva le 24 decembre : il assista le lendemain, en habit de diacre , a la messe celebrée pontificalement par le pape, et il y chanta l'évangile de la première

messe du jour de Noël.

Dans le mois de fevrier on vit arriver des deputés de Benoît et de Grégoire, qui avoient cause le schisme, et qui avoient eté dechus de toute dianité au concile de Pise, et déclarés schismatiques et ennemis de l'Eglise. On tint plusieurs congregations, et l'on prit des mesures pour engager le pape Jean XXIII a abdiquer le pontificat, à cause de ses vices personnels. On resolute opiner par nations, et on partager le concile en quatre nations : savoir , l'Italie , la France , l'Allemagne etl'Angleterre.On nomma un certain nombre de députés de chacune, avec des procureurs ci des notaires. Ces députes avoient a leur tête nu president que l'on changeoit tous les mois. Chaque nation s'assembloit en particulier pour delibérer des choses qui devoient être portees au concile. Quand on étoit convenu de quelque article, on l'apportoit à une assemblee genérale des quatre nations ; et si l'article ctoit unanimement approuve, on le signoit et on le cachetoit pour le porter dans la session suivante. of n expeces; que dans le sacrement de l'd'y être autorisé par tout le concile

Dans une de ces congrégations, [gouvernement de l'Eglise, et qui on présenta une liste d'accusations les plus graves contre le pape, et on lui envoya des députés pour l'engager à renoncer de lui-même au pontificat. Il repondit qu'il feroit tout ce qu'on demandoit de lui, si les deux autres contendants prenoient le même parti: mais il remit de jour en jour de donner une formule claire et précise de sa cession. Pendant ce temps-la, les deputes de l'umiversité de Paris arriverent à Constance, ayant à leur tête le celebre Gerson, chancelier de cette universite, et en même temps ambassadeur du rei Charles VI.

He Sess. Le pape y prononça une formule precise, par laquelle il faisoit serment de renoncer au pontificat, si son abdication pouvoit eteindre le schisme : elle avoit été dressée par trois nations du concile. Mais comme dans une congregation, qui se tint ensuite, on proposa de donner un pape à l'Eglise; Jean XXIII, s'etant degnisé en postillon, sortit secrétement de Constance et se retira à Schaffouse, L'empereur voyant le trouble que la fuite du pape avoit cause dans les esprits, declara que la retraite de Jean XXIII n'enpêchoit pas le concile de travailler à , la reunion de l'Eglise. Gerson, de concert avec les nations, fit un discours pour rétablir la supériorité du concile au-dessus du pape.

Ce discours fut l'origine de la question qui fut vivement agitée alors, si le concile est an-dessus du pape ou non. Gerson prouva que l'Eglise ou le concile a pu et peut, en plusieurs cas, s'assembler sans un exprès consentement ou commandement du pape, quand même il auroit été canoniquement elu , et qu'il vivroit régulierement. Or ces cas sont, selon cet auteur, si le pape étant accusé et tiré en cause pour ecouter l'Eglise, refuse opiniatrement de l'assembler. 2.0 S'il s'agit de

doivent être terminees dans un coucile general que le pape ne veuille pas convoquer. Ce discours contient douze propositions, dont la derniere est, que l'Eglise n'a point de moyen plus efficace pour se reformer elle-même dans toutes ses parties, que la continuation des conciles generaux et provinciaux. Lubbe Collect. Conc. Tom. XII. p. 16. Gerson, Oper, Tom, II. Part, II. p. 201.

III<sup>e</sup> Sess. Le cardinal de Florence y lut une declaration faite au nom du concile, par laquelle il est dit: 1.º que ce concile est legitimement assemble. 2.º Que la retraite du pape ne le dissout point, et qu'il ne sera point separé jusqu'à ce que le schisme soit éteint, et l'Eglise réformee à l'égard de la foi et des mœurs. 3.º Que le pape Jean XXIII ne transferera point hors de la ville de Constance, la cour de Rome ni ses officiers, et ne les obligera point à le suivre, si ce n'est pour cause raisonnable et approuvee du concile. 4.º One toutes les translations des prelats, privations de bénefices, etc., faites par ce pape, depuis sa retraite, seront de nulle valeur.

IVe Sess. L'empereur y assista. Le cardinal de Florence y lut les articles dont les Peres du concile étoient convenus. Le décret le plus remarquable porte, que le dit concile de Constance, legitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, faisant un concile general, qui represente l'Eglise catholique militante, a reçu immediatement de Jesus-Christ une puissance à laquelle toute personne, de quelque etat et dignité qu'elle soit, même papale, est obligée d'obeir dans ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme, et la reformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres.

Ve Sess. Premier avril. On yrelut matières importantes concernant le les articles qu'on avoit déja lus dans la IVe session, et ils furent approuvés unanimement, dans la même forme que les décrets des autres ses-

sions.

L'assemblée du clergé de France, de l'an 1682, qui, dans les quatre articles celebres qu'elle dressa, fit une déclaration nette et precise de la doctrine de l'église gallicane, sur l'autorite des deux puissances, l'ecclesiastique et la temporelle, déclara, dans le second de ces quatre articles, son attachement inviolable aux decrets du saint concile ce cuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V. comme étant approuves par le saint Siege apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains, et religieusement observés de tout temps par l'eglise gallicane

La même assemblée ajoute qu'elle n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces decrets, qui les affioiblissent, en disant que leur autorite n'est pas bien etablie: qu'ils ne sont point approuves, ou que leur disposition ne regarde que le temps de schisme, puisqu'ils furent confirmes à Bâle, et après l'ex-

tinction du schisme.

On conclut, dans cettes ession, que l'empereur pourroit faire arrêter tous ceux qui voudroient se retirer de Constance en habit deguise.

VIe Sess. et suiv. Le 17 avril. L'empereur y assista. On fit sommer le pape Jean XXIII de venir au concile, ou de donner une bulle, par laquelle il declareroit qu'il n'etoit plus pape: mais on vit par la reponse qu'il fit aux députés, qu'il n'avoit d'autre dessein que d'amuser le concile. Les Peres resolurent deslors de procéder contre lui, comme contre un schismatique et un heretique notoire. On lut les lettres de l'université de Paris à ses propres députés au concile et à l'empereur, dans lesquelles elle exhortoit les l uns et les autres à voursuivre con- | Oper, Tem. II.p. 950

stamment l'affaire de l'union malgré

l'absence du pape.

Dans l'intervalle de la sixième à la septieme, il v eut des contestations entre les theologiens sur la manière dont devoit être concu-le decret. portant condamnation des erreurs de Wiclef. Plusieurs vouloient one ces articles fussent condamnes, an nom du pape, par l'approbation du concile. Les autres pretendoient au'il ne falloit faire mention aue du concile, sans parler du pape. Pierre Dailly, cardinal de Cambray, fut dece dernier sentiment, et il composa des-lors un mémoire pour appuyer son avis. Il y soutient, par de solides raisons, que c'est une erreur et même une hérésie de pretendre, comme font les adversaires, que le concile n'a aucune autorité par luimême, mais seulement par le pape qui en est le chef, parce qu'il s'ensuivroit de la que le concile de Pise n'auroit point eu d'autorité , n'ayant ete assemblé paraucun pape, et que par consequent Jean XXIII auroit ete mal elu, puisqu'il auroitsuccedé à Alexandre V , elu par ce concile.

2.º Oue ce même concile a eté évidemment au-dessus du pape. puisqu'il en a depose deux, et que tout autre concile genéral en peut nser de même : d'où il conclut que c'est une opinion evidenment fausse de pretendre, qu'il n'y a que le pape qui ait le droit de decider dans un concile; que le concile n'a que celui de conseiller : que le pape peut ne pas suivre l'avis ou la deliberation dn concile, au lieu qu'il faut s'en tenir au sentiment du pape quand même il scroit opposé à celui du concile; et pour montrer la fausseté de cette opinion, il soutient que l'Eglise universelle, et par conséquent le concile qui la represente, à recu de Jesus-Christ, et non du pape, le privilege de ne point errer dans la foi; privilege que le pape n'a point, puisqu'il peut errer. Gerso: .

Jean XXIII, à comparoître en personne avec ses adhérents dans l'espace de neuf jours, pour se justifier de l'accusation d'heresie, de schisme, de simonia et de plusieurs autres crimes enormes, sinon qu'on procederoit contre lui. Il est bon d'observer que Jean XXIII, en s'enfuyant de Constance, se retira à Schaffouse; de là à Lauffembourg : de la a Fribourg dans le Brisgaw : de là à Brisach : de là à Neuvembourg, et de là retourna à Brisach. On traita encore dans cette session de l'affaire de Jérôme de Prague

CON

VIIIe Sess. Le 4 mai. On v proceda a la condamnation des errenrs de Wiclef, contenues en guarante-cing articles ou propositions, qui avoient dejà eté censurces par les universites de Paris et de Prague. Une grande partie sont les mêmes que celles de Jean Hus, rapportées à la premiere session. On condamna tous les articles aussi-bien que tous les livres de Wiclef en général et en particulier : mais le concile ne crut pas qu'il fût nécessaire de qualifier chacun des articles en particulier: ce fut dans l'intervalle de la huitième et la neuvième s**e**ssion que Jean XXIII fut arrêté prisonnier à Fribourg, par les mesures que prit le duc d'Autriche, de concert avec l'empereur, avec qui il avoit fait sa oaix.

IXe Sess. Le 13 mai. On rejeta la proposition de Jean XXIII, par laquelle il nommoit trois cardinaux pour comparoître an concile, et répondre aux accusations proposées contre lui. On nomma deux cardinaux et cinq prelats pour appeler le pape par trois fois à la porte de l'eglise; et comme il ne comparut point, on dressa l'acte de cette citation. Apres cette session, on s'assembla pour entendre les dépositions des témoins contre lui. Il y en eut

VII. Sess. Le 2 mai. On cita il y ent des évêques, des abbés et des docteurs.

> Xe Sess. Le 14 mai. Les couimissaires firent le rapport de la deposition des temoins. Après de neuvelles citations à Jean XXIII, et les trois proclamations faites, et fante d'avoir comparn, le concile le declara atteint et convaincu d'avoir scandalisé tonte l'Eglise par ses manyaises mœurs, d'avoir exerce publiquement la simonie, en vendant les bénefices; et comme tel, le suspendit de toutes les fonctions de pape et de toute administration tant spirituelle que temporelle ; avec défense à tout chretien, de quelque qualité et condition qu'il soit, de lui obeir desormais directement ou indirectement, sous peine d'être puni comme fauteur du schisme. Les accusations contencient soixante et dix chefs, tous bien pronyes; mais on n'en lut que cinquante en plein concile. On lut seulement les chefs qui regardoient la simonie du pape. sa vie mondaine, ses vexations, ses faux serments : on supprima ceux que la bienséance ne permettoit pas de rapporter. On lui envoya notifier ce qui s'étoit passé dans le concile : il repondit qu'il n'avoit rien à epposer à ce gu'on lui reprochoit, qu'il reconnoissoit le concile comme saint et infaillible, et il livra en même temps le sceau, l'anneau du pêcheur et le livre des suppliques, qu'on lui demanda, et il fit prier le concile d'avoir égard à sa subsistance et à son honneur. Ce fut après cette session que Jean XXIII fut conduit à Ratolcelf, ville de Souabe, à deux lieues de Constance.

XI° Sess. Jérôme de Prague comparut devant le concile, fut arrête et mis en prison.

XII° Sess. Le 29 mai. On lut la sentence de déposition de Jean XXIII, et tout le concile l'approuva unanimement.

Xille Sess. On fit un decret sur dix qui compararent parmi lesquels | la communion sous les deux espèces, Cedecret : rte en substance : qu'en-j core que Jesus-Christ ait institue le sacrement de l'eucharistie apres le souper, sous les deux especes du pain et du vin, cependant la contume approuvée de l'Eglise a tenu et tient que ce sacrement ne doit pas se celebrer après le souper, ni être recu par les fideles qui ne sont pas à jeun, excepte le cas de maladie et de quelqu'autre nécessité, admis et accorde selon le droit et par l'Eglise.

2.º Que quoique dans la primitive Eglise ce sacrement ait eté reçu par les fidèles sous les deux especes, néanmoins , dans la suite , il n'a ete recu sous l'une et sons l'autre espèce, que par les prêtrescelebrants, et sous la seule espece du pain pour les laïques, parce qu'on doit croire fermement, et sans aucun doute, que tout le corps et tout le sang de Jesus-Christ, est vraiment contenu, sous l'espece du pain. C'est pour quoi cette contume, introduite par l'Eglise, doit être regardee comme une loi qu'il n'est pas permis de rejeter on de changer à son gre sans l'autorité de l'Eglise : et dire que l'observation de cette contume est sacrilege ou illicite, c'est tomber dans l'erreur ; et ceux qui assurent opimatrement le contraire, doivent être chasses comme heretiques, et grievement punis, jusqu'à les livrer au bras seculier, s'il etoit necessaire.

XIVe Sess. On y lut plusieurs décrets, dont le premier defendoit à gni que ce fat de proceder à l'election d'un nouveau pape , sans la delibération du concile. On recut l'abdication de Gregoire XII qu'il fit faire en son nom par Charles de Malatesta On somma Pierre de Lune de faire la même chose, ce qu'il refusa opinistrement, et persista dans son refus jusqu'a sa mort en 1424.

roître. Le promoteur du concile demanda que les articles, prêches et enseignes par Jean Hus dans le rovanme de Bohême et ailleurs, etant heretiques, seditieux, captieux, offensant les oreilles pieuse, fussent condamnes par le concile. et que les livres, dont ces articleétoient tirés, fussent brûles. On la c cinquante-huit articles tires &. ecrits de V. iclef, et on les condan na. On lut quelques-uns de ceux de Jean Hus; il ne voulut jamais reconnoître qu'il etoit coupable; et le concile, apres avoir condamne tous ces articles, le condamna luimême à être dégradé, et abandonne au jugement seculier. En consequence on proceda à sa degradation et on le livra an bras séculier, qui le fit brûler. Le concile declara ensuite heretique, scandaleuse et seditieuse la proposition de Jean Petit; savoir, qu'un tyran pent être tue licitement et d'une maniere meritoire par chacun de ses vassaux et sujets, même clandestinement. par embûches secrètes, par flatteries ou caresses , nonobstant toute promesse, serment, confederation faite avec lui, sans attendre la sentence on Fordre d'aucun.

XVI e Sess. On nomma des deputés pour accompagner l'empereur qui voulnt aller en Provence conferer avec le roi d'Arragon, attache à Pierre de Lune, et l'engager à renoncer au pontificat. Apres ceite session, on examina de nouveau l'allaire de Jérôme de Prague.

XVHe Sess, L'empereur prit congé du concile et ordonna de prier pour le succès de son voyage.

XVIII Sess. On y fit plusieurs décrets, et entrantres ou ordonna d'avoir pour les vraies bulles du concile, la même foi et la même soumission qu'on a pour celles du Siege apostolique.

XIX. Sess. On fit faire à Jérôme Abr. Sess. On termina l'affaire de Prague une retractation des arde Jean Hus que l'on fit compa- l'ticles de Wiclef et de Jean Ilus.

XXº Sess. On y traita du dif-1 férend entre l'évêque de Trente et le duc Fredéric d'Antriche, que celui-ci avoit deponille de son evêché et de ses biens. Le concile accorda à l'evêque une monition portant la peine d'excommunication contre ceux qui retiendroient les biens de cet evêque. Après cette session on tint une assemblee pour la reformation de l'Eglise et reprimer la simonie.

Pendant ce temps-là, Pierre de Lame (dit Renoît XIII) qui ne vouloit point reconneître le concile de Constance, s'etoit retiré au château de Paniscole, sur le bord de la l mer, et refusoit opiniatrement de donner sa demission du pontificat. On lui envoya dire, pour la troisieme fois, que s'il ne cédoit, on procéderoit par toutes les voies qu'on ingeroit les plus propres à faire finir le schisme. Tous ceux qui jusqu'alors lui avoient été attaches, ainsi que Ferdinand roi d'Arragon, las de sa résistance, crurent devoir se soustraire à son obedience.

On tint plusieurs congrégations sur differentes affaires, et particulièrement sur celle de Jean Petit, touchant les neuf propositions dont le roi de France, Charles VI, solli-

citoit la condamnation.

On en tint une sur l'affaire de Jérôme de Prague, que l'on soupconnoit de n'avoir pas fait une retractation sincère. On le fit comparoître dans une congrégation genérale : il y desavoua hardiment sa rétractation, parla de Jean Hus comme d'un saint, et dit qu'il adhéroit à sa doctrine, ainsi qu'à celle de Wiclef.

XXI: Sess. Le 30 mai 1416. Jérôme de Prague, apres avoir parle avec beaucoup de hardiesse, fut exhorte par les Peres à se rétracter, et ayant persévéré dans son opiniâtrete, il fut, par sentence du concile, déclaré héretique, relaps,

suite on le l'yra au bras secutier. qui lui fit subir le sort de Jean Hus

XXII Sess. Le 15 octobre, Tenne pour unir les Arragonois au concile. Mais comme ils ne vouloient pas reconnoître le concile avant que de l'avoir convoque eux-mêmes, on ne fit les cérémonies ordinaires qu'après que l'union et la convocation furent faites. On ordonna l'exécution du traité de Narboune du mois de decembre 1415, fait entre les rois et seigneurs de l'obedience de Benoît XIII- et l'empereur Sigismond, pour et au nom du concile.

XXIII° Sess. Le 5 novembre. On noninia des commissaires pour informer contre Benoît XIII sur ce qu'il entretenoit le schisme. On dressa les articles des accusations

formées contre lui.

XXIV¢ *Sess.* On cita Benoît à comparoître an concile dans deux

mois et dix jours XXVe Sess. On recut dans le concile les envoyés du comte de Foix.

XXVI\* Sess. On regut les ambassadeurs du roi de Navarre , avec les mêmes formalités que les autres

XXVIIe Sess. Le 20 fevrier 1417. L'empereur, qui ctoit de retour, y assista. On y déclara contumace Frederic, duc d'Autriche, qui s'étoit emparé des biens de l'evegne de Trente, et l'avoit retenu en pri-

XXVIIIe Sess. Surce que ce duc n'avoit point comparu, on le déclara rebelle, parjure, comme tel privé de tout honneur et dignite, inhabile à en posseder aucune, ni lui ni ses descendants jusqu'à la seconde génération, et livre à la justice de l'empereur.

XXIX Sess, 8 mars. On fit appeler par trois fois, aux portes de l'eglise, Benoit XIII. On en prit acte, et on lut la procedure faite

contre lui.

XXX° Sess. On entendit le rapport des députés qu'on avoit enexcommunie et anathematise : en- voyés à Benoît, et la reponse qu'il

leur avoit faite, qui faisoit con- tence fut approuvée de tout le noître son obstination invincible.

XXXI° Sess. 30 mars. On lut quatre decrets, qui defendoient les

libelles diffamatoires.

XXXII° Sess. 1et avril. On cita encore une fois Benoît aux portes de l'Eglise, et ensuite, on le declara contumace, sous le nom de Pierre de Lune.

XXXIIIe Sess. 12 mai. On entendit le rapport des commissaires

contre Benoit.

XXXIVe Sess. 5 juin. On continua le proces de Benoît. On lut les accusations formees et déposées contre lui, et les preuves de ces

accusations.

XXXV. Sess. 18 juin. L'em-pereur y assista. Les ambassadeurs de Jean de Castille et de Léony exposerent les raisons qui avoient engages à venir à Constance. ∀alleoleti, dominicain, y fit un discours sur la reformation de l'Lglise, dans lequel il exposa avec une liberté surprenante les desordres du l clergé, et principalement la simonie.

XXXVI Sess. 22 juillet. On cita encore Pierre de Lune, pour enprononcer contre lui sal

sentence definitive.

XXXVII° Sess. 26 juillet. On y prononca la sentence de déposition contre Beneît . Elle declare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII, a eté et est un parjure ; qu'il a scaudalisé l'Eglise universelle; qu'il est fauteur du schisme et de la division qui regneat depuis si long-temps : un homme indigne de tout titre, et exclus pour tonjours de tout] droit à la papauté : et comme tel le l concile le dégrade, le dépose et le prive de toutes ses dignités et | offices; lui defend de se regarder

concile, et affichée dans la ville de Constance.

XXXVIII Sess. 28 juillet On lut le décret du concile, qui cassoit toutes les sentences et censures de Benoît XIII contre les ambassadeurs, parents ou allies du roi de

Castille.

XXXIX. Sess. q octobre. On entama l'ouvrage de la réformation. gu'on ne vouloit entreprendre à fond qu'après l'election d'un pape. On fit plusieurs décrets. Le premier fat sur la nécessité de tenir fréquemment des conciles pour prévenir le schisme et les hérésies. Le concile ordonna qu'il se tiendroit un autre concile général cinq ans après celui-ci. Un troisieme sept ans après, et à l'avenir, un de dix en dix ans, dans les lieux que le pape indiqueroit, à la fin de chaque concile, du consentement et avec l'approbation du concile même; qu'en cas de guerre ou de contagion, le pape, du consentement des cardinaux, pourroit substituer un autre lieu, et avancer le terme de la tenue du concile, mais non le prolonger. Le second decret regarde les temps de schisme, et ordonne que, dans le cas où il y aura deux contendants, le concile se tienne l'annee suivante, et que les deux contendants seroient susvens de toute administration, des que le concile seroit commencé. La troisieme concerne la profession de foi que devoit faire le pape, elu en presence des electeurs; dans cette profession, les huit premiers conciles géneraux ; savoir , le premier, de Nicre; le deuxieme, de Constantinople; le troisieme, d'Ephèse; le quatrieme, de Calcédoine; le cinq et le sixieme, de Constantinople: le desormais comme pape; defend à septieme, de Nicce, et le huitième, tous les chrétiens, de quelque ordre | de Constantinople, outre les conciles qu'ils soient, de lui obeir, sur peine genéraux de Latian, de Lyon et d'être trailes comme fauteurs de de Vienne. Le quatrieme décret de-schisme et d'hérésie, etc. Cettesen- fend la translation des évêques aus une grande nécessité, et ordonne l que le pape n'en fasse jamais aucune que du conseil des cardinaux, et à

la pluralité des voix.

XL. Sess. 30 octobre. On v proposa un décret contenant dix-huit articles de reformation qui avoient eté mûrement examines. Il y est dit que le pape futur, à l'élection duquel on doit procéder incessamment, reformera l'Eglise dans son chef et dans ses membres, aussi-bien que la cour de Rome de concert avec le concile ou avec les deputés des nations.

Les principaux de ces articles sont les annates, les réserves du Siége apostolique, la collation des bénéfices et les grâces expectatives ; les causes qu'on doit porter ou qu'on ne doit pas porter en cour de Rome, les commandes, les cas auxquels on peut déposer un pape, l'extirpation de la simonie, les dispenses, les

indulgences.

L'article des annates fut agité avec beaucoup de chaleur par les cardinaux et les nations; mais les nations conclurent qu'il falloit entièrement les supprimer, pour le passé, le présent et l'avenir; sur cette raison principalement, qu'elles ne s'étoient introduites que par l'oblation volontaire et gratuite que faisoient, au saint Siège, quelques-uns de ceux dont l'election etoit confirmée, et qu'ensuite on en avoit fait une obligation, sous prétexte de coutume. En effet, on ne trouve mention des annates que depuis le pape Clément V, qui imposa, pour trois ans, les annates en Angleterre, mais le parlement s'y opposa; et alors, on ne les demandoit que comme un secours, et non comme un droit. Ce fut Boniface IX qui, le premier, regarda ce droit comme attaché à la dignité des souverains pontifes. Charles VI, roi de France, résolut de supprimer ce droit, dès que le concile de Constance fut assemblé. soit, le premier article de cette

qui avoit été faite, on décida qu'elle etoit une exaction simoniagne, et quand même on auroit pu les exiger. il étoit à propos de les supprimer à cause des scandales et des plaintes qu'elles causent tous les jours. F. dans M. Dupin la réponse de la nation française contre les annates. Tom. XII.

bibl. p. 25.

XLle Sess. Le concile ordonna, pour cette fois seulement, que six prelats seroient choisis dans l'espace de dix jours, pour proceder, avec les cardinaux, à l'election d'un sonverain pontife. En conséquence, les électeurs entrèrent le premier novembre dans le conclave, qui fut gardé par deux princes avec le grand maître de Rhodes; et trois jours après, le cardinal Colonne fut elu pape, et prit le nom de Martin V. Après son couronnement, les nations lui ayant demandé de travailler à la reformation qu'il avoit promise après son election, il renouvela sa promesse.

XLII<sup>e</sup> Sess. Le nouveau pape y présida, et l'empereur y fut présent. Les nations présentèrent un mémoire au pape pour l'affaire de la réformation; mais Martin, importuné de leurs instances, donna un projet de réformation sur les dixhuit articles proposés dans la qua-

rantième session.

Entre la quarante-deux et la quarante-troisieme session, le pape donna une bulle pour confirmer le concile de Constance. Dans l'édition de Haguenau, en 1500, cette bulle est regardée comme-celle du concile même, avec ces mots: Sacro approbante concilio; au lieu que dans les autres éditions, il semble que ce soit le pape qui approuve le concile, parce qu'il y a à la tête : Lettre de Martin V, qui approuve la condamnation des erreurs de Wiclef et de Jean Hus, prononcée par le concile de Constance. Quoi qu'il en A l'égard de la taxe des bénéfices, bulle est remarquable, en ce que

Martin V veut que celui qui sera suspect dans la foi , jure qu'il recoit tous les conciles généraux, et en particulier le concile de Constance, representant l'Eglise universelle, et que tout ce que ce dernier concile a approuvé et condamné soit approuve et condamne par tous les fideles: ce qui prouve que ce pape a reardé ce concile comme œcuménique et universel; car, comme il veut que toutes les décisions de ce même concile soient approuvées tout le monde, il approuve donc la supériorité du concile sur les papes, puisque cette supériorite fut decidee dans la cinquième session. Fabr.

XLIIIe Sess. On publia quelques décrets par lesquels ou restreignit les exemptions et les dispenses; on condamna la simonie; on renouvela les canons touchant la modestie des occlesiastiques dans leurs habits. maisonne toucha point aux antres objets de la reforme, c'est-à-dire que des dix-huit articles contenus dans le décret fait à la quarantième session, et qui engageoient le pape futur à réformer l'Eglise, il n'y en ent que six réglés dans cette quarante-troisième session, et le pape cluda la reforme des cardinaux et de la cour de Rome, qui avoit éte ordonnée par le conzile. Lab. G. Tom. XII, p. 2533.

XLIV° Sess. Le pape y fit lire une bulle, par laquelle, pour satisfaire un décret de la trente-neuvieme session, il nommoit, avec le consentement des Peres, la ville de Pavie pour la tenne du prochain concile.

XLV° et dernière Sess. Le 22 avril 1418. Le pape lut un discours après une messe solennelle; et un cardinal, par ordre du pape et du concile, dit aux assistants : Messieurs, allez en paix. Ce concile dura trois ans et demi.

CONSTANTINOPLE (Conci-Nabule de ). Lan 336 , convoqué par les ensebiens (c'etoit la principale)

branche des ariens), dans la vue de faire recevoir Arius d'une manière éclatante dans Constantinople : ils firent convoquer cette assemblée des diverses provinces du Pont, de Cappadoce, d'Asie, de Phrygie, de Bithynie, de Thrace et d'autres par-

ties de l'Europe.

Saint Alexandre, évêque de Constantinople, voyant que les ensebiens y dominoient, s'efforça de les faire separer, mais il ne le put. On y traita l'affaire de Marcel d'Ancyre . qui avoit toujours été fort attaché à saint Athanase. On l'accusa de sabellianisme : c'étoit le reproche ordinaire que les ariens faisoient aux catholiques : on le déposa et au l'excommunia. Les ensebiens y dressèrent une profession de foi, dans laquelle, par des explications captieuses, ils declaroient en quel sens ils approuvoient le mot de consubstantiel. Mais leur principal but, dans ce concile, etoit le retablissement d'Arius. Car saint Alexandre, n'avant pu empêcher l'empereur de faire venir Arius à ce concile, avoit déclaré qu'il ne le recevroit point dans son église. Cependant, vovant que les ensebiens ctoient les maîtres, et que l'impie Arius etoit sur le point de reussir dans son dessein, il s'enferma dans son eglise, se prosterna an pied de l'autei, couche le visage contre terre, et etendant ses mains vers Dien , il lui demanda, avec larmes, de venir au secours de ses'scryiteurs par quelque signe eclatant. Le prêtre Macaire qui étoit avec lui, et de la bouche duquel saint Athanase l'apprit, entendit qu'il disoit à Dieu : « S'il » faut, Seigneur, qu'Arius soit de-» main reçu dans l'Eglise, delivrez » votre serviteur des liens de ce » corps , et ne perdez pas le juste » avec l'injuste; mais si vous avez » encore pitié de votre Eglise, et « je sais. Seigneur, que vous en au-» rez pitie; ne permettez pas que » votre heritage tombe dans l'avi-

» lissement et dans le mépris : ôtez l » Arius du monde, de peur que » s'il entre dans votre Eglise, il ne » semble que l'hérésie y entre avec » lui, et que l'impiété ne passe dé-» sormais pour la piete. » Il paroît que Dieu exauca les yœux ardents de son serviteur; car, pendant que les eusebiens menoient, comme en triomphe, Arins dans les rues de Constantinople pour le faire entrer solennellement dans l'Eglise, cet heresiarque, se sentant presse d'un besoin naturel, fut obligé de quitter son cortege, et d'aller dans un lieu où il mourut subitement, après avoir perdu une grande quantité de sang. Tout le mende attribua cette mort aux prières de saint Alexandre, ainsi qu'à celles de saint Jacques de Nisibe, qui etoit alors à Constantinople et qui engagea les fidèles de faire, pendant sept jours, des jeunes et des prières pour detourner le malheur qu'il craignoit.

CONSTANTINOPLE (faux C. de ) l'an 360, par les acaciens, pour renverser tout ce qui s'etoit fait au concile de Seleucie : il y eut environ cinquante evêques, à la tête desquels étoit Acace de Césarée et Eudoxe d'Antioche. Ils y firent venir les évêques de Bithynie. On y confirma la formule de Rimini : on la fit signer par tromperie aux semiariens, et à tous les autres de l'assemblee, en leur promettant de condamner le dogme des anomeens : ce qu'on ne fit pas. Le concile deposa Aëce du diaconat, et le chassa de l'Eglise, à cause de ses écrits impies. Cette condamnation, an fond, etoit pour obeir à l'ordre de l'empereur, et tâcher d'ôter l'impression qu'on avoit donnée à Constance, qu'ils suivoient la doctrine de cet athée. Ainsi il se trouva condamné, nonseulement par la souscription des orthodoxes, mais de ceux mêmes qui etoient dans ses sentiments. On pro-

munication contre dix évêques qui refusèrent de signer cette condamnation. Aëce fut d'abord banni dans la Cilicie, ensuite sur les confins de la Pisidie où il publia sou hérésie plus impudemment que jamais Ensuite les mêmes evêques du concile deposerent plusieurs autres evêques semi-ariens, qui furent banuis, entr'autres Macedone de Constantinople, comme coupable d'un grand nombre de meurtres. On prétend que ce fut alors qu'il se declara contre la divinité du Saint-Esprit. Il ne fant pas s'imaginer, dit M. de Tillemont, que tous les crimes qu'on allegnoit contre ces prelats fussent bien prouves. Leurs actions furent examinees sans observer aucune loi. Car ces evêques, pour satisfaire leur passion contre les semi-ariens, etoient en même temps les accusateurs et les inges.

Les acaciens, ayant chassé et dépose tous ces évêques, partagèrent entr'eux leurs églises comme il leur plut. Bien plus, ils envoyerent par tout l'empire la formule de Rimini, avec un ordre de l'empereur, que tous ceux qui refuseroient de la signer, seroient envoyés en exil; Acace et Eudoxe d'Antioche, n'ayant point de plus grand desir que d'abolir, s'ils l'eussent pu, la foi de Nicee. Cette exaction fut la source d'une infinite de maux : elle remplit l'empire de trouble, et exposa les eglises à une persecution égale à celle des empereurs païens. « La son-" scription, dit l'auteur ci-dessus, fut » une des dispositions nécessaires pour entrer et se conserver dans » l'episcopat. Ceux qui avoient paru » invincibles jusqu'alors cedérent à » cette tempête: si leur esprit ne tom-» ha pas dans l'heresie, leur main y » consentit : peu s'exemptèrent de » ce malheur, n'y ayant eu que leur » vertu qui les fit resister genéren-» sement. Dieu les conserva, afin » qu'il restat encore quelque senonça aussi une sentence d'excom- | » mence et quelque racine pour

» faire refleurir Israël et lui donner l » une nouvelle vie par les influences |

" du Saint-Esprit."

Saint Hilaire de Poitiers, qui étoit pour lors à Constantinople, fut de ce nombre. Voyant que la foictoit en péril, parce que les évêques occidentaux avoient été trompés par la formule qu'on leur avoit fait recevoir à Rimini, demanda audience al'empereur par un cerit, où il fait voir l'abus de tant de formules de foi, et il s'offrit d'en prouver l'absurdité en présence du concile; mais les ariens ( ou acaciens ) refuserent son defi, et le firent renvoyer à Poitiers comme un homme qui troubloit l'Orient.

Saint Jérôme marque, sur cette année, que des évêques, en grand nombre, s'oublièrent jusqu'à faire union avec les ariens, sous prétexte d'avoir la paix, et d'obeir à l'empe-

renr.

Vollà , dit saint Grégoire de Nazianze, quelles furent les suites de l'absence de saint Athanase. Voilà quels furent les ravages que les ennemis de la vérité firent dans l'Eglise, après avoir banni ceux qui en etoient comme les gardiens. Sozom. IV. e. 24. Sev. Sulp. p. 432. Greg. or.

21. p. 389.

CONSTANTINOPLE (C. de) second concile GÉNÉRAL, l'an 381. Ce fut par l'ordre de l'empereur Théodose que ce concile fut convoque. Les principaux sujets de cette convocation furent d'y faire confirmer la foi de Nicée, de donner un évêque à l'église de Constantinople, ( de travailler à la réunion des eglises ) et faire des réglements pour le bien de l'Eglise. Les évêques y vinrent de toutes les provinces de l'Orient hors l'Egypte. On en compte cent cinquante, selon la plus commune opinion. Les souscriptions marquentles noms de cent quarantedeux. Les plus renommés de ces l évêques étoient saint Mélèce d'Antioche, saint Grégoire de Nysse, vèrent, s'opposèrent à ses bons des-

saint Pierre de Sébaste son frère. saint Amphiloque, saint Pélage de Laodicee, saint Euloge d'Edesse. saint Cyrille de Jerusalem , Hellade de Césarée en Cappadoce, Diodore de Tharse, Acace de Berce. Il n'y a point eu de concile dans l'Eglise, dit M. de Tillemont, où l'on trouve un plus grand nombre de saints et de confesseurs; mais il y en avoit aussi qui avoient des qualités bien différentes.

On ne voit point qu'il y ait eu ni lettres, ni deputes envoyes de la part de Damase, ni des autres Occidentaux. Théodose n'avoit assemblé ce concileque de l'Orient, parce que les erreurs que l'on y vouloit condamner n'avoient cours qu'en Orient. Saint Melece présida d'abord à cette illustre assemblée; mais ses incommodités l'obligèrent

souvent de s'en absenter.

On traita d'abord de ce qui regardoit l'église de Constantinople : on declara que Maxime, nommé le cynique, n'avoit été et n'étoit point évêque; que son ordination et tout ce qu'il avoit fait en cette qualité ctoit illégitime, et qu'il étoit un usurpateur du siége de Constantinople. On élut à sa place saint Grégoire de Nazianze ; on fit violence à sa modestie , on l'obligea , malgré ses gémissements et ses cris, d'accenter le siège de Constantinople, et on le placa comme malgre lui sur le siége episcopal.

Sur ces entrefaites, Dieu retira à lui saint Melèce , au milieu de ce grand nombre d'évêques qu'il avoit rendus témoins de sa piete. Après sa mort, ce fut saint Grégoire de Nazianze qui présida au concile. Ce grand évêque fit alors tous ses efforts pour qu'on laissât Paulin gouverner l'église d'Antioche : c'étoit dans la vue d'apaiser le schisme qui divisoit cette église; mais tous ses soins furent inutiles. Les évêques d'Egypte et de Macédoine qui arri100

seins, se montrèrent ses ennemis, et critiquèrent son élection sur ce prétexte qu'etant évêque d'un autre siege, on l'avoit fait passer à un autre. Ce qui porta saint Grégoire a l'action la plus héroïque, qui fut de supplier les évêques de lui permettre de quitter le siège de Constantinople, si sa démission devoit procurer la paix : ce qu'il fit en effet, après avoir dejà fait régner l'ordre et la pieté d'une manière admirable dans l'église de Constantinople. On mit à sa place Nectaire. Dans cet intervalle, Theophile d'Alexandrie presida au concile. Nectaire avoit eté prêtre de cette ville ; et, bien loin de s'être exerce dans les degrés inferieurs comme les canons t'ordonnent, il n'etoit pas encore senlement baptisé. Plusieurs disent qu'il fut elu par le parti des évêques qui avoient montré le plus de passion contre saint Grégoire. D'antres, qu'il fut enlevé par le peuple dont il etoit aime à cause de sa donceur, et qu'il fut sacré par les cent cinquante évêgues, dont plusieurs, selon Sozomène, s'etoient d'abord opposés à son election. Onoi qu'il en soit, ce fut Nectaire qui présida an concile aussitôt après son election.

On ne sait pas précisément en quel temps les actions suivantes du

concile se passerent.

On travailla à réunir les macédonieus, et on leur proposa de recevoir le concile de Nicée; mais ils aimèrent mieux se retirer, et le concile les déclara hérétiques. On fit

ensuite phisieurs canons.

Le même concile renouvela, par son second canon, l'ancienne loi de l'Eglise, autorisée par les quatre, cinq et sixieme canons de Nicée, qui vouloient que les élections des evêques de chaque province se fissent par ceux de la province même, et par les prélats voisins que ceux-ci | voudroient appeler : ce qui est dit l

tions, mais encore dans les autre. affaires de l'Eglise; cepeudant opn'en doit pas conclure que les évêques pretendissent defendre d'appeler à Rome. Ce même canon donne à l'eglise de Constantinople la prérogative d'honneur ou le premier rang après celle de Rome, par cette segle raison que Constantinople ctoit la nouvelle Rome : aussi ce canon a-t-il beaucoup souffert de difficultés de la part de Rome ; et les suites en ont-ete fort importantes; car an lien d'une simple dignite pour le siège de Constantinople, ce fut bientôt une juridiction fort etendue.

Le sixieme canon, qui ne s: tronve point dans le recueil de De nis-le-Petit, regarde la discipline de l'Eglise, et yeut que toutes sortes de personnes soient admises à acruser les évêques et les autres erclésiastiques des torts gn'elles préteudront en avoir reçus; mais que pouce qui regarde les matières ecclesiastiques, on ne doit point recevoir pour accusateurs ni les héreilanes. ni les schismatiques, ni les personnes excommunices on déposees, ou accusées de quelque crime, avan.

que de s'être justifiées.

Le septieme regle la manière dont les héretiques doivent être reçu. dans l'Eglise; c'est-à-dire que les uns seront seulement obligés de donner une requête et d'anathématiser toutes sortes d'héresies, apres quoi ils seront signés pour recevoi. le Saint-Esprit, et oints du saiuz chrême an front, aux yenx, au nez, à la bouche et aux oreilles, et que les autres seront reçus comme païens, catéchisés, exorcisés et baptisés. Le concile avoit en vue divers hérétiques. Au premier rang étoient les ariens, les macédoniens, les pavatiens, les guartodécimans et les apollinacistes. Dans le secondétoient les eunomiens, les monianistes, les sabelliens et antres; mais ces hérenon-seulement à l'égard des élec- tiques, que le concile ordonne de reçu le baptême, ou ils ne l'avoient point recu dans la forme de l'E-

Pour ce qui regarde la foi, le concile condamne les ariens et les zunomiens, qui combattoient la divinité du Verbe, les macédoniens qui refusoient de reconnoître celle du Saint-Esprit, et les apollinaristes, qui ruinoient la vérité de l'Incarnation. Les uns et les autres l'avoient deià été par divers conciles particuliers.

Le concile décida 1.º que le Saint-Esprit est consubstantiel au Père et au Fils. 2.º Il confirma le concile de Nicée, et anathématisa par écrittoutes les nouvelles hérésies. 3.º Après avoir approuvé ce que les autres conciles avoient fait de bien, il fit une profession de foi plus étendue, dans laquelle on croit, avec juste fondement, que le symbole, que l'église latine et la grecque chantent à la messe, étoit contenu : il comprend celui de Nicée tont entier, avec quelques additions; les unes touchant le mystère de l'Incarnation, à cause des apollinaristes; et les autres sur le Saint-Esprit, à cause des macédoniens. Ainsi après ces mots du symbole de Nicée : il s'est incarné, celui de Constantinople mit ceux-ci : par le Saint-Esprit et de la vierge Marie. Le symbole de Nicée disoit seulement : il a souffert, est ressuscité le troisième jour , est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts; le symbole de Constantinople dit : il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate; il a souffert et a été enseveli ; il est ressuscité le troisième jour, suivant les écritures : il est monté aux cieux ; il est assis à la droite du Père, et il viendra encore avec gloire juger les! vivants et les morts : son royaume n'aura point de fin.

Le symbole de Nicée disoit simplement: nous croyons aussi au c. 5. p. 216. a. Saint-Esprit, et ne parloit point de

baptiser, on n'avoient point du tout l'Eglise. Celui de Constantinople dit : nous croyons aussi au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Pere et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Nous croyons en une seule Eglise, sainte, catholique et apostolique : nous confessons un baptême pour la rémission des péches : nous attendons la résurrection des morts, et la vie du siecle futur. *Amen*.

> Tout le commencement du symbole du concile de Constantinople est le même que celui de Nicée : c'est ce symbole de Constantinople

que l'on dit à la messe.

Ce concile fit ces additions pour expliquer davantage les articles attaqués par les hérétiques et exclure les faux sens qu'Apollinaire, Va-lentin et Macédone lui donnoient.

Par ce moyen, dit M. de Tillemont, ce symbole si sage, si salutaire et si digne de la grâce de Dieu qui le prodnisoit, fut suffisant pour nous instruire parfaitement de la véritable foi touchant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le mystère de l'Incarnation. Le concile dit seulement que le Saint-Esprit procède du Père; les Latins y ont depuis ajouté, et dú Fils: addition qui fut dans la suite une occasion aux Grecs de se plaindre des Latins. Cette addition Filioque commença en Espagne l'an 447. Les eglises de France ont fait ensuite la même chose, et celle de Rome les a imitées après le pape Paul III.

De tous les actes de ce concile il ne nous reste que le symbole et le canons avec la lettre qui les adress à Théodose. Ce concile est reconnu pour le 2º concile œcuménique par le consentement que l'Occident a donné depuis à ce qui avoit été décidé touchant la foi. Theod. L. V. c 7. et 8. p. 711. c Sozom. l. I. c. 8. p. 714. a. Chron. Prosp. Facund. l. I'.

CONSTANTINOPLE (C. de)

l'an 382, tenu pour apaiser les di-I que l'on croit avoir fait assembler visions d'Antioche, dont Flavien les évêques pour cette cérémonie. a voit été nomme évêque au concile | On y traita d'abord du différend de de Constantinople précédent, du vivant de l'évêque Paulin. La plupart des évêques qui avoient com-; osé le dernier concile se trouvèrent 🕏 celui-ci. On ne sait rien de bieu positif de ce qui se passa à ce concile, sinon qu'on y confirma l'election de Flavien : ils écrivirent une lettre anx Occidentanx pour s'excuser d'aller au concile de Rome qui se tenoit dans le même temps, car saint Ambroise et les évêques d'Italie s'étoient plaints que les Orientaux s'étoient assemblés pour fuir le concile de Rome. Ils ajoutent à cela une déclaration expresse de leur foi, tant sur la Trinité que sur l'Incarnation. Ils disent ensuite que les canons de Nicee voulant que les ordinations de chaque province se fasseut par les prelats de la province même, c'étoit selon les règles que Nectaire avoit eté clu évêque de Constantinople, dans le concile œcumenique de ce nom, et qu'ils avoient reen l'élection de Flavien pour le siège d'Antioche faite par tout le diocèse d'Orient, et reconnu saint Cyrille pour légitime évêque de Jérusalem. Theod. 1 V. c. 9. p. 714.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 383, Théodose y assembla, de tous côtés les évêques de toutes les sectes pour les réunir toutes; elles furent toutes condamnées par l'empercur, excepté la catholique. Il faut croire que ce prince consulta les évêques catholiques qui étoient à ce concile. Socrate dit, qu'ayant la leurs diverses confessions de foi, il rejeta toutes celles qui divisoient la Trinité, et n'approuva que celle du consubstantiel. Pag. Fl. Soc. V. c

10. Sozom. VII. c. 12.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 394, le 29 septembre, tenu [ pour la dédicace de l'Eglise des apô-

Bagade et d'Agape, qui se disputoient l'évêché de Bostres, metropole de l'Arabie. Nectaire de Constantinople présidoit en présence de Theophile d'Alexandrie, et de Flavien d'Antioche. On y décida que le nombre de trois évêques, quiest suffisant pour l'ordination, ne suffit point pour la deposition.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 403, tenu par quarante évêques en faveur de saint Jean Chryssostônie, injustement déposé au concile du Chêne, pour avoir refuse d'y comparoître : l'empereur l'exila, mais son exil ne dura qu'un jour, et il revint comme en triomphe à

Constantinople.

CONSTANTINOPLE (fanx C. de) 403. Saint Jean Chrysostôme y fui déposé une seconde fois. On pretendity faire valoir contreve saint le quatrième canon du concile d'Antioche, qui dit, que si un évêque déposé par un concile ose s'ingérer dans le ministère, il n'aura plus d'espérance d'être rétabli dans un autre concile. Les ennemis de saint Chrysostôme prétendoient qu'il étoit dans le cas de ce canon; mais ses amis soutenoient que ces canons avoient été fails par les ariens, contre saint Athanase. Malgré cette raison, la cabale formée par les évêques , qui avoient été séduits par la libéralité de la cour, et la haine de l'impératrice Eudoxie contre saint, l'emportèrent sur son innocence. Il fut chasse de Constantinople par un ordre de l'empereur Arcade, et envoyé à Cucuze en Arménie. Ce prince, il est vrai, dit à Acace de Bérée et à Antiochus de Ptolémaïde, qu'ils prissent garde de lui avoir donné un mauvais avis; mais ilsdirent hardiment : nous prenons sur notre tête la déposition de tres, bâtic par Ruffin, prefet du Jean : tous ceux qui étoient attaprétoire, alors tout-puissant, et chés à saint Chysostome souffrirent

une crnelle persecution. Arsace fut | élu en sa place. Fl. Hist. Eccl. Pallad. p. 77. Socr. VI. c. 18. Sozom. VIII. \$ 20.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 426, pour y ordonner l'évêque

Sisianius.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 448, le 8 novembre, tenu par saint Flavien, évêque de Constantinople, pour la condamnation d'Eutychès. Eusèbe de Dorylee y présenta une requête contre cet hérésiarque, dont il est très-important de faire connoître ici la personne et les erreurs.

Eutychès étoit abbé d'un monastère considérable, hors la ville de Constantinople, et faisoit grande profession d'humilité; il etoit dejà fort avance en âge lorsqu'il commença à passer pour berétique. Saint Léon l'appelle un vieillardegalement imprudent et ignorant. En effet, il n'avoit aucune erudition ni au cun talent. Mais son ignorance étoit accompagnée d'orgueil; car ce qui le fit tomber dans l'erreur, fut que, dans les obscurités du mystere de l'Incarnation, il aima mieux suivre son propre esprit que de s'en tenir à la doctrine de l'Eglise. S'étant mis dans l'esprit de combattre l'hérésie de Nestorius, qui vouloit, selon ses propres expressions, que le Fils de la Vierge ne fût gu'homme, et non pas Dieu, il soutenoit qu'il etoit Dieu, et tellement qu'il n'etoit pas véritablement homme, et n'avoit que l'apparence et non la verité du corps humain.

Nestorius ne vouloit pas que le Verbe se fût fait homme en unissant la nature humaine à sa nature | divine, et Entychès vouloit qu'il se sut fait homme, en ne faisant de la nature divine et de la nature humaine qu'une substance et une nature. Le principal point de son hérésie, et l

seule nature en Jésus-Christ, et qu'on ne peut point dire qu'il y en ait deux; car il soutint opiniâtrément cette erreur dans le concile dont il est ici question, sans la you-

loir corriger.

Pour la rendre moins odicuse, il disoit que Jésus-Christ étoit de deux natures avant l'union, mais qu'après l'union ces deux natures n'en faisoient qu'une. Cette erreur entraînoit d'étranges conséquences; car Eutychès, en ôtant à Jésus Christ la vérité de la nature humaine, lui ôtoit la qualité de médiateur ; il detruisoit la vérité des souffrances, de la mort et de la résurrection du Sauveur, puisque teutes ces choses appartiennent à la nature humaine, et non à l'apparence du corps passible et mortel ni à la divinité même, puisqu'il s'ensuivroit de là que c'etoit la divinité même qui avoit souffert la croix et la mort, et qu'en un mot, Jésus-Christ étoit un homme fanx ou phantastique, et un Dien paisible.

Il parut qu'Eutychès s'engagea peu à peu dans cette erreur, par son aversion pour ceux qu'il s'imaginoit être nestoriens; tels que Diodore de Tharse et Théodore de Mopsueste. Il répandit ensuite le veniu de son hérésie, non par des écrits, mais par des discours, dont il entretenoit ce grand nombre de moines qu'il gouvernoit, sous prétexte de leur donner des instructions ainsi qu'à des séculiers. Il fut assez malheureux pour réussir dans ce dessein et faire tomber beaucoup de personnes simples et peu instruites dans la foi. Cette héresie avoit dejà fait des progrès dès l'année précédente, puisque Théodoret la combattoit alors par ses discours et par ses écrits. Eusèbe de Dorylée fut celui dont le zèle se signala le plus en cette occaqui a été embrassé par toutes les bran- | sion; et on doit le regarder comme chessorties de ce malheureux trone, la principale cause de la première etcit qu'il croyoit qu'il n'y a qu'une combannation d'Eutychès. N'étant encore que laïque, il s'étoit déjà élevé contre l'impieté de Nestorius.

Après avoir essavé en vain de faire revenir Eutychès de son erreur, il avertit saint Flavien de ce qui se passoit; et profitant de l'occasion du concile que tint saint Flavien, touchant quelque différend survenu entre le metropolitain de la Lydie et deux de ses suffragants, il présenta une requête au concile, par laquelle il accusoit Eutychès d'hérésie, et demanda par les considérations les plus pressantes qu'on ne négligeat point cette affaire, et qu'on fît comparoître Eutychès; ce qui fut aussitôt ordonné.

Dans la seconde séance du 18 novembre, où il se trouva dix-huit évêques, on lut, sur la demande d'Eusèbe, la seconde lettre de saint Cyrille à Nestorius, confirmée par le concile d'Ephèse, et celle par laquelle il s'étoit réuni avec les Orientaux. Après cette lecture, Eusèbe déclara que ces lettres contenoient sa foi, que c'étoit par elles qu'il combattoit ceux qui attaquoient la doctrine de l'Eglise. Saint Flavien déclara qu'il recevoit ces deux lettres, et exposant plus particulierement sa foi sur le mystère de l'Incarnation, il dit que Jésus-Christ est Dieu parfait et homme parfait, consubstantiel à son Père selon sa divinité, et à sa mère, selon son humanité : que des deux natures unies en une seule hypostase et en une seule personne, il résulte après l'Incarnation un seul Jesus-Christ.

Après cette exacte profession de foi que tous les évêques approuverent par leurs avis, et qui le fut encore authentiquement dans la suite par le concile de Calcédoine. il ajouta : quiconque admet une des ministres de l'autel, et du corps sacré de l'Eglise. Tous les évêques confirmèrent la doctrine de saint qui ctoit plein de charité pour lui, Flavien, et opinèrent de même, accordèrent ce délai; mais Eutychès Cependant Eutychès, qui avoit été les profits pour recourir à la puis-

cité au concile, répondit aux députés qu'il ne pouvoit venir au concile. parceque, des le commencement de sa retraite, il avoit forméla résolution dene jamais sortir de son monastère; qu'Eusche etoit son ennemi; et. parlant de sa croyance, il dit que. quand même on lui montreroit, dans les Pères, que Jésus-Christ est de deux natures unies hypostatiquement, il ne le recevroit point.

Les députés avant fait leur ranport, dans la troisième séance, de la réponse d'Eutychès, le concile jugea à propos de le faire citer une seconde fois : et, dans cet intervalle. on vérifia, dans le concile, qu'Eutychès envoyoit signer dans les monastères un tome ou écrit dont on ignoroit l'auteur, et qu'il travailloit à faire déclarer les moines pour lui. Les députés du concile étant allés trouver Eutychès pour le sommer une seconde fois de comparoître au concile, il persista à dire qu'il ne pouvoit pas violer la résolution qu'il avoit prise, et voulut même exposer ce qu'il croyoit. Mamas, un des députés, lui ayant demandé par quelle nature le Verbe avoit voulu relever la nature humaine, il cluda la question en demandant qu'on lui montrât les deux natures dans l'Ecriture sainte, et qu'il ne consentiroit jamais à ce terme. Les députés ayant rapporté la réponse d'Eutyches au concile, il fut dit qu'on le citeroit pour la troisième et dernière fois. Eutychès n'attendit pas la troisième citation : il envoya au concile l'abbé Abraham pour parler de sa part; mais on lui dit que c'étoit à Eutychès à venir se justifier lui-même. Dans le même temps, la troisième citation lui ayant été faite, il dit qu'il viendroit croyance contraire, nous le separons | au concile le lundi suivant 22 novembre.

Les Pères , à la prière de Flavien

sance de Chrysape, dont il étoit s'étoit rendu homme parfait pour le parrain; et sous prétexte que sa vie etoit en danger s'il se présentoit au concile, il en obtint une nombreuse escorte de soldats et d'officiers du Prétoire, pour l'accompagner au concile. L'empereur Théodose lui donna même le patrice Florentius pour assister au jugement du concile, à quoi saint Flavien s'opposa, representant combien il etoit etrange de voir un officier de la cour assister à une affaire de cette nature, mais ce fut inutilement.

Le jour de la séance, 22 novembre, les evêques s'etant assembles au nombre d'environ trente, on demanda si Eutychès étoit venu; et. comme on l'alloit chercher, il arriva avec un grand eclat, accompagné d'un grand nombre de moines et de soldats. Un officier presenta au concile une lettre de l'empereur. sur le choix qu'il avoit fait de Florentius, pour assister à ce qui se passeroit dans l'assemblée. Cette lettre lue, on fit des acclamations à l'empereur, et Florentius arriva peu après. Le concile fit d'abord lire les actes des séances précédentes. On demanda à Eutyches s'il croyoit union des deux natures, et il dit qu'il la crovoit selon son idée des deux natures avant l'union. Lusebe 'ni demanda s'il croyoit qu'il y eût deux natures apres l'incarnation, et que Jesus-Christ fût consubstantiel aux hommes selon la chair. Se voyant pressé de répondre, et ne trouvant plus de subterfuge, il dit qu'il n'étoit pas venu pour dispuier, mais pour rendre compte de sa foi, et il présenta en même temps un papier qu'il dit contenir sa croyance. On lui dit de le lire, il le refusa, et saint Flavien ne jugea pas à propos de recevoir ce papier, et dit à Euryches qu'onn'avoit pas besoin de papier pour rendre compte de sa foi. Entyches dit qu'il confessoit que Jesus-Christ, incarné, etoit venu de la sainte Vierge, et l

notre salut.

Comme saint Flavien vouloit quelque chose de plus precis, il lui demanda s'il croyoit que Jesus-Christfut consubstantiel à sa Mère et à nous selon son humanité, et qu'il fût de deux natures. Sur le premier point, il dit qu'il etoit prêt de l'avouer, puisqu'on jugeoit à propos qu'il le dit. Sur le second, et repondant à la question de Florentius. il dit qu'il avoit été de deux natures avant l'union; mais qu'après l'union il ne reconnoissoit qu'une nature. Basile de Seleucie lui dit : Si vous ne dites de ux natures apres l'union, vous admettez un melange et une confusion. On lui dit qu'il falloit qu'il anathematisat tout ce qui etoit contraire a ce qu'on venoit de lire de saint Cyrille; mais il le refusa absolument, disant que s'il etoit assez malheureux pour le faire, il anathematisoit ses Peres. Sur quoi le concile se leva ets'ecria qu'Eutyches même etoit anatheme. Les actes du concile le portent ainsi.

Les évêques furent d'avis qu'il méritoit d'être déposé; mais, avant gu'on prononcât sa sentence, on luz fit de nouvelles instances pour reconnoître deux natures en Jesus-Christ apres l'incarnation. Florentius même l'exhorta à confesser les deux natures, ajoutant : celui qui ne dit point de deux natures et deux natures n'est pas orthodoxe. Mais Eutychès ne répondit autre chose à toutes les instances qu'on lui fit, sinon qu'on lût les écrits de saint Athanase, marquant sans donte, dit M. de Tillemont, quelques ouvrages attribués à ce saint, que l'on pretend être d'Apollinaire. Et, comme il ne se rendoit point, tout le concile s'écria en disant, qu'il ne falloit plus penser à persuader cet homme obstiné, et qu'on n'y gagneroit rien. Alors le prêtre Astere lut la sentence de deposition.

Elle portoit qu'Euivelies, avant

eté pleinement convaince de suivre l'avoient cédé, dans le faux concile les erreurs de Valentin et d'Apol-l d'Ephèse, à la violence de Dioscore. linaire, étoit entierement prive de la dignité ecclesiastique, de la conmunion de l'Eglise et de la conduite de son monastère : et que qui conque ne se separeroit pas de sa conversation, seroit sépare hai-même de la communion de l'Eglise. Cette sentence fut signée par les trente ou trente-deux evêques, et par vingttrois abbes. On pretend qu'Eutyches dit tout bas à Florentius, qu'il en appeloit au concile œcumenique, et qu'il lui donna, apres le concile, une copie de la requête d'appel. qu'il disoit y avoir presentee. La condamnation d'Eutyches fut signee par les abbes de Constantinople et les évêgues d'Orient; mais les moines d'Egypte rejetérent cette condamnation. Eutychès présenta une requête à l'empereur, et il vint à bont, par ses mensonges et ses cabales, de surprendre Theodose, et d'obtenir de lui un concile œcuménique. I. EPHESE (brigandage d'). Leo. Ep. 26. 27. Conc. Tom. II . p. 220. cl

seq. p. 228. et 441. CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 449, 8 avril. On y vérifia les actes de la condamnation d'Eutyches, et on en reconnut la sincérité.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 450, sous Anatolius, successeur de saint Flavien, mort des mauvais traitements qu'il avoit reçus au brigandage d'Ephèse. C'etoit après la mort de Theodose. Il assembla ce concile de tous les evêques, abbes, prêtres et diacres qui se rouverent alors à Constantinople. On y lut-et-on y approuva-la lettre de saint Leon à Flavien, avec les passages des Pères grecs et latins qui en appuyoient la dectrine, et on y prononça anathème à Nestorius, à Eutychès et à leurs dogmes. Les légats du pape rendirent grâces à Dieu de ce qu'ils trouvoient presque tout le monde uni dans la même foi. A l'égard des évêques qui patriarches, furent rappelés et ré-

il y en eut plusieurs qui témoignerent avoir regret de leur faute, et offrirent de condamner l'erreur avec ses auteurs, pour rentrer dans la communion de l'Eglise. On ordonna , sur l'avis des legats, qu'on leur accorderoit la conduite et la communion de leurs eglises. Conc. Tem. II. p. 531. d.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 459, tenu par le patriarche Gennade, contre les simoniaques. Nous en avons la lettre synodale

sans date. D. M.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) (non reconnu) l'an 475, tenu par le crédit de Thimotée Élure, évêque d'Alexandrie, contre le concile de Calcédoine. Les herétiques condamnes furent remis dans leurs sieges. entr'autres Pierre le Foulon.

CONSTANTINOPLE (C. de ) l'an 478, tenu par le patriarche Acace. Pierrele Foulon , Jean d'A-\* paince et Paul d'Ephese y furent con-

damnés. D. M.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 492. On y confirma le concile de Calcedoine sous l'evêque Euphemius, qui l'avoit fait recevoir auparavanta l'empereur Anastase, avant de le couronner.

CONSTANTINOPLE (faux C. de) l'an 497, où les evêques eurent la lâcheté de déposer et d'excommunier le patriarche Euphemius, en elisant Macédonius, par une basse complaisance pour l'empereur Anastase.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 518, le 20 juillet, sous l'empercur Justin. Le patriarche Jean rassembla à ce concile quarantequatre évêques. Les abbés de la ville, au nombre de cinquante-quatre, y présentèrent une requête au concile pour demander qu'on mît dans les dyptiques, Euphémius et Macédonius. Tous ceux qui avoient été bannis pour la cause de ces deux

conciles généraux et saint Léon furent aussi mis dans les dyptiques, Sévère d'Antioche fut anathematisé. Ce decret fut envoyé partout, par Jean de Constantinople, avec un édit de l'empereur pour le faire

exécuter. Tome F. C. p. 170. CONSTANTINOPLE (Assemblée genérale à ) la même année, le ieudi-saint 28 mars, Jean de Constantinople fut reuni au pape après avoir declare qu'il recevoit les quatre conciles, et qu'il condamnoit tous ceux qui avoient voulu y contrevenir. Acace, de Constantinople, fut effacé des dyptiques, avec Fravitte Euphémius, Macedonius, Timothée et les noms des empereurs Leuon et Anasiase.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 520, Epiphane y fut clu patriarche de Constantinople le 25 fevrier, à la place de Jean, qui étoit mort au commencement de cette

année.

CONSTANTINOPLE (Conférence de) l'an 532, entre les catholiques et les severiens. Ceux-ci furent confondus, et ily en eut plusieurs qui revincent à l'Eglise.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 536, tenu par le pape Agapit. On y déposa Anthyme, qui avoit été fait patriarche de Constantinople par le credit de l'imperatrice Theodora, sur le refus qu'il fit de donner une confession de foi catholique, ( car il ctoit ennemi du concile de Calcédoine ) et de retourner à son siege. Mennas fut consacré à sa place par le pape. Tom. I. Conc. p. 41.

CONSTANTINOPLE (C. de) la même année, par l'ordre de l'empercur Justinien , et tenu par Mennas, le 2 mai, à la tête de plus de l soixante evêques, et cinquantequatre abbes des monastères de Constantinople. Anthyme y fut cité à continua.  $D \cdot M$ . comparoître dans trois jours, et n'ayant pas comparn, on prononça l'an 551, tenu par le pape Vigile, le jugement qui le déposoit. On y lavec treize evêques latins : il y de-

tablis dans leurs places. Les quatre | prononça aussi anathème à Sevère d'Antioche et à Pierre d'Apamée, déjà condamnés. Le même anathème fut prononce contre Zoare, moine syrien, acéphale zelé, et le tout fut confirmé par la constitution de Justinien, donnée le 6 août suivant. Tome J. C. Init.

> CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 543, Circ. Mennas y présida: on y approuva l'edit de Justinien, qui anathematisoit Origène, et les erreurs qui lui sont attribuées. La condamnation d'Origène fut une occasion à Théodore de Cappadoce, origeniste et acephale cache, de demander la condamnation des trois famenx chapitres qui concernoient les ecrits de Théodore de Mopsueste, d'Ibas et de Theodoret. Theodore flattoit l'empereur que les acéphales se reuniroient à l'Eglise, et recevroient le concile de Calcédoine, sitôt que ces trois chapitres seroient condamnés.

CONSTANTINOPLE (C de) l'an 546 , *Circ* . tenu par le pape Vigile, à la tête d'environ soixante et dix evêques. Mais ce concile fut rompu par les contestations qui survinrent; car Justinien ayant condamné les trois chapitres en 546, le scandale fut si grand par les divisions qu'il causa, que Théodore de Cappadoce disoit depuis, que Pélage, legat du pape, qui avoit fait condamner Origene, et lui Theodore, gui avoit fait condamner les trois chapitres, meritoient d'être brûlés vils pour l'avoir excité. La présence du pape Vigile à Constantinople ne put remédier au mal. En effet, le Judicatum que donna le même pape le 11 avril 548, par lequel il condamna les trois chapitres, sans préjudice du concile de Calcedoine, no contenta ni les amis ni les ennemis des trois chapitres, et la division

CONSTANTINOPLE (C. de)

pendit de sa communion Mennas; et les autres complices de Théodore. Le pape et les siens souffrirent a cette occasion une cruelle persecu-

tion. D. M.

CONSTANTINOPLE (C. de) cinquième GÉNÉRAL, l'an 553, sous le pape Vigile. Ce qui donna lieu à la tenue de ce concile, farent, 1.º les troubles excites par un grand nombre de moines, an sujet des erreurs attribuees à Origene. 2.º Les ecrits de Theodore de Monsueste, la let tre d'Ibas, et l'ouvrage de Théodoret contre les douze anathemes de saint Cyrille: trois sortes d'ecrits connus sous le nom des trois chapitres. 3.º L'edit de l'empereur Justinien contre ces trois pieces, et compose par Theodore de Cesarce, portant le titre de confession de Calcedoine, et à la souscription duquel on youlut obliger tous les evêques, sous peine de l'exil: enfin le refus d'une grande l partie, qui croyoient, en le signant, ebranler l'autorite du concile de : Calcedoine ; la résistance du pape Vigile , à l'egard de qui on employa [ la violence pour l'engager a condamner les trois chapitres; l'avis du même pape connu sous le nom i de Judicatum, par lequel il condamnoit les trois chapitres sans prejudice de l'autorité du concile de Calcédoine : la condamnation du même l pape par les evêques d'Afrique, qui etoient defenseurs des trois chapi-l tres, et dont le plus celebre fut Fa- [ cundus, qui fit un traité pour les defendre, divisé en douze livres, dans lequel il pretend faire voir que ce sont les ennemis du concile de cile. Calcedoine, qui sont les vrais auteurs de la condamnation des trois [ chapitres, portee par l'edit de Jusiinien.

Le pape Vigile, ayant enfin ob-1 tenu de l'empereur que l'on tint un l concile en Italie, pour examiner l'affaire des trois chapitres ; les!

posa Theodore de Césarée, et sus-| Orientaux commencerent a tenir le concile le 4 mai, l'an 553, a Constantinople, dans la salle secrete de la cathedrale.

> Dans la premiere et seconde séance, appelee conference, assisterent les trois patriarches: savoir, de Constantinople , d'Alexandrie et d'Antioche, trois evêques deputes

> du patriarche de Jerusalem : en tont cent cinquante-un cyêques, entre lesquels il y avoit cing Africains; les seuls de tout l'Occident

qui s'v trouverent.

On lat un edit que l'empereur avoit fait au sujet des trois chapitres, dans lequel les motifs de la convocation du concile sont exposes. Ce prince y represente que ce sont les empereurs ses predecesseurs, qui ont fait tenir les quatre precédents conciles generaux. Il dit que les nestoriens, n'osant plus parler de Nestorius, ont introduit 1.º Theodore de Monsueste son maître, qui a avance des blasphèmes encore pires; 2.º les ccrits impies de Theodoret contre saint Cyrille, et la lettre detestable d'Ibas, qu'ils prétendent avoir ete approuvee par le concile de Calcedoine : ce qu'ils disent, non pour defendre le concile. mais pour autoriser sous son nom leur impiete. Et comme il v en a plusieurs, qui persistent encore a soutenir ces trois chapitres impies, nons vous avons appeles en cette ville, vous exhortant à declarer votre volonté sur ce sujet. 3.º On lut la profession de foi donnec à Vigile par Eutychius, avec la reponse du pape, et on proposa des moyens pour engager le pape a venir au con-

Dans la seconde conférence, on lut les acies de la premiere. Ceux qui avoient eté députés vers le pape Vigile, firent le rapport de la reponse qu'il leur avoit faite, disan qu'il avoit demande un delai pour

donner sa reponse.

Dans la troisième, les eviques

declarèrent qu'ils soutenoient la foi l des quatre conciles généraux, et qu'ils suivoient aussi la foi des Pères, nommement de saint Athanase. saint Hilaire, saint Basile, saint Gregoire de Nazianze, saint Gregoire de Nysse, saint Ambroise, saint Augustin, saint Jean Chrysostôme, saint Cyrille, saint Leon.

Dans la quatrieme, on examina l'affaire des trois chapitres, 1.º la doctrine de Theodore de Mopsueste, comprenant soixante et onze articles : entr'autres erreurs . il y est dit que Jesus-Christ est l'image de Dieu, et qu'on l'honore comme on honore l'image du prince; qu'il est fils adoptif comme les autres; que le Verbe est un autre que l'homme qu'il a pris, etc. Les Pères du concile entendant un si grand nombre d'erreurs et d'impiétes, s'écrierent anatheme à Theodore de Mopsueste : anathème à ses cerits.

Ce fut après cette quatricme conférence que le pape Vigile donna son décret appele Constitutum, adressé à l'empereur, dans lequel 1.º, il rejetales erreurs attribuées à Theodore. 2.º Il prend la defense de Théodoret, sur ce que les Pères du concile de Calcedoine n'exigerent autre chose de lui, sinon qu'il anathematisat Nestorius et sa doctrine: ce qu'il fit. 3.º A l'egard de la lettre d'Ibas, il dit, que cet evêque fat declaré innocent et orthodoxe en ce même concile, quoique les Pères n'approuvassent pas ce que sa lettre contenoit d'injurieux à saint Cyrille, etc. Ce Constitutum etoit souscrit par seize evêques, mais il n'eut aucun effet, quelque sage, dit M. Fleury, que paroisse le tempérament que ce pape y avoit pris de condamner les erreurs en epargnant les personnes.

Dans la cinquième, on lut d'abord quelques extraits des livres de saint Cyrille, contre Théodore de Mopsneste, et d'autres pièces qui avoient été faites pour detruire ce que l'on dere de Mopsueste et ses écrits im-

disoit pour sa défense. 2.º On traita la question, s'il est permis de condamner les morts, on cita deux passages de saint Cyrille et de saint Augustin, qui prouvoient qu'on le peut. On allegua l'exemple d'Origène, condamne par Theophile d'Alexandrie. On examina le second des trois chapitres, c'est-à-dire, les extraits des ouvrages de Théodoret, qui prouvoient qu'il avoit defendu Nestorins et qu'il avoit combattu saint Cyrille; mais on remarqua en même temps que Theodoret avoit anathematise Nestorius et sa doctrine impie dans le concile de Calcedoine.

Dans la sixième, on lut la lettre d'Ibas, et ensuite les actes du concile d'Ephese, où les lettres de saint Cyrille avoient eté approuvees, et ceux du concile de Calcedoine, où etoit l'approbation de la lettre de saint Leon. 2.º On examina si ce dernier concile avoit veritablement approuve la lettre d'Ibas. On compara cette lettre avec la foi de l'Eelise, et entr'autres cette proposition : ceux qui disent que le Verbe s'est incarne et s'est fait homme. sont hérétiques et apollinaristes, et on vit qu'elle etoit entierement contraire à la definition du concile de Calcédoine, et tous les Peres s'écrièrent qu'elle etoit héretique, et qu'ils la condamnoient tout d'une voix.

Dans la septième, on lut les déclarations que le pape Vigile avoit données à l'empereur, et où il anathématisoit les trois chapitres; et le serment qu'il lui avoit fait de concourir de tout son pouvoir à la con-

damnation de ces pièces.

Dans la huitième et dernière , on lut la sentence qui condamnoit les trois chapitres; elle est conque en ces termes: Nous recevons les quatre conciles, de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Calcédoine. Nous enseignons ce qu'ils ont defini sur la foi. Nous condamnous Théopies, et les impiétés écrites par l Theodoret contre la vraie foi, contre les douze anathemes de saint Cyrille, contre le concile d'Ephèse, et pour la defense de Nestorius et de Théodore. Nous anathématisons la lettre impie, que l'on dit avoir eté écrite par Ibas à Maris Persau, laquelle nie que le Verbe se soit incarné et l fait homme de la Vierge ; qui accuse saint Cyrille d'être héretique et apollinariste; qui blâme le concile d'Enhese d'avoir déposé Nestorius sans examen. Nous anathématisons les trois chapitres et leurs defenseurs, qui prétendent les soutenir par l'autorité des Pères ou du concile de Calcédoine. Les évêques, au nombre de cent soixante-cinq, souscrivirent cette sentence.

Les Pères du concile ajoutèrent à l cette sentence quatorze anathemes, qui renferment en abrégé et d'une manière theologique, toute la doctrine de l'incarnation, relativement aux errenrs qu'ils venoient de condamner. Au reste, ce concile confirma solennellement le concile de Calcédoine, le mettant au rang des trois précédents, et condamna nettement l'hérésie d'Eutychès, et la confusion des deux natures en Jé-

sus-Christ

On ne voit point, dans les actes de ce concile, la condamnation d'Origène, mais il n'est pas moins certain qu'il y fut condamné. C'est ce l qu'on voit par quinze canons que nous avons engree, qui condamnent les principales erreurs d'Origène. Ils portent le titre de cent soixante Pères du concile de Constantinople.

Le pape Vigile, s'etant rendu aux réprésentations des Peres du concile, approuva, la même année, tout ce qui avoit été fait. C'est ce qu'il reconnoît dans la lettre qu'il écrivit au patriarche Eutychius. Il dit qu'on ne doit point avoir honte de se rétracter, quand on reconnoît la verité, et, qu'ayant mieux examine l'affaire des trois chapitres, il l'Orient que de l'Occident, requ-

les trouve condamnables : en conséquence, il proteste qu'il déclare à toute l'Eglise catholique, qu'il condanne et anathematise les auteurs des trois chapitres, qu'il nomme expressement comme tous les autres heretiques.

Au reste, en Occident, les latins. ignorant la laugue grecque, ne connoissoient pas les erreurs de Théodore de Mopsueste : la distance des lieux les empêchoit de voir le scandale que ses écrits et ceux de Théodoret produisoient en Orient, et l'avantage qu'en prenoient nestoriens, surtout dans la haute Syrie. Bien plus, les Occidentaux craignoient de donner prise aux entychiens contre le concile de Calcédoine, et les variations du pape affoiblissoient beaucoup son autorité. Saint Grégoire-le-Grand, qui vivoit dans un temps où l'affaire des trois chapitres n'etoit pas encore entierement finie, n'avoit pas la même vénération pour le cinquième concile, qui n'avoit traité que des personnes, que pour les gnatre premiers qui avoient traité de la foi : il recevoit ceux-ci comme l'Evangile, mais il ne dit point la même chose du cinquième, et dispensoit quelquefois d'en parler. Cette diversité de sentiments, touchant ce concile, produisit un schisme qui dura environ cent ans ; car les églises de France, d'Espagne et d'Afrique ne vouloient point le recounoître.

Cependant ces mêmes églises ne se séparèrent jamais de la communion du saint Siège. Elles rejetoient seulement la décision du cinquième concile, pretendant qu'elle étoit opposée au concile de Calcédoine, et, en conséquence, elles donnoient un sens catholique à toutes les propositions qui sont dans ces trois écrits. Mais lorsque, par la suite des temps, ces disputes eurent été entièrement éclaircies, toutes ces églises, tant de rent le cinquième concile de Constantinople, comme œcuménique. Tom. V. Conc. p. 416. Fleury. D. M. bla, à cet effet, un concile à Jéru-

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 588. Grégoire d'Antioche y fut justifié des crimes dont on l'accusoit.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 626, (non reconnu) sous le patriarche Sergius, où les acéphales décidèrent qu'il n'y a qu'une volonté et une operation en Jésus-Christ.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 639, (non reconnu). On y lut et on y confirma l'ecthèse de l'empereur Héraclius, composée par Sergius de Constantinople. Elle reconnoissoit deux natures en Jésus-Christ, mais elle defendoit de dire qu'il y eût deux volontés ou deux opérations : elle disoit que c'étoit un seul et même Jésus-Christ qui opère les choses divines et humaines, et que les unes et les autres opérations procèdent du même Verbe incarné, sans division ni confusion. Pyrrhus, successéur de Sergius, approuva l'ecthèse dans un concile tenu à la hâte, et sans les formalités ordinaires, la même année : il ordonna qu'elle seroit souscrite par les évêques, tant présents qu'absents. V. Afrique. 645.

CONSTANTINOPLE (C. de) sixieme concile GÉNÉRAL, l'an 680, le 7 novembre, et fini le 16 septembre 681, tenu contre l'hérésie des monothelites. Il fut convoqué par l'empereur Constantin Pogonat. Sergius, patriarche de Constantinople, fauteur secret de l'eutychianisme, etoit l'auteur de cette herésie : il se flattoit, par là, de faire revivre l'erreur et l'unité de nature. L'hérésie du monothelisme ne reconnoissoit qu'une seule volonté en Jesus-Christ. Or cette erreur détruisoit la perfection de son humanité, puisqu'elle la supposoit privée de volonté et d'opération, et on ne pouvoit soutenir cette erreur sans nier que Jésus-Christ fût véritable-

force contre cette hérésie. Il assembla, à cet effet, un concile à Jérusalem, et il écrivit une lettre aux évêques des grands siéges pour leur rendre compte de sa foi. Il s'appliqua à prouver l'unité de personne contre Nestorius, et la distinction des deux natures contre Eutyches. Il v établit ensuite la doctrine de l'Eglise sur les deux opérations et les deux volontés en Jésus-Christ : car, disoit-il, comme chaque nature conserve sa propriété, ainsi chacune opère ce qui lui est propre, puisqu'on ne connoît les natures que par les operations.

Saint Maxime, abbé du monastère de Chrysopolis près de Calcédoine, fnt aussi un grand défenseur de cet article de la foi catholique, et il en recueillit la gloire du martyre. Le pape saint Martin eut le même

avantage et le même sort.

Le pape Agathon, instruit de la convocation du concile de Constantinople, y envoya des députés avec des instructions très-solides. Ce saint pape y avoit developpé, d'une manière fort claire, la doctrine catholique; il y prouvoit que, comme les trois personnes divines n'ont qu'une nature, elles n'ont aussi qu'une volonté; mais qu'y ayant en Jesus-Christ deux natures, il y a aussi deux opérations et deux volontés: ce qu'il appuya de l'autorité des saintes Ecritures et des Pères de l'Eglise.

Le lieu de la séance du concile fut un salon du palais, nommé en latin Trullus, c'est-à-dire, le dôme. Il y eut dix-huit sessions. VI. Conc Act

II. p. 852.

Jesus-Christ. Or cette erreur détruisoit la perfection de son humanité, puisqu'elle la supposoit privée de volonté et d'opération, et on ne pouvoit soutenir cette erreur sans aier que Jésus-Christ sût véritablement homme. Saint Sophrone, pal'assemblée. Il n'y eut, dans cette premiere séance, qu'environ quarante évêques, les autres n'ayant pu encore y arriver. Les députés des absents tinrent le rang des sieges dont ils étoient députes, quoique simples prêtres. Les legats du pape parlerent les premiers, et adresserent la parole à l'empereur. Ils lui exposèrent que, depuis environ quarante ans, Sergius, patriarche de Constantinople, et d'autres, avoient enseignequ'il n'y a en Jesus-Christ qu'une volonté et qu'une opération : que le saint Siège avoit rejeté cette erreur, et que ceux qui sont du côté de l'église de Constantinople devoient dire d'où venoit cette nouveauté. On lut les actes du concile d'Ephèse. Act. I. p. 619.

He Sess. ro novembre. On lut le concile de Calcédoine, et l'on vint à l'endroit de la lettre de saint Leon à Flavien, oùil dit: « Chaque » nature fait ce qui lui est propre » avec la participation de l'antre. Le » Verbe opère ce qui convient au » Verbe, et la chair ce qui convient au » la chair : » à quoi Macaire d'Antioche, et ceux de son parti, ne purrent répondre rien de solide.

Ille Sess. 13 novembre. On lut la presace du cinquieme concile, et les légats se plaignirent qu'on avoit salssifie l'endroit où l'on sait dire au pape Vigile, une opération en Jésus-Christ. On lut la definition de soi tout entière, et on n'y trouva rien touchant une opération. L'empereur ordonna que Macaire et ses adhérents prouveroient leur doctrine par des passages des Pères, suivant leur promesse.

IVe Sess. 15 novembre. On lut les deux lettres du pape Agathon et de son concile. On verifia quelques écrits qui avoient eté falsifies, et particulièrement le cinquieme concile, dont les monothelites avoient corrompu plusieurs endroits.

Ve Sess. Macaire d'Antioche produisit des passages des Pères, par mains, qui prouvoient deux volontes

lesquels it prétendoit prouver que Jésus-Christ n'a qu'une volonté, qui est celle du Pere et du Saint-Esprit.

Vie Sess. Les légats représentèrent à l'empereur que Macaire avoit corrompu ces passages, et demanderent qu'on apportât les livres originaux d'où étoient tirés les passages produits.

VIII Sess. On lut le recueil des passages des Peres, produits par les legats du pape.

VIII. Sess. 7 mars. Le patriarche George declara qu'il avoit examine les passages produits par les légats . et qu'il les avoit trouves conformes aux livres des Pères. Alors les evêques de la dependance de Constantinople déclarerent qu'ils recevoien: les deux lettres du pape Agathon. et qu'ils confessoient deux volontés et deux opérations. On voulut obliger Macaire de confesser la même verité , ce qu'il refusa. On le cou-vainguit d'avoir tronque les passages des Peres, qu'il avoit produits. Sur anoi le concile s'ecria : Anatheme au nouveau Dioscore, et on le depouilla de son pallium.

IX. Sess. Macaire n'y assista pas ni aux suivantes, jusqu'à la quatorzieme. On continua l'examen des passages qu'il avoit produits; et, après cet examen, le concile dit à Etienne, moine et disciple de Macaire: « Tants'en faut que vous et Macaire, votre maître, ayez » pronvé l'unique volonté de Jesas-» Christ: an contraire nous avous » trouvé que saint Athanase en-» seigne clairement deux volontes, » quoique vous ayez tronqué les » passages à votre ordinaire. Ainsi, » comme convaincus d'avoir cor-» rompu la doctrine des Peres, nous » vous declarons dechus de toute » dignité et fonction sacerdotale. »

Xe Sess. On apporta, par l'ordre de l'empereur, le recueil des passages des Pères, produits par les Romains, qui prouvoient deux volontés et deux opérations en Jésus-Christ. Il y en avoit trente-neuf tires de treize Peres. Ensuite on verifia. dans le même recueil, les passages des heretiques, qui ne reconnoissent an'une volonte et qu'une operation en Jesus-Christ.

XI° Sess. On lut la lettre de saint Sophrone, patriarche de Jerusalem, à Sergius de Constantinople, et quelques ecrits de Macaire et de son disciple, qui etoient conformes

a ceux des heretiques.

XIIe Sess. Les quatre magistrats, nommés par l'empereur pour y assister en son nom, s'y trouvèrent. Il y avoit quatre-vingts evêques, car le nombre croissoit à chaque session. On lut la lettre de Sergius au pape Honorius, et la reponse de ce pape. On envoya à Macaire les notaires pour lui faire reconnoître ses écrits, qu'il confessa être à lui. Les évêques demandérent qu'il fût banni de Constantinople avec ses sectateurs.

XIII Sess. Le concile prononça son jugement, qui est conçu en ces termes : « Ayant examiné les lettres » de Sergius de Constantinople à » Cyrus, et les réponses d'Honorius » à Sergius, et les trouvant cloignées » de la doctrine des apôtres et des » sentiments de tous les Peres, en rejetant lears dogmes impies, » nous croyons que leurs noms doi-» vent être bannis de l'Eglise. Nous » les déclarons frappés d'anatheme » avec eux. Nons crovons devoir » anathematiser Honorius, jadis » pape de l'ancienne Rome, parce que » nous avons trouvé, dans sa lettre. » de Sergius, qu'il suit en tout son » erreur, et autorise sa doctrine impie. »

XÍVe Sess. Le 5 avril. On procéda à l'examen de la falsification du cinquième concile, qu'on avoit déjà reconnue dans la troisième session; et les évêques, après avoir examiné les deux volumes en parchemin et le

qu'on y avoit ajouté le prétendu discours de Mennas à Vigile, et ceux de Vigile à Justinien. Tout le concile dit anathème à ceux qui avoient falsifie les actes du cinquième concile, et à tous ceux qui enseignent une seule volonte et une seule operation en Jesus-Christ.

XVe Sess. Le 26 avril. On obligea Polychrone, prêtre et moine, accuse de soutenir les erreurs de Macaire. d'expliquer sa créance. Il déclara qu'il ne croyoit qu'une volonté et qu'une opération théandrique : on le déposa de tout rang et fonction sacerdotale, comme heretique manifeste et impostenr, ayant osé tenter le Saint-Esprit : ear il avoit dit qu'il ressusciteroit un mort, en confirmation de sa doctrine; et le mort ayant ete apporté , il demeura dans le même etat, après que Polychrone lui eut parle à l'oreille autant de temps au'il voulut.

XVI<sup>e</sup> Sess. Le 9 aont. On écouta la confession de foi de Constantin, prêtre de l'église d'Apamée en Syrie; et on trouva qu'il soutenoit la doctrine de Macaire sur l'unité de volonté en Jésus-Christ; et comme il persista, on le chassa du concile.

XVIIe Sess. On y convint de nouvean de la definition de foi.

XVIIIe Sess. L'empereur y assista en personne; il s'y trouva plus de cent soixante évêques : on y lat la definition de foi, conçue ainsi : Le concile déclare qu'il adhère aux cinq conciles precedents; il rapporte les symboles de Nicee et de Constantinople; il condamne les anteurs de l'erreur, et nommément, Théodore de Pharan , Sergins Pyrrhus , Paul et Pierre de Constantinople, le pape Honorius , Cyrus d'Alexandrie, Macaire d'Antioche, et Etienne son disciple ; il approuve les -tet~ tres du pape Agathon ; il explique le mystère de l'Incarnation , et décide qu'il y a en Jésus-Christ deux vo rôle en papier qui étoit l'original de l'ontés et deux opérations naturella septieme session, reconnurent les, et défend d'enseigner autre

les clercs et d'anathème pour les laïques. On réitéra les anathèmes contre les hérétiques, sans excepter le pape lionorius. Ensuite les légats et les cent soixante-cinq évêques donnèrent leurs souscriptions. Le concile confirma la definition de foi, par

plusieurs acclamations.

CONSTANTINOPLE (C. de) dit in Trullo. L'an 692. On l'appelle aussi Quin sextum, parce qu'il est regardé comme un supplement aux cinquieme et sixième conciles, où l'ou n'avoit fait aucun canon pour les mœurs. Il se tint comme le sixième dans le dôme du palais, dont le nom lui est demeure. Les Orientaux jugérent donc à propos de faire en celui-ci un corps de discipline qui servît à toute l'Eglise, et on le divisa en cent deux canons. On y protesta, 1.º de conserver la foi des apôtres et des six conciles generaux, et on condamna les erreurs et les personnes qu'ils avoient condamnées. 2.º On declara les canons que l'on prétendoit suivre, savoir : les quatre-vingt-cing attribués aux apôtres, ceux de Nicée, d'Ancyre, de Neocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Laodicée; ceux des conciles genéraux de Constantinople, d'Ephèse et de Calcedoine. Le concile approuva encore les épîtres canoniques de saint Denis et de saint Pierre d'Alexandrie, de Saint Gregoire Thaumaturge, de saint Athanase, de saint Basile, de saint Grégoire de Nysse, de saint Gregoire de Nazianze, de saint Amphiloque, de Théophile et de saint Cyrille.

3. On y fit ces canons fameux qui ont servi depuis aux Grecs et à tous les chretiens de l'Orient de regle universelle, touchant la continence des clercs, et qui sont en vigueur dans l'Eglise grecque depuis plus de mille ans. Selon la disposition de ces canons, r.º il n'est point

chose sous peine de déposition pour l'ordination 2.0 Les évêques doivent garder la continence pafaite, soit qu'ils aient eté auparavant maries ou non. 3. Les prêtres, les diacres et les sous-diacres, deja maries, peuvent garder leurs femmes et habiter avec elles, excepte les jours qu'ils doivent approcher des saints mystères : en sorte que si quelqu'un, comme il est explique dans le 13 canon, est juge digne d'être ordonné sous-diacre, diacre ou prêtre, il n'en sera pas exclus pour être eugagé dans un mariage légitime; et dans le temps de son ordination, on ne lui fera point promettre des abstenir de la compagnie de sa femme, pour ne pas deshonorer le mariage que Dieu a institué et béni par sa presence.

> L'empereur Justinien souscrivit à ces canons le premier, et avec du cinabre, ce qui etoit un privilege de sa dignité. On laissa vacante la place du pape (Sergius III.) Les quatrepatriarches souscrivirent ensuite et tous les autres évêques, au nombre de deux cent onze. Mais le pape, à qui l'empereur envoya un exemplaire de ce concile, refusa absolument de le souscrire , etant persuade qu'il etoit nul. Entre ces cent deux canons, il y en a de fort bons que les papes ont approuvés, et d'autres mauvais qu'il ont condamnes.

> En eflet, on a reproche aux Grecs, avec un juste fondement, de ce que dans ce concile ils avoient ose vouloir regler seuls la discipline de toute l'Eglise, et ordonner à l'Eglise romaine de changer ses usages : ils croient user de condescendance en permettant aux prêtres latins de ne pas demeurer avec leurs femmes. Nous leur donnons, disent-ils, cette permission à cause de la foiblesse de leur courage et de la légéreté des mœurs étrangères : comme si c'étoit une imperfection de tendre à la continence parfaite. T. V. Conc. p. 1124.

CONSTANTINOPLE (C. de) permis aux clercs, qui sont dans les l'an 714, (non reconnu): tenu par ordres sacrés, de se marier après leur les monothelites contre le sixieme

lippique.

CONSTANTINOPLE (C. de) la même année, tenu contre les monothelites, en faveur du sixième [p. 18. concile général, sous l'empereur Anastase.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 730, le 7 janvier, (non reconnu) tenu par l'empereur Léon, où il fit nn decret contre les images, et voulut engager saint Germain de Constantinople à le sonscrire, mais ce saint ayant refusé fut chassé de son

siége avec outrage.

CONSTANTINOPLE (C. de) ou du palais d'Hiérie, sur la côte d'Asie, vis-à-vis de Constantinople, l'an 754 depuis le 10 février jusqu'au 8 août, sous l'empereur Constantin Copronyme, (non reconnu) et tenu par trois cent trente-huit évêques iconoclastes, à la tête desquels étoit Grégoire de Néocésarée : il n'y avoit aucun patriarche, ni personne de la part des grands siéges de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche, ou de Jérusalem. Ils firent un long décret, rempli de plusieurs faux raisonnements contre l'honneur que l'on rend aux images, et de plusieurs passages de l'Ecriture et des Pères mal appliqués : ils en conclurent, que l'on devoit rejeter de l'Eglise toute image peinte de quelque manière que ce fût; et défendirent à toute personne d'en faire ancune à l'avenir, de l'exposer dans une église ou dans une maison particulière, sous peine aux évêques, aux prêtres et aux diacres, de déposition; aux moines et aux laïques, d'anathème, sans préjudice des peines portées par les lois impériales. Ils felicitèrent l'empereur d'avoir abolil'idolâtrie, et anathématisèrent saint Germain de Constantinople qui avoit été obligé de sortir de cette ville, George de Chypre, et Jean Damascène qui défendoit avec écrits. Ils ajoutèrent à ce décret Nicephore. 2. Sur ce qu'ils savoient

concile général sous l'empereur Phi- [plusieurs articles en forme de canons avec anathème. Ceux qui regardent la Trinité et l'Incarnation, sont catholiques. Tom. I'II. Conc.

> CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 789, commencé le 2 août, et, dissous par la violence des iconoclastes, assistés de soldats. Les catholiques furent obligés de se retirer, quoiqu'ils fussent protégés par l'empereur Constantin, et par l'im-

pératrice Irène.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 806, (non reconnu). Le patriarche Nicéphore, avec environ quinze évêques, y rétablit par condescendance le prêtre Joseph qui avoit été déposé par Taraise en 797. Saint Théodore Studite s'opposa au décret de ce concile, et se separa en conséquence de la communion du patriarche. Tom III. Conc. p. 1192.

CONSTANTINOPLE (C. de) (non reconnu) l'an 809. Un grand nombre d'évêques y déclarèrent que le mariage de Constantin avec Théodore, fille de la chambre de l'impératrice Marie qu'il avoit répudiée, étoit valide par dispense , et l'on excommunia saint Platon, saint Théodote Studite, et son frère Joseph, qui regardoient ce mariage comme un adultère, et qui refusoient de communiquer avec le prêtre Joseph pour l'avoir fait. La persécution contre les moines de Stude, célèbre monastère de Constantinople, fut très-grande à l'occasion de ce mariage. Ibid.

CONSTANTINOPLE (C. de) (non reconnu) l'an 815. Ce fut un grand concile des iconoclastes sous l'empereur Léon. Les abbés de Constantinople s'excuserent aller: 1.º Sur ce que les canons leur defendoient de faire aucun acte ecclésiastique touchant les questions de foi, sans le consentement de l'eforce la doctrine catholique par ses vêque : c'étoit alors le patriarche

que cette convocation ne tendoit! an'à renverser le second concile de Nicée. Les moines, qui vinrent à ce concile exposer ces raisons. furent chassés : on maltraita les evêques catholiques qui ne voulurent pas changer de sentiment : on y dressa une prétendue définition de foi: en consequence de ce concile, toutes les peintures des églises furent effacees partout avec de la chaux, les vases sacrés brisés, les ornements dechires, et la persécution fut grande contre les catholiques. Vita Niceph. n. 73.

CONSTANTINOPLE (C. de) Van 8/2, sous l'empereur Michel, et sous l'impératrice Théodora sa l mère. Ce concile fut très-nombreux. On y confirma le second de Nicee. On y anathématisa les ennemis des saintes images. On deposa Jean l'Economante de Constantinople et on mit à sa place Méthodius, qui avoit tant souffert pour les saintes images sous Michel-le-Bègne et sous Théophile: et les images furent rétablies solennellement. Ce fut le second dimanche de carême, jour auquel les Grecs font encore la fête de l'orthodoxie, en mémoire de ce qui se passa ce dimanche. Or. in. S. Niceph. Boll. Tom. VII. p. 320.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 858, tenu par les évêques de la province de Constantinople, 1.º à l'occasion de ce que saint Ignace avoit été chassé de la ville le 23 novembre 857, par le césar Bardas, oncle du jeune empereur Michel, à qui il avoit refusé très-justement la communion, après lui avoir donné des avis charitables sur le scandale que causoit sa vie déréglée. 2.º Parce que Photius avoit été ordonné à sa place le 25 décembre suivant. Ils déclarerent Photius déposé, avec anathème, tant contre lui que contre quiconque le reconnoîtroit pour patriarche. Il est bon de remarquer que Photiusetoit un des plus savants hommes de son siecle, mais l'hom- | qu'on ne faisoit rien selon les regles

me le plus dévoré d'ambition, et l'esprit le plus fourbe, le plus artificieux, et le plus hypocrite qui fût jamais.

CONSTANTINOPLE (C. de) la même année (non reconnu). Photius, quarante jours après son ordination, y prononça une sentence de deposition et d'anathème contre saint Ignace , absent et exilé dans l'île de Terebinthe. Il deposa ensuite les évêques attachés à ce saint et les fit mettre en prison. Bien plus, avant voulu inutilement obliger ce saint patriarche à donner sa démission, sur son refus, il le fit mettre dans une etroite prison, où il souffrit les plus indignes traitements.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 861 , ( non reconnu ) convoqué par Photius. Il s'y tronya trois cent dix-huit évêques, en comptant les légats du pape. On avoit deja fort intimidé ceux-ci : ou les avoit tenus enfermés trois mois , en sorte qu'après huit mois de résistance, et crainte d'être persécutes plus violemment, ils avoient succombé et s'etoient rendus aux injustes volontés de Photius touchant la déposition de saint Ignace. L'empereur Michel assista à ce concile avec tous les magistrats et un peuple nombreux : ce prince avoit surpris le pape Nicolas, pour la tenue de ce pretendu concile par des lettres artificieuses et des présents : ce qui lui fut d'autant plus facile, que le pape ignoroit toutes les violences qui s'etoient commises à Constantinople à l'égard de saint Ignace et de ses defenseurs. Il avoit fait appeler à ce concile ce saint patriarche, qui étoit alors en exil à Mitylène, dans l'île de Lesbos. On l'obligea de comparoître en habit de simple moine. L'empereur le chargea d'injures. On le pressa de donner sa démission; mais on ne put l'obtenir et on le renvoya.

On le cita aux autres sessions; il répondit qu'il n'iroit point, parce

Quelques jours après on le mena! par force au concile On produisit contre lui soixante et douze temoins qu'on avoit gagnés, et qui jurerent qu'Imace avoit été ordonne sans ancun decret d'election. Ensuite on prononcacontre lui une sentence de déposition : on lui ôta le Pallium et les habits sacrés, en disant qu'il etoit indigne du sacerdoce. Après on le renferma en prison, où il souffrit les plus indignes traitements; car on le mit entre les mains de trois hommes crucls, qui pendant huit ionrs le laissèrent sans nourriture. et l'empêchèrent de dormir et même de s'asseoir. Dans cet état, et lorsqu'il pouvoit à peine respirer, un de ses trois bourreaux lui prit la main de force, et lui fit marquer une croix sur un papier qu'il tenoit, et qu'il porta à Photius qui y ajouta ces mots: moi, Ignace, indigne patriarche de Constantinople, je confesse que je suis monté sur ce siége sans décret d'élection, et que j'ai gouverné tyranniquement. Ensuite on le délivra de sa prison. Alors Ignace, pour se dérober à la fureur de ses persécuteurs, ayant pris un habit d'un pauvre esclave, sortit de Constantimople et se cacha en divers endroits. Dans les autres séances de ce faux concile, on fit pour la forme un décret en faveur des images, et dixsept canons dont la plupart regardent les moines et les monastères. Photius écrivit au pape Nicolas une lettre remplie d'hypocrisie, afin qu'il confirmât son election; mais ce pape ayant appris la prévarication de ses legats à Constantinople, ne voulut point confirmer l'élection de Photius non plus que la condamnation de saint Ignace, et il tint à cet effet un concile à Rome. Photius ne perdit point conrage; ilgagna les honnes grâces de l'empereur Basile, et persecuta ouvertement tous ceux qui s'étoient séparés de sa communion; les uns furent bannis, d'autres depouillés de leurs dignités, d'autres

mis en prison, d'antres fouettes et tourmentés avec la même cruaute que sous les empereurs païens. Tom.

FTH. Conc. p 1266.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 866 , ( non-reconnu ) forgé et fabrique par Photius : cet imposteur, voyant que le pape Nicolas persistoit à le separer de sa communion, convoqua cette assemblee à qui il donna le nom de concileœcuménique, où il fit présider les empereurs Michel et Basile, et les legats des trois grands sieges d'Orient : il y introduisit des accusateurs qui publièrent les prétendus crimes du pape Nicolas, et les témoins qui appuyoient les plaintes. Enfin, il y fit prononcer une sentence de déposition contre ce pape, et d'excommunication contre ceux qui communiqueroient avec lui; il fit souscrire ces prétendus actes par vingt et un évêques, en y ajoutant environ mille fausses souscriptions.

Après une action aussi hardie. il ne garda plus aucune mesure avec le pape. Pour mettre dans son parti les Orientaux, il cerivit une lettre circulaire pleine de fausseté, dans laquelle il osoit accuser ouvertement d'erreur tonte l'Eglise latine. Sur quoi il est hon d'observer que Photius n'a fait cette accusation que depnis sa condamnation; car l'addition Filiogue au symbole et les autres pratiques dont il fait un crime aux Latins, n'étoient pas alors nouvelles; mais dès que Basile fut seul empepeur, après la mort de Michel, il chassa Photius du siége de Constantinople, et retablitle patriarche Ignace.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 867. L'empereur Basile ayant rappelé saint Ignace le dimanche 23 novembre, Photius fut déposé dans ce concile tenu peu de temps après et engré en evil

et envoyé en exil.

CONSTANTINOPLE (C. de) VIII CONCILE GÉNÉRAL l'an 869, sous le pape Adrien II, et l'empereur Basile, commencé le 5 octobre et sini le 28 février 870. Saint Ignace et l'empereur Basile, ayant jugé trèsnécessaire la tenue d'un concile pour 
remédier aux maux que Photins 
avoit faits, écrivirent au pape Adrien 
qui avoit succèdé à Nicolas, pour 
concourir avec eux dans cette 
entreprise. Adrien, se prêtant avec 
zèle à leur dessein, envoya à 
Constantinople trois légats chargés 
de deux lettres. On fixa le jour de 
la tenue du concile.

On en fit l'ouverture le 5 octobre dans l'église de Sainte-Sophie.

Ire Session. A la premiere place étoient les légats du pape Adrien, à qui l'empereur Basile avoit fait rendre de grands honneurs lors de leur entrée à Constantinople; car ce prince prit de sa main les lettres du pape et les baisa : avant ensuite embrassé les légats, il les pria de travailler à rétablir la paix de l'Eglise. Après eux étoient Donat et Etienne évêques, et le diacre Marin: ensuite saint Ignace, patriarche de Constantinople, et les légats des patriarches d'Antioche et de Jérusalem. On fit d'abord entrer les évêques qui avoient été persécutés par Photius : ils étoient au nombre de douze: et on leur dit au'on les estimoit très-heureux d'avoir souffert pour la défense de l'innocence opprimée. On lut les lettres du pape à l'empereur et au patriarche : on lut les pouvoirs des légats d'Orient, et la formule de réunion que ceux-du pape avoient apportée.

He Sess. Les évêques, tes prêtres et les diacres qui avoient succombé dans la persécution de Photius, se présentèrent et témoignèrent leurs regrets : ils exposèrent les maux qu'on leur avoit fait souffrir, disant :On nous chargeoit de chaînes et de carcans de fer, et après plusieurs jours, on noas donnoit du foin pour nourritare : plusieurs ont été enfermés en des prisons obscures et infectes; d'autres ont été condamnés à scier des marbres, et frandamnés à scier des marbres.

pés à coups d'épée. On fit entrer les prêtres ordonnés par Méthodius et par Iguace, qui demandoient d'être reçus à pénitence, ils étoient onze. On les retablit dans leur rang après leur ayoir imposé une satisfaction.

Ille et IVe Sess. Après quelques contestations, on fit entrer Théophile et Zacharie, qui direut, qu'ils communiquoient avec Photius, et on leur fit plusieurs questions. Les légats d'Orient interrogés, dirent qu'ils n'avoient jamais reçu Photius dans l'eglise d'Antioche; qu'ils ne lui avoient point envoyé des lettres de communion, et qu'ils n'en avoient

point reçu de lni.

V<sup>e</sup> Sess. Les legats du pape ordonnèrent qu'on fit venir Photius. Des qu'il comparut, ils s'écrièrent : Quoi! c'est là ce Photius qui a troublé toute l'Eglise et qui a tâché de la renverser autant qu'il a été en lui? Photius affecta de garder un profond silence et ne répondit que par quelques passages de l'Ecriture dont l'application etoit fausse et injurieuse an concile, et qui faisoient connoître l'excès de l'hypocrisie de cet imposteur. Mais comme il continua à garder le silence, les légats dirent : « Voici un homme qui a » bonché ses oreilles comme l'aspic, » et ne vent point entendre la voix » du concile. » On somma Photius de se soumettre au concile et à Ignace, pour être ceçu à la communion laïque; mais il ne fit que des réponses qui ne significient rien , et mêlees de fausses applications de l'Ecriture, et on le fit retirer.

VI<sup>e</sup> Sess. L'empereur Basile y assista, assis à la première place. On fit entrer, par son ordre, les évêques du parti de Photius, dont on réfuta les objections, et l'empereur les exhorta à renoncer au schisme. Plusieurs de ces évêques se soumirent au concile, et obtiment le par-

don. Tom. ITH. C. p. 978

et infectes; d'autres ont été condamnés à scier des marbres, et frapun monitoire, à lui et à ses partisans, pour les exhorter, sous peine d'a-1 nathème, à se soumettre au jugement du concile. Photius ne dit autre chose, sinon qu'il n'avoit rien à répondre à des calomnies.

VIII Sess. 1.º On fit apporter, par l'ordre de l'empereur, toutes les promesses que Photius avoit exigées du clergé et des séculiers de tout ctat, les actes du concile contre saint Ignace, et les livres fabriqués contre le pape Nicolas, et on les ieta dans un brasier qu'on avoit allumé au milieu de l'assemblee. 2.º On découvrit toutes les fourberies de Photius et toutes les menées par lesquelles il avoit tâche de séparer l'église d'Orient de celle d'Occident. 3.º On recut l'abjuration de plusieurs iconoclastes. On prononça un anathème contre ceux de cette secte, et on finit en répetant les anathèmes dejà prononces contre Photius.

IX. Sess. Elle fut tenne trois mois après la précédente. On imposa une pénitence aux faux témoins, que l'empereur Michel avoit fait deposer contre Ignace, à l'instigation de Photius, On interrogea ceux qui s'étoient prêtés à l'impieté commise par l'empereur Michel et ses courtisans, qui avoient tourné en ridienle les plus saintes cérémonies de la religion. On leur représenta l'énormite de leur sacrilège : ils s'excuse rent sur la crainte qu'ils avoient de l'empereur, et sur le mal qu'il pouvoit faire à des gens comme eux, qui étoient charges de famille. L'empereur ne se irouva point à cette neuvième session, mais on y vit, pour la premiere fois, le légat du patriarche d'Antioche.

X° et dernière Sess. L'empereur Basile s'y trouva avec son fils Constantin et vingt patrices, les trois ambassadeurs de Louis, empereur d'Italie et de France, et ceux de l Michel roi de Bulgarie. Les évêques auxquels on joignit celui-ci comme le huitième. On confirma la condamnation prononcée contre Photius, par les papes Nicolas et Adrien. On lut vingt-sept canons qui avoient été faits dans le concile, dont la plupart étoient contre Photius. On publia la definition de foi du con cile. Cette definition contient una ample confession de foi, avec anatheme contre les heretiques, particulierement les monothelites et les iconoclastes : les Pères du concile témoignèrent leur consentement par plusieurs acclamations.

Les trois légats du pape souscrivirent les premiers; ensuite le patriarche Ignace, puis Joseph, legat d'Alexandrie; Thomas, archevêque de Tyr, représentant le siège d'Antioche vacant, et Elie, légat de Jérusalem; ensuite l'empereur, et Constantin et Léon, ses deux fils, enfin les évêques, au nombre de cent deux. C'etoit peu, vu la quantité d'évêques qui dépendoient encore de l'empire de Constantinople. Mais Photius avoit dépose la plupart ceux que ses predecesseurs avoient ordonnés, et en avoit mis d'autres à leur place, dont aucun ne fut reconnu evêque dans ce concile : il ne se trouva que ces cent qui eussent eté sacrés par les patriarches precedents.

Au reste, Anastase apporta à Rome la copie des actes de ce concile, et les présenta au pape Adrien, qui engagea ce même Anastase à les traduire mot à mot ; et cette version latine est la seule que nous ayons des actes de ce concile, du moins en entier; car les actes grecs, imprimés, n'en sont au'un abrégé.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 879 ( faux VIII°), assemblé par les intrigues de Photius. Ce méchant homme avoit regagné, par ses artifices, les bonnes grâces de l'empereur Basile , par l'ordre duquel il étoient au nombre de cent. On y avoit d'abord été envoyé en exil, où approuva les sept conciles généraux, il passa huit ans; et, par le crédit

de cet empereur, il avoit repris le sque de rentrer dans le siège de siége de Constantinople. Alors il s'appliqua à gagner la plupart des évêques, les uns par des présents, les autres par des menaces. Enfin il vint à bout de se faire reconnoître pour patriarche légitime par le pape Jean VIII. Pour couvrir de quelque ombre d'équité toute cette trame d'impostures et de fourberies, il convoqua le concile dont il est ici question, et le rendit le plus nombreux qu'il lui fut possible : il en régla toutes les opérations selon ses vues, et il mit dans ses intérêts les légats du pape et ceux des patriarches d'Orient. Ils'y trouva trois cent quatre-vingts évêques.

Ire Sess. Photius y présida. Le cardinal Pierre, legat du pape, fit les compliments de Jean VIII au concile, et dit que le pape vouloit tenir Photius pour son frère; ensuite il lui remit les présents que le pape lui envoyoit. Zacharie, évêque de Calcédoine, prenant la parole, fit un cloge flatteur et outré de Photius. On n'entendoit que les louanges de cet imposteur : on lui donna le titre d'homme divin; on le loua sur son esprit, sa science prodigieuse, sa modération, sa douceur, son humilité; et tous les évêques applaudirent à ces eloges. Enfin, dans les acclamations, on nomma Photius

He Sess. 17 novembre. On lut la lettre du pape à l'empereur, traduite en grec, mais altérée dans tous les endroits peu favorables à Photius, sans que les trois légats y trouvassent à redire : ainsi on supprima l'ordre du pape, portant que Photius demandât pardon. Le concile dit qu'il recevoit la lettre du pape sur l'union avec Photius, mais non à l'égard de la prétention du pape sur la Bulgarie. On lut la lettre du pape à Photius, mais avec des changements notables, car on y avoit

supprimé ce que le pape disoit, que Photius devoit le consulter avant

avant le pape.

Constantinople, et demander pardon en plein concile. Les évêques, repondant aux questions du cardinal Pierre, dirent qu'il n'y avoit point eu de violence de la part de Photius. dans sa rentrée sur le siège de Constantinople, et que tout s'étoit passe avec douceur et tranquillité. Ensuite Photius fit sa propre apologie, disant, entr'autres choses, qu'il étoit monté sur le siége malgré lui, et qu'il avoit répandu beaucoup de larmes; que l'empereur lui avoit fait des instances reitérées pour l'engager à remonter sur ce siège, et le concile dit : il est ainsi. On lut les lettres des patriarches de l'Orient à l'empereur et à Photius. Celle du patriarche d'Alexandrie donnoit de grandes louanges à ce dernier. Celle du patriarche de Jérusalem contenoit les mêmes choses, et tendoit à reconnoître Photius pour patriarche légitime de Constantinople. Tom. IX. Conc. p. 144. M. S. Baluz. Allat. p. 238.

III<sup>e</sup> Sess. On lut la lettre du pape aux évêques dépendants de Constantinople , mais elle étoit altérée comme les autres sur ce qui regardoit Photius. On lut l'instruction qui avoit été donnée, par le pape Jean, aux légats. Après la lecture de l'article qui portoit abrogation des conciles tenus contre Photius, le concile dit : « Nous avons rejeté » et anathématisé ce pretendu con-» cile par les effets,» (c'étoit celui de l'an 860, qui est le huitieme genéral; et celui-ci en tient encore la place chez tous les Grecs schismatiques, ) « en nous reunissant au pa-» triarche Photius. » Ensuite le concile et les légats se donnèrent reciproquement de grandes louanges.

Ne Sess. On lut la lettre du patriarche d'Antioche à Photius, qui contenoit en substance les mêmes choses que les précédentes. Le concile l'approuva et dit : « Nous sap vions bien que les sièges d'Orient

» avoient toujours reconnu Pho-» tius. » On convint des articles de réunion : ils étoient au nombre de cing. Le premier regarde la Bulgarie, sur laquelle il ne fut rich reglé. Le second, l'ordination des laïques. Le troisieme défendoit de tirer d'une antre église le patriarche de Constantinople. Le quatrième portoit la condamnation des conciles tenus contre Photius, sur quoi ils convinrent tous.

V <sup>e</sup> Sess. On v décida qu'on tiendroit pour septième concile œcumenique le second de Nicée, tenu sous le pape Adrien et le patriarche Taraise. On fit quelques canons et on procéda aux souscriptions. Les légats souscrivirent les premiers : ils déclarèrent qu'ils recevoient Photius comme patriarche legitime; qu'ils rejetoient le concile assemblé contre lui à Constantinople; et que si quelques schismatiques s'eloignoient encore de Photius, leur pasteur, ils seroient excommuniés jusqu'à ce qu'ils revinssent à la communion.

VI Sess. L'empereur Basile y fut present. On proposa de choisir pour profession de foi celle du concile de Nicee. Ce fut afin de condamner l'addition Filieque, sous pretexte d'autoriser le concile de Nicec.

A la fin des actes donnés par M. Fleury, on y voit une lettre du pape Jean, où il fait entendre clairement que l'Eglise romaine n'avoit point encore ajouté Filioque au symbole : il range avec Judas ceux qui ont osé le faire : mais, ajoute-t-il, on nedoit contraindre personne à la quitter. Mais tout cela pourroit être bien faux , ayant été dressé sous les yeux de Photius et peut-être par Photius lui-même, à qui l'imposture et le mensonge ne coûtoient rien. Forez le concile de Rome de l'an 879. L'empereur souscrivit au concile, sur la proposition qu'en fit Photius, qui fut agréée des légats.

confession de foi en faveur de ceux qui n'avoient pas assisté à la session

precedente.

Au reste l'iniquité ne triompha pas jusqu'à la fin. Après la mort de l'empereur Basile en 886, l'empereur Leon VI, surnommé le philosophe. qui etoit parfaitement bien instruit, fit chasser Photius du siège de Constantinople, et l'envoya en exil au monastère des arméniens, où cefameux perturbateur de l'Eglise mourut quelque temps après.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 1140, On y condamna les écrits de Constantin Chrysomale mort auparavant, comme étant remplis, non-seulement de nouveautés et d'extravagances, mais d'hérésies manifestes, et principalement de celles des enthousiastes et des bogo-

miles.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1143, le vingt août, tenu par le patriarche Manuel Oxite, dans le palais Thomaïte, contre deux prétendus évêgnes, dont lesordinations laites par le seul métropolitain, furent déclarées nulles : on les condamna encore comme étant de la secte des bogomiles. Leo Allat. Const.

l. 11. c. 12. p. 671. CONSTANTINOPLE ( C. de ) la même année premier octobre. Le moine Nyphon y fut condamné a être renfermé dans un monastere. en attendant une plus ample information de ce qui le regardoit. Id. p. 678.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 1144, le 22 février. Nyphon y fut condamne pour avoir ditentre autres choses : anathème au Dieu des Hebreux. On le renferma ensuite, et il demeura dans sa retraite forcee pendant tout le patriarcat de Michel Oxite. Id. p. 681.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1147, par l'empereur Manuel On y deposa le patriarche Cosme, qui avoit mis en liberté Nyphon et VII et dernière Sess. On relut la | qui sontenoit ses opinions. p. 683.

l'an 1166, par l'ordre du même empereur, et composé de cinquantesix évêques. Ce fut à l'occasion de l'erreur de Démétrius, natif de Lampé, bourgade d'Asie, qui accusoit les Allemands d'erreur dans la foi, et déclamoit contre ceux qui disoient que le Fils de Dieu est tout ensemble egale à son Père, et moindre que lui; ce qu'on doit entendre comme homme, selon cette parole de Jésus-Christ, le Père est plus grand que moi. Ce concile fit neuf canons, dont le premier dit anathème à ceux qui ne prennent pas bien les paroles des saints docteurs de l'Eglise, et qui détournent à de fausses interprétations ce qu'ils ont nettement expliqué par la grâce du Saint-Esprit. Il s'agissoit particulièrement du sens qu'on doit donner à ces paroles du Sauveur dont on vient de parler, et que les canons suivants expliquent comme les Pères les ont expliquées, et comme l'Eglise les explique encore aujourd'hui. Allat. Const. l. 11. c. 12. n. 4.

CONSTANTINOPLE (C. dc) la même année, le 11 avril, par Luc de Constantinople et trente métropolitains. Ony condamna l'abus qui toléroit le mariage du sixième au septième degré ; pourvu qu'on n'eût point demandé la permission de le

contracter.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1275, 26 mai. Jean Veccus, auteur de la réunion avec les Latins, de concert avec l'empereur Michel Paléologue, y fut élu patriarche de Constantinople, et ordonné le dimanche suivant jour de la Pente-' côte.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1277, Circ., comme on le voit par la lettre du patriarche Jean Veccus an pape Jean XXI. Il y fait une profession de foi très-catholique, en reconnoissant les sept sacrements, et le reste de ce que

CONSTANTINOPLE (C. de) munia ceux qui restoient dans le schisme.

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1280, le 3 mai, par le patriarche Veccus. Huit metropolitains et huit archevêques y assisterent. On y parla d'un passage de saint Grégoire de Nysse, concu en ces termes : On dit que le Saint-Esprit est du Père, et on témoigne qu'il est du Fils, et d'où on avoit retranché malicieusement une syllabe (du) qui etant ôtée changeoit le sens de ce passage si favorable à la réunion de l'Eglise. Ce qui fit dire au patriarche: La moindre altération dans les écrits des Pères porte un prejudice notable à l'Eglise; et c'est à nous, qui leur avons succédé dans la conduite du troupeau, à conserver inviolablement la tradition qu'il nous ont laissée. Le zèle de Veccus pour la réunion et la justification de la doctrine des Latins irritoit de plus en plus les schismatiques contre lui; et l'empereur de son côte les mettoit au désespoir par ses soupçons et ses cruautés. Tom. 11. Conc. p. 1125.

CONSTANTINOPLE ( C. de ) l'an 1283, (non reconnu.) Les Grecs schismatiques y condamnèrent Jean Veccus, qu'ils regardoient comme l'auteur de la réunion avec les Latins. Ils le firent exiler peu de temps après par l'empereur Andronic, qui leur étoit très-attaché, malgré tout ce qu'il avoit fait avec son père Paléologue pour la réunion. Veccus reparut un ou deux ans après au second concile de Notre-Dame-de-Blaquernes, où ilsoutint toujours que, suivant les Pères, on pouvoit dire que le Saint-Esprit procedoit du Père par le Fils, et il mourut en exil dans cette for.

Pachym 1. 7.c. 7. CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1351, le 27 mai, (non reconnu) composé seulement des évêques de Thrace, assemblés par l'ordre de croit l'Eglise romaine. On y excom-l'empereur Jean Cantacuzène, pour

anaiser les troubles de la Grèce! excités par Grégoire Palamas, chef des quietistes du mont Athos. Il disoit qu'il voyoit de ses yeux l'essence divine, qu'elle avoit apparu à plusieurs saints, comme aux martyrs dans la persécution; que c'etoit celle que les apôtres virent sur le Thabor à la Transfiguration; que cette lumière etoit Dieu même, et que les saints pouvoient la voir des veux corporels. La doctrine de Palamas fut approuvée par le jugement du concile, et on imposa silence aux catholiques dont les deux evêques d'Ephèse et de Geno furent déposés et dépouilles des marques de leur dignité; il y eut quatre sessions. Niceph. Greg. l. 18. c. 3. Cantacuz. 4. c. 23

CONSTANTINOPLE (C. de) l'an 1450, Circ. (non reconnu). Il fut tenu contre la reunion des Grecs avec les Latins, faite à Florence. On y déposa Gregoire, patriarche de Constantinople, et on mit Athanase à sa place, en présence des patriarches d'Alexandrie, d'An-

tioche et de Jerusalem.

COPENHAGUE en Danemarck (à ce qu'on croit) Hafniense, (C. de) l'an 1425, par Lucke, archevêque de Lunden, ses suffragants et quelques autres prelats, abbés, dovens, prevôts, etc. On y fit une pître synodale pour le retablissement de la discipline, et la reformation des mœurs, tant des ecclésiastiques que des séculiers, que les guerres presque continuelles avoient extrêmement corrompues. Tom.XII. C. p. 380.

CORDOUE en Espagne (C. de) p. 1063

Cordubense', l'an 852. Le roi Abderame, musulman, fit assembler les métropolitains de diverses provinces, pour chercher les moyens d'apaiser les infideles. On y fit un décret, qui defendoit de s'offrir au martyre à l'avenir. Fl.

CREMONE ( C. de ) Cremonense, l'an 1226, à la Pentecôte, par l'empereur Fréderic. On y traita de l'extirpation des hérétiques d'Italie, de l'affaire de la Terre sainte, et de la réunion des villes de Lombardie, la plupart liguées contre

l'empereur.

COULAINES, proche la ville du Mans, (C. de) in villa Colonia l'an 843. Charles-le-Chauve y fit un capitulaire de six articles, qui furent rappelés au concile de Meaux de

l'an 845.

COYAC en Espagne, dans le diocèse d'Oviédo, (C. de) Coracense, l'an 1050, composé de neuf evêques, en présence du roi de Leon, Ferdinand I, et de la reine Sanche, qui est nommée la première, parce que c'etoit proprement elle qui etoit reine de Leon. On y fit treize canons, entre lesquels il y a quelques reglements pour le temporel, car l'assemblée etoit mixte. On y ordonna la résidence aux évêques et aux clercs: on leur defendit de porter des armes ou des habits indecents, et de loger avec des femmes. On recommande aux archidiacres et aux prêtres d'inviter à la pénitence les adulteres, les homicides. On recommande d'observer le dimanche en commençant aux vêpres du samedi. Tom. IX. Conc.

DALMATIE (C. de) l'an 1199. I douze canons qui tendent à re-Deux religieux, légats, assistes de trancher les abus, et à établir en l'archevêque de Dioclée, et de six Dalmatie les usages de Rome On y

évêques ses suffragants, publièrent defendit la simonie : on condamna

les mariages des prêtres; on ordonna l'interstice d'un an pour le diaconat et la prêtrise, et on défendit de le conférer avant l'âge de trente ans,

Tom. XI. Conc. p. 7.

DANEMARCK (C. de) Dunicum, Pan 1257. On y fit quatre canons contre les violences que les seigneurs faisoient aux evêques. Ces canons furent confirmés par le pape Alexandre le 3 octobre de cette année.

DENIS (C. de S.) San-Dionysianum, l'an 834, le premier mars. L'empereur Louis-le-Debonnaire voulut y être réconcilié à l'Eglise par le ministère des évêques, et recevoir de leur main l'épec qui lui avoit été ôtée injustement dans l'assemblée de Compiègne, l'annee précédente, et non la couronne, qu'il ne tenoit que de Dieu. F. M.

Tom. I.Y. C. p. 771.

DENIS (C. de S.) l'an 998, tenu au sujet des dimes qu'on vouloit ôter aux moines et aux laïques qu'les possedoient, et les rendre aux evêques. Abbon, abbe de Fleury, s'y opposa fortement, et excita, contre les evêques, les moines de Saint-Denis et leurs serfs: co qui causa une telle sedition, que les évêques furent contraints de se sauver sans avoir rien conclu.

DIJON (C. de) Divionense, l'an 1199, le 6 août. Pierre de Capoue, légat, assisté de quatre archevêques et de dix-huit evêques y traita du mariage du roi Philippe Auguste avec la reine lngeburge. Le roi, craignant les censures, en appela au pape, et le légat ne décida rien

dans ce concile

DIOSPOLIS (C. de) Diospolitanum, l'an 415. Héros d'Arles et Lazare d'Aix, évêques des Gaules, chassés de leurs sièges à l'occasion des troubles excités par l'irruption des Barbares, ayant dénoncé Pelage comme hérétique devant les évêques de la Palestine, et cette dénonciation les ayant rendus fort célèbres, ils leur en disoit,

dressèrent un mémoire des erreurs dont ils soutenoient que Pélage étoit compable, tiré en partie des ouvrages de Pelage même, partie de ceux de Celeste. Cette affaire fut portee devant le concile que saint Augustin appelle de Palestine, et qui n'est autre que celui de Diospolis, ville conmie dans l'Ecriture sous le nom de Lydde. Il s'y trouva quatorze évêques, et Pelage comparut devant le concile. Héros et Lazare ne s'y tronverent pas, et il n'y avoit personne pour decouvrir le mauvais sens des livres de Pelage : il étoit même au contraire appuyé de Jean de Jérusalem. On lut le mémoire de Héros et de Lazare, dans lequel ils avoient insére une grande partie des propositions de Pelage , et , entr'autres celles-ci : Les enfants, morts sans être baptises, ont la vie eternelle, quoiqu'ils n'entrent point dans le royaume des cieux : la grâce n'est pas necessaire pour chaque bonne action particuliere : le libre arbitre suffit avec la loi et la doctrine : la grâce est donnée selon nos mérites, et elle dépend de la volonté de l'homme.

Pelage avoua qu'une partie de ces propositions étoient de lui, mais non dans le sens que ses accusateurs les prenoient, prefendant les avoir entendues d'une maniere qui n'étoit pas contraire à la veritable foi, et il se debarrassa des objections qu'on lui fit, ou en évitant d'en parler, ou affectant d'embrouiller les autres par une multitude de paroles confuses et par des sophismes capables d'eblouir. C'est ce qu'on peut voir dans saint Augustin, qui a rapporté les paroles des évêques et de Pelage, suivant les actes originaux du concile qu'on lui avoit envoyés. Enfin, comme il ne se trouva personne qui pût soutenir les accusations faites contre Pelage, et que ces évêques grecs ne pouvoient pas examiner ces livres qui étoient la-

et le crurent sur sa parole : ainsi, | de Conrad son parent, duc d'Ausctant trompes, parce qu'ils étoient hommes, ils le crurent catholique. Après qu'il eut declaré qu'il suivoit en toutes choses la doctrine de l'Eelise catholique, et anathématisé tout ce qui y étoit contraire, les Peres le reconnurent pour être dans la communion de l'Eglise. Mais, quoique Pelage ait tire avantage de ce concile, en publiant que les quatorze evêques avoient appronve ses sentiments, saint Augustin dit que ces evêques, qu'il appelle saints et catholiques, en absolvant la personne de Pelage, ont condamne son heresie, parce que celui qui en etoit le chef l'a condamnée lui-même de peur d'être condamné; qu'ony avoit absous un homme qui nioit l'heresie, mais qu'on n'y avoit point absons l'heresie. C'estainsique Pelage trompa les evêques, et que l'absolution qu'il avoit recue d'eux ne le rendit que plus audacieux.

Ensuite on exposa que Célestius disoit que le péché d'Adam n'avoit nui qu'a lui seul et non point aux autres hommes; que les enfants en naissant, sont dans le même ctat où etoit Adam avant sa chute, et ou'il ne vouloit point avoner que le peché d'Adam passât dans eux : qu'outre ces deux chefs, il avoitemore ete accusé devant les Peres de Carthage, de truir qu'Adam avoit etc cree mortel, et qu'il devoit mourir, soit qu'il pechât ou non. 2.º Que la loi elevoit au royamne des cieux de même que l'Evangile; qu'avant la venue de Jesus-Christ, il y avoit cu des hommes qui n'avoient point peche; qu'il etoit faux que tous les hommes mourussent par la mort et par la prévarication d'Adam et qu'ils ressuscitassent tous par la résurrection de Jesus-Christ. Aug. Ep. 96. p. 164. Id. Gest. Pel. c. 1. p. 414. Id. pecc. or. c. 11. p. 335. 2.a. et 421. 2.b.

DORMONT en Westphalie (C. de) Tremoniense, l'an 1005. Adalberon de Metz y dénonça le mariage ces desordres. Camb. II. Gest.

trasie, qui avoit épousé sa proche parente. D.M.

DOUZI près de Monzon (C. de) Duziacense, l'an 871, 5 août. Hincmar de Laon y fut depose, n'ayant pas voulu repondre aux plaintes que le roi Charles-le-Clauve avoit faites contre lui. Ce prince l'accusoit d'avoir manque aux serments qu'il lui avoit prêtes; d'avoir excite des revoltes contre lui; de s'être empare, par voie de fait, des biens qu'il prétendoit appartenir à son eglise; de l'avoir calomnie aupres du pape; de lui avoir desobei jusqu'a lui resister à main armée. Hinemar de Reims presenta aussi sa requête au concile, remplie de griefs et de plaintes contre Hinemar de Laon, son neveu. Sa deposition fut souscrite par vingt-un cyêques présents, par les députes de linit evêques absents, et par huit autres ecclesiastiques. T. IIII. C. p. 637. BOUZI (C. de) Fau 874, +5

juin, assemble par l'ordre du roi Charles. On y ecrivit une grande lettre aux evêques d'Aquitaine contre deux abus fréquents en cetemps-là, les mariages incestueux et l'usurpation des biens de l'Eglise On v deposa le prêtre Humbert, et on y mit en penitence la religieuse qu'il avoit seduite. Greg. XII. Ex-

31. interr. 7. DUBLIN en Irlande (C. de ) Dublinense l'an 1186, à la mi-carême, par Jean , archevêque de Dubliu . contre l'ivrognerie et l'incontinence des cleres. L'archevêque y prononça une sentence contre les clercs du comte de Vixford, qui etoient convaincus d'avoir epousé publiquement des concubines, et il les suspendit des fonctions ecclesiastiques et de la jouissance de leurs benefices. On y reprit le clerge d'Irlande sur le même vice de l'ivrognerie, et on convainquit les superieurs de negligence à cet égard, pour empêcher

ELVIRE en Espagne (C. d') ou d'Illiberis, dans la province Bétique, et qui ne subsiste plus, à deux ou trois lieues de Grenade, Eliberitanum, vers l'an 300, selon l'opinion la plus vraisemblable. Il fut compose de dix-neuf évêques, dont on trouve les noms à la tête du concile. Le célebre Osius de Cordoue tint le second rang. Vingt-six prêtres y prirent seance avec les evêques : les diacres etant debout et le peuple présent, qui assista à la publication des decrets. On attribue a ce concile quatre-vingt-onze canons pénitentiaux, qui commencent par l'idolàtrie, comme le plus grand de tous les crimes. Ces canons sont tous bien dignes de l'antiquité, très-importants pour la discipline, et n'ont rien que d'utile et de saint. Ils ont eté expliques par Mendoza, évêque espagnol, et par M. de l'Aubespine, évêque d'Orléans, dans la collection du père Labbe. Quelques-uns les regardent comme un recueil de différents canons tirés de plusieurs auteurs et de plusieurs conciles, plutôt que comme l'ouvrage du seul concile d'Elvire. Ce concile est trèsfameux par les divers jugements qu'on a faits de la sévérité de sa discipline, et sur le temps où il a été tenu. C. T. I. p. 969.

ENHAM en Angleterre (C. d') Einshamense, l'an 1000. On y fit vingttrois canons pour la reformation des mœurs et de la discipline. D. M.

EPAONE (C. d') Epaonense, qu'on croit être Yène au diocèse de Belley, l'an 517. Saint Avit de Vienne y convoqua vingt-cinq évêques, tous du royaume de Bourgogne, sous Sigismond. Il avoit converti ce prince à la foi catholique. Les plus illustres de ces évêques étoient, saint Viventiol de Lyon, saint Apollinaire de Valence, saint Grégoire de Lan- | violent : car, des le premier sermon

gres et saint Pragmace d'Autun. Saint Avit se plaignit, dans la lettre de convocation, de la cessation des conciles, et temoigna que le pape lui en avoit fait des reproches. Nous avons quarante canons de ce concile, dont plusieurs parlent des fonds de l'Eglise, dont la jouissance étoit accordée aux clercs, pour en percevoir les revenus, les distinguant soigneusement des biens propres. T. H., C. p. 1557;

EPHESE (premier C. d') Ephesinum, l'an 196, tenu sous Polycrate, évêque de cette ville , pour celebrer la pâgue le 14 de la lune, quelque jour de la semaine qu'il tombât. 7°.

ROME. Euseb. V. Hist. 24.

EPHESE (C. d') l'an 401, composé de soixante-dix evêques d'Asie et de Lydie, à la tête desquels etoit saint Chrysostôme, pour l'election d'un évêque à Ephèse. On choisit, par ses avis, Heraclide, son diacre. Six évêques simoniaques y furent deposés après qu'on eut entendu les temoins et recu la confession de ces évêques, et on mit à leur place des personnes dignes de la remplir. Saint Chrysostôme signala, dans ce concile, sa vigueur épiscopale. Cependant ses ennemis ne laissèrent pas d'y tronver des crimes. Pallad. Dial. e. 15. p., 135

ÉPHÈSE (C. d') HI: Concile GÉNÉRAL. l'an 431, contre l'heresie de Nestorius. Pour être au fait de ce concile, il est nécessaire de prendre les choses de plus haut que le temps de sa tenue, afin de faire connoître le caractere de Nestorius et la nature de son hérésie.

Dès que Nestorius fut élevé sur le siège de Constantinople, il parut avoir un grand zéle coutre les hérétiques, mais un zèle que les plus sages trouvèrent indiscret et trop qu'il fit le jour de son ordination, la vertu divine beaucoup plus que il dit ces paroles, en s'adressant à l'empereur Théodose-le-Jeune, en présence de tout le peuple : « Faites, » grand prince, que la foi orthodoxe » regne seule dans toute la terre, et » moi je vousferai régner avec Dieu » dans le ciel : aidez-moi à extermi-» ner les heretiques, et j'extermine-» rai les Perses avec vous. » Les plus sages, dit Socrate, jugerent, en l'entendant parler de la sorte, ou'il avoit beaucoup de présomption et de vanite. En effet, il donna bientôt des marques de cette chaleur indiscrete : il fit abattre une église où les ariens tenoient leurs assemblées, et il persecuta tous les autres hérétiques sous divers prétextes. La maniere avec laquelle il declara la guerre aux quartodécimans occasiona des séditions du côté de Sardes, dans lesquelles un grand nombre de personnes perdirent la vie.

Le même Socrate remarque que Nestorius se rendit fort odieux par cette conduite si opposee à l'esprit et à la contume de l'Eglise, qui aime mieux souffrir la violence que la faire, en sorte que, lors même qu'elle a étéobligée d'implorer le secours des princes catholiques pour arrêter l'insolence des herétiques, elle a eu soin en même temps d'empêcher qu'ils ne se portassent aux dernières rigueurs, et qu'ils n'employassent, pour la vérité, des voies dont ses defenseurs auroient pu rou-

gir.

Mais on sera moins étonné de tous les efforts que faisoit Nestorius pour eteindre toutes ces hérésies, quand on sauraqu'il n'avoit pour but que de faire recevoir plus facilement la sienne : c'est la réflexion de Vincent de Lerins. Or voici anel etoit le nouveau dogme qu'il cherchoit à établir: Il pretendoit que, par les deux natures en Jésus-Christ il falloit entendre que Jésus-Christ n'étoit véritablement qu'un

tous les saints: d'où il s'ensuivoit que le Verbe s'étoit bien uni à l'homme, mais qu'il ne s'étoit point fait homme; qu'il n'etoit point né de la Vierge et n'étoit point mort, et que la Vierge n'etoit point mère de Dieu, mais mère de l'homme, ou, comme il l'appeloit, mère de Christ, voulant que ce mot de Christ marquât non un homme-Dieu, mais un homme uni à Dieu. Il vouloit neanmoins qu'a cause de cette union, on pût donner à Jesus-Christlaqualite de Dieu , l'adorer même , lui attribuer les autres titres avantageux que l'Ecriture et la tradition lui donnent, mais il vouloit que ce fût en un sens impropre, comme quand l'Ecriture appelle Moïse le Dieu de Pharaon. Il consentoit même quelquefois qu'on donnât à la Vierge la qualité de mère de Dieu, pourvu qu'on dit que c'étoit en un sens impropre, et seulement parce que Jésus-Christ étoit le temple de Dieu. Pour répondre aux objections qu'on lui faisoit. il distinguoit le Verbe, du Fils de Dieu; voulant bien que Jesus-Christ fût fils de Dien et Emmanuel, mais non qu'il fût le Verbe : il vouloit qu'il eût reçu la divinité en la manière qu'il la lui vouloit bien accorder par un progrès de grâce et par le merite de sa vertu. Ainsi le fond de son erreurétoit que le Fils de Dien s'etoit uni au fils de l'homme, mais ne s'etoit pas fait fils de l'homme.

D'abord, Nestorius ne produisit son dogme que d'une maniere obscure et pleine d'ambiguités, pour ne pas se déclarer ouvertement contre la doctrine recue communement dans l'Eglise; mais il se flattoit qu'étant evêque de Constantinople il auroit assez de credit pour obliger tout le monde à suivre ses sentiments par la crainte des mauvais offices qu'il pouvoit rendre à ceux qui s'y opposeroient. Son orgueil etoit exhomme, uni au Verbe et rempli de l trême. Vincent de Lerins dit qu'il

se vantoit d'être le premier et le l seul qui entendît l'Écriture; que tous ceux qui avoient été avant lui, docteurs, evêques, martyrs, avoient

tous été des ignorants.

Après qu'il eut insinué son hérésie d'une manière couverte, dans les sermons qu'il faisoit fréquemment, il crut ponyoir la mettre au iour ouvertenient. Le prêtre Anastase, son syncelle, homme fort hardi, prêchant un jour dans l'Eglise, profera ces paroles : « Que » personne n'appelle Marie mère de " Dieu : elle etoit une femme, et il » est impossible que Dieu naisse » d'une femme. » Le trouble universel qu'excita cette parole n'épouvanta point Nestorius : il soutint dans ses sermons la doctrine d'Anastase, et déclara ouvertement, que d'appeler la Vierge mère de Dieu, ce seroit instifier la folie des païens, qui donnoient des meres à leurs dieux.

Ouclaues ecclésiastiques et moines de Constantinople, ayant désiré savoir de lui-même si ce que l'on disoit de sa doctrine étoit veritable, savoir, que la Vierge n'avoitenfanté qu'un homme consubstantiel à elle, puisque ces paroles n'étoient pas d'un orthodoxe, il les fit arrêter, les fit battre outrageusement et mener en prison. En vain plusieurs autres du clergé de Constantinople s'opposèrent hautement à Nestorius, celui-ci, violent et cruel, s'en vengea sur quelques fidèles qui avoient temoigne qu'ils n'avoient plus d'évêque, et il les fit dechirer à coups de fouet, de la manière la plus barbare.

Malgré son audace et sa fureur, dans le temps qu'il soutenoit que le Verbe n'étoit pas ne de Marie, mais qu'il habitoit et étoit uni inséparablement avec le Fils de Marie, un simple laïque (on croit que c'étoit Eusebe de Dorilée ) eut le courage | d'elever sa voix et dit tout haut :

EPH» avant tous les siècles, étoit né » une seconde fois de la Vierge selon » la chair. » Ce qui fit un grand bruit parmi le peuple; et les plus instruits lui donnèrent de grands eloges; mais Nestorius ne leur repondit que par des injures. Cependant son heresie n'en fit pas moins de progrès par les homelies qu'il répandoit partout : car elles penétrerent jusque dans les déserts habites par les saints moines, et elles ieterent, dans les âmes, des dontes dangereux sur les mystères. Ce fut a cette occasion que saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, craignant que l'erreur ne prit racine, écrivitsa lettre aux solitaires, et dans laquelle il dit, entr'autres choses : « J'ad-» mire comment on peut mettre en » question si la sainte Vierge doit » être appelée mère de Dieu : car si » Notre-Seigneur Jésus-Christ est » Dien , comment la sainte Vierge » n'est-elle pas mère de Dieu? C'est » la foi que les apôtres nous ont en-» seignee : » quoiqu'ils n'aient pas » employé ce mot. Vous direz peut-» être : La Vierge est-elledonc mère » de la Divinite? Nous répondons, » qu'étant mère de l'homme, uni » personnellement avec le Verbe, » elle doit être appelée mère de Dieu » quoiqu'elle ne soit point mère de » la Divinité. »

Nestorius, crovant détourner l'orage qui s'elevoit contre lui, fit tenir un pretendu concile contre ses adversaires où il deposa diversecclesiastiques comme sectateurs des impietes des manicheens. Il y ajouta l'exil et toute sorte de manyais traitements; car il n'y avoit rien à quoi ne le portât son orgueil, la confiance qu'il avoit dans ses richesses, l'audace que lui donnoit la puissance de ses malheurenx partisans et la protection de l'empereur : ainsi ses violences firent un terrible effet sur les personnes foibles. Nestorius fut néanmoins fort irrité de la lettre de « Que le même Verbe, né du Père | saint Cyrille aux solitaires; mais ce saint évêque, qui s'étoit, pour ainsi dire, consacré à la défense de la foi catholique, étoit résolu de soutenir la verité jusqu'à la fin : ainsi il écrivit à l'empereur Théodose et à ses sœurs, une lettre dans laquelle. apres avoir réfute les héresies qui s'étoient élevées jusqu'alors sur l'incarnation, il expose et prouve la foi de l'Eglise contre ceux dont le sentiment alloit à diviser Jesus-Christ en deux, c'est-à-dire contre Nestorius, quoiqu'il ne le nomme pas. Cependant, pour arrêter les progrès de l'erreur, il assembla à Alexandrie un concile des évêques d'Egypte, leur communiqua les lettres qu'il avoit ecrites à Nestorius, et celles qu'il en avoit reçues, et on delibera qu'il écriroit lui-même en leur nom au pape Celestin; c'est le sujet de la lettre celebre que nous avons encore, et qui fut fort approuvée du pape. F. ALEXANDRIE, an 430. De son côté, le pape fit tenir un concile à Rome où il présida. V. ROME.

L'abbe Basile et les moines que Nestorius avoit maltraités, ecrivirent aussi à l'empereur une lettre, dans laquelle ils représentent les violences que Nestorius avoit faites et faisoit tous les jours aux catholiques, appuyé de l'autorite seculiere, et le conjurerent d'assembler un concile œcumenique. Jean d'Antioche ecrivit même à Nestorius, pour lui persuader d'abandonner son erreur, et, quoique ses raisons soient tres-solides, Nestorius ne fut pas moins alteurté dans son seuti-

Saint Gyrille, ayant reçu les lettres que le pape Celestin lui écrivit au nom du concile de Rome, assembla de nouveau les évêques de sa province, et ce concile écrivit à Nestorius une lettre qui devoit lui servir de troisième monition de corriger ses erreurs : ou y ajouta les douze celebres anathèmes de saint Cyrille.

Nestorius alors, pour ôter de l'esprit de l'empereur les fâcheuses impressions qu'on auroit pu lui donner de sa foi, crut devoir aussi demander à Théodose un concile œcumenique, se flattant d'y pouvoir brouiller les esprits par le credit qu'il avoit à la cour et par l'appui des Orientaux, ou du moins faire évanouir les poursuites du pape et de saint Cyrille contre lui.

L'empereur, sollicité par les deux partis, crut qu'il etoit necessaire de convoquer un concile général pour apaiser tous les troubles dont il crovoit saint Cyrille auteur. En conséquence, il fit écrire une lettre circulaire de convocation pour tous les métropolitains, leur déclarant qu'il avoit choisi la ville d'Ephèse pour le concile, et leur ordonnant de s'y rendre à la Pentecôte prochaine avec ceux de leurs suffragants, mais en petit nombre. Ce prince fit écrire jusqu'en Afrique pour ce concile, afin que cette province si considerable par son etendue et par le nombre des évêques, et devenue si illustre par la pureté de sa discipline et par les lumières et le zele de saint Augustin, prît part à l'intérêt commun de toute l'Eglise. Il adressa salettre à ce saint docteur, et il leprioit instamment desetrouver au concile : mais lorsque la lettre arriva à Carthage, le saint evêque etoit parvenu à la fin de ses travaux, et il s'étoit alle reposer en Dieu dès le 28 août.

Le pape Celestin, ne jugeant pas à propos de venir an concile y envoya trois légats, Arcade et Projectus, évêques, et Philippe, prêtre; ils sont qualifiés legats et deputés de l'Eglise romaine, et envoyes par Celestin, tenant la place du siege apostolique et celle des evêques d'Occident.

Nestorius arriva des premiers au concile indiqué au 7 juin 431, avec une suite nombreuse, et accompagne du comte Irénée, son ami et son

protecteur : celui-ci l'avoit voulu | que Jesus-Christ étoit Dieu et qu'il suivre sans aucun ordre de l'empereur. Saint Cyrille arriva aussi, ainsi que Juyénal de Jérusalem, il avoit amené les evêques d'Egypte au l

nombre de cinquante.

Memnon d'Ephèse avoit assemble plus de quarante evêques de sa juridiction. Le nombre des evêques montoit à deux cents ou un peu plus, tous celebres par leur science, et eminents par leurs vertus. Candidien, comte des domestiques, qui commandoit les troupes dans Ephese, fut envoyé au concile par l'ordre de Théodose pour y maintenir la tranquillité, et afin que chacun eût la liberté de proposer ce qu'il jugeroit à propos; néanmoins il parut toujours favoriser les intérêts de Nestorius.

Le jour auquel le concile devoit s'ouvrir arriva; mais Jean d'Antioche et les autres evêques syriens ou d'Orient n'étoient pas encore venus, et il étoit arrivé des évêques de plus loin : on les attendit encore quinze jours, quoiqu'on vît bien à quel dessein ils differoient de se rendre : on remit ainsi l'ouverture du concile

au 22 juin.

Pendant ce temps-là, saint Cyrille examina la question de l'Incarnation et fit des extraits des livres de Nestorius, et Memnon d'Ephèse adoptoit en tout les sentiments du saint evêque d'Alexandrie. Les partisans de Nestorius, de leur côte, se plaignoient des diverses violences qu'on leur avoit faites, par le moyen des cleres et des matelots égyptiens. Il est vrai de dire que tout le peuple d'Ephese étoit affectionné pour le concile, et fort opposé à Nestorius; et que l'aversion qu'on avoit pour son hérésie et pour son orgueil, rendoit le parti de saint Cyrille le plus fort et le plus nombreux.

Cependant, Nestorius découvroit de plus en plus son heresie, car plusieurs evêques s'entretenant avec

etoitné de la sainte Vierge selon la chair, il profera ces paroles impies : Je ne saurois dire qu'un enfant de deux ou trois mois soit Dieu : il dit même qu'il ne pouvoit se resoudre à adorer un enfant nourri de lait, ni à donner le nom de Dieu à celui qui s'etoit enfuien Egypte. Ce qui excita l'indignation des evêques.

Le retardement de Jean d'Antioche et des evêques d'Orient quil'accompagnoient, inquietoit dejà les esprits. Les evêques crurent qu'il ne vouloit pas se trouver au concile. parce qu'il craignoit de voir déposer Nestorius dont il étoit ami, et qui avoit ete tiré de son Eglise. On peut croire en effet que Jean d'Antioche vouloit ruiner cette affaire par ses longueurs, et qu'il différoit de venir pour lasser la patience des évêques, se disposant, quand il seroit arrivé, à chercher de nouveaux moyens pour empêcher qu'on ne jugeât Nestorius. D'un autre côté, il paroît que, quand Jean d'Antioche fut arrivé, il soutint qu'il n'avoit pu venir plutôt qu'il n'avoit fait, qu'il protesta à l'empereur qu'il avoit fait le chemin d'Antioche à Ephèse en quarante journées, sans avoir pris aucun temps pour se reposer; cependant, on regarda ses excuses comme de vains pretextes. D'ailleurs quelques troubles que pût occasioner son retardement, a considerer la disposition où étoient les choses, dit M. de Tillemont, il y en eût encore eu de plus grands s'il fût arrivé avant la condamnation de Nestorius, car il cût fait un terrible bruit sur les anathématismes que saint Cyrille n'eut garde de desavouer; et Nestorius subsistant encore dans son autorité, son parti eût eté considerable. Je ne sais, poursuit-il, si on ne peut point dire, que saint Cyrille prevoyant ce mal, et la brouillerie qui fût encore arrivée sur le droit de présider au concile, aima mieux se hâter et eslui, et lui prouvant par les Ecritures | suyertout ce qui en pourroit arriver,

que de s'exposer à un hasard si fâ- l theux pour hi et pour l'Eglise. On doit ajouter à cela, que divers évêques etoient tombes malades, et que tous disoient qu'il ne falloit pas attendre Jean, qu'assurément il ne venloit pas se trouver au concile. Toutes ces raisons firent juger à saint Cyrille et aux autres evêques. qu'on avoit assez attendu les Orientaux, et qu'il falloit commencer le concile; ce qui fut executé le 22 juin, malgre les oppositions de Nestorius, qui etoit soutenu du comte Candidien; malgre la protestation qu'il fit faire au concile lorsqu'il fut cité la veille pour venir s'y justifier, et celle de soixante-huit evêques qui demandoient qu'on attendit Jean d'Antioche.

Le concile s'assembla dans la grande église d'Ephèse, du nom de la sainte mère de Dieu. Tout s'y passa selon les regles. Saint Cyrille y presida, comme occupant le second siège de l'Eglise, et comme tenant la place du pape; le concile même l'appelle le chef de tons les évêques assemblés à Ephèse. Après lui etoient Juvenal de Jerusalem, Flavien de Philippes, Firme de Cesarée, Memnon d'Ephèse, Acace de Melytène, Theodote d'Ancyre, et les autres, selon leur rang et leur dignité, au nombre de cent quatre-vingt-dixhuit, la plupart de la Grece, de l'Asie mineure, de la Palestine, et de l'Egypte, selon les souscriptions que nous en avons. Les livres des saints Evangiles étoient placés au milien de l'assemblée. Socr. 1. 7. c. 29. p. 370. c. d. l. 7. e. 31. p. 372. c. Vine. Ler. Commonit. c. 16. p. 339. Petav. Dogm. tom. IV. 1. 1. c. 7. § 4. p. 36. ct c. 9. p. 43. Conc T. III. p. 1124. a. b. c. 12. p. 377. T. III. Conc. p. 588. Cyr. Ep. p. 936. Conc. Ep. p. 748. Till. Conc. T. 111. p. 547.

Première séance. Dès que les évê-

arrivés; mais ils ne crurent pas devoir deferer à ses instances. D'abord on lut la lettre par laquelle l'empereur avoit convoqué le concile. On rapporta la reponse qu'avoit faite Nestorius à la citation du concile: savoir au'il viendroit s'il le jugeoit necessaire. Cependant, pour se conformer aux canons, et avant de faire le rapport des pièces qui concernoient cette affaire, on deputa trois évêques à Nestorius pour seconde monition de venir au concile, et justifier sa doctrine; mais les évêques députés trouvèrent sa maison environnée de soldats armés de massues, et ne purent jamais obtenir de lui parler: Nestorius leur avoit fait dire que, quand tous les evêgues seroient assemblés, il se rendroit alors au concile. On lui fit une troisième citation, et les évêques, après avoir attendu fort longtemps, furent traites avec beaucoup de mepris par les soldats, qui leur déclarerent qu'ils étoient là par l'ordre de Nestorius, pour ne laisser entrer personne de la part du concile. Sur cela, les Pères, ne songeant plus qu'à défendre la foi et à suivre les canons, firent lire : 1.º Le symbole de Nicée comme la règle de la foi. 2. La seconde lettre de saint Cvrille à Nestorius , à laquelle tous les Pères donnèrent de grands eloges. 3. La réponse que Nestorius avoit faite à cette lettre, et le concile trouva qu'elle ne s'accordoit point avec la foi de Nicée. 4.º On lut vingt articles tirés du livre de Nestorius, contenantum recueilde ses sermons, et les Pères y trouvèrent des blasphèmes horibles (ce sont leurs expressions ) et ils s'écrièrent tons : Nous anathématisons l'hérétique Nestorius, et quiconque ne l'anathématise pas, qu'il soit anathème. 5.° La dernière lettre de saint Cyrille à Nestorius, terminée par les ques furent assembles, Candidien douze anathématismes, sur lesquels vint les prier d'attendre, pour tenir | il n'est point marque, dit M. de Tilte concile, que les Orientaux fussent llemont, que l'on ait dit la moindre

chose, 6.º On produisit divers passages des Pères pour faire voir quelle avoit eté leur doctrine sur l'incarnation. Après quoi tous les Pères s'ecrierent : Ces paroles sont les nôtres : voila ce que nous disons tous. 7.º On recut les depositions des évêques qui avoient entendu de la propre bouche de Nestorius sa

doctrine impie. Ensuite on prononca la sentence contre Nestorius. Notre-Seigneur Jesus-Christ, que Nestorius a blasphémé, a déclaré, par ce saint concile, qu'il est prive de toute dignite épiscopale et retranché de toute assemblee ecclesiastique. Cette sentence fut signée de cent quatre-vingt dix-huit evêques, selon M. de Tillemont, et par plus de deux cents, selon M. de Fleury. Elle fut aussitôt signifiee à Nestorius, et affichée dans les places publiques; ce qui causa une grande joie dans la ville d'Ephèse. On en informa par lettres le clergé de Constantinople, en lui recommandant de conserver tous les biens de l'Eglise pour en rendre compte au futur évêque.

Cependant, Nestorius ayant appris cette nouvelle, protesta contre tout ce qui avoit ete fait au concile , et Candidien, de concert avec lui, envoya à l'empereur une relation de ce qui s'etoit passe, fort desavantageuse au concile, disant que saint Cyrille, Memnon et les autres n'avoient pas voulu attendre les Orientaux ; qu'on avoit agi dans ce concile d'une manière tumultueuse et avec des marques visibles de haine et de passion. Nestorius lui en en-

voya une parcille.

Les Peres du concile, pour de-f truire les mauvaises impressions, qu'on auroit pu donner à l'empereur de leur conduite, jugèrent à propos d'envoyer à l'empereur les l actes du concile; mais les partisans de Nestorius à Constantinople le coups de la part des evêques et du servirent si efficacement, qu'ils em- | comte frénce qui entouroient Jean pêchèrent que tout ce qui venoit de d'Antioche. Apres avoir eté ainsi

la part du concile n'arrivât jusqu'à l'empereur; et d'un autre côte, Candidien employa la violence contre les évêques , mit des gardes partout, pour empêcher qu'on ne leur portât les choses dont ils avoient besoin, ni qu'ils envoyassent personne à la cour, et les tint enfermés à Ephèse comme dans une prison.

Au milieu de ces divers mouvements, Jean d'Antioche arriva enfin à Ephese le 26 juin, suivi de vingt~ sept evêgues et escorté de soldats. Pique de ce que le concile n'avoit point attendu son arrivee, il donna les marques les plus violentes et les plus irregulieres de son ressentiment, il commença par se rendre inaccessible aux deputés que le concile lui envoya pour lui faire part de ce qui s'etoit passé touchant Nestorius. Il fit reponsser ces évêques de l'entrée de sa maison par des soldats, dont ils curent a essuyer les insultes avec une patience incrovable, et jusqu'à courir risque de leur vie. Mais pendant qu'il les faisoit ainsi attendre, il tint un prétendu concile avec Nestorius et ses Orientaux. C'està-dire, (comme remarque M. de Tillemont , ) que quarante evêques entreprirent d'en jager deux cents ; le tout sans accusateur, sans citation, sans examen, sans aucune formalité. Ils y deposerent saint Cyrille-et Memnon comme auteurs du trouble et ils separèrent de la communion ions les antres evêques, c'est-à-dire gu'ils pretendoient que ces evêgees ne pouvoient plas communiquer avec eux dans la celebration des mystères.

Cependant, Jean d'Antioche, avant terminé son conciliabule, permit à la fin qu'on fit entrer les deputes du concile d'Ephèse, mais a peine ceux-ci lui curent-ils exposé le sujet de leur commission, qu'ils se virent accables d'injures et de maltraités, ils allèrent porter leurs l plaintes au concile, des mauvais traitements qu'ils avoient essuyés. Les Pères, surpris d'une conduite si étrange, séparèrent Jean d'Antioche de leur communion jusqu'à ce qu'il fût venu se justifier, et regarderent avec mepris la sentence informe de son conciliabule. Mais Nestorius et les Orientaux, n'écoutant que leur ressentiment, écrivirent plusieurs lettres à la cour pour justifier leur conduite, et l'empereur, prevenu par Candidien, ecrivit une lettre aux Pères du concile, par laquelle il desapprouvoit la deposition de Nestorius, et déclaroit que jusqu'à ce que le point de doctrine fût decidé, il ne souffriroit point qu'aucun évêque sortit d'Ephese. Les Peres firent une réponse à la lettre de l'empereur, dans laquelle ils justifioient leur conduite, et se plaignoient des faux rapports de Candidien.

Les Orientaux, fiers de la lettre de l'empereur, tentèrent d'ordonner un nouvel évêque à Ephèse; mais dès qu'on sut leur dessein, on se hâta de fermer la porte de l'Eglise, et ils furent obligés de se retirer avec confusion. Cependant, quoique les partisans de Nestorius fissent leurs efforts pour empêcher que l'empereur ne fût instruit de la vérité, un mendiant força toutes les barrières et porta à Constantinople, dans une canne creuse qui lui servoit de bâton, une lettre écrite d'Ephèse, et adressée aux évêques et aux moines qui étoient à Constantinople. Dès qu'elle fut repandue, tous les moines quittèrent leurs monastères, et allèrent comme en procession trouver l'empereur. L'abbé saint Dalmace, qui depuis quarante-huit ans n'étoit pas sorti de son monastère, étoit à la tête.

La lettre fut présentée à l'empereur : sur quoi ce saint abbé lui rapporta tout ce qui s'étoit passé à Ephèse, et lui représenta comment on avoit surpris sa religion. Theo-

dose témoigna approuver tout ce qu'avoit fait le concile, et remercia Dieu de lui avoit fait connoître la vérité. En conséquence, le concile envoya quelques évêques à l'empereur, et les Orientaux, de leurcôté, engagèrent le comte Irénée à aller trouver l'empereur, et le chargèrent de plusieurs lettres.

Cependant, saint Dalmace et les ecclesiastiques de Constantinople écrivirent une lettre aux Pères du concile, qui fut pour eux une sorte de consolation dans la persécution qu'ils essuyoient. Dans cette lettre, le clerge de cette ville temoignoit aux Peres du concile la joie qu'ils avoient de la deposition de Nestorius, et ils les prioient de travailler au rétablissement de leur église.

Mais les affaires du concile furent encore quelques temps traversées par l'arrivee du comte Irénée à Constantinople. Comme il étoit entièrement livré au parti de Jean d'Antioche et de Nestorius, l'exposé qu'il fit à l'empereur, remit ce prince dans ses premières preventions contre le concile, ou plutôt le laissa indécis en faveur de qui il se déclareroit. Ainsi, sans distinguer les deux partis, il confirma la déposition de Nestorius, faite par les Pères du concile, et celle de saint Cyrille et de Memnon, faite par les Orientaux, et cassa tout ce qui avoit été fait par les deux partis : il envoya a Ephese le comte Jean pour régler les choses comme il jugeroit à propos Sur ces entrefaites, les legats du saint Siége arrivérent à Ephèse. T. HI. C. p. 491. id. p. 753. Fl. Till. Tom. III. C. p. 709. 753.

Ile et IIIe Scances, 10 juillet. Des leur arrivée, les Pères s'assemblèrent, et les légats prirent séance avec eux et les trois deputés d'Occident: on lut la lettre du pape saint Celestin au concile. Elle portoit, qu'il envoyoit ses légats pour faire exécuterce qu'il avoit ordonné l'année précédente dans le concile de

EPH ceux qui nous restent du concile d'Enhèse, du moins selon Baronius

Au reste, ils ne contiennent rien qui regarde la discipline publique de

l'Eglise.

Le concile informa l'empereur de ce qui venoit de se passer : il se plaignit beaucoup de ce que trente evêgues avoient osé se soulever contreplus de deux cents, et avoient prétendu former un second concile. Le concile manda aussi au pape ce qu'il avoit fait contre les pelagiens; car ils etoient venus à Constantinople en 429, et y avoient eté appuyés par le credit de Nestorius; mais Théodose les fit chasser de la ville. Le concile confirma ce qui s'étoit passé lors de leur condamnation sous le pape Zozyme en 418, Fl. Till. Baron. 431. § Q2.

VI Séance. 22 juillet. Saint Cyrille y presida comme vicaire du pape. Le concile condamna un symbole de Theodore de Mopsueste, sans nommer cet evêque, et défendit à toute personne de composer ni de faire signer à ceux qui rentreroient dans l'Eglise aucune autre profession de foi que celle de Nicée, sous peine de deposition pour les ecclesiastiques, et d'anathème pour les lai-

ques.

Sur quoi M.de Tillemont remarque, qu'Eutyches dans le brigandage d'Eplièse, et les évêques d'Egypte, dans celui de Calcedoine, abusèrent de cette ordonnance, que l'on nedoit pas prendre à la rigueur ; et qu'ils s'en servirent pour se couvrir sous la généralite des termes du concile de Nicée, et pour rejeter ce qui avoit eté ajouté par le concile. de Constantinople; qu'on objecta cette même ordonnance à saint Cy-rille même, sur ce qu'il avoit reçu d'autres professions de foi de quelques evêques soupçonnés de nestorianisme; mais il répondit que ce On doit rapporter à rette séauce decret du concile d'Ephese, quelque du 17 juillet, les canons contre les saintqu'ilfût, n'empêchoit point que Orientaux et Nestorius : ce sont quand des personnes étoient sour-

Rome: à quoi les Pères donnérent: de grands applaudissements. Cette lettre portoit créance pour les trois députés d'Occident; ils rendirent compte aux légats de ce qui s'etoit passé, et ils trouvèrent que tont avoit été fait selon l'ordre des canons; et les légats declarèrent qu'ils condamnoient Nestorius, et le deposoient au nom du pape, dont l'autorité emportoit celle de tout l'Occident, puisque, dirent-ils, les évêques d'Orient et d'Occident ont assisté au concile par eux, ou par leurs députés.

1Ve Séance. 16 juillet. Le concile recut la requête de saint Cyrille et de Memnon, par laquelle ils demandoient justice de la sentence rendue contre eux par Jean d'Antioche et les Orientaux, il les fit citer: mais les évêques qu'on y envoya furent insultés et repousses par des soldats, et ne purent parvenir jusqu'à lui. A la seconde citation, Jean leur fit dire qu'il n'avoit point de réponse à faire à des gens deposés et

excommuniés.

**V°** *Séance.* 17 juillet. On delibéra de faire une troisième citation à Jean d'Antioche; et les députes rapportèrent, que l'archidiacre de Nestorius étoit venu à eux, et avoit vouln leur donner un papier, mais qu'ils n'avoient pas juge à propos de le recevoir. Sur quoi il leur dit; vous n'avez pas reçu mon papier, je n'écoute point ce que dit le concile : nous attendons une décision de l'empereur. Sur le rapport de ces députés, le concile prononca, contre l Jean d'Antioche et ses complices, au nombre de trente-trois, parmi lesquels on comprit Theodoret, une sentence qui les retranchoit de la communion ecclésiastique : ajoutant, que s'ils ne reconnoissoient leur faute, ils s'attireroient la der-l nière condamnation.

connées de ne pas bien entendre le Cyrille et Memnon furent gardes symbole de Nicee, elles ne dussent fort etroitement. Bien plus, il tint déclarer leurs sentiments par des paroles plus expresses : d'où il est aise de conclure, poursuit le même auteur, que quand l'Eglise a à combattre des hérésies, que le symbole de Nicee ne condamne pas formellement, elle a droit d'y ajouter ce au'elle juge être nécessaire pour l'éclaircissement de la verité; et c'est ce que le concile de Constantinople avoit deja fait, et ce que d'autres ont encore fait depuis.

VII° et dernière Séance. 31 juillet. Reginus, evêque de Constantia dans l'île de Chypre, présenta une requête au concile, en son nom et au nom de deux autres évêques, pour se plaindre que le clergé d'Autioche entreprenoit contre la liberte dont ilsetoient en possession, et qu'il prétendoit s'attribuer le droit des ordinations contre les canons et la coutume établie. Le concile, par sa sentence, conserva les evêques de Chypre dans la libre possession de laire par eux-uiêmes les ordinations des évêques, suivant les canons et la coutume, si l'évêque d'Antioche n'est point fondé en contume; mais comme ce dernier n'étoit point present au concile, il ne put defendre sou droit, qui etoit neanmoins fonde, dit M. de Fleury; car cette possession n'avoit ete interrompue qu'à l'occasion des ariens, comme il paroît par une lettre du pape saint! innocent, à Alexandre d'Alexandrie, vingt ans auparavant.

Peu apres cette seance, Theodose envoya le comte Jean à Ephèse, et d's que celui-ci fut arrive, il lut aux Peres du concile la lettre de l'empereur , qui ordonnoit la déposition de saint Cyrille, de Memnon et de Nestorius; et comme les évêques protestèrent qu'ils ne consentiroient point à celle des deux premiers, il les fit arrêter tous trois, et il donna en garde Nestorius au

les évêques enfermes à Ephèse comme dans une prison, et leur fit souffrir beaucoup d'incommodites, leur ôtant tout commerce avec qui que ce fût. Cependantl'empereur se flattant de pouvoir réunir les evêques, voulut obliger les orthodoxes a communiquer avecles Orientaux; mais ils protestèrent encore qu'ils ne consentiroient jamais à cette reunion, si les Orientaux ne cessoient ce qu'ils avoient fait contre saint Cyrille et Memnon, et s'ils n'anathematisoient par écrit Nesto-

rius et ses dogmes.

Enfin les Orientaux, étant un peu revenus à eux-mêmes, crurent devoir se prêter à la paix de l'Eglise, et apres avoir en beaucoup de peine à s'accorder , ils donnerent une profession de foi sur l'incarnation et sur la sainte Vierge. On la trouva fort catholique, et on s'en servit dans la suite pour pacifier les esprits. D'un autre côté , les Peres du concile ecrivirent a l'empereur en faveur de saint Cyrille et de Memnon, et l'instruisirent de la verité des choses : ils lui représentérent avec quelle injustice on opprimoit une assemblée telle que le concile; et pour detruire les impressions que pouvoit avoir faites dans l'esprit de Théodose la relation infidele du comte Jean, ils écrivirent une lettre semblable aux orthodoxes de Constantinople. Ceux-ci ne balancèrent point a se declarer hautement pour tant d'évêques ainsi persécutes, et ils adressèrentà l'empereur, au nom de tout le clergé, une requête pleine de force et de générosité.

lls y disent que comme la religion chretienne oblige les sujets à obeir à leurs princes, elle yeut aussi que, lorsqu'on ne peut leur obeir sans blesser son âme, on leur parle avec la liberté et le courage d'un enfant de Dieu. Ils lui représentent, qu'en comte Candidien son ami; saint condamuant saint Cyrille et Mense

non . sous un faux prétexte de paix . on met la division dans toute l'Eglise, et qu'en déposant Nestorius d'une part, et tous les évêques catholiques de l'autre, en la personne de saint Cyrille, on laisse les ariens et les eunomiens maîtres de tout : ils protestent qu'ils sont résolus de s'exposer à toutes sories de maux, jusqu'au martyre, avec ceux qui ont la même foi qu'eux.

L'empereur, touché de la requête du clergé de Constantinople, permit aux Peres du concile de lui envoyer huit députés, avec les instructions convenables. Les Orientaux en envoyerent autant de leur côté. Les uns et les autres se rendirent, par l'ordre de l'empereur, à Calcédoine, qui etoit vis-à-vis de Constantinople, mais de l'autre côté du Bosphore : ce fut là que les affaires du concile d'Ephèse se terminèrent enfin à l'avantage de l'Eglise, L'empereur s'y ctant rendu, donna audience pendant eing jours differents aux deux partis, et demanda que chacun fit une exposition de sa créance. On ignore le détail de ce qui se passa dans ces audiences. On sait seulement que les Orientaux se plaignirent beaucoup des anathematismes de saint Cyrille, et que les catholiques ne voulurent jamais entrer en conférence avec eux.

On a droit de supposer que l'empereur, étant mieux instruit, rendit justice à la vérité, puisqu'étant de retour à Constantinople, il ordonna, par une lettre aux deputés catholiques de venir dans cette ville pour y ordonner un nouvel evêque à la place de Nostorius, à qui il avoit fait déjà ordonner de sortir d'Ephèse et de se renfermer dans son monastère près d'Antioche: ce qui jeta les Orientaux dans la consternation. Enfin il ordonna, par une lettre, que tous les évêques, même saint Cyrille et Memnon, s'en retourneroient chacun dans leurs églises.

comme la conclusion du concile, que quoique ce prince fût encore dans quelque doute, et qu'il ne voulût point juger ni pour les uns ni pour les autres, il preseroit neanmoins ceux du concile, comme avant plus de leur côte les marques de la communion catholique. Ainsi finit le celebre concile d'Ephèse, que l'Eglise a toujours recu comme un concile œcumenique, nonobstant l'opposition que les Orientaux y firent pendant quelque temps. Fl. Innoc. Ep. 18. n. 2. Tom. III. Conc. p. 777 ct, 780. Till. id. p. 740.

EPHESE (Conciliabule ou brigandage d') Latrocinium Ephesinum, l'an 449. L'heresiarque Entychès. couvoit depuis long-temps dans son cœur le dessein de se venger de saint Flavien, par qui il avoit etc deposé dans le concile de Constantinople de l'année précédente : il avoit dejà mis en usage les mensonges et les cabales pour surprendre Théodose et obtenir de lui un concile, dans la vue de perdre saint Flavien, s'il eût pu, et de triompher de ses adversaires. Il etoit singulièrement protégé par l'eunuque Chrysaphius, officier de l'empereur. Cet homme, dont le nom est celèbre dans les monuments de l'Eglise , par les maux qu'il lui a faits, se voyant l'arbitre de la souveraine puissance par l'ascendant qu'il avoit pris sur son maître, dont il gouvernoit l'esprit, s'etoit persuade que rien ne lui pouvoit resister, et qu'il viendroit à bout de faire cesser dans un concile la sentence de deposition prononcee contre Eutyches.

il commença donc par engager Dioscore, évêque d'Alexandrie, à prendre la desense d'Eutyches et à attaquer saint Flavien, à quoi Dioscore n'etoit que trop porté ; car il l'avoit pris en aversion, à cause que saint Flavien protégeoit les parents de saint Cyrille, que Dioscore persécutoit. Ensuite se joignant à Eu-Un voit, par cette lettre, qui est l'tychès pour solliciter Théodose, et. l'engager à convoquer un coucile commenique, il obtint ce qu'il desiroit. En consequence, l'empereur sit écrire à Dioscore de se rendre à Ephèse au premier août, avec dix metropolitains et autant d'evêques d'Egypte, avec defense qu'il ne s'y trouvât pas d'autres evêques : il avoit marqué, par sa lettre, que le sujet du concile etoit pour terminer une question de foi emue entre l'evêque Flavien et Eutyches, et chasser de l'Eglise ceux qui favorisoient l'erreur de Nestorius. Il écrivit dans les mêmes termes aux autres évêques, fixant toujours le même nombre de metropolitains et d'évêques, et il fit voir par cette lettre combien il etoit prévenu contre les Orientaux, et particulièrement contre Theodoret qui, par son esprit et par sa science, s'etoit rendu redoutable aux ennemis de la vraie foi : car il lui fit defendre de sortir de son diocèse.

Il ordonna a l'abbé Barsumas. fauteur d'Entychès, qui étoit venn à la cour pour cabaler contre les évêques d'Orient, de se rendre au concile, et d'y décider toutes choses avec les evêques. Il envoya pour ses officiers, Elpide et Enloge, avec ponvoir de prendre tontes les troupes nécessaires pour faire exécuter ce qu'ils jugeroient à propos. Ils avoient ordre d'empêcher qu'il ne se fit aucun trouble, de faire déeider l'affaire de la foi avant toute accusation personnelle, ct que les evêques, qui avoient ctejuges d'Euwelles fussent presents an concile, mais non comme juges. Enfin, comme pour laisser un libre cours aux violences que devoit exercer Dioscore, qu'il traitoit de saint et de très-orthodoxe, et rendre l'oppression des évêques plus complete, il lni donna la primante dans tontes les affaires qui regardoient le conile.

tenir une assemblee avant l'ouverture du concile, dans laquelle il pretendoit faire voir gu'on avoit falsifie les actes de sa condamnation. et an'on avoit ôté de ses rénonses des expressions qui faisoient voir la purete de sa foi ; mais les actes furent reconnus pour sinceres, et on ne put y trouver aucune fausseté.

Cependant le pape saint Léon, en consequence de la lettre de l'empereur , envoya ses légats an concile , savoir, Jules, évêque de Pouzzole, et le diacre Hilaire : le troisieme mourut en chemin. Ce fut dans ce même temps qu'il écrivit à saint Flavien sa celebre lettre sur l'Incarnation, où toute la question sur cette matiere est traitee, avec beaucoup de solidite : il y ruina les deux erreurs opposées de Nestorius et d'Entychès, et il fit en sorte que cette lettre fût tiree de la doctrine de l'évangile et des apôtres.

On voit dans cette lettre ce que l'Eglise croit et enseigne sur ce mystere. Saint Leon y prouve, par les divines Ecritures, que Jesus-Christ n'a pas senlement la forme d'un homme, mais un corps veritable, tire de sa mère, et que l'opération du Saint-Esprit n'a pas empêche que la chair du Fils ne fût de même nature que celle de la mère : et qu'ainsi l'une et l'autre nature demeuranten son entier, a ete unie avec une même personne, afin que le même mediateur pût mourir, demenrant d'ailleurs immortel et impassible, et le Verbe et la chair gardant les opérations qui leur sont propres. Il prouve également par l'Écriture la vérite des deux natures : Eutyches , ajoute-t-il, niant que notre nature est dans le Fils de Diea , doit-craindre ce que dit saint Jean : Tout esprit que confesse que Jesus-Christ est venu dans la chair, est de Dien ; et touesprit qui divise Jesus-Christ n'es-Eutyches, pour faciliter son about pas de Dien, et c'est l'antechrist. ation, obtint de l'empereur de faire | Car qu'est-ce que diviser Jesus-

nature humaine.

Le concile s'ouvrit au jour indiqué : il s'y trouva environ cent trente évêques, dont le plus fameux étoit Dioscore d'Alexandrie. Les historiens, qui nous ont tracé son caractère, remarquent que cet évêque n'étoit nullement capable d'instruire, mais que c'étoit un homme superbe, imperieux et cruel à l'égard de tout le monde, et surtout envers les parents et les amis de son predecesseur. On voit, par les requêtes présentées au concile de Calcedoine, de quelles violences il etoit accusé, combien sa vie particulière étoit déréglée, et que depuis longtemps il avoit fait voir que, sous l'apparence d'un évêque et d'un pasteur, il avoit la méchanceté et la cruauté des loups.

Après lui, on compte Domnus d'Antioche, Juvénal de Jérusalem, Thalassius de Césaree en Cappadoce, Eustathe de Beryte, Basile d'Ancyre et Basilede Seleucie. Saint Flavien de Constantinople s'étoit aussi rendu à Ephèse avec plusieurs de ses ecclésiastiques. Le moine Eutychès et Barsumas ne manquèrent pas de s'y rendre, chacun accom-

pagné de ses moines.

Le concile se tint le 8 août. Dioscore y prit la première place, assis sur un trône élévé, en vertu du pouvoir de l'empereur, et saint Flavien, qui étoit dejà regardé comme partie, et non comme juge, ne fut place qu'au cinquième rang. Une partie de ceux qui avoient assisté au concile de Constantinople etoient au nombre de quarante-deux, mais réduits à demeurer dans le silence, parce que l'empereur avoit ordonné qu'ils n'auroient point de voix dans le concile, non plus que saint Flavien; ce qui etoit une violence ouverte et contraire aux canons, ajoute M. de Tillemont.

Dès qu'on fut assis, Dioscore fit

Christ? si ce n'est en séparer la la convocation du concile. Ensuite les légats du pape saint Léon présentèrent la lettre qu'ilécrivoit au concile, mais on ne la lut pas. Après quoi, l'évêque Thalassius proposa qu'on examinât la foi ; à quoi Dioscore repondit, que la foi des Peres ne devoit pas être mise en question; qu'il s'agissoit de voir si on l'avoit suivie dans le jugement rendu contre Eutychès. Elpide donna ordre qu'on le fit entrer. Eutychès étant entré , présenta sa requête , dans laquelle il se plaignoit d'être persécuté pour ne vouloir point avoir d'autres sentiments que ceux du symbole de Nicee, qu'il y avoit inséré tout entier, protestant qu'il ne pouvoit en ôter ni ajouter quoique ce fût : il y rapportoit, à sa manière, le jugement rendu contre lui, et l'appel qu'il en avoit interjeté, et il demandoit, selon la rigueur des canons, la punition de ceux qui l'avoient persecute.

Alors saint Flavien prit la parole, et représenta qu'il falloit faire entrer Eusèbe de Dorylee, qui étoit l'accusateur d'Entyches. Mais Elpide, d'un ton d'autorité, dit que la fonction de l'accusateur étoit finie, et que c'étoit aujuge maintenant à répondre de son jugement. Dioscore ajouta à cela, que l'empereur avoit defendu qu'Eusèbe entrât au con-

On voit, dans le concile de Calcédoine qui se tint deux ans apres qu'Eusebe accusa Dioscore de l'a voir empêché de se trouver au concile, et de n'avoir point voulu permettre à saint Flavien de défendr

la justice de sa cause.

Les légats avant insisté qu'on lût la lettre du pape au concile, et celle qu'il avoit écrite à saint Flavien sur l'Incarnation , Eutychès déclara qu'ils lui etoient suspects. Dioscore promit de la faire lire, mais elle ne fut jamais lue, et on en sent bien la raison: il y auroit trouve la condamnation des erreurs d'Eutychès. lire les lettres de l'empereur pour il se contenta donc de faire lire les

actes du concile de Constantinople, et on ne trouva rien à condamner dans ce que saint Flavien avoit dit pour l'exposition de la foi : mais quand on lut, que Basile de Seleucie avoit dit qu'il faut adorer Jesus-Christ en deux natures, aussitôt les évêques d'Egypte et les moines qui snivoient Barsumas s'ecrièrent : Dechirez en deux celui qui dit deux natures: e'est un second Nestorius. On s'eleva de même contre Seleucus d'Amasie, qui s'étoit servi de la même expression a Constantinople, et contre Juliende Cos, qui avoit dit qu'il confessoit deux natures. Et quand on fut à l'endroit où Eusèbe pressoit Eutychès de confesser deux natures, on entendit un grand nombre de voix s'ecrier, qu'il falloit brûler Eusebe tout vif, puisqu'il déchiroit Jésus-Christ, et tous s'ecrierent : Quiconque admet deux natures en Jésus-Christ qu'il soit anathème. Cependant, au concile de Calcedoine, les Orientaux protesterent qu'ils n'aveient point eu de part à ces cris.

Dioscore et les autres après lui déclarèrent qu'ils ne croyoient qu'nne nature avec Eutychès. Après cela, Basile de Seleucie, par crainte de Dioscore, se rétracta de ce qu'il avoit dit de deux natures dans le concile de Constantinople. Selencus d'Amasie eut la même foiblesse. Alors Eutychès voulut inferer de ces rétractations, que les actes du concile de Constantinople avoient été falsifies; mais saint Flavien prouva qu'on ne ponvoit les accuser de faux , et il temoigna en même temps que l'injustice avec laquelle on le traitoit, l'empêchoit d'en-dire davantage , et [ qu'il mettoit sa confiance en Dieu sur tout ce qui pouvoit arriver. Après cela, Dioscore demanda les

rent point contredire ce jugement, et s'écrièrent qu'il étoit juste.

Donnus d'Antioche consentit qu'Eutychès fût retabli dans la dignité de prêtre et dans la charge d'abbé, et aucun évêque ne fit difficulté de dire la même chose. Quelques-uns même soutinrent qu'il avoit été condamné contre les lois. et ouvrirent par-là à Dioscore le chemin à la condamnation de saint Flavien. Les moines d'Eutychès y contribuèrent plus que tons les autres, en présentantau concile une requête contre leur propre évêque, sur ce qu'il avoit déposé leur abbé.

Ensuite Dioscore proposa de lire ce qui avoit été fait sur la foi dans le concile d'Ephèse : il avoit ses vues en faisant cette proposition. On lut la sixième séance de ce concile, et la defense qu'il avoit faite, sur peine de déposition et d'anathème, d'employer aucun autre symbole que celui de Nicée : ce que le concile n'avoit fait que pour arrêter la témérité des particuliers qui vondroient faire de nouveaux symboles, et il n'avoit pas prétendu que quand on voudroit eclaircir des points de foiqui ne sont pas exprimes nettement dans le concile, qu'il fût défendu de prendre d'autres termes qui continssent clairement ces vérités. Dioscore se servit neanmoins de ce décret; et . sous pretexteque saint Flavien avoit exprimé la doctrine dell'Eglise en des termes plus précis que ceux du symbole, il demanda si celui qui avoit recherché quelque chose audelà du symbole de Nicee, n'etoit pas sujet à la punition ordonnée par le concile d'Ephese : comme si ce concile avoit defendu en termes exprès, de rien discuter, de rien rechercher hors des termes de ce avis des evêques sur la croyance symbole : aussitôt les evêques qui d'Eutychès. Juvénal de Jérusalem, lui étoient livrés, s'écrièrent qu'ils opmant le premier, dit qu'il étoit anathématisoient quiconque diroit parfaitement orthodoxe; et comme la ou rechercheroit quelque chose hors crainte avoit soumis tout le monde à du symbole de Nicée. Sur cela on fit Dioscore, les autres évêques n'osè-lentrer les notaires qui lurent tout

haut une sentence de déposition. au nom de Dioscore contre saint Flavien et Eusebe de Dorvlee.

Ensuite Dioscore demanda aux évêques leur sentiment, mais il les avertit en même temps que l'empereur seroit informé de tout. L'évêque saint Flavien dit alors qu'il récusoit Dioscore, et declara qu'il appeloit de lui au siège apostolique; le legat Hilaire dit qu'il s'opposoit à cette sentence. Dans le même temps, plusieurs évêques s'allerent jeter aux genoux de Dioscore : le priaut de prendre garde à ce qu'il faisoit, que Flavien n'avoit rien fait ani méritat la déposition. Mais comme Dioscore vouloit consommer son plan d'iniquité, se trouvant importuné de cette foule de gens qui l'entouroient, en lui faisant toute sorte d'instance, il s'écria : Où sont les comtes, comme pour les appeler à son secours; aussitôt on vit entrer le proconsul Proclus portant des chaînes, et une foule de soldats armés de bâtons et d'épées, et suivis d'un grand nombre de moines. Dioscore alors se mit à crier : Si quelqu'un ne vent pas souscrire à la sentence, c'est à moi qu'il a affaire. La plupart des évêques furent tellement intimidés, que chacun d'eux témoigna consentir à la déposition de Flavien et d'Eusèbe. Mais Dioscore ne se contentant pas de cel consentement, et voulant une signature en forme, présenta la sentence de déposition aux évêques, et | voulut les obliger à la signer à l'heure même. Une grande partie signerent par timidité, et au nombre de cent trente ; mais on usa des dernières violences pour tirer cette signature d'un grand nombre, impiis suscriptionibus captivas manus dederunt, disent les historiens. On alla jusqu'à les frapper et à répandre leur sang : on leur fit souffrir toute d'Ephèse. sorte de manx : on les tint enfermés jusqu'au soir.

que ces violences n'excusoient pas absolument des évêgues qui trahissoient la vérité de la foi et l'innocence de leurs confrères, et qu'ils s'exposoient aux reproches d'une trop grande foildesse : aussi voit-on dans le concile de Calcedoine les railleriesque Dioscore et les évêques d'Egypte leur en firent , à l'imitation des demons, qui reprochent avec insulte à leurs esclaves les crimes où ils les ont fait tomber.

Mais les legats signalèrent leur fermeté, et ils refuserent constam ment de se prêter à l'injustice.

Dioscore ne se contenta pas d'avoir deposé saint Flavien sans aucune forme régulière. Plusieurs auteurs disent qu'il le maltraita, qu'il lui donna des comps de pied dans l'estomac, et qu'il lui marcha sur le ventre. On prétend que Barsumas exhorta les autres à le foules aux pieds, et qu'il lui porta des coups mortels. Quoi qu'il en soit, le traitement dut être des plus violents. puisque ce saint évêque mourut de ses blessures trois jours après, à deux journées d'Ephèse et dans le temps qu'on le conduisoit en exil.

On joignit à la condamnation de Flavien celle d'Eusèbe de Dorvice. Ce fut après cette seauce, que le légat Hilaire craignant de nouvelles violences de la part de Dioscore, s'échappa secrétement d'Ephèse et

s'enfuit à Rome.

Dans les séances suivantes, on déposa Théodoret, évêque de Tyr, sur les pretextes qu'il avoit écrit contre les anathematismes de saint Cyrille; Domnusd'Antioche, parce qu'il les blàmoit; lbas d'Edesse, sur de fausses accusations, et sur la lettre à Maris dont on lui faisoit un grand crime. Après ces diverses dépositions, Dioscore partit, et les evêques se retirérent de la ville

C'est ainsi que se termina cette assemblée où n'on vit l'injustice et Il est vrai, dit M. de Tillemont, la violence portees à leur comble.

Des intérêts particuliers, qu'on Mayence, dont les principales sont convroit du pretexte de la religion, aux abbayes de Fulde et d'Herfeld. y firent recevoir à tonte l'Eglise, Pag. 1130. par l'impieté de quelques-uns, de profondes plaies en sa foi et en sa discipline. Tout's'y fit sans aucune vue de religion. On ne songea qu'a satisfaire la passion de ceux qui vouloient condamner des personnes qu'ils n'aimoient pas. Celni qui y tenoit la première place y fit paroître, non l'equité de son jugement, mais son emportement et sa fureur: car, agissant, non en pasteur, mais en cruel tyran de l'Eglise, on le vit employer les mains sanguinaires des soldats pour faire violence à ceux qu'il devoit honorer comme ses freres, et non les contraindre de souscrire à des erreurs impies. Parta il fut, sinon l'auteur, du moins le principal appui d'une nouvelle impieté qui produisit une infinité de maux; car l'héresie d'Eutyches qu'il fit entrer en Egypte, y prit de telles racines, que les saints qui y sont venus depuis, ne l'ont encore pu arracher depuis près de treize siecles: enfin on peut dire que le malheureux succes de ce concile causa un trouble général dans tout l'Orient. Fl. Till. Ibid. Fl. Ibid. Till. Conc. Culc. p. 115. et seq. Till.

EPHESE (C. d') (non reconnu) 475. Thimothee Elure, evêque d'Alexandrie, v retablit Paul, et déposa

Acace de Constantinople.

ERFORD en Allemagne (C. d') Erpfordiense, l'an 932, premier juin, compose de dix evêques. On y fit cing canons, parmi lesquels on ordonna de celebrer lesfêtes des douze apôtres, et de jeûner les vigiles qui avoient eté observées jusqu'alors. On defendit de s'imposer un jeune saus la permission de l'évêque, parce que c'etoit une superstition pour deviner. T. IX. C. p. 591.

roi Henri et Sigefroi, archevêquede | core être exécuté. D. M.

ERFORD (C.d') l'an 1074, octobre. Sigefroi, archevêque de Mayence, y voulut soumettre les ecclesiastiques aux décrets du concile de Rome de la même année. contre la simonie et l'incontinence des clercs; il les pressa de ne plus user de remise et de renoncer, surle-champ, au mariage, ou au service des antels. Les cleres alleguérent plusieurs prétextes pour eluder ses instances: quelques-uns crioient en tumulte, qu'avant que l'archevêque prononçat cette sentence, il falloit plutôt l'arracher de sa chaire, et le mettre à mort, pour donner à la posterité un exemple fameux. L'archevêque leur fit dire de s'apaiser, et promit d'envoyer à Rome pour fléchir le pape ; mais ayant, le lendemain, recommencé ses plaintes touchant les décimes de Thuringe , les Thuringiens indignes crierent aux armes, et l'archevêque auroit été tué, si ses vassaux n'enssent apaisé les plus furieux. Tom. X. C. p. 323.

ESPAGNE (deux C.d') Hispanica, l'an 447, contre les priscillianistes: l'un en Galice, et l'antre de quatre provinces, en un lieu qui

n est point nomine.  $D \cdot M$ .

ESPAGNE (C. d') Hispanum, l'an 464, au sujet de Silvain, évêque de Calaborrie, qui ordonnoit des évêques à l'insu d'Ascagne, evêque de Tarragone, son metropolitain : celui-ci, à la tête de sa province, en ecrivitau pape pour savoir comment il falloit traiter Silvain.  $D.\ M.$ 

ESPAGNE au monastere de Leire ( C. d' ) *Leirense* , l'an 1068. Le roi Sanche Ramirez y fit tenir ce concile par le cardinal Hugues-le-Blanc, legat. On v confirma les privileges du monastère, et on y traita, ERFORD (C. d') l'an 1073, 10 à ce qu'on croit, de l'introduction mars, (non reconnu.) On y par- du rit romain, au lien du gothique tagea les dîmes de Thuringe entre le ou mosarabique : ce qui ne put en-

ETAMPES (C. d') Stampense, l'au 1001. Richer, archevêque de Sens, y voulut deposer Ives de Chartres, pour y rétablir Geoffroi, disant qu'Ives s'étoit fait ordonner à Rome: ce qui, selon lui, ctoit au préjudice de l'autorité royale; mais lves appela au pape, et arrêta ainsi la procédure du concile. Ivo. Ep.12.

ETAMPES ( C. d' ) l'an 1130, convoqué par le roi Louis-le-Gros, à l'occasion du schisme causé par le pape Anaclet (Pierre de Léon). Ce prince y voulut faire examiner lequel des deux prétendus papes, c'està-dire, d'Innocent II, on d'Anaclet, avoit eté elu canoniquement. Saint Bernard fut appelé à ce concile par le roi et par les principaux évêques : il vint en tremblant, connoissant l'importance de cette affaire. Après le jeune et les prières, le roi, les évêques et les seigneurs convinrent tous, d'un commun accord, de s'en différentes matières.

rapporter à l'abbé Bernard, et de s'en tenir à son avis. Saint Bernard, ayant accepté la commission après avoir témoigné beaucoup de crainte et d'humilité, examina, avec une scrupuleuse attention, la forme de l'election, le mérite des électeurs. la vie et la réputation de celui qui avoit été élu le premier : c'étoit Grégoire, cardinal de Saint-Ange, nommé Innocent II, et il déclara que c'étoit celui-là qui devoit être reconnu pape, et toute l'assemblée y applaudit. Saint Bernard se donna de grands soins et entreprit de longs voyages pour faire reconnoître Innocent II, et il y réussit. Sug. vit. Ludov. p. 317.

EXCESTER (C. d') Exoniense, l'an 1287, le 16 avril. Pierre Quivil, qui en étoit évêque, y fit des constitutions en cinquante-cinq articles, sur tous les sacrements et sur

FERRARE (C. de) l'an 1438, le | des Grecs, aucun prélat ni docteur 8 janvier. Ce fut le pape Eugène IV qui convoqua ce concile, pour l'opposer à celui de Bâle, ou plutôt il le transféra à Ferrare. Il écrivit, à cet effet, aux universités de France, d'Espagne, d'Allemagne et de Pologne, d'Italie, d'Angleterre et d'Ecosse, pour les engager à y envoyer leur principaux membres. Le cardinal Julien Césarini, qui avoit jusqu'alors présidé à Bâle, en nt l'ouverture le 8 janvier. Il s'y trouva cinq archevêques, dix-huit évêques, dix abbés, et quelques géneraux d'ordre.

Ire Sess. Le 10 janvier. On y déclara que le pape ayant transféré le concile de Bâle à Ferrare, cette translation étoit canonique, et qu'ainsi le concile général de Ferrail fautobserver que, depuis l'arrivée l'éologue et le patriarche de Con-

ne passa de Bâle à Ferrare, et que les ambassadeurs, tant de l'empereur que des rois et des autres princes, qui y étoient auparavant, y restèrent tous, et que le roi Charles VII défendit qu'aucun de ses sujets n'allâtà Ferrare, sous prétexte d'assister an concile qui s'y tenoit de la part d'Eugène. En un mot, la France, l'Espagne et les autres états, adhéroient au concile de Bâle, tant le nom seul de concile œcuménique imprimoit alors de respect : ce sont les paroles de M. Bossuet. Def. de la Déclur. l. VI. c. 12.

II. Sess. Le pape Eugène y présida à la tête d'environ soixante-douze évêques, et prononça un décret contre les Pères de Bâle. Sur ces entrefaites, les Grecs, ayant à leur re étoit légitimement assemblé. Mais | tête l'empereur Jean Manuel Pastantinople, arrivèrent à Ferrare. Marc, archevêque d'Ephèse, devoit porter la parole en leur nom. Ils étoient au nombre de vingt-un prélats et autres gens éclairés du second ordre, qu'on leur avoit associes, et qui faisoient environ sept cents personnes.

Avant de tenir la première séance avec les Grecs, on convint des articles qu'on devoit examiner dans le concile. 1.º Touchant la procession du Saint-Esprit. 2.º L'addition Filioque, faite au symbole. 3.º Le purgatoire et l'état des âmes avant le jugement. 4.º L'usage des azymes dans les saints mystères. 5.º L'autorité du saint Siege et la primauté du pape. Et, comme l'empereur avoit demandé que les princes et les prelats latins assistassent au concile. le pape les invita, par des lettres circulaires, à se rendre à Ferrare pour concourir à la reunion de l'Orient avec l'Occident.

Dans la première séance, tenue avec les Grecs, on y déclara que le concile œcuménique étoit ouvert à Ferrare, et on donna quatre mois, pour s'y rendre, à tous ceux qu'on invitoit; mais toutes ces invitations, ni cette qualification d'œcuménique qu'Eugène faisoit donner à son concile, n'attirèrent pas plus de personnes qu'il y en avoit. Ce qui surprit beaucoup les Grecs, qui ignoroient sans doute que les rois et les autres princes faisoient alors tous leurs efforts pour accorder les Pères du concile de Bâle avec le pape Eugène, et qu'ainsi ils ne crovoient pas devoir envoyer personne à Ferrare.

I'e Session avec les Grees. On examina, de concert avec eax, la question, si le sentiment de l'Eglise latine, sur la procession du Saint-Esprit, étoit orthodoxe, et si l'on avoit eu raison d'ajouter qu'il procédoit du Fils

du Fils.

He Sess. L'évêque de Rhodes fit un discours sur les avantages de la paix; et il occupa toute la session.

IIIe et IVe Sess. André de Colosse, parlant pour les Latins, dit qu'il prioit les Grees, que s'il échappoit quelque expression un peu dure, de l'attribuer plutôt au sujet de la dispute qu'aux personnes qui disputoient. La IVe se passa en discours vagues entre Marc d'Ephèse et André de Rhodes.

Ve Sess. On exposa quelle étoit I a foi des trois cent dix-huit Pères qui composoient le concile de Nicée, et on lut leur symbole et les definitions du concile de Calcédoine, le IVe général. Les Latins produisirent un manuscrit, qu'ils assurèrent être fortancien, du II° Concile de Nicée, le VII° général, où ils pretendoient qu'on trouveroit que le Saint-Es-

prit procédoit du Fils.

Vie Sess. André de Rhodes fit voir, par un long discours, que ce que les Grees prétendoient être une addition, n'étoit ni une addition, ni un changement, mais une simple explication de ce qui est contenu dans le principe duquel on le tire par une conséquence nécessaire : ce qu'il prouva par le témoignage des Pères grees, et entr'autres de saint Chrysostôme, qui dit que le Fils possède tout ce qu'a le Pere excepté la paternité, conformément à ces paroles du Fils de Dieu: Tout ce que mon Père a, est à moi. Jean 16.

VII<sup>e</sup> Sess. Le même évêque continua à parler seul sur la même matiere, et répondit aux autorités alléguées par Marc d'Ephèse. Il fit voir que , lorsque les conciles defendent de présenter à ceux qui viennent au christianisme une foi différente de celle qui est exprimée dans le symbole, ils ne défendent pas d'enseigner plus clairement la même foi qui y est renfermée, et que le 11° concile général, appelé de Constantinople. avoit ajouté au symbole de Nicée beaucoup de paroles : et cela pour exprimer, contre de nouveaux heretiques, des vérités de foi qui n'étoient pas marquées si distinctement.

cée parla pour les Grecs, et insista toujours, sur ce raisonnement, qu'il n étoit point défendu d'expliquer la foi, mais qu'it étoit defendu d'iusérer des explications dans le symbole, et que le Iliº concile général d'E-

phèse l'avoit desendu

Xº Sess. Le cardinal Julien fit des observations très-solides sur la défense portée par le concile d'Ephèse. ct dit au'il en falloit venir à un point plus essentiel, c'est-à-dire, au sentiment des Latins sur la procession du Saint-Esprit; car si ce dogme est vrai, dit-il, on a done pu le mettre dans le symbole pour expliquer un mystère que l'on a voulu combattre. L'évêque de Forli vint à l'appui de ce raisonnement, et soutint que nonseulement il n'y avoit aucune loi qui defendit d'ajouter quelque explication au symbole, mais même qu'il ne pouvoit y en avoir qui sit cette desense à l'Eglise; que cette désense ne regardoit que des particuliers qui voudroient faire ces additions sans autorité.

Xle Sess. Le même évêque observa que ce qui avoit donne lien aux Pères du concile d'Ephèse de faire cette defense, étoit le faux symbole des nestoriens que le concile avoit condamné; que ce concile ne defendoit pas seulement d'ajouter à aucun symbole, mais aussi de faire une uouvelle exposition de foi; et qu'ainsi, si l'on etendoit cette défense à l'Eglise ou au concile, il s'ensuivroit de la que l'Eglise ne pourroit faire une nouvelle exposition de foi. Act. Patric. Tom. XIII. C. p. 1555.

XII XIII XIVe et XVe Sess. On contesta, dans ces quatre sessions, sur le même sujet. Les Latins persistèrent à demander qu'on examinât le fond de la question; et qu'après qu'on l'auroit éclaircie, s'il étoit évident que le Saint-Esprit y ordonna le rétablissement de l'anprocédoit de la personne du fils, l'addition demeureroit au symbole; sur l'observation de la paque. D. M. que si on ne pouvoit dire qu'il en

VIII et IX Sess. Bessarion de Ni-I procedât, on rejetteroit cette addition. Mais les Grecs s'opiniâtrèrent à demander qu'on commençât à retrancher du symbole l'addition Filioque, avant d'examiner le fond de la question : et ainsi les parties ne purent convenir de rien.

> XVI et dernière Sess. Le pape proposa à l'empereur de transférer le concile à Florence, parce que la dépense nécessaire pour le continuer à Ferrare étoit onéreuse au pape, et que les Grecs commencoient à s'ennuyer en cette ville. ainsi dès que ces derniers y eurent consenti, on publia cette translation. Labb. C. Tom. XIII. p. 34. et seq.

FIMES diocèse de Reims ( C. de ) Apud Sanciam Macram, l'an 887, le a avril. Hincmar, archevêque de Reims, y presida, et on y reconnoît son style dans les huit articles qui nous en restent; ce sont plutôt de longues exhortations que des canons. On présenta, dans ce concile, un décret d'election du clergé et du peuple en faveur d'un clerc nommé Odacre, à l'évêché de Beauvais, et que la cour protégeoit ; mais il fut juge indigne par le concile, et on députa au roi des évêques, avec une lettre contenant les causes du refus, et qui demandoit la liberté des elections. La cour s'en offensa; mais Hinemar recut une lettre du roi Louis III, dit le Germanique, par laquelle ce prince paroissoit disposé à suivre ses conseils; mais il le prioit que, de son consentement, il pût donner cet évêché à Odacre, son serviteur. On doit observer que la liberté des élections avoit été rétablie sous Louis-le-Debonnaire. Tom. IX. C. p. 337. Tom. VIII. C. Gén. P. 1866.

FINCHAL en Angleterre (C. de) Finchalense, l'an 799. Circ. Echembal d'Yorck y présida, et on cienne discipline, principalement FLORENCE (C. de) Florenti-

147

num, l'an 1055. Vers la Pentecôte, l par le pape Victor II, en présence de l'empereur Henri. On y corrigea plusieurs abus ,et on y renouvela les defenses d'aliener les biensel Eglise. Contin. Herm. Petr. Dam. 1. 4. Ep. 12.

FLORENCE (C. de) l'an 1106, par le pape Pascal II. On y disputa long-temps avec l'évêque du lieu, qui disoit que l'Antechrist etoit ne : le tumulte y fut tel, qu'on n'y put rien decider.

FLORENCE (C.de) l'an 1439. Ce concile fut une continuation de celui de Ferrare; il est regarde comme général, du moins jusqu'au

depart des Grees.

Ir Sess. Comme le patriarche de Constantinople ne put s'y trouver, étant tombé malade, toute la disputé se passa entre l'empereur des Grecs, qui, au rapport des historiens, etoit savant, et le cardinal Julien. Ils conclurent qu'on chercheroit de part et d'autre quelques moyens de se réunir.

IIe et IIIe Sess. On v agita la matière touchant la procession du Saint-Esprit. Jean, provincial des dominicains, et théologien des Latins, prouva par l'Ecriture, par la tradition et par de solides raisonnements, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils : il expliqua ce qu'on devoit entendre par le terme l de procession, et dit que procéder, étoit recevoir son existence d'un autre. Marc d'Ephèse étant convenu de cette proposition, Jean, argumentant de la, dit : Celui de qui l'Esprit saint reçoit l'être dans les personnes divines, en reçoit aussi la procession : or l'Esprit saint reçuit l'être du Fils: donc il en reçoit aussi la procession suivant la propre signification de ce terme ; mais Marc ayant nié que le Saint-Esprit reçût Pêtre du Fils , Jean le prouva par l plusieurs arguments, et il refuta si l Conc. Tom. XIII. p. 378.

IV<sup>e</sup> Sess. Le même théologien montra, dans plusieurs exemplaires de saint Basile qu'on avoit apportés exprès de Constantinople, que ce saint docteur dit en termes formels, dans le livre troisième contre Eunomius, que le Saint-Esprit ne procede pas seulement du Père, mais aussi du Fils.

Ve VIe et VII Sess. On agita ce qui regardoit l'autorité et les té-

moignages de saint Basile.

VIII°et IX° Sess. Jean y parlalongtemps avec beaucoup d'érudition et de netteté; et il fit voir, que de tous les Pères grecs, qui ont parlé de la procession du Saint-Esprit, plusicurs out dit, ou en termes formels, ou équivalents, qu'il procède du Père et du Fils, et que tous ceux qui ont dit qu'il procède du Père n'ont jamais exclus le Fils. En outre il expliqua comment on peut entendre ces deux propositions per et ex dont on se sert pour marquer la procession du Saint-Esprit. Et il donna par écrit le précis de son discours.

Les Grecs furent partagés: les uns etoient pour l'union; de ce nombre etoient l'empereur et Bessarion de Nicée; les autres y etoient opposés, Marc d'Ephèse etoit de ces derniers. On entama des négociations ; on examina l'écrit de Jean. Marc le taxoit d'hérésie : Bessarien, au contraire, dit hautement qu'il falloit rendre gloire à Di**cu , et** avouer de bonne foi que la doctrine des Latins etoit la même que celle des anciens Pères de l'Eglise grecque, et qu'on devoit expliquer ceux qui avoient parlé plus obscurément, par les autres qui s'étoient expliqués avec clarté. Il justifia ensuite, dans un long discours que nous avons, dans les actes du concile, le sentiment des Latins sur la procession du Saint-Esprit; refuta les obpleinement toutes les objections de Jections des Grecs et finit en exhor-Marc, qu'il le rendit muet. Labbe tant ses confrères à l'union : son sentiment fut appuyé par celui de

George Scholarius, un des théo-lagées de ces peines par les suffrages

logieus grecs.

L'empereur étant convenu avec le pape, que l'on nommeroit des personnes de part et d'autre pour donner leur avis sur les moyens de parvenir à l'union, on proposa divers avis, dont aucun ne fut accepte par les deux partis. Après plusieurs negociations, on dressa une profession de foi sur la procession du Saint-Esprit, dans laquelle il est dit: Nous Latins et Grecs, confessons, etc., que le Saint-Esprit est éternellement du Pere et du Fils, et que de toute éternité, il procéde de l'un et de l'autre, comme d'un seul principe et par une scule production qu'on appelle spiration. Nous declarons aussi que ce que quelques saints Peres ont dit que le Saint-Esprit procède du Père, par le Fils, doit être ce sens, que le Fils est pris en comme le Père, et conjointement avec luile principe du Saint-Esprit. Et parce que tout ce qu'a le Pere, il le communique à son Fils, excepté la paternité, qui le distingue du Fils et du Saint-Esprit, aussi est-ce de son Père, que le Fils a reçu de toute eternite cette vertu productive, par laquelle le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père.

Cette definition fut lue, approuvée et signee le 8 juin, des uns et des autres, à l'exception de Marc d'Ephèse, qui persevera dans son obstination. Ensuite ils se donnèrent tous le baiser de paix en signe de leur réunion. Cette affaire etant terminée, on traita la question du pain azyme, et les Grecs convinrent qu'on pouvoit consacrer avec cette sorte de pain, comme avec le pain levé : il en fut de même sur la croyance par rapport au purgatoire. On convint que les âmes des véritables penitents, morts dans la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de penitence, sont purifiées après leur mort par les peines | un décret très-étendu pour réunir du purgatoire, et qu'elles sont sou- les Arméniens à l'Eglise romaine.

des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la Messe, les aumônes et les autres œuvres de piété.

On contesta long-temps sur la primauté du pape; enfin les évêques grecs dresserent un projet quele pave et les cardinaux acreèrent, il est concu ainsi: Touchant la primauté du pape, nous avouons qu'il est le souverain pontife, et le vicaire de Jesus-Christ, le pasteur et le docteur de tous les chrétiens, qui gouverne l'Eglise de Dieu , sauf les privileges et les droits des patriarches

d'Orient.

Après plusieurs conférences, le oecret d'union fut dressé; et on le mit au net, en grec et en latin. Le pape le signa, et après lui, les cardinaux, au nombre de dix-huit, deux patriarches latins, celui de Jérusalem et celui de Grade, deux évêques, ambassadeurs du duc de Bourgogne, huit archevêques, quarante-sept evêgues, à la verité presque tous Italiens; quatre géneraux d'ordre, quarante-un abbés. Du côté des Grecs, l'empereur Jean Paléologue signa le premier, et après lui, les vicaires des patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jerusalem. Celui de Constantinople étoit mort peu auparavant. Plusieurs métropolitains signerent en leurs noms et au nom d'un autre absent. Ce décret fut publié au nom du pape, et daté de la neuvième année de son pontificat. Les Grecs au nombre de treute partirent de Florence le 26 août, et ils arrivèrent à Constantinople le premier fevrier 1440.

Cependant, après leur départ, le pape continua son concile : ce fut dans cette première session, qui se tint le 4 septembre, que les Pères de Bâle, qui avoient deposé le pape Eugène, furent traités par ce pape d'herétiques et de schismatiques. Dans la He, le 22 novembre, il fit

Ce decret est au nom du pape seul. ! Outre la foi de la Trinité et de l'Incarnation, expliquées par les conciles genéraux qui y sont indiques, il contient encore la forme et la matière de chaque sacrement, exposees un peu autrement que les Grecs et plusieurs theologiens ne les expliquoient. Dans la IIIe, le 23 mars 1440, il déclare Amédée, antipape, heretique, schismatique, et tous ses fauteurs criminels de lese-majeste, promettant toutefois le pardon à ceux qui se reconnoîtroient avant cinquante jours. Dans la IVe, le 5 février 1441, on fit un décret de reunion avec les jacobites, qui fut signe par le pape et huit cardinaux : l'abbe Andre député du patriarche Jean, reçut et accepta ce décret au nom de tous les jacobites éthiopiens, et promit de le faire exactement observer. Dans la Ve et dernière, le 26 avril 1442, le pape proposa la translation du concile à Rome, mais on n'y tint que deux séances. On y fit des décrets touchant la pretendue réunion des Syriens, des Chaldeens et des Maronites à l'Eglise romaine. On doit convenir que le pape Eugène fit ce qu'il put pour rennir toutes les sectes d'Orient au saint Siège, mais il ne put venir à bout de faire recevoir ses décrets. C. Tom. XIII. p. 223. Act. Patric. XIII. Conc. p. 1612.

FORCHAIN en Franconie (C. de) l'an 1077, le 13 mars. Rodolphe, duc de Souabe, y fut etu roi a la place de Henri, le 15 du même mois, et sacre à Mayence douze jours après. Mais le papen'approuva point son

election.

FRANCFORT sur le Mein, près de Mayence (C. de) Francofordiense, l'an 794, vers le mois de juin, compose de tous les évêques de Germanie, de Gaule, d'Aquitaine, et de deux autres eveques, legats du pape. On y condamna l'heresie d'Elipand de Tolède et de Felix d'Ur-

buoient au Fils de Dieu : et on v fit cinquante-six canons; le second est conçu en ces termes : On a proposé la question du nouveau concile des Grecs, (c'est le second de Nicee ( VIIIº GÉNÉR. ) touchant l'adoration des images, où il etoit ecrit, que quiconquene rendra pasaux images des saints le service, l'adoration comme à la Trinité, seroit juge anatheme : les Pères du concile ont rejeté et méprisé absolument cette adoration et cette servitude, et l'ont condam-

née unanimement.

Le mot d'adoration n'est pas pris dans le même sens que les Peres du concile l'expliquent : les livres carolins entendent aussi mal ce mot. Mais le concile de Francfort et les livres carolins font voir clairement, que les Français étoient persuades que la seule autorité du pape ne suffisoit pas pour faire recevoir un concile sans le consentement des principales églises. On voit, par Hincmar, que le VII CONCILE GÉNÉ-RAL n'étoit point encore reçu en France en 870. Au reste, ce concile fit encore plusieurs reglements generaux sur la discipline. Tom. VII, Conc. p. 1032. Fl.

FRANCFORT (C. de) l'an 1001, août. Les archevêques Mayence, de Cologne et de Trèves, s'y trouvèrent avec quatre evêques. mais on ne jugea rien definitivement. On convint sculement que Villigise de Mayence, ni Bernouard d'Hildesheim, n'exerceroient aucun droit sur l'abbaye de Gandeshem jusqu'à l'octave de la Pentecôte, où les evêques s'assembleroient à Fristar. Fl.

FRANCFORT (C.de) l'an 1007, le 1et novembre, en présence du roi Henri, où trente-cing evêques confirmerent l'election de l'evêche de Bamberg, dejà approuvee à Rome.

Tom. LX. C. p. 784.

FRANCFORT (assemblee des electeurs de l'empire à) l'an 1438, en carême. Ilsyelurent Albert d'Augel, touchant l'adoption qu'ils attri- triche roi des Romains. C'est dans

cette assemblée que les électeurs (torze canons. Le premier est contre voyant les brouilleries entre le pare et les Pères de Bâle, et les différents decrets qu'ils portoient réciproquement, résolurent de ne recevoir ni les uns ni les autres, sans manquer toutefois au respect qu'ils devoient au pape et au concile de Bâle, d'où vint la neutralité de l'Allemagne, qui fut également condamnée par le pape er par les Pères de Bâle. Le nouveau roi des Romains approuva néanmoins le concile de Bâle, et ordonna aux ambassadeurs, nommés par l'empereur Sigismond, de s'y rendre, accordant aux Pères l'argent qu'on avoit levé en Allemagne pour l'arrivée des Grecs, en leur permettant d'en faire un autre usage : il voulut même qu'on observât, dans toute l'Allemagne, les décrets de Bâle: mais on lui demanda six mois pour s'y déterminer, comme on le voit par le décret fait à Francfort, le 18 mars de la même année.

FRIOUL(C. de) Forojuliense, l'an 796, tenu par Paulin, patriarche d'Aquilée, et ses suffragants. On y combattit deux erreurs : la première, que le Saint-Esprit ne procède que du Père, et non du Fils; et l'autre divisoit Jésus-Christen deux, en nommer les auteurs. Il fit qua-

la simonie : les autres sont touchant la vie exemplaire que doit mener le clergé, à qui on défend de loger avec quelque femme que ce soit : on défend aux clercs les chansons profanes et les grands divertissements. Tom. III. C. p. 991.

FRISINGÜE (C. de) Frisingense. l'an 1340, par Nicomède de Scala, qui étoit évêque de cette ville : on v fit vingt-six réglements, qui contiennent d'excellentes choses. Le cinquième renouvelle le statut du concile de Bâle, qu'il appelle général, contre les elercs concubinaires. Le sizième défend la sépulture ecclésiastique à ceux qui auront été tués dans les tournois et les spectacles; qui seront morts subitement, et qui ne se seront pas confessés dans l'année. Le seizième défend de dire la messe sans lumières. Le dix-huitième, ordonne de renouveler les hosties consacrées. au moins une fois chaque mois. Le vingt-quatrième défend aux confesseurs d'absoudre des cas réservés au saint Siégeou à l'évêque. Le vingtcinquième defend d'excommunier ancun clere ou laïque, sans une monition canonique, et l'observation des formalités nécessaires , en rappelant l'un naturel, et l'autre adoptif. Ce l le décret du concile de Bâle advitanda concile condamna ces erreurs, sans scandala. Conc. Labbe. Tom. XIII. p.

GANGRES dans la Paphlagonie | ajoutoient à cette erreur diverses (C. de) entre l'an 325 et 341; car les opinions sont partagées là-dessus. [ Il fut composé de quinze évêques, dont le premier étoit un Eusèlie. On y examinal'affaire d'Eustathe d'Ar-| ménie : on croit qu'il étoit laïque, et qu'il professoit la vie des ascètes. Lui et ses sectateurs, par un zèle! indiscret et peu éclaire, condamnoient le mariage, disant que personne ne pouvoit s'y sauver : ils ment le mariage, et qui embrassent

affectations, comme de jeûner les dimanches, et non les jours ordonnes par l'Eglise.

Les Pères de ce concile, informés de ces abus, les condamnèrent par vingt canons, déclarant que si les coupables ne les signoient, ils seroient anathématisés et traités comme des héretiques. Les canons de coconcile condamnent ceux qui blâla virginité, non pour la beauté de des seigneurs de sa cour, il avoit asla vertu, mais parce qu'ils croient le mariage mauvais. Nous admirons la virginité, disent les Pères de ce concile, et la séparation du monde, pourvu que la modestie et l'humilite n'en soient point séparées, mais nous honorons aussi le mariage, et nous ne condamnons pas les riches qui sont justes et charitables, et nous souhaitons que l'on pratique tout ce qui est conforme aux divines Ecritures. Ces vingt canons ont été recueillis dans les codes de l'Eglise grecque et latine : ils sont rapportés par Denys-le-Petit, et ils ont été reçus par toute l'Eglise, et avant ceux du concile d'Antioche, de l'an 1341.

Tom. II. Conc. p. 414.
GAULES (C. des) Gallicanum, l'an 429. On y choisit, de l'avis du pape Celestin, saint Germain d'Auxerre, et saint Loup de Troyes, pour aller en Angleterre combattre les pelagiens.

GAULES, (C. des) Gallicanum ou Arelatense, selon M. de Tillemont, car le lieu est incertain. L'an 451. Quarante-quatre évêgues y approuverent la celèbre lettre du pape saint Leon à Flavien; et ils lui ecrivirent à ce sujet, avec de grands eloges. V. le concile de Constantinople, de l'an 55o.

GENTILLI près de Paris (C. de) Gentiliacense, l'an 767. Il y eut, dans ce concile, des légats du pape Paul et des Grecs. Cenx-ciagitèrent avec les légats la question, si le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père : ils reprochèrent aux Latins d'avoir ajouté au symbole de Constantinople lemot Filioque. Il y fut aussi parlé des images; mais on ne sait point ce qu'il y fut décidé. T. VI. Conc. p. 1703.

GERMANIE (C. de) Cermanicum, l'an 742. On ne sait en quel lieu : il fut assemblé par l'ordre de Carloman, le 21 avril. Ce prince, dans dii, l'an 1042, le premier septeml'acte de convocation, dit que par bre. Vingt-deux évêques y firent le conseil des serviteurs de Dieu, et trois canons, et y confirmerent la

semblé les évêques de son royaume. avec leurs prêtres, pour apprendre d'eux comment on pouvoit faire observer la loi de Dieu, rétablir la discipline ecclésiastique, qui étoit si fort tombée. Ce concile etoit composé de six évêques; savoir, de Cologne,d'Augsbourg, deWurtzsbourg, d'Utrecht, de Strasbourg et d'Eichstat. On v fit six canons. Šaint Boniface, qui y présida, écrivit à Cutbert , archevêgue de Cantorberi , ce qui s'étoit fait dans ce concile, et en se plaignant des obstacles que tronvoient les bons pasteurs, il ajoute ces paroles remarquables: combattons pour le Seigneur, car nous sommes dans des temps fàcheux et difficiles : mourons, s'il le faut, pour les saintes lois de nos pères, afin de posseder avec eux l'héritage de la vie éternelle. Ne soyons par des chiens muets, des sentinelles endormies ou des mercenaires, qui fuient en voyant le loup: soyons des pasteurs zeles et vigilants, et annoncons la vérite aux grands et aux petits. Ce saint évêque avoit en vue, dans ce concile, de chercher les movens de retablir la loi de Dieu et la discipline ecclesiastique, tombée sous les princes précedents, et empêcher le peuple fidele d'être trompé par de faux prêtres comme par le passé. Tom. 17. Conc. p. 1534. et 1565. D. M.

GERMANIE (C. de) l'an 745, sous Carloman, par saint Boniface. On y examina plusieurs clercs heretiques, séduits par Adalbert et Clément, et on y déposa Gevilieb de Mayence, qui avoit comnis un

homicide. D. M.

GERMANIE (C. de) l'an 747, sous saint Boniface : il fut tenu par l'ordre de Carloman, avant sa retraite. On y recut les quatre con~ ciles généraux.

GILLES (C. de S.) Sancti Ægi-

trève de Dieu. Tom. IX. C.p. 1082. GILLES (C. de S.) l'an 1210. Le comte de Toulouse y fut de nouveau excommunié; ce qui futencore confirmé dans la conférence de Narbonne, par les deux légats, l'évêque d'Usez, et l'abbé de Cîteaux. D. M.

GIRONNE (C. de) Gerudense, l'an 517. Sept évêques y firent dix canons : Jean, evêque de Tarragone, y présida. Il avoit prié le pape Hormisdas d'écrire aux évêques d'Espagne, pour les engager à observer la discipline : ce que le pape fit par une lettre, où il leur recommande d'observer les canons, et de tenir les conciles au moins une sois l'an. Entr'autres points de discipline, on y ordonna deux litanies: la première, le jeudi, le vendredi et le samedi après la Pentecôte; la seconde, le premier jeudi de novembre, et les deux jours suivants T. IV. C. p. 1567.

GIRONNE (C. de) l'an 1068, par le légat Hugues-le-Blanc : il y confirma, par l'autorité du pape, la l res. Tom. X. C. p. 748.

trève de Dieu, sous peine d'excommunication contre les infracteurs. On y fit aussi quatorze canons contre les abus du temps.

GISORS entre Gisors et Trie (C. de) l'an 1118, du 13 au 21 janvier. Ce fut plutôt une assemblee pour la croisade , où les rois de France et d'Angleterre prirent la

croix. D. M.

GUASTALLE sur le Pô (C. de) Guastallense, l'an 1106, 22 octobre. Le pape Pascal II, assisté d'un grand nombre d'évêques et de clercs, des ambassadeurs de Henri, roi d'Allemagne et de la princesse Mathilde en personne, y ordonna que la province d'Emilie ne seroit plus soumise à la métropole de Ravenne ; ainsi il ne lui resta que la province Flaminie. On y usa d'indulgence en faveur des évêques ordonnes dans le schisme, pourvu qu'ils ne fussent ni usurpateurs, ni simoniaques, ni coupables d'autres crimes; et l'on y renouvela les défenses faites aux seigneurs de donner les investitu-

## 

HERFORD en Angleterre (C. d') Herfordiense, l'an 673, 24 septembre. Ce concile d'Angleterre n'étoit composé que de cinq évêques. Saint Théodore de Cantorbéri y proposa dix articles extraits des canons, que tous les évêques promirent d'observer. Le premier regarde la pâque qu'il faut célébrer le premier dimanche apres le 14 de la lune. Le Ve canon dit que les clercs ne seront point vagabonds, et qu'on ne les recevra nulle part sans les lettres de recommandation de leur évêque. Tome VI. C. p. 537.

HIERAPLE en Asie ( C. d' ). On croit qu'il fut tenu vers l'an 170, par saint Apollinaire, évêque du lieu, et vingt-six autres évêques, toine, évêque de Fussale, y fut dé

qui retranchèrent de l'Eglise Montanqui contrefaisoit le propliète, et se disoit être le Saint-Esprit, dans les accès de fureur qui lui ôtoient la liberté de la raison. Lui et deux fenimes, Priscille et Maximille, formèrent la secte des cataphryges. Conc. Tom. I. p. 599.

HIPPONE (Č. d') Hipponense, l'an 303, CONCILE GÉNÉRAL d'Afrique. On y fit quarante-un canons.

Porez Afrique.

HIPPONE (C. d') l'an 395. C'est dans ce concile que saint Augustin fut ordonné évêque contre les règles et malgré lui, du vivant de Valère, par l'autorité du concile.

HIPPONE (C. d') l'an 422. An-

posé : il avoit surpris le primat, et l ensuite le pape Boniface. Saint Augustin en eut tant de douleur, qu'il aimoit mieux quitter l'episcopat que

de voir Antoine rétabli.

HIPPONE (C. d') l'an 426. Saint Augustin v déclara Héraclius l pour son successeur, mais en le laissant dans l'ordre de prêtre jusqu'à l tres, et tout le peuple d'Hippone, consentirent à cette déclaration.

HUESCA en Espagne (C. d') Oscense, l'an 598. On y fit deux canons, dont le premier ordonne aux évêques d'assembler tous les ans les abbés, les prêtres et les diacres, pour leur enseigner une règle de vie sur la frugalité et la continence. Le second ordonne aux évêques de s'informer si les prêtres, sa mort. Deux évêques et sept prê- les diacres et les sous-diacres observent la continence. Tom. II. Conc p. 1604.

JÉRUSALEM (C. de) Jerosolymi-| n'avoient pu porter : ce qui étoit tanum, l'an de Jésus-Christ 51, le premier de tous les conciles, et le modèle de tous les suivants. Une division considérable, qui s'éleva entre les fidèles à Antioche, donna lieu à ce concile. Cerinthe, faux frère et faux apôtre, vouloit obliger les gentils convertis, non-seulement à la circoncision, mais encore à toutes les observances de la loi mosaïque. Quelques fideles, de la secto des pharisiens, soutenoient la même doctrine. Saint Paul et saint Barnabé s'y opposérent, disant que Jésus-Christ étoit venn affranchir les siens de cette servitude, et que sa grace ne serviroit de rien à ceux qui regarderoient lacirconcision comme nécessaire. On résolut d'aller à Jérnsalem consulter les apôtres. Ceuxci et les disciples s'assemblèrent en aussi grand nombre qu'il étoit possible pour examiner cette question. Il est du moins constant que le concile fut composé de cinq apôtres : saint Pierre, saint Jean, saint Jacques, saint Paul et saint Barnabé, et de plusieurs de leurs disciples; il semble même que tonte l'église de Jérusalem y fut appelée : on délibéra à loisir, et chacun proposa son sentiment. Saint Pierre prit la parole et fut d'avis de ne point imposeraux gentils un joug que les Juifs mêmes

dire indirectement que les Juiss n'y étoient plus assujétis. Saint Jacques soutint l'avis de saint Pierre, ajoutant qu'il falloit seulement mander aux gentils de s'abstenir de ce qui avoit été offert aux idoles ; de la fornication, de la chair et du sang. afin d'apprendre aux gentils à honorer la loi, et que ces observances communes à la synagogue et à l'Eglise, servissent comme de lien pour unir ensemble les deux peuples, les Juifs et les Gentils.

La décision fut fondée sur les saintes Ecritures, et formée par le commun consentement. On la rédigea par écrit, non comme un jugement humain, mais comme un oracle, et on dit avec confiance : il a semble bon au Saint-Esprit et à nous, visum est enim Spiritui Sancto et nobis. On envoya cette décision aux fidèles d'Antioche, pour y être reçue

Les conciles remarquent que cette premiere assemblée des apôtres à Jérusalem, pour donner leur décision sur un point contesté, a servi de modele à l'Eglise dans la tenue des conciles généraux. Galat. V. Act. XV. v. 22. Till, Fl. Act. XV. 28. Ep. Calest. ad. Conc. Ephes. Act. II. p. 614. Tom. III. Conc.

et exécutée avec soumission.

JERUSALEM (C. de) l'an 345,

(non reconnu) tenu par les eusébiens, pour la dédicace de l'église de la résurrection, que Constantin avoit fait bâtir. Ce concile fut très-uoinbreux : car l'empereur y fit aller de tous côtés un très-grand nombre d'évêques. Les eusébiens profitérent de cette occasion pour faire recevoir à la communion de l'Eglise, Arius, qui avoit présenté à Constantin une profession de foi, conforme en apparence à la foi catholique, mais enveloppée de termes equivoques: ses sectateurs y furent aussi recus. On ne peut douter qu'il n'y ait eu, dans cette assemblée, un grand nombre d'evêques catholiques, mais qui, vraisemblablement, ne purent tenir contre la faction dominante des eusebiens : hommes puissants à la cour, et appuyés des officiers du prince. Cependant, malgré l'oppression de la liberté, Marcel d'Ancyre s'opposa à l'iniquité et ne voulut jamais y avoir aucune part. Les suites de ce concile furent le bannissement de saint Athanase, qui fut relégué dans les Gaules; Constantin, par une foiblesse, qu'on ne peut comprendre, ayant ajouté foi aux calomnies de ses ennemis déclarés, savoir : les deux Eusèbe, Théognis, Maris, Ursace! et Valens, qui l'accusèrent d'avoir menacé d'empêcher qu'on n'apportât de l'Egypte du blé à Constantinople. Till.

JÉRUSALEM (C. de) l'an 349, L'occasion de ce concile fut le retour de saint Athanase à Alexandrie, par la permission de l'empereur Constance, après la mort de Grégoire l'Intrus : car cet illustre persécuté , étant entré dans la Palestine, il engagea environ seize prélats, à la tête desquels étoit saint les deux volontés et les deux opéra-Maxime, confesseur et évêque de tions en Jésus-Christ. Id. Jérusalem, à tenir ce concile. Tous les évêques, à l'exception de Patro- 11107. Gibelin d'Arles légat, assisté phile, de Schitople et d'Acace de des évêques du royaume, y ayant Cesarée, le requient avec toute la déposé Ebremart, intrus à Jérusaconsidération qu'il méritoit : ils em-llem, du vivant de Dainsbert, il lui

brassèrent sa communion, et s'excusèrent mêine de ce qu'ils avoient signé auparavant contre lui, disant qu'ils ne l'avoient pas fait volontairement, mais par contrainte : ils laissèrent même un témoignage par écrit d'avoir reçu Athanase à leur communion : ils dressèrent une lettre synodale en sa faveur aux évêques d'Egypte et de la Libye, dans laquelle ils reconnoissoient, que, par l'absence du saint, cette église avoit été sans pasteur. Athan. ap. 2. p. 678. Socr. 1. II. c. 24. p. 114.

JERUSALEM (C. de) l'an 415. Pélage y fut renvoyé aux évêques la-

tins pour le juger. D. M

JERUSALEM (C. de ) l'an 453, composé des évêques des trois Palestines, après le rétablissement de Juvénal et l'expulsion de Théodose. Till.

JERUSALEM (C. de ) l'an 518. Trente-trois évêques des trois Palestines y confirmerent tout ce qui s'étoit fait au concile de Constanti-

nople. JERUSALEM (C. de) l'an 536, 19 septembre, tenu par quarante évêques : ils y approuvèrent ce qui avoit été fait à Constantinople contre Anthyme, la même année. T. V. C. p. 40.

JÉRUSALEM ( C. de ) l'an 553. Les évêques de Palestine y approuvèrent le cinquième concile général , excepté Alexandre d'Abyle, qui, pour cela, fut deposé de l'épiscopat. D. M.

JERUSALEM (C. de ) l'an 634, composé des évêques de Palestine. C'est en ce concile que saint Sophrone écrivit sa belle lettre synodale pour y donner avis aux patriarches de son election : il y prouve

JERUSALEM ( C. de ) l'au

sa simplicité. Gibelin y fut ensuite 20 août de la même année. elu patriarche de Jerusalem. Id.

diocèse de Meaux. Jotrence l'an 1133. Saint Fulgence y presida sur la fin On y frappa d'excommunication les de l'année. Tom. IV. C. p. 1627. auteurs du meurtre de Thomas,

donna l'église de Césarée à cause de prieur de saint Victor, commis le

JUNGUE ou JUNQUE en Afri-JOUARRE (C. de ) abbaye au que (C. de ) Juncense, l'an 524.

CONE et SINNADE ( C. d') Iconiense et Synnadense, l'an 231. Il y avoit beaucoup d'évêques dans ce concile, et il etoit assemblé de la Cappadoce, de la Galatie, de la Cilicie et des provinces voisines : il futtenu au sujet du baptême des cataphryges, de la nullité duquel plusieurs doutoient. Il y fut mal decidé gn'il falloit donner le baptême à ceux qui l'avoient recu hors de l'Eglise. Îl est vrai de dire que cet abus se pratiquoit dans la Cappadoce par une coutume immémoriale. Euseb. n. p. 143. 2. a. Firmil. p. 203. 2. d. 2.

ILLYRIE ( C. d') Illyricianum, l'an 372, et selon d'autres 375, convoqué par l'ordre de Valentien, et composé d'un grand nombre d'évêques d'Illyrie. Après un long examen, ils y reconnurent et confirmèrent la consubstantialité des trois personnes divines, rejetant absolument ceux qui , en enseignant | et confessant la consubstantialité, prétendoient ne s'être obligés qu'à reconnoître une semblance de substance, et à croire seulement que le Fils étoit une créature plus excel-lente que les autres. C'est Théodoret, qui nous en a conserve la memoire. Ils y firent un décret, contenant une confession de foi, conforme à celle de Nicée, où ils disent : nous croyons comme les conciles qui viennent d'être tenus à Rome et en Ganle, une seule et même substance du Père, du Fils, ct du Saint-Esprit, en trois personnes, c'est-à-dire en trois parfaites hypostases. Theod. 1. 4. c. 7. p. 667.

ILLYRIE (C. d') l'an 415, tenn pour Perigène, ordonné évêque de Patras

ILLYRIE (C. d') l'an 516. Jean de Nicopolis , et sept autres évêques, y marquèrent leur communion,

avec le pape Hormisdas.

ILLYRIE ( C. d') l'an 550, (non reconnu) tenu par les évêques, defenseurs des trois chapitres. Ils condamnèrent Bénénatus, évêque de la première Justinienne. Fiet. Tur. Chr. an. 550.

INGELHEIM ( C. d') Engilhenheimense, l'an 840, le 24 juin. Ebbon , fut rétabli à Reims , par un acte de l'empereur Lothaire, souscrit de vingt évêques : il ordonna quelques eleres, après son retablissement, mais Charles-le-Chauve chassa Ebbon de Reims l'année sui-

INGELHEIM (C. d') l'an 948, le 7 juin , tenu en présence des deux rois, Othon et Louis. Le légat Marin y presidoit, et ily avoit trente-deux évêques en tout, et bon nombre d'abbés, de chanoines et de moines. Le roi Louis se plaignit de la persecution qu'il souffroit de la part de Hugues, comte de Paris, et Artaud de Reims, de celle de Hugues, son competiteur. Sigebolde, diacre de ce dernier y fut déposé comme calomniateur, Hugues excommunié, et Artand rétabli. Hugues, comte de Paris, devoit aussi être excommunié s'il ne se soumettoit au jugement du concile. On dressa dix canons : on y régla qu'on fêteroit la semaine entière, à Pâques, et à

la Pentecôte, le lundi, le mardi et le mercredi: que l'on jeûneroit la grande Litanie, c'est-à-dire, le jour de saint Marc, comme ceux des Rogations. Tom. IX. C. p. 623.

INGELHEIM (C. d') l'au 972. L'évêque Udalric et son neveu Adalberon, qui étoient accusés d'avoir violé les canons, y furent absons.

IRLANDE (C. d') Hibernicum, vers l'an 465. Ce concile porte en tête le nom de saint Patrice, apôtre d'Irlande, et il est adressé aux prêtres, aux diacres, et à tout le clergé. Il contient divers reglements pour les cleres; ilsordonnent qu'ils seront séparés de l'Eglise, s'ils ne sont vêtus d'une manière modeste, et même s'ils n'ontles cheveux courts comme les Romains : il ordonne aussi que les femmes des portiers et des autres clercs inférieurs, à qui il étoit permis d'en avoir, ne paroîtront jamais sans être voilées. Le IX\* canon défend toute fréquentation suspecte et dangereuse, entre les moines et les vierges. Le XVIIe excommunie les vierges qui se seront séparées contre leur vœu, leur accordant la pénitence, en cas qu'elles se séparent de leur adultère, et qu'elles ne demeurent plus dans le même lieu que lni. Le XIXº excommunie une femme qui quitte son mari, pour en épouser un autre, et son père même, s'il a consenti à cet adultère. Ce concile défend de recevoir dans l'église des aumônes, et des païens, et des excommuniés : il ordonne un jeûne de 40 jours, pour tous ceux qui demandent le baptême. T. III. C. p. 1478. c.

ÍRLANDE (C. d') vers le même temps. Onattribue ce concile à saint Patrice, quoiqu'il ne porte aucune marque particulière qu'il soit de lui. On y voit quelques canons remar-

quables.

Le II<sup>e</sup> défend de rien recevoir des païens, hors la nourriture et le vêtement, lorsqu'on ne peut les avoir

d'ailleurs. Le VIII dit 'qu'il ne faut point rebaptiser ceux qui ont reçu le symbole, de qui que ce soit qu'ils l'aient reçu. Le IX obte aux ministres de l'Eglise, qui sont tombés dans les pêches canoniques, toute espérance de rentrer dans le ministère, leur en laissant néanmoins le titre. Le XIII déclare, que ceux qui ne se seroient point rendus dignes de participer au sacrifice, n'y pourront trouver des secours après leur mort, etc. Tom. III. Conc. p. 1482, b.

ITA

IRLANDE (C. d') au monastère de Mellifond, ordre de Citeaux, l'an 1152, au mois d'octobre, par le cardinal Paperon, légat : ou y établit quatre archevêques; à Armach, à Dublin, à Cassel, et à Touam, et on leur assigna leurs suffragants. D. M.

IRLANDE, à Armach. V. Ar-

mach.

ISLE (Concile de l'Isle au comtat Venaissin) Insulanum, l'an 1288 par Rostaing de Capre, archevêque d'Arles, assisté de quatre évêques, et des députés de quatre autres absents. On y publia les statuts de plusieurs autres conciles de la même province: et l'on y ajouta celui-ci de nouveau, de ne donner que l'aube scule, à l'enfant dont on seroit le parrain : c'étoit l'habit blanc, dont le nouveau baptisé étoit revêtu en sortant des fonts. Tom. IX. Couc. p. 1335.

ITALIE (C. d') Italicum, 381, par saint Ambroise: nous en avons deux lettres, à l'empereur Théodose. I'. Saint Ambroise. Ep. 13 at 14. Sozom. vij. c. ij.

'ITALIE ( C. d' ) l'an 405, tenu pour demander un concile à Thessalonique, en faveur de saint Jean

Chrysostôme. Till.

IFALIE (C. d') sur la fin du neuvième siècle. On ordonna dans ce concile à tous les fidèles, clercs, laïques, hommes et femmes, de recevoir des cendres sur leurs têtes, le premier jour de carême.

Lambesitanum, l'an 240, ou environ tenu par quatre-vingt-dix évêques, contre Privat. Cet héretique y fut condamné, et sévèrement puni, par les lettres du pape Fabien. Cypr. Ep. 30, ad. Cornel.

29. ad. Cornet.

LAMBETH près de Londres (C. de) l'an 1261, le 31 mai. L'archevêque de Cantorberi y ordonna des jeûnes, des prières publiques, et des processions, pour detourner l'invasion des Tartares : il y fit de plus, un réglement pour conserver la liberté de l'Eglise, contre les entreprises du roi et des juges séculiers. Tom. VI. Conc. p. 8 o 3.

LAMBETH (C. de) l'an 1281. Jean Peccam, archevêque de Cantorbéri, y renouvela les décrets du dernier concile de Lyon, les constitutions de celui de Londres en 1268. et celles du concile de Lambeth, précédent, en y ajoutant les siennes propres, en vingt-sept articles. On y ordonne de sonner les cloches à l'elevation de l'hostie; afin que ceux qui ne peuvent pas assister à la messe, se mettent à genoux, soit aux champs, soit dans les maisons. Les prelats en donnant la communion avertiront que ce qu'on présente dans une coupe, n'est que du simple vin, pour faire avaler plus aisément : le precieux corps.

On n'admettra personne à la communion, qui n'ait eté confirmé. Pour les péchés énormes et scandaleux, on imposera la pénitence solennelle selon les canons. Chaque curé expliquera au peuple quatre fois l'année en langue vulgaire les quatorze articles de foi; les dix commandements du décalogue; les deux préceptes de l'Evangile sur la charité; les sept œuvres de miséricorde; les sept péchés capitaux; les sept vertus principales; et les sept sacre-

ments: c'est à peu près ce que nous appelons le catechisme. Defense aux religieuses de demeurer hors du monastère, même chez leurs parents, plus de trois jours, pour récréation, et plus de six, pour affaires. On condamne de nouveau la pluralité des benéfices, surtout sans dispense: abus commun en Angleterre T. A.I. C. p. 1156.

LAMBETH (C. de) provincial, l'an 1362, par Islip, archevêque de Cantorberi. On y fit une constitution, par laquelle on blâme l'avarice et la paresse des prêtres, et on taxe leurs salaires pour les annuels et les

autres offices.

LAMPSAQUE, près du détroit de l'Hellespont, (C. de) Lampsacenum, l'an 364, par plusieurs évêques demi-ariens. Ils avoient obtenu de l'empereur Valens la permission de tenir ce concile, qui dura environ deux mois. On y annula tout ce qui s'étoit fait à Constantinople, par l'autorité d'Eudoxe et d'Acace. On ordonna que l'on n'auroit plus d'égardà l'exposition de foi des évêques occidentaux, connue sous le nom de formule de Rimini : on déclara qu'il falloit croire que le Fils étoit semblable en substance : le mot de s**em**blable étant nécessaire, disoit ces évêques, pour marquer la dictinction des personnes. On décida que la confession de foi, qui avoit été proposée à la dédicace de l'Eglise d'Antioche, et signée à Séleucie, serviroit de règle dans toutes les églises. Après avoir réglé à leur manière ce qui regardoit la foi, ils ordonnèrent en faveur d'eux-mêmes, que ceux qui avoient été déposés par les anoméens, c'est-à-dire les ariens. seroient rétablis dans leurs sieges : ensuiteils citèrent Eudoxe et Acace, ses sectateurs; et comme ils ne comparurent pas, ils les déclarèrent légitimement deposés Sozom. 1. 6. cap. 1

7. p. 646.

LANCICIE ( C. de ) Lanciciense , l'an 1285, le 6 janvier. L'archevêque de Gnesne, avec quatre evêques, excommunia Henri IV, duc de Silésie, pour s'être saisi de tous les biens de l'évêque de Breslaw, et de toutes les dîmes du clergé. D. 31.

LANDAFF en Angleterre (C. de) l'an 945. Le roi Nongui restitua à l'evêque Patre, tout ce qu'il avoit enlevé à son église de Landaff, et lui accorda une de ses terres, id.

LANDAFF (C. de) l'an 955, tenu au sujet d'un diacre, mis à mort au pied de l'autel, où il s'etoit refugié, après avoir egorgé un paysan, qui l'avoit blessé.

LANDAFF (C. de) l'an 988. Un roi, qui avoit tué son frère y fut mis en penitence et excommunié jusqu'à ce qu'il eût expié son crime.

LANGEAIS en Anjou. (C. de) Langesiense, l'an 1278, sous l'archevêque de Tours. On y fit un décret de seize articles. D. M.

LANGRES (C. de) l'an 850, gavril. Remi, archevêque de Lyon, et Agilmar de Vienne, y présiderent. On y fit seize canons, qui furentapprouvés au concile de Savonnières, et qui y furent insérés. Les six premiers, sont les six du concile de Valence, sur la prédestination.

Tom. VIII. C. p. 673. LAODICÉE (C. de) Laodicenum, dans la Phrygie Pacationne, l'an 366 ou 367, car le temps précis en est incertain. Il fut composé de diverses provinces du diocèse d'Asie, et il est fort celebre par ses soixante canons, qui sont respectes de toute l'antiquité. Entr'autres dispositions, le concile veut que le choix des évêques soit fait de concert avec le metropolitain et les évêques circonvoisins, qui doivent avoir fort long-temps éprouvé la foi et les seigne deux opérations en Jesusmœurs de ceux qui sont choisis. On Christ et deux volontés, comme ne doit lire dans l'église d'autres li-deux natures.

l'ancien et du nouveau Testament. On ne doit faire en carême ni noces ni fêtes. Les pénitents, qui ont persévere dans la prière et dans les exercices qui leur ont eté prescrits. et qui ont donné des marques d'une parfaite conversion, doivent être admis à la communion, en vue de la miscricorde de Dieu, après qu'on leur aura donné quelque temps pour faire des satisfactions proportionnées à leurs péchés, etc.

Au reste, toute la police établie par ce concile temoigne assez qu'il a été fait dans une pleine paix, et lorsque l'Eglise etoit en état de penser à la décoration extérieure de son

service. Till.

LATRAN (C. de) à Rome au Palais de Latran, Lateranense, l'an 649, tenu contre l'héresie des monothélites. Le pape saint Martin, grand defenseur du dogme catholique oppose à cette erreur, y assista Il s'y trouva environ cent quatre évêques d'Italie , de Sicile , de Sardaigne etd'Afrique. Il y cut cinq sessions: la premiere se tint le 5 octobre, et la derniere le 31 du même mois. Saint Martin y exposa d'abord les erreurs du monothelisme, introduites par Sergius de Constantinople, Cyrus, évêque d'Alexandrie, Pyrrhus et Paul, qui avoient enseigné qu'il n'y a en Jesus-Christ qu'une opération de la divinité et de l'humanité.

Dans la seconde, on dénonça les accusés : on lut la requête présentée par Etienne, évêque de Dore : on fit entrer plusieurs abbés, prêtres et moines grecs; ils demanderent que I'on anathématisat le Type de Constant : car en ce Type, dirent-ils, on fait Jesus-Christ sans operation et sans volonté, c'est-à-dire sans entendement, sans âme : confirmez donc la doctrine catholique, qui en-

wres que les Ecritures canoniques de ! Dans la troisième, on produisit les

écrits des accusés, et entr'autres le | • ce que les Pères ont enseigné. La livre de Théodore, qui avoit été évêque de Pharan, et qui enseignoit partout une seule et même opération, dont le Verbe divin étoit la source, et dont l'humanité étoit seulement l'instrument. Le pape releva toutes ces erreurs qui rendoient l'Incarnation imaginaire, en supposant que Jésus-Christ n'avoit pas eu un corps véritablement solide comme les nôtres : il expliqua avec précision le terme d'opération théandrique: ce mot, dit ce saint pape, renferme necessairement deux opérations; et saint Denys s'en est servi pour marquer leur union en une même personne. Or le propre de cette union est de faire humainement les actions divines, et divinement les actions humaines.

Dans la quatrième on lut les définitions des cinq conciles généraux.

Dans la cinquième on lut les passages des Pères : on fit profession de suivre en tout leur doctrine: on démêla les subtilités des monothélites, et l'on établit le dogme catholique avec beaucoup de lumière et de solidité.

On condamna, comme impie l'Ecthèse d'Héraclius, qui, après une confession de foi orthodoxe sur la Trinité et l'Incarnation, renfermoit la doctrine de l'unité d'opération et de volonté : on rejeta aussi le Type de l'empereur Constant, public en 646, qui imposoit silence [ également aux catholiques comme aux monothélites, et mettoit ainsi la vérité de niveau avec l'erreur; ce fut au sujet de cette pièce que les Pères du concile dirent ces paroles: « C'est un avantage qu'il n'yait point ! » de disputes sur la foi, mais c'est \* un mal de confondre les dogmes » des Pères avec ceux des héréti-» ques.... Il ne faut donc pas punir l " indistinctement ceux qui ensei-» gnent la vérité et ceux qui ensei-" gnent l'erreur, mais punir sévè-l

» règle de l'Eglise est dene condam-» ner au silence que ceux qui com...

» battent sa doctrine. »

Le concile, après avoir rapporté un grand nombre de passages des saints docteurs, donna son jugement en vingt canons, par lesquels il condamne quiconque ne confesse pas qu'il y a en Jésus-Christ deux opérations et deux volontés. Les actes de ce concile furent envoyés par le pape saint Martin à tous les évêques catholiques avec une lettre également forte et solide, et ce concile fut reçu partout avec les cinq conciles généraux.

L'empereur Constant fut fort irrité de cette décision, et il s'en vengea sur saint Martiu. Ce saint pape fut encore cruellement persécuté par l'empereur Constance : il fut la victime de son zèle pour la foi; et les maux inouïs et sans relâche qu'on lui fit souffrir lui attirèrent la couronne du martyre. Till. Fl.

LATRAN (C. de) l'an 864. Rodoalde de Porto, légat, prévaricateur à Constantinople en 861, et à Metzen 863 , fut déposé et excommunié. Rothade y fut probablement rétabli : il le fut encore plus solennellement dans un nouveau concile commencé à Rome le 23 décembre , et fini au mois de janvier 865. Le pape Nicolas en écrivit une lettre à tous les évêques des Gaules, où, sur l'autorité des fausses décrétales il prétend qu'on ne peut déposer un évêque saus l'autorité du saint Siége : ce qui étoit alors très-nouveau dans l'Eglise. T. VIII. p. 789.

LATRAN (C. de) l'an 1105. en carême. Pascal II y excominunia le comte de Meulan et ses complices, que l'on accusoit d'être cause que le roi d'Angleterre s'opiniâtroit à soutenir les investitures : il excommunia aussi ceux qui les avoient reçues. C'est à ce concile, ou à un autre, tenu le carême de l'annec " rement ceux qui ne confessent pas | précédente, que le pape fit une sétrois jours après il fut rétabli. Il ne paroît pas que le pape ait fait aucun reproche à Brunon de son attachement à l'empereur Henri, tout excommunié qu'il étoit, comme il n'en fit point à saint Othon pour le même sujet, lorsqu'il le sacra évêque de Bamberg, le 17 mai 1103. Ces exemples, et d'autres du même temps, font voir qu'on ne laissoit pas d'être catholique et reconnu pour tel par le saint Siége, quoiqu'on n'executat point à la rigueur les condamnations prononcées contre Henri: en un mot, que le pouvoir du pape, sur le temporel des souverains, ne passoit nullement pour article de foi. Pour être boncatholique il falloit obeir au pape pour le spirituel, et à son roi pour le emporel, sans lui manguer de fidélité, quoique le pape en dispensât.

LATRAN (C. de) l'an 1112. Ce fut pour prévenir le schisme dont l'Eglise étoit menacée. Il s'v trouva environ cent évêques, plusieurs abbés, et une multitude innombrable de clercs et de laïques. Pascal II y révoqua le privilege des investitures qu'il avoit accorde malgré lui l'année dernière à l'empereur Îlenri, qui le tenoit prisonnier. Ce privilége, extorqué par violence, fut cassé, comme contenant qu'un évêque, elu canoniquement par le clergé et le peuple, ne sera point sacré qu'il n'ait recu auparavant l'investiture du roi : ce qui est, ajoute le concile, contre le Saint-Esprit et l'institution canonique: le pape s'y purgeà du soupcon d'hérésie dont on accusoit ceux qui approuvoient les investitures, et il de tout le concile.  $Tom. X. \dot{C} p.767.$ 

vère réprimande à Brunon de Jils'y trouva des évêques, des abbés. Trèves, de ce qu'il avoit recu l'in- des seigneurs et des députés de vestiture de l'empereur Henri Bru- diverses provinces. Pascal II y conmon renonca au pontificat : mais damna le privilége extorqué par l'empereur sous un anathème perpétuel, et tout le concile s'écria: Ainsi soit-il. Un évêque avant dit que ce privilége contenoit une hérésie, le pape répondit que l'Eglise de Rome n'avoit jamais en d'hérésie, mais que c'étoit elle qui les avoit toutes brisées. L'empereur n'y fut point excommunié, mais le pape y approuva ce que les légats avoient fait dans leurs conciles, où l'empereur avoit été plusieurs fois excommunié. On v renouvela la défense de donner ou recevoir l'investiture.

Le pape obligea Grossolan de quitter l'archevêche de Milan, et le renvoya à son évêché de Savonne, ayant représenté qu'il n'y avoit que deux causes pour la translation des évêques , la nécessité ou l'utilité , et que la translation de Grossolan n'avoit tourné qu'à la perte des corps et des âmes. A la fin du concile, le pape accorda une indulgence de quarante jours à ceux qui étant en pénitence pour des péchés capitaux, visiteroient les églises des apôtres.

T. VII. C. p. 806.

LATRAN (C. de) IXº CONCILE GÉNÉRAL, l'an 1123, sous Calixte II. Il s'y trouva plus de trois cents évêques et plus de six cents abbés : en tout près de mille prélats. Il ne nous reste de ce concile que vingtdeux canons dont la plupart sont répétés des conciles précédents. On ordonna à ceux qui avoient quitté les croix qu'ils avoient mises sur leurs habits pour le voyage de Jérusalem, de les reprendre sous peine d'excommunication. On defendit aux moines, par le canon XVIIe, d'administrer publiquement la pénifit sa profession de foi en présence tence, de visiter les malades, de faire les onctions et de chanter les LATRAN (C. de) l'an 1116, 6 messes publiques. Les évêques se mars. Quelques auteurs ont donné plaignirent fortement des entreà ce concile le titre d'universel : prises des moines, c'est-à-dire, de

cequ'ils usurpoient leurs droits avec [ une ambition insupportable. Il ne leur reste plus, disoient-ils, que de nous ôter la crosse et l'anneau, et de nous soumettre à leur ordination: ils possedent les églises, les terres, les châteaux, les dimes, les oblations des vivants et desmorts. Suger.

Fit. Lud. p 311.

LATRAN (C. de) X. CONCILE GÉNÉRAL, l'an 1139, le 18 avril, convoque par le pape Innocent. Environ mille évêques s'y trouvèrent. Le principal objet de ce concile fut la reunion de l'Eglise après le schisme qui etoit arrive. On v fit trente canons, qui sont presque les mêmes que ceux du concile de Reims en 1131, repétes mot pour mot, mais divises autrement. On y defendit de nouveau les tournois : on menaça d'anathème les chanoines qui excharoient de l'election de l'évêque les hommes religieux : on condamna les nouveaux manichéens qui semoient encore leurs erreurs, et celles d'Arnaud de Bresse, ancien disciple d'Abailard: il déclamoit contre le pape, les évêques, les cleres et les moines, ne flattant que les laïques. On déposa les évêques qui avoient été ordonnés par les schismatiques : le papeles appela par leur nom, et il leur arracha leur crosse, leur anneau et leur pallium, après leur avoir reproché leur faute. On defendit aux laïques de posséder les dimes ecclésiastiques, soit qu'ils les enssent reçues des évêques ou des rois; et on déclaraque, s'ils ne les rendoient à l'Eglise, ils encourroient le crime de sacrilége, et la peine de la damnanation eternelle. T. X. C. p. 999.

LATRAN (C. de) l'an 1167. Alexandre III y excommunia l'empereur Frédéric, et il alisont ses sujets du serment de fidelité à l'imitation de Grégoire VII, qui est le premier exemple de cette nature.

D. M.

LATRAN (C. de) XIº CONCILE

19 mars, sous le pape Alexandre III, qui y presida, accompagné des cardinaux, des préfets, des sénateurs et des consuls de Rome. Il fut composé de trois cent deux évêques de tous les pays catholiques, avec Nectaire abbe, qui y assistoit pour les Grees. Le pape Alexandre III vou-Int faire tenir ce concile vour remédier aux abus qui s'étoient introduits pendant le long schisme qui venoit de finir. Il y euttrois sessions. On y fit vingt-sept canons. Le ler porte que, pour prévenir les schismes, si, dans l'election du pape, les cardinaux ne sont point assez d'accord pour le faire avec unanimité, on reconnoîtra pour pape celui qui aura deux tiers de voix, et celui qui, n'ayant que le tiers ou moins des deux tiers, osera prendre le nom de pape, sera privé de tout ordre sacré, et excommunié, en sorte qu'on ne lui accordera que le viatique à l'extrémité de la vie.

2.º On condamna plusieurs abus appellations frequentes ane les avoient introduits. On defendit de rien exiger pour la prise de possession des évêques, des abbés et curés; pour les sépultures, les mariages et les autres-sacrements. Les évêques firent de grandes plaintes contre les nouveaux ordres militaires destempliers et des hospitaliers. On défenditaux religieux, de quelque institut qu'ils fussent, de recevoir aucun novice pour de l'argent , d'avoir aucun pécule, sons peine d'excommunication. On renouvela les réglements pour la continence des clercs : on défendit la pluralité des bénéfices. Afin de pourvoir à l'instruction des panyres clercs, il y aura en chaque église cathédrale un maître à qui on assignera un bénéfice suffisant, et qui enseignera gratuitement : on ne refusera point la permission d'enseigner à celui qui en sera capable. Tom. A. Conc. p. 1507.

LATRAN (C, de) XII con-GÉNÉRAL, l'an 1179, les 5, 14 et CILE GÉNÉRAL, l'an 1215, depuis

le 11 jusqu'au 30 novembre. Il fut l convogué par le pape Innocent III, mi, dans sa bulle de convocation. rend compte des motifs qui l'ont porté à assembler ce concile; savoir. les manx de l'Eglise, la dépravation des mœurs dontil fait une vive peinture. Il s'y trouva quatre cent douze rveques, huit cents abbes et prieurs, des ambassadeurs des empereurs, des rois, et de presque tous les prinrescatholiques: on vit aussideux patriarches latins ; savoir, Gervais de Constantinople, et Raoul de Jerusalem, et le patriarche des Maronites: celui-ci s'instruisit de la foi et des cérémonies de l'Eglise, et les fit observer par sa nation. Le concile se tint dans la basilique de Constantin: le pape l'ouvrit par un sermon, où il prit pour texte ces paroles de l'Evangile: Desiderio desideravi hoc Puscha manducare vobiscum.

Il ne nous reste d'authentique de l ce concile, que ses décrets compris en soixante-dix chapitres ou canons, après lesquels est l'ordonnance particulière de la croisade. Le premier chapitre est l'exposition de la foi catholique, faite principalement par rapport aux albigeois et aux vaudois. C'est pourquoi il y est dit, qu'il n'v a qu'un seul Dien, qui des le commencement a fait de rien l'une et l'autre créature, spirituelle etcorporelle, et les demons mêmes, qu'il avoit crées bons, et qui se sont faits mauvais: ce qui tend à exclure les l deux principes des manichéens

Pour autoriser l'ancien Testament, il est dit que c'est ce même Dieu, quia donné aux hommes la doctrine salutaire, par Moïse et les autres prophètes, et qui ensuite, a fait naître son Fils du sein de la Vierge, afin qu'il nous montrât plus clairement le chemin de la vie. Le concile ajoute: iln'yaqu'une Eglise universelle, hors de laquelle personne n'est sauve: il n'y a qu'un sacrifice, qui est celui de la messe. Jésus-Christy

son corps et son sang sont véritablement contenus au sacrement de l'autel ; le pain etant changé en la substance de son corps, et le vin en celle de son-sang, par sa puissance divine, et ce sacrement ne peut être fait que par le prêtre ordonné legitimement, en vertu du pouvoir de l'Eglise accorde par Jesus-Christ à ses apôtres et a ses successeurs. Le terme de transsubstantiation, consacré dans ce canon , a toujours eté depuis employé par les theologiens catholiques, pour signifier le changement que Dieu opere au sacrement de l'eucharistie : comme le mot de consubstantiel fut consacré au concile de Nicée pour exprimer le mystere de la Trinité. Lanfranc et Simon s'etoient deià servis du premier contre Berenger.

Si, apres le baptême, dit le concile, quelqu'un tombe dans le peché, il peut être relevé par une vraie penitence. Le même concile condamna le traité de l'abbé Joachim contre Pierre Lombard, sur la Trinité, et le pape refuta son opinion en ces termes: Pour nous, avec l'approbation du concile, nous croyons et confessons qu'il y a une chose souveraine, qui est Pere, Fils, et Saint-Esprit, sans qu'il y ait de quaternité en Dieu, parce que chacune des trois personnes est cette chose, c'est-àdire la substance, l'essence, ou la nature divine, qui seule est le principe de tont.

Le III<sup>e</sup> canon prononce anathème contre tontes les heresies contraires à l'exposition de foi precedente, quelque nom qu'elles portent. Le même dit, que si le seigneur temporel, admonesté, neglige de purger sa terre d'héretiques, il sera excommunie par le metropolitain et ses comprovinciaux; et s'il ne satisfait dans l'an , on en avertira le pape , afin qu'il declare ses vassaux absous du serment de fidelité, et qu'il expose sa terre à la conquête des catholiest lui-même le prêtre et la victime; ques : en doit remarcuer ici, qu'à ce concile assistoient les ambassadeurs de plusieurs souverains, qui consentoient au nom de leurs maîtres à ce decret, où l'Eglise semble entreprendre sur l'autorité seculiere.

Le concile accorde aux catholiques, qui se croiseront pour exterminer les herctiques, la même indulgence qu'à ceux qui vontà la Terre-Sainte: il excommunie les fauteurs d'heretiques, ordonne de les eviter, depuis qu'ils auront eté notes par l'Eglice sous peine d'excommunication.

Chaque evêque visitera au moins une fois l'an, par lui-même ou par une autre personne capable, la partie de son diocese où l'on dira qu'il y a des heretiques. Le concile marque le rang et les prerogatives de chaque patriarche dans cet ordre: Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jerusalem : il veut qu'on tienne tous les ans des conciles provinciaux : il regle la maniere dont le superieur doit proceder pour la punition des crimes. Ce canon est celebre, et a depuis servi de fondement à toute la procedure criminelle, même des tribunaux séculiers.

Il est défendu aux clercs de inger a mort, ni d'assister à aucune exccution sanglante; et aux princes de faire aucune constitution, touchant les droits spirituels de l'Eglise : à l'egard de l'excommunication, il est defendu de la prononcer contre qui que ce soit sans l'avoir averti annaravant en presence de temoins, sous peine d'être prive de l'entree de l'église pendant un mois. Les évêques choisiront pour la predication des hommes capables, qui visiteront à leur place les paroisses de leur diocese, quand ils ne le pourront pas par cux-mêmes, aussi-bien que pour entendre les confessions et administrer la penitence.

Dansles eglises cathédrales et collégiales, le chapitre choisira un maître pour enseigner gretis, la grammaire et les autres sciences,

selon qu'il en sera capable. Al'égard des metropolitaines, elles auront un théologien pour enseigner aux prêtres l'Ecriture sainte, et principalement ce qui regarde la conduite des âmes, et on assignera à chacun de ces membres, le revenu d'une prebende.

Ensuite viennent les canons sur les elections et les sacrements de pénitence et d'eucharistie Apres le celebre canon omnis utriusque sexús. sur la confession et communion pascale, le concile ajoute, à l'occasion de ces mots, à sun propre prêtre, que si quelqu'un vent se confesser à un prêtre etranger, qu'il en obtienne auparavant la permission de son propre prêtre, puisqu'autrement l'autre ne peut ni le lier, ni l'absoudre ; c'est le premier canon cennu, qui ordonne generalement confession sacramentelle. Les albigeois qui pretendoient recevoir la remission des peches sans confession ni satisfaction, peuvent avoir donne lieu à ce decret, où, par le propre prêtre, on doit entendre le curé , comme au concile de Paris, de l'an 1212, sauf neanmoins le droit de l'évêque diocesain; et le prêtre etranger est le cure d'une autre paroisse, ou tout autre prêtre. I'. les

Ceux pour la reforme des monastères et divers abus. En consequence,

Le concile ordonne: 1.º que les abbes ou prieurs tiennent des chapitres generaux tous les trois ans, et que l'on y traite de la reforme et de l'observance reguliere. 2.º Que les chanoines reguliers feront de même.

3.º On n'etablira pas de nouveaux ordres religieux, de peur que la trop grande diversite n'apporte de la confusion dans l'Eglise. Un abbé ne pourra gouverner plusieurs monasteres, ni un moine avoir des places en plusieurs maisons. On ne montrera point, hors de leurs châsses, les anciennes relignes, ni en ne les

rendra aucune vénération aux nouvelles qu'on pourroit trouver qu'elles n'aient été approuvées par l'autorite l

du pape.

L'indulgence, pour la dedicace d'une eglise, ne sera que d'un an, et de quarante jours pour l'anniversaire, ainsi que pour les autres causes. Les autres decrets sont sur la simonie. Le concile defend les taxes pour le sacre des evêques, les benedictions d'abbés, les ordinations des elercs; il veut que les sacrements soient administres gratuitement. Defense aux religieuses de prendre des filles pour de l'argent, sous pretexte de pauvrete. Celles qui auront commiscette faute serontenfermees dans d'autres monastères d'une observance plus etroite pour y faire penitence perpetuelle, comme pour un des plus grands crimes. Demême pour les hommes.

Le canon premier réduit la parenté au quatrieme degré pour être un obstacle au mariage, on la comptoit auparavant jusqu'au septieme.

La plupart des decrets de ce concile ont servi de fondement à la discipline qui s'est observee depuis, et sont fort celebres chez les canonistes. Au reste, ils sont tous au nom du pape, mais en quelques-uns on a ajouté la clause, avec l'approbation du saint concile. Cette clause, qu'on trouve pour la première fois au Ille concile de Latran, sert à déclarer que les décrets n'auroient pas leur pleine autorité sans le consentement et l'approbation du concile, représentant l'Eglise universelle.

Après les canons est le décret pour la croisade : le jour du rendez-vous y est fixé. Enfin on défend les tour-

nois pendant trois ans.

Dans ce concile, et en traitant l'affaire des albigeois, on refusa à Raimond, comte de Toulouse, qui vint au concile, accompagné de son fils et du comte de Foix, la restitu-

exposera point en vente : on ne l'été dépouillés par les croisés; sur cette raison, dit le pape dans sa sentence, que la foi et la paix n'avoient jamais pu être gardees dans le pays par le comte Raimond; et qu'ainsi il le declaroit exclus pour toujours de ses terres, etc. On laissa à la comtesse sa femme, à cause de sa vertu, la jouissance des terres de sa dot : et au comte de Montfort tous les pays cenquis par les croisés, sauf le droit des eglises et des personnes catholiques. Tom. XI. C. p. 131. D. M. FI.

LATRAN (Ve C. de) l'an 1512. convoqué par le pape Jules II. L'ouverture s'en fit le 3 mai. Le pape y présida , assisté de quinze cardinaux. Le concile étoit composé de pres de quatre-vingts archevêques ou évêques, tous italiens, et six ab-

bes ou generaux d'ordre.

Viterbe, genéral des augustins, y fit un long discours sur le triste etat de la chretienté. « Peut-on » voir, dit-il, sans verser des larmes » de sang, les desordres et la cor- ruption du siecle pervers où nous » vivons, le déréglement mons- rueux qui regne dans les mœurs, » l'ignorance, l'ambition, l'impu-» dicité, le libertinage, l'impiète, » triompher dans le lieu saint, d'où » ces vices honteux devroient être » à jamais bannis ? etc. » Labb. Collec. Conc. gen. Tom. XIV, p. 4.

lre Session. Le 10 mai. On lut l'onzième canon du concile de Tolède sur la modestie, le silence et l'union qui doivent regner dans ces sortes d'assemblées, et on nomina les offi-

ciers du concile.

Ile Sess. 17 mai. On lut la bulle d'approbation du concile. Cajetan, géneral des dominicains, y parla contre le concile de Pise.

IIIe Sess. Elle ne se tint que le 3 décembre, à cause des maladies contagieuses qui avoient fait retirer de Rome la plupart des prelats. Le pape y renouvela la bulle qui annuloit tion de leurs terres dont ils avoient tout ce qui s'étoit fait à Pise et a

Milan, et qui mettoit le royaume de | noient tous les actes du concile de France en interdit. L'evêque de Gurch déclara, de la part de l'empereur, qu'il approuvoit le concile, et qu'il renonçoit à tout ce qui s'etoit passe à Pise.

lVe Sess. Le 10 décembre. On y lut les lettres-patentes du roi Louis XI, adressees au pape Pie II, qui abrogeoient la pragmatique-sanction. L'avecat du concile fit un discours contre cette pragmatique, et en demanda la révocation. On decerna un monitoire contre les defenseurs de la pragmatique, tels que les prélats, princes et parlements du royaume de France, pour comparoître au concile dans soixante jours, et alléguer les raisons qu'ils pretendoient avoir pour en empêcher l'abrogation.

Ve Sess. 16 fevrier 1313. Le pape n'y assista pas à cause qu'il etoit tombe malade: lecardinal Saint-George, évêque d'Ostie, y prit sa place. On décerna une nouvelle monition contre la France, pour répondre sur le même sujet; mais le pape Jules mourut sixjours apres cette session.

VI. Sess. 27 avril. Le pape Léon X, successeur de Jules, y presida. On y produisit le monitoire porte par Jules contre les partisans de la pragmatique, et on demanda une citation contre la contumace des Français en cette cause; mais le pape ne voulut pas y consentir, dans la vue de gagner les Français par adresse et par douceur. En effet, Louis XII envoya des ambassadeurs au concile, avec pouvoir de declarer en son nom qu'il renonçoit au concile de Pise, et adheroit à celui de Latran, à condition que les cardinaux degradés seroient rétablis, et que ce qui avoit été fait contre son royaume seroit annulc.

VII. Sess. 17 juin. On lut les lettres des deux cardinaux du concile de Pise, Bernardin de Carvajal et de llement, en agissant ainsi, n'avoit Saint-Séverin, par lesquelles ils re- Id'autre vue que de maintenir les

Pise, approuvoient ceux du concile de Latran, promettoient d'obeir au pape Leon, et reconnoissoient que le pape Jules les avoit justement retranches du nombre des cardinaux.

VIII<sup>e</sup> Sess. 17 décembre. Le pape r presida. Les ambassadeurs de Louis XII y présentèrent l'acte par lequel le roi leur maître adheroit au present concile de Latran, et révoquoit le concile de Pise, qu'il traitoit de conciliabule. On lut cet acte qui portoit, entrautres choses, que, quoique le roi eût cru avoir de bonnes raisons pour indiquer et soutenir le concile de Pise, neaumoins ayant su que le pape Leon X ne l'approuvoit pas, et ce pape lui avant ecrit de renoncer à ce concile et d'adherer à l'autre assemble à Rome, comme seul légitime; et attendu que le pape Jules etant mort, tout sujet de haine etoit cesse, et que l'empereur et les cardinaux avoient renonce audit concile de Pise, il promettoit, en sou nom, de ne plus soutenir ledit concile, et de saire cesser dans un mois l'assemblee qui se tenoit sous ce nom à Lyon.

2.º Sur la requête presentée par un des procureurs du concile contre le parlement de Provence, le pape decreta un monitoire contre les membres de ce parlement, pour les obliger à comparoître en personne dans trois mois au concile. On se plaignoit, dans cette requête, que ce parlement ne vouloit pas permettre qu'on observât les lettres de grâce et de justice accordees par Sa Saintete, à moins qu'on n'eût auparavant permission du même parlement; et de ce qu'il s'attribuoit, sur les clercs et sur les Lenefices, une autorite qui ne lui cenvenoit pas : ce que la requête appelle lever la tête contre le saint Siege, en imitant l'orgueil de Satan. Cependant le parnonçoient au schisme, condam-Hibertés de l'église de France, et de

defendre son droit d'annexe, en l vertu duquel toutes les bulles, brefs, rescrits et mandats apostoliques pour la collation des bénéfices, jubiles, indulgences, dispenses de vœux, d'âge, enfin toutes les expeditions de la cour de Rome et de la légation d'Avignon, ne peuvoient être mises à execution saus sa permission et son enterinement, ce qu'on appeloit annexe. En effet, ce droit etoit aussi ancien que la monarchie française, et avoit éte solidement établi en Provence : c'est ce qu'on voit par le recueil des pieces sur ce même droit, par M. de Maussac, conseiller au parlement d'Aix, imprime à Aix en 1727. En effet, après la bataille de Marignan, le pape Leon X s'etant declare pour la France, et le parlement de Provence ayant donné satisfaction publique au pape, et demandé l'absolution des censures, le pape, de son côté, confirma ce droit d'annexe, et consentit que le parlement en jouît à l'avenir comme auparavant.

3.º On lut un décret contre quelques philosophes qui pretendoient que l'âme raisonnable etoit mortelle, et qu'il n'y en avoit qu'une seule dans tous les hommes, contre ce que dit Jésus-Christ dans l'Evangile, qu'on ne peut tuer l'âme, et que celui qui hait son âme en ce monde, la conserve pour la vie eternelle; et contre ce qui a eté décidé par le pape Clément V, dans le concile de Vienne: que l'âme est vraiment, par ellemême et essentiellement, la forme du corps humain; qu'elle est immortelle et multiplice suivant le nombre des corps dans lesquels elle est infuse. Matth. X, 23. Joan. XII. 25.

4.º On ordonna que tous ceux qui sont dans les ordres sacres apres le temps qu'ils ont employé à la grammaire et à la dialectique, ne laissent pas passer leurs eing ans d'étude en philosophie sans s'appliquer à la théologie et au droit canon.

mière adressee aux princes chrétiens pour les exborter à la paix et à l'nnion, et à tourner leurs armes contre les infideles.

La deuxieme aux Bohémiens, contenant un sauf-conduit pour les engager à venir au concile. La troisieme pour la reformation des officiers de la cour de Rome , touchant les exactions qu'ils faisoient pour les provisions des benefices et autres expeditions au-delà de ce qui leur etoit dû. Rayn. an. 1513, n.º gr. Ric. We Maussac, p 7, 8 et 45. C. Tom. XII.

p. 188.

IX Sess. 5 mai 1514. On lut no acte des prelats français, par leguel ils s'excusoient de n'avoir pu serendre au concile de Latran, sur ce que l'empereur et le duc de Milan leur avoient refusé un sauf-conduit : l'acte étoit signé par cinq evêques ; Châlons-sur-Saône, Lizieux, Amiens, Angoulême, Laon, et il avoit eté dresse par Guillaume de la Coste, prieur commandataire de Vaulvise, diocèse d'Embrun, et chanoine de l'Eglise collégiale du Saint-Sauveur de Montpellier, diocese de Maguelone, 2.º On lut un long decret touchant la reformation de la cour de Rome, qui contient beaucoup de réglements de discipline fort utiles. V. les canons au mot bénéfices et évêques. Mais de tous ces reglements, il n'y en eut aucun qui regardât les divers griefs cotés par la France et l'Allemagne, contre la cour de Rome.

Xe Sess. 4 mai 1515. Le pape y présida : il s'y trouva vingt-trois cardinaux, et un grand nombred'archevêques, évêques, abbés et docteurs. On y lut quatre décrets. Le premier declara, que les monts-depiete etablis en Italie et ailleurs, et qui sont une espèce de burcau public, où l'en prête de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, en donnant des gages qui sont vendus lorsque le temps est expire; que ces monts-de-5.º On publia trois bulles. La pre- pieté ne sont point usuraires, quoiqu'il soit plus parfait d'etablir des l lieux où l'on prêtât de l'argent gratuitement. Le second concerne le clerge: le pape ordonne que les chapitres exempts ne pourront se prevaloir de leur exemption, pour vivre d'une manière peu reguliere et eviter la correction des superieurs : en consequence, il permet aux evêques diocesains de visiter une fois l'année les monastères de filles soumis immediatement au saint Siege. 2. Oue les causes qui concernent les benefices, pourvu qu'ils ne soient point reserves, et que leur revenu n'excède pas vingt-quatre ducats, seront jugées en première instance devant les ordinaires; et qu'on ne pourra appeler de leur jugement avant qu'il v ait une sentence definitive; si ce n'est que l'interlocutoire contienne un grief qui ne puisse pas être repare par la sentence definitive.

Le troisieme est sur l'impression de livres: il ordonne de ne point imprimer à l'avenir aucun livre dans Romeni dans les autres villes et dioceses, qu'auparavant il n'ait etc examiné à Rome par le vicaire de Sa Sainteté, et par le maître du sacré palais; et dans les autres villes par l'évêque du diocese, ou quelque docteur nomme par l'evêque, et qui y auront mis l'approbation signée : le tout, sous peine d'excommunication.

X1e Sess. 19 décembre 1516. On admit à l'obeissance du pape les deputés du patriarche des Maronites, et on lut leur profession de foi, par laquelle ils reconnoissoient que le Saint-Esprit procedoit du Pere et du Fils, comme d'un seul principe etd'une unique spiration: qu'il y avoit un purgatoire; qu'il falloit se confesser de ses péchés et communier au moins une fois l'an, etc. 2.º On lut une bulle qui prescrivoit les règles que les predicateurs devoient observer en prêchant la parole de Dieu. V. les canons, article Prédicateurs.

 On lut la célèbre bulle qui substituoit le concordat fait à Bologne, entre le pape Léon X, et le roi de France François Ier, à la pragmatique-sanction. Ce concordat contient, à la verité, plusieurs articles de la pragmatique, mais la plupart furent defigures, et plusieurs autres furent abolis entierement.

Le premier article étoit entièrement contraire à la pragmatique; celle-ci avoit retabli le droit des elections, au lieu que le concordat porte, que les chapitres des eglises cathedrales de France ne feront plus à l'avenir l'election de leurs prelats lorsque le siege sera vacant, mais que le roi nommera au pape dans l'espace de six mois, à compter du ionr de la vacance du siege, un docteur ou licencie en theologie, âgé au moins de vingt-sept ans : et que le pape le pourvoira de l'Eglise vacante. Que si le roi ne nomme pas une personne capable, il en nommera une autre, trois mois après en avoir eté averti, à compter du jour du refus; au defaut de quoi. le pape y pourvoira

2.º Par ce traité, le pape se réserve la nomination des evêchés vacants in Curia, (c'est-à dire, des beneficiers qui menrent en cour de Rome) sans attendrela nomination du roi. On peut voir à ce sujet : 1.º Le texte du concordat dans la collection des conciles du pere Labbe, tom. XIV, pag. 358 et suiv. 20 l'Histoire de la pragmatique-sanction et du Concordat, par Pithou.

Le second article porte l'abrogation de toutes les grâces expectatives, et les réserves pour les bénéfices qui vaqueront.

Le troisieme établit le droit des gradues; et porte que les collateurs seront tenus de donner la troisieme partie de leurs bénefices aux gradues. on plutôt qu'ils nommeront des gradues aux benefices qui viendront la vaquer dans quatre mois de l'an-

juillet, à ceux qui auront insinue leurs lettres de grade et le temps de leurs etudes : ce qu'on appelle les mois de rigueur : en avril et octobre aux gradues seulement nommes : c'est-a-dire, qui n'auront pas fait insinuer leurs grades, ce qu'on appelle mois de faveur. Le temps d'etude nécessaire est fixe à dix ans pour les docteurs, licencies ou bacheliers en theologie; à sept ans pour les docteurs et licencies en droit canonique ou civil, et en medecine: et à cinq ans pour les maîtres et liceucies es-arts; à six ans pour les bacheliers simples en theologie; a cing ans pour les bacheliers en droit canonique ou civil, et s'ils sont nobles, à trois ans seulement.

Il est dit qu'ils seront tenus de notifier leurs lettres de grade et de nominations une foi, avant la vacance du benefice, par deslettres de l'université où ils auront etudié, et les nobles tenus de justifier de leur noblesse; et tous les gradues, de donner tous les ans en carême copie de leurs lettres de grade, de nomination, d'attestation d'études, aux collateurs ou patrons ecclésiastiques, et d'insinuer leurs noms et surnous : et en cas qu'ils aient omis de le faire une année, ils ne pourront requérir dans cette année-là le benefice vacant, en vertu de leurs grades. Que si aucun gradue n'a insinue, la collation sera libre au collateur, pourvu que le bénefice ne vaque pas entre la première insinuation et le carême.

Les collateurs, dans les mois de faveur, pourront choisir ceux qu'ils voudront entre les gradues nommés; mais dans les deux mois de rigueur, ils seront obliges de le donner au plus ancien nominé; et en cas de concurrence, les docteurs seront préferés aux licenciés, les licencies aux bacheliers, à l'excep-

nee : c'est-à-dire, en janvier et bacheliers en droit aux maîtres esarts.

> On appeloit bacheliers formés ceux qui n'avoient point pris leurs degres avant le temps, mais selon la forme des statuts et apres dix ans d'etude.

Dans la concurrence de plusieurs docteurs on licencies, la theologie passera la premiere; ensuite le droit canonique, le droit civil et la medecine : et en cas de concurrence égale, l'ordinaire pourra gratifier celui qu'il voudra. Il faut encore que les gradués expriment dans leurs lettres de nomination, les bénefices qu'ils possedent deja, et leur valeur : que s'ils en ont de la valeur de deux cents florins de revenu, ou qui demandent résidence, ils ne pourront obtenir d'autres bénéfices en vertu de leurs grades. Au reste. les bénefices réguliers seront toujours donnés aux réguliers, et les séculiers aux séculiers, sans que le pare en puisse dispenser. Les résignations et permutations seront libres dans les mois des gradués : les cures des villes seront données à des gradués. Enfin, on défend aux universites de donner des lettres de nomination à d'autres qu'à ceux qui auront fait le temps prescrit des etudes.

La différence, du concordat et de la pragmatique-sanction, est que celle-ci obligeoit tous les collateurs et patrons ecclésiastiques à tenir des rôles exacts de tous les bénefices qui étoient à leur disposition, afin d'en conférer de trois l'un aux gradués, à tour de rôle : au lieu que le concordat, en conservant ce droit, a seulement ôté ce tour de rôle, et a affecte aux gradués les bénefices qui vaqueroient pendant lesquatre mois de l'annee, marques ci-dessus, et ce droit subsiste aujourd'hui.

Le quatrième article déclare que tion des bacheliers formés en theo-le pape pourra pourvoir à un bénélogie, qui seront préferés aux licen-I fice quand le collateur en aura dix à cies en droit ou en médecine, et les | conferer, et à deux quand il en aura cinquante, pourvu que ce ne soit | touché d'un faux respect aumain. Il pas deux prebendes de la même eglise, et que dans cette collation. le pape aura le droit de prévenir les collateurs ordinaires. La juste valeur du bénéfice doit être exprimee dans les provisions, autrement la grâce seroit nulle.

Le cinquieme concerne les causes et appellations; il est conforme à la pragmatique : il v est dit que les causes doivent être terminées sur les lieux par les juges, à qui il appartient de droit, par contume ou par privilége, de connoître, à l'exception des causes majeures qui sont exprimees dans le droit, avec defenses d'appeler au dernier juge omisso medio, ni d'interjeter appel avant la sentence définitive, si ce n'est que le grief de la sentence interlocutoire ne se pût réparer au définitif.

Les cing articles suivants sont, en tout, semblables à ceux de la pragmatique; savoir, le sixième, des possesseurs paisibles; le septieme, des concubinaires; le huitieme, du commerce avec les excommuniés, qu'il ne faut pas éviter en certains cas; le neuvieme, des interdits; le dixième regarde le décret de sublatione clementinæ litteris. Quant aux deux autres articles de la pragmatique concernant les annates et le nombre des cardinaux, le concordat n'en fait aucune mention.

On fit ensuite dans le concile la l'ecture de la bulle, qui abolissoit la pragmatique-sanction, sur la prétention qu'elle étoit notoirement nulle par beaucoup d'endroits, et Fon va même jusqu'à l'appeler la dépravation du royaume de France. Cette bulle fut reçue de tonte l'assemblée, à l'exception de l'évêque de Tortone en Lombardie, qui eut le courage de s'y opposer; plus zelé qu'un autre, dit le continuateur de M. de Fleury, pour les restes précieux de l'ancienne discipline, et apparemment moins cardinal dit à haute voix : Messieurs .

dit que la veneration que l'on devoit avoir pour le concile de Bâle et l'assemblée de Bourges , auroit dû empêcher qu'on ne touchât à une affaire de cette importance, et que pour lui, il ne pouvoit approuver qu'on revoquât rien de ce qui etoit fonde sur l'autorité de ces deux conciles; et qu'il regardoit l'assemblee de Bourges comme un vrai concile, à cause de la sagesse de ses décisions. Mais on n'eut aucun égard à sa remontrance. Le pape opposa le concile de Latran à celui de Bâle.

An reste, on sait quelles fortes oppositions essuva le concordat de la part du parlement, de l'eglise de Paris , et des universités ; les modifications avec lesquelles le parlement le recut, les contestations et les divisions qu'occasiona son exécution.

On lut aussi la bulle touchant le privilége des religieux, par laquelle le pape ordonna que les ordinaires auront droit de visiter les eglises paroissiales qui appartiennent à des réguliers, et d'y celebrer la messe;qu'ils auront droit d'examiner les religieux qu'on veut employer dans le ministère; que ceux qui se seront confessés à ces religieux approuvés par l'ordinaire, scront censés avoir satisfait au canon utriusque sixûs. Le pape entre ensuite dans un grand détail de ce qui concerne les réguliers. Pinson Hist. Pragm. Sanet. et concord. Franc. Fleury Institut. au droit Ecclésiast. Part. I. c. 17.

XII<sup>e</sup> *Sess.* 16 mars 1517. On y publia une bulle qui confirmoit tout ce qui avoit été fait dans les onze sessions précédentes, et qui ordonnoit une imposition de décimes pour être employées à la guerre contre les Turcs. Plusieurs évêques dirent qu'il y avoit encore beaucoup de choses à régler, et qu'il ne falloit pas finir le concile; mais la pluralité des voix l'emporta. Après quoi, un allez en paix. Au reste, ce concile personnes et aux lieux qui obéisn'est point du tout reconnu pour un concile general.

LAURIAC en Anjou (C.de) Lauriacum, l'an 843. On y fit quatre canons, dont les deux premiers anathematisent ceux qui n'obeissent

point au roi.

LAUSANNE ( C. de ) Lausanense, l'an 1449, le 16 avril. Amédee de Savoie, connu dans son obédience sous le nom de Felix V, ayant renonce au pontificat le 9 avril, les Peres de Bâle s'assemblerent pour la dernière fois à Lausanne, comme tenant encore le concile géneral, et ils ratifièrent, par deux décrets, sa renonciation avec toutes les clauses et conditions dont on étoit convenu avec le pape Nicolas V. qui avoit succédé à Eugene IV. Le pape, de son côté, declara, par une bulle datée de Spolette le 18 juin, que Dieu ayant rendu la paix à son Eglise par les soins des ambassadeurs des rois de France, d'Angleterre, de Sicile, et du Dauphin; son venérable et très-cher Frere Amédée, premier cardinal de l'Eglise romaine. évêque de Sabine, et legat du saint Siege en quelques provinces, qu'on appeloit Felix V, dans son obedience, renonce au droit qu'il prétendoit avoir au souverain pontificat; que ceux qui avoient etc assembles à Bâle et ensuite à Lausanne, sous le nom de concile general, avoient ordonné et publié qu'il falloit obeir à Nicolas comme à l'unique et indubitable pontife, et qu'ils avoient enfin dissous ladite assemblée de Bâle. Désirant donc. continue le pape, autant que Dieu nous en donne le pouvoir, procurer la paix à tous les fidèles, nous approuvous, ratifions et confirmous pour le bien et l'union de l'Eglise, de notre pleine phissance apostolique, et du conseil et consentement de nos freres les cardinaux, les elections, confirmations, provisions et corps pour étudier en théologie ou benefices que ce soit... faites aux en droit canon, sans que, pour cette

soient à Felix et à ceux qui étoient assemblés à Bâle et à Lausanne, comme aussi tout ce que les ordinaires out fait par leur autorité.

Par une seconde bulle, le pape Nicolas retablit toutes les personnes de quelque etat qu'elles fussent, qui avoient eté privées de leurs bénéfices et juridiction par le pape Eugene, pour avoir snivi Felix et le concile de Bâle. Enfin , dans une troisieme, il déclare nul tont ce qui avoit été dit ou écrit contre le même Felix, les Pères de Bâle et leurs adherents, voulant que le tont soit effacé des registres d'Eugène, et qu'il n'en soit plusfait aucune mention : ainsi finit entierement le schisme, et Nicolas V fut reconnu de tous pour le seul pape légitime. Tom, XIII. Conc. génér p. 1335 et seg.

LAVAUR (C. de ) Vaurense, l'an 1213, par l'archevêque de Narbonne, légat du pape, sur les demandes du roi d'Arragon, tendant à faire rendre aux comtes de Toulouse, de Foix et de Comminges, les terres qu'on leur avoit ôtées. La reponse du concile ne fut favorable ni aux uns ni aux autres, attendu que le comte de Toulouse avoit violé souvent ses serments faits entre les mains des légats. Tom, XI. Conc.

p. 81.

LAVAUR'(C. de) l'an 1368, par treize évêques de trois provinces, auxquels Geoffroi de Vairolles archevêque de Narbonne, presida. On y publia un grand corps de constitutions, divisé en cent trente-trois articles, dont une grande partie est tiree des conciles d'Avignon, tenus en 1326 et 1337. Il y est ordonne que le curé, disant la messe dans son eglise, doit être servi au moins par un elerc en surplis; que chaque eglise cathédrale ou collégiale enverra deux personnes de son

absence, ils ne perdent rien plus l que les distributions manuelles. Le reste regarde les biens temporels de l'église, ses droits et sa juridiction.

Tom. N1. Conc. p. 1975.

LÉON en Espagne (C. de) Legionense, l'an 1012, par ordre du roi Alphonse V. Il en reste sept canons: ily est dit quel'on commencera, dans les conciles, par juger les causes de l'Eglise, ensuite celles du roi, pnis celles du peuple. Ges conciles etoient alors des assemblées, où l'on traitoit des affaires temporelles avec les spirituelles. Tom I.Y. C. p. 817.

LEON (C. de) l'an 1001. On y résolut que les offices ecclesiastiques seroient celebres en Espagne, suivant la règle de saint Isidore; et on y ordonna aussi qu'à l'avenir les écrivains se serviroient de l'écriture gauloise dans tous les actes ecclésiastiques, an lieu de la gothique. qui étoit en usage à Tolède. Tom. C.

p.482.

LÉRIDA en Espagne (C. de) Herdense, l'an 524, composé de huit evêques qui y firent seize canons, dont le premier ordonne que ceux qui servent à l'autel s'abstiennent de repandre le sang humain, sous quelque pretexte que ce soit, même de defendre une ville assiègée, sous peine de deux ans de pénitence, et de n'être jamais promu aux ordres superieurs. Il paroît, par ce canon, que la nécessite de se desendre dans les incursions des barbares, faisoit insensiblement oublier aux clercs l'ancienne donceur ecclesiastique. T. IV. C. p. 1620.

LERIDA (C. de) l'an 1246, tenu pour la réconciliation de Jacques, roi d'Arragon, qui avoit fait couper la langue a l'evèque de Gironne, pour avoir éccit au pape lnnocent IV contre ce prince; mais celui-ei, avant confesse publique- Martial avoit etc baptisé par saint ment son crime, fut absous par le

pape. Marian. 1, 13, e. G

1151, 22 mars Lothaire, qui y etoit

avec la reine son épouse et un grand nombre d'evêques, y recut le pape avec homeur, et on y retablit Othon eveque d'Alberstat, depose trois ans auparavant par le pape Honorius.

1111

LILLEBONNE en Normandie ( C. de ) Juliobonense, l'an 1080, par l'ordre et en présence de Guillanniele-Conquerant, roi d'Angleterre. On v fit treize canons. Le premier est pour maintenir la trève de Dieu. par l'autorité des évêgnes et des seigneurs. Il est dit, parmi les autres, que si l'on donne a des moines une eglise, ce sera sans prejudice de la subsistance du prêtre et du service de l'Eglise, et les moines auront droit de presenter a l'evêque un prêtre capable. Le concile, en cet endroit, veut parler des cures. Tem-X. Conc. p. 391.

LIMA, capitale du Pérou, en Amérique (C. de) l'an 1583, par l'archevêque Taurin Alphonse Mogroveio, pour le reglement de la discipline et la reformation des inœurs : on croit que les decrets de ce concile ont eté publiés par le père Acosta, jesuite. Jos. Acosta, l. II. de Noviss. c. 2.

LIMOGES (C. de ) Lemovicense, l'an 1029. Il y fut décide que saint Martial de Limoges etoit apôtre. C'est ce qu'on lit dans l'histoire de sa vie, connue au Xº siecle. Gregoire de Tours place ce saint vers l'an 250. T. I.Y. C. p. 687.

LIMOGES (C. de ) l'an 1031, le 18 novembre. Aymon, archevêque de Lyon, y presida, assisté de neuf evêques. On y agita la question de l'apostolat de saint Martial. On cità ses actes qui etoient inconnus avant le Xe siecle, et que tous les savants regardent comme apocryphes; mais on les croyoit alors trèsveritables. Ils portoient que saint Fierre, et qu'il avoit reçu le Saint-Esprit avec les autres apôtres le jour LIEGE (G. de ) Leodiense, l'an-de la Pentecête. Ainsi l'apostolat de de saint Martial y fut encore confirmé. Le fondement de cette opinion étoit l'histoire de sa vie, qui, suivant l'opinion des gens du pays, le faisoit descendre de la race d'Abraham, parent de saint Pierre et de saint Etienne, et le disoit ordonne évêque par Jesus-Christ. Cette vie avoitétécomposce sous le nom d'Aurelien, son disciple, et elle est aujourd'hui reconnue pour apocryphe.

Au reste on établit dans ce concile la trève de Dieu, qui le fut pareillement en plusieurs autres. On dit que ceux qui ne voulurent pas s'y soumettre furent frappés de la maladie des ardents, c'est-à-dire, d'un feu qui dévoroit leurs entrailles. On y prononça une excommunication terrible, contre ceux qui ne garderoient point la paix et la justice, comme le concile le prescri-

voit. Tom. 1X. C. p. 869. LIPTINES aujourd'hui LES-TINES en Cambresis, (C. de) Liptinense, l'an 743, assemblé par l'ordre de Carloman. Saint Boniface y présida. On y fit quatre canons. Les évêques, les comtes et les gouverneursy promirent d'observer les décrets du concile de Germanie. Tout le clergé se soumit aux anciens canons. Les abbés et les moines reçurent la règle desaint Benoît. Il y est dit qu'à cause des guerres présentes, le prince prendra pour un temps une partie des biens de l'Eglise, à titre de précaire et de cens, pour aider à l'entretien de ses troupes; à condition de payer tous les ans à l'Eglise un sou valant douze deniers, c'est-à-dire vingt-cinq sous de notre monnoie : on defendit les mariages illicites et les superstitions. T. VI. C. p. 1537.

LIZIEUX (C. de) Luxiovense, l'an 1055, tenu par les soins du duc Guillaume, neveu de Mauger, archevêque de Rouen. Hermanfroi, evêque de Sion et legat du pape, y présida avec tous les evêques de la province. Mauger y fut dépose, et Maurille mis à sa place. Act. Arch. Ruthom, Tom. II.

LODI (C. de) l'an 1161, 19 juin, (non recounu) par l'antipape Victor en présence de l'empereur Frédéric, qui le soutenoit. L'élection de Victor y fut confirmée. On lut dans ce concile des lettres des rois de Danemarck, de Norwége et de Hongrie; de six archevêques, de vingt evêques, de quantités d'abbés, même de l'ordre de Cîteaux, qui tous reconnoissoient Victor pour pape. Ony excommunia Hubert, archevêque de Milan, attaché au pape Alexandre, et qui le suivit en France l'année d'après. Tom. X. C. p. 1409.

LOMBERS près d'Albi (C. de') Lumbariense, l'an 1165, par Pons d'Arsac, archevêque de Narbonne, contre les bons-hommes, qui etoient manichéens, et appelés dans la suite albigeois ou vaudois. D. M.

L'ONDRES (C. de ) Londinense, l'an 948, 8 septembre. Turquetel y fut fait abbé de Croisland, apres avoir refusé deux évêchés que le roi vouloit lui donner. Cette donation fut souscrite par deux archevêques, quatre évêques et par deux abbés, dont l'un est saint Dunstan.

LONDRES (C. de) l'an 971. Le roi Edgar y confirma les priviléges accordes au monastère de Glaston.

LONDRES (C. de) l'an 1065, en présence du roi saint Edouard, qui accorda une pleine immunité au monastère de Westminster, près de Londres. Cette charte est souscrite par le roi, la reine, deux archevêques, dix évêques, cinq abbés, le 28 décembre 1066, en commençant l'année à Noël. Pagi.

LONDRES (G. de) l'an 1075 CONCILE NATIONAL de toute l'Angleterre dans l'église de Saint-Paul. Lanfranc, archevêque de Cantorbéri, y présida. On y renouvela les anciens canons touchant le rang des évêques; et on y defendit les supersitions, les divinations, les sortiléges, etc. Quatorze évêques et vingt abbés souscrivirent à ce concile Tom. X. C. p. 346.

LONDRES (C. de) l'an 1102, l de toute l'Angleterre, par saint Anselme, dans l'eglise de Saint-Pierre. On v condamna la simonie, et on deposa six abbes qui en furent convaincus. On defendit aux evêques de s'habiller comme les laïques, on ordonna à tous les cleres de porter des habits d'une même couleur : on renouvela l'ordonnance de la continence des clercs : on declara nulle les promesses de mariage faites sans temoins: on anathematisa les jeunes gens qui commettoient des crimes infàmes. On fit ensuite plusieurs reglements, dont il ne nous reste que les sommaires en vingt-neuf articles. Ibid. p. 728.

LONDRES (C. de)l'an 1107, août. On y accorda les nommages au roi, comme le pape le promettoit, et l'on y defendit les investitures par la crosse et l'anneau. Anselme écrivit cette nouvelle au pape, en lui marquant le service que Robert, comte de Meulan, avoit rendu à l'Eglise en cette occasion. Tom. X.

Conc. p. 755.

LONDRES ( C. de ) l'an 1108, 24 mai, à la cour de la Pentecôte, On y fit dix canons, qui portent entr'autres choses, que les prêtres qui n'ont pas observe la defense du concile de Londres de 1102, s'ils veulent encore celebrer la messe, quitteront leurs femmes, et ne pourront plus leur parler que hors de leurs maisons, et en présence de deux temoins. Ib. F. 775.

LONDRES (C. de) l'an 1129, premier août. Les évêques y furent trompés par le roi, qui s'attribua le droit de punir les prêtres incontinents: il en tira beaucoup d'argent

sans les corriger. Pagi.

LONDRES (C. de) l'an 1136. On y traita des besoins de l'Eglise et de l'état, en présence du roi Etien-

LONDRES (C. de) l'an 1138,

viron trente abbes : on v fit dix-sept canons, la plupart répetés des conciles precedents. On y defendit de garder le corps de Notre-Seigneur plus de huit jours. Il ne sera porte aux malades, dit le concile, que par un prêtre on un diacre : en cas de necessité, il pourra être porté par toute autre personne, mais avec un tres-grand respect. Tom. X. Conc. p. 992.

173

LONDRES (C. de) l'an 1166. Les evêques d'Angleterre y appelerent au pape de la legation et des sentences de Thomas de Cantorberi, refugié en France depuis le mois d'octobre 1164. Voyez les conciles de Clarendon et de Northampton. Id.

p. 447.

LONDRES ( C. de ) l'an 1175, le 19 mai, par Richard, archevêque de Čantorberi, qui y presida comme legat, et primat du saint Siège; on y fit dix-neuf canons, tirés la plupart des anciens conciles; entr'autres, que les moines et les clercs ne feront aucun trafic, et que les laïques ne tiendront point à ferme des bénefices. On ne donnera point l'eucharistie trempée, sous prétexte de rendre la communion plus complète: ce qui prouve, que des lors l'usage le plus commun etoit de ne prendre que l'espèce du pain : on ne consacrera que dans un calice d'or ou d'argent, et non d'etain. C. T. X. 1461.

LONDRES ( C. de ) l'an 1185. On y jugea qu'il étoit plus sage et plus convenable que le roi restât dans son royaume pour gouverner ses sujets, et defendre ses états propres, que d'aller exposersa personne pour la defense de l'Orient.

LONDRES ( C. de ) l'an 1200, de toute l'Angleterre, sous Hubert de Cantorbéri. On y publia un decret de quatorze articles, tires la plupart du concile de Latran de

1179. LONDRES (C. de) l'an 1237, le 13 decembre, par le legat Albéric, les 19, 21 et 22 novembre, par le assisté de dix-huit évêques, et d'en-llégat Othon, assisté de l'archevêque de Cantorberi et de celui d'Yorck. On v examina la contestation sur la preséance entre ces deux archevêques: et le legat decida peur le premier . comme primat d'Angleterre. Les décrets de ce concile sont au nombre de trente-un, et au nom du legat scul qui y parle avec une grande autorite : voici les plus remarquables. Defenses de donner à ferme les dovennés, les archidiacones et les dignites semblables, ou les revenus de la juridiction spirituelle, et de l'administration des sacrements. Defenses d'admettre personne aux vicaireries, qui ne fût prêtre, on en etat de l'être aux premiers quatretemps: le vicaire doit renoncer à tout autre benefice à charge d'âme, et promettre par serment de resider dans la cure. Defenses de donner un hénéfice sur le bruit incertain de la mort ou de la demission du titulaire; le collateur doit attendre qu'il en soit pleinement instruit: autrement le nouveau titulaire, intrus sous ce prétexte, sera condamné à la restitution des fruits et aux dommages et intérêts de l'absent, et suspens de plein droit, de tout office et benefice : pareille peine contre celui qui s'empare, de son autorité prepre, du bénefice dont un autre est en paisible possession.

Quant à la résidence et à la pluralité des bénefices, le concile ordonne l'exécution des anciens, et particulièrement du dernier concile de Latran : il renouvelle aussi les decrets contre les clercs concubinaires, et la defense aux enfants, même légitimes, de succéder aux benefices de leurs pères. Les autres decrets regardent la juridiction ecclésiastique, qui étoit alors d'une prodigieuse etendue; savoir, le choix des juges, le serment des avocats, les constitutions des procureurs, la forme des citations, etc. Au reste, c'est ce qu'on voit dans la plupart des conciles de ce siècle et l du suivant. T. M. Conc. p. 523.

LONDRES (C. de) l'an 1238, le 17 mai. Le légat Othon avant interdit la ville d'Oxford, et suspendu tous les exercices de l'université pour avoir été insulté, demanda satisfaction au concile de Londres. L'archevêque d'Yorck et les evêques la lui accordèrent. Le legat retablit l'université à Oxford, et il leva l'interdit.

LONDRES (C. de) et de Berveley, Bervelacense, l'an 1261, 16 et 23 mai. Dans ces deux conciles, on fit quelques nouveaux reglements sur l'etat des églises d'Angleterre, et on envoya des députés à Rome pour assister au concile indiqué par le pape au commencement de juillet, pour y prendre les mesures nécessaires afin de s'opposer aux con-

quêtes des Tartares.

LONDRES ( C. de ) l'an 1268, le 23 avril , par le légat Ottobon , en présence de tous les prélats d'Angleterre, de Galles, d'Ecosse et d'Irlande : il publia un decret de cinquante-quatre articles, pour reparer les desordres des guerres civiles, et ramener l'exécution des canons, et particulièrement les constitutions du cardinal Othon, legat au concile de l'an 1237. En voici quelques-uns remarquables. On ne refusera à personne la liberté de se confesser, comme nous apprenons que les geoliers le font quelquefois à l'égard des prisonniers; celui qui l'aura refusée, sera privé de la sépulture ecclesiastique. Defenses aux prelats de s'attribuer les fruits des eglises vacantes, soit pour un an, ou pour un autre temps, s'ils ne sont fondés en privilége on en coutume. C'est l'origine du déport et de l'annate. On y confirma la defense de tenir ensemble plusieurs benéfices à charge d'âmes, maistoujours avec l'exception sans dispense du saint Siége. Les autres decrets regardent la reforme des moines et des autres réguliers. T. XI. Conc. p.

le 30 avril. Jean Pecam, archevêgue l de Cantorbéri, assisté de trois évêques et de plusieurs docteurs, y condamna quelques propositions erronees sur le corps de Jesus-Christ après sa mort. Tom X. C. p. 1261.

LONDRES (C. de) l'an 1297, le 14 janvier. Robert de Cantorberi et ses suffragants y traitèrent pendant huit jours, de la demande que le roi Edouard faisoit d'un subside sans pouvoir trouver le moyen de le contenter. Le 26 mars de la même année, l'archevêque de Cantorbéri assembla encore quelques-uns de ses suffragants à Saint-Paul de Londres, où deux avocats et deux frères prêcheurs s'efforcèrent de prouver, que le clergé pouvoitsecourir le roi de ses biens, en temps de guerre, nonobstant la defense du pape. D. M.

LONDRES (C. de ) l'an 1342, le 10 octobre, par Jean de Stretford, archevêque de Cantorbéri : il publia une constitution de douze articles, dont plusieurs font voir qu'il étoit nécessaire de faire une reforme dans l'exercice de la juridiction ecclésiastique : car ils tendent à restreindre les exactions des archidiacres et de leurs officiaux pour les certificats, les expéditions des lettres, les prises de possession, les insinuations des testaments, et leur exécution, etc. Tom. XI. Conc. p. 1876.

LONDRES (C. de) l'an 1343, le 20 mars, par le même archevêque, onze évêques et des députés On y publia dix-sept canons contre plusieurs abus : entr'autres contre les fraudes qu'on employoit pour ne point payer les dîmes, et contre ceux qui enlevoient les offrandes mises

dans les églises. Ibid.

LONDRES (C. de) l'an 1382, par Guillaume de Courtenay, archevêque de Cantorbéri, sept évêques, et plusieurs docteurs et bâ-

LONDRES (C. de ) l'an 1286, I droit canon et civil. On y dénonça plusieurs propositions de Wiclef: et le 21 du même mois, on en déclaradix héretiques; savoir celles-ci. La substance du pain et du vin demeure au sacrement de l'autel. après la consecration, et les accidents n'y demeurent point sans substance. Jesus Christ n'est point en ce sacrement, vraiment et réellement. Si un évêque ou un prêtre est en péché mortel, il n'ordonne, ne consacre, ni ne baptise point; la confession extérieure est inutile à un homme suffisamment contrit. On ne trouve point dans l'Evangile que Jesus-Christ ait ordonné la messe. Dieu doit obcir au diable. Si le pape est un imposteur et un mechant, et par consequent membre du diable, il n'a aucun pouvoir sur les fideles, si ce n'est peut-être qu'il l'ait reçu de l'empereur. Après Urbain VI, on ne doit point reconnoître de pape, mais vivre comme les Grecs, chacun sous ses propres lois. Il est contraire a l'Ecriture sainte, que les ecclesiastiques aient des possessions temporelles, c'est-à-dire des immeubles. Le concile déclara encore erronées d'autres propositions au de quatorze. L'archevêque de Cantorbéri obtint du roi Richard un pouvoir de faire arrêter et emprisonner ceux qui enseigneroient et soutiendroient ces erreurs. La lettre du roi est du 12 juillet. Tom. XI. Conc. p. 2052.

LONDRES (C. de) l'an 1396, par Thomas d'Arondel, archevêque de Cantorbéri, qui y condamna dix-huit articles tires du trialogue de Wielef.

LONDRES (C. de) l'an 1413, septembre. Contre un gentilhomme, nommé Jean Old Castel, chef des wiclefites en Angleterre.

LONDRES (C. de) l'an 1486, le 13 fevrier, par Jean Morton, archevêque de Cantorberi et ses suffragants. Il n'en reste qu'un réglecheliers en théologie, et antres en ment qui ordonne à chaque évêque de la province de faire célébrer un service et six messes pour chacun de leurs confrères, dans le mois, après

qu'ils auront appris leur mort.

LUCQUES ou Saint-Genez, près de Lucques. (C. de) l'an 1085. Pierre Ignée, évêque d'Albane, y presida au nom du papeGrégoire VII; on y excommunia les chanoines de Lucques, qui n'avoient pas voulu se réduire à la vie commune, par l'exhortation de saint Anselme, évêque de Lucques, et celle du pape, et pour avoir conspiré contre leur évêque. Vit. S. Ans. c. 1. n. 5

LYON (premier C. de) Lugdunense, l'an 197, ou environ, tenu par saint Irenée qui en étoit évêque, et dans lequel il écrivit au pape saint Victor une lettre, par laquelle il l'exhortoit fortement à suivre l'exemple de ses prédécesseurs, en ne rompant point la communion avec les asiati-

ques quartodécimans. V. Nicée. LYON (C. de) l'an 490. La ré-

tractation du prêtre Lucide, qui y renonçoit à ses erreurs, dénoncées au concile d'Arles, y fut lue et ap-

prouvée.

LYON (C. de) l'an 501. Ce fut plutôt une conférence des catholiques avec les ariens, en présence du roi Gondebaud, arien lui-même. Les ariens furent convaincus d'erreur par saint Avit de Vienne, et plusieurs se convertirent; mais le roi, quoiqu'il aimât les catholiques, demeura endurci, quia, comme il dit dans la conférence même, Pater eum non traxerat, non potuit venire ad Filium ut veritas impleretur: non est volentis neque festinantis, sed miserentis  $D\epsilon i$ . Tom. IV. Conc. p. 1319.

LYON (C. de) l'an 517, tenu par onze évêques, à l'occasion de l'inceste d'un nommé Etienne avec

Palladia. 1b. 1584.

LYON alors dans le royaume de Gontran, (C. de) l'an 566. Quatorze evêques, huit présents, et six par députés , y firent six canons : on

réduire en servitude les personnes libres. Tom. V. p. 847.

LYON (C. de) l'an 583; on le compte pour le troisième sous le roi Gontran. Prisque, évêque de Lyon. y presida, et il y assista huit évêques avec douze députés des absents. On v fit six canons : on v defend entr'autres aux évêques de celebrer hors de leur église les fêtes de Noël on de Pâques, excepté les cas de maladie ou l'ordre du roi. p. 973.

LYON (C. de) l'an 1034. Il se tint en cette année plusieurs conciles dans cette province, pour le rétablissement de la paix, pour la foi, pour porter les peuples à reconnoître la bonté de Dieu, et les détourner des crimes par le souve-

nir des maux passes. Pagi.

LYON (C. de) l'an 1055, tenu par Hildebrand, légat du pape Victor II. Il y eut en ce concile six évêques déposés pour divers crimes. Fl. Petr. Dam. Opusc. 19. 1. 6.

LYON (C. de) l'an 1079 ou 1080, tenu par Hugues de Die, legat qui y deposa Manassès de

Reims.

LYON (C. de) XIII concile GÉNÉRAL, sous le pape InnocentIV, l'an 1245. Voici quelle fut la cause de la tenne de ce concile. Le pape Grégoire IX, prédécesseur d'Innocent IV, avoit excommunié l'empereur Frédéric, l'an 1228. En outre, il l'avoit déposé de la dignité impériale; il avoit absous ses sujets du serment de fidélité, et il avoit fait publier solennellement cette excommunication le jeudi saint, de l'an 1239. L'origine, du moins apparente , du grief de ce pape contre ce prince, étoit, qu'il n'étoit pas allé au secours de la Terre-Sainte, quoiqu'il eût fait vœu dans une maladie d'y aller. Ce fameux différend, dont la cause ne paroît nullement assez grave pour avoir en des suites si fâcheuses, attira néanmoins la ruine de cet empereur et de sa maison; y excommunia ceux qui vouloient | reduisit l'Allemagne à une anarchie

de trente ans, et plongea l'Italie i dans des maux sans nombre.

Après la mort de Grégoire IX, Innocent IV, qui avoit ete elu, convoqua par une lettre circulaire le concile général de Lyon; il y appela les rois et les autres princes, et il y

cita l'empereur Frédéric.

Au temps marqué pour la tenue du concile, les evêques se rendirent a Lyon. On v vit Baudouin, empereur de Constantinople, et Raymond, comte de Toulouse. Les prélats étoient au nombre d'environ cent quarante, tant archevêques qu'évêques; ils avoient à leur tête trois patriarches latius; savoir, de Constantinople, d'Antioche, d'Aquilée ou de Venise : il y avoit plusieurs procureurs des prélats absents , et des députés des chapitres : l'abbé de Saint-Alban, en Augleterre, y envoya un religieux de son abbave.

Le détail de ce concile a été donné par Matthien Paris, moine de ce

monastère.

Dans la congrégation préliminaire, Thadée de Suesse, ambassadeur de Frédéric, offrit au pape, au nom de son maître, de s'opposer aux Tartares, aux Corasmiens, aux Sarrasins et aux antres ennemis de l'Eglise , et d'aller à ses-depens delivrer la Terre-Sainte des mains des infideles : mais le pape rejeta ces offres, disant que Fredéric ne te-

noit jamais ses promesses.

Première Session, 28 juin. Le pape ayant à sa droite l'empereur de Constantinople, et à sa ganche quelques princes seculiers, fit un discours dont les principanx points etoient le dereglement des prélats et des peuples, l'insolence des Sarrasins, le schisme des Grecs, la cruauté des Tartares, la persécution que l'empereur Fredéric avoit faite au pape Grégoire, son prédécesseur, ajoutant que ce prince étoit hérétique et sacrilege.

maître, et entreprit de faire voir que ce prince n'étoit plus obligé de tenir ses promesses, le pape ayant manque à la parole qu'il lui avoit donnée; et il tàcha de refuter l'accusation d'hérésie.

H° Sess. 5 juillet. Quelques évêques parlèrent avec chaleur contre Frederic: mais on repondit avec

force à leurs accusations.

He Sess. 17 juillet. 1.º Le pape ordonna avec l'approbation du concile, que désormais on celébreroit l'octave de la nativité de la Vierge. 2.º On Int dix-sept articles de réglements, dont la plupart regardent la procedure judiciaire. 3.6 Le pape ordonna qu'on procureroit du secours à l'empire de Constantinople, et qu'on y emploieroit la moitie du revenu de tous les bénéfices. 4.º Les députés d'Angleterre se plaignirent des exactions de la cour de Rome, au nom de tout le royaume d'Angleterre.

Dans cette lettre , il y étoit dit , que les prédécesseurs d'Innocent IV, voulant enrichir les Italiens, dont le nombre est devenu excessif, leur ont donné des cures dont ils ne prenneut ancun soin, ni pour la conduite des âmes, ni pour la défense des monastères dont elles dépendent; qu'ils ne s'acquittent, ni de l'hospitalité , ni des aumônes ; qu'ils ne songent qu'à prendre les revenus et les emporter hors du royaume, au prejudice de nos frères et de nos parents qui devroient posséder ces bénefices ; qu'en un mot, les Italiens tirent de l'Angleterre plus de soixante mille marcs d'argent; que le legat Martin, que le pape avoit envoye, vouloit encore disposer d'autres bénéfices semblables, en les réservant à la disposition du saint Siége, quand ils viendront à vaquer ; qu'il extorque des religieux des taxes excessives, et qu'il jette des excommunications et des interdits sur ceux qui s'opposent à ses entreprises; qu'ils Thadée de Suesse parla pour son lue pouvoient croire qu'il agît par

remedier. Mais le pape embarrasse, voyant que tous les évêques gardoient un grand silence, repondit sculement que cette affaire deman-

doit une mûre deliberation.

IV. Sess. Thadée declara que si le pape vouloit procéder contre l'empereur Frédéric, il en appeloit au pane futur et au concile genéral. Eusuite le pape, après avoir dit que le concile etoit general, prononça une sentence de deposition contre Frédéric, et absout de leur serment tous ceux qui lui avoient juré fidélité, menacant d'excommunication auiconque lui donneroit secours ou conseil. Les crimes de ce prince, du moins selon qu'il étoit dit dans cette sentence, etoient le parjure, le sacrilege, l'hérésie, et la felonie. Dans le titre de cette sentence, le pape dit qu'il la prononce en presence du concile: mais la sentence ne porte point avec l'approbation du concile, comme il est porté ordinairement dans les décrets : car il seroit injuste d'attribuer à ce concile une telle entreprise sur l'autorité temporelle. On fit encore dix-sept décrets, dont il y en a un pour le secours de l'empire de Constantinople, et un autre pour la croisade de la Terre-Sainte. T. A.I. C. p. 658.

LYON (C. de) XIVº CONCILE GÉNÉRAL, l'an 1274. Il s'y trouva cinq cents évêques, soixante-dix abbés, et environ mille autres prélats inférieurs. Le concile se tint dans l'église métropolitaine de Saint-Jean. Le pape Grégoire X étoit monté sur un jubé construit exprès. revêtu de ses habits pontificaux, et assisté de plusieurs cardinaux. Dans la nef de l'église, sur des sièges elevés, étoient deux patriarches latins de Constantinople et d'Antioche. D'un côté étoient les cardinaux-évêques, entre lesquels étoient saint Bonaventure et Pierre de Tarantaise, les cardinaux-prêtres; ensuite les attendit l'arrivée des Grecs.

son ordre, et qu'ils le prioient d'y [primats, les archevêques, les évêques, les abbés, les prieurs en trèsgrand nombre : on v vovoit encore les ambassadeurs des rois de France. d'Allemagne, d'Angleterre, de Sicile, et de plusieurs autres princes; les grands maîtres de l'Hôpital et du Temple, et les députés des chapi-

Première Session. 7 mai. Après les prières accoutumées, le pape fit une espèce de sermon, et prit pour texte ces paroles de l'Evangile: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum: il y exposa les metifs de la convocation du concile, savoir, le secours de la Terre-Sainte, la réunion des Grecs, et la reformation des mœurs.

I)ans l'intervalle de la première à la deuxième session, le pape obtint des évêques et abbés une decime des revenus ecclesiastiques. Luc. XXII.

II<sup>e</sup> Sess. On publia des constitutions touchant la foi; et on congedia tous les députés des chapitres, les abbés et les autres prélats inférieurs.

IIIe Sess. 7 juin. On y publia douze constitutions touchant les elections des évêques et les ordinations des clercs. Elles portent, entr'autres choses, 1.º Que ceux qui s'opposent aux elections et en appellent, exprimeront, dans l'acte d'appel, tous leurs movens d'opposition, sans qu'ils soient reçus ensuite à en proposer d'autres. 2.º Que, dans le partage de l'election, si les deux tiers sont d'un côté, l'autre tiers ne sera pas recevable à rien objecter contre l'élection ou contre l'elu. 3.º Quoique les appels des elections doivent être portes au saint Siege comme causes majeures, toutefois si l'appellation interjetée hors jugement est frivole, elle ne sera point portée au saint Siege. 4.º Les avocats et les procureurs feront serment de ne soutenir que les causes justes, et le renouévêque d'Ostie; et de l'autre étoient | velleront tous les ans. Ensuite on

IVº Sess. 6 juillet. Les Grecs que l l'empereur Michel avoit envoyés au concile, étant arrivés, on tint la quatrième session. Ces Grecs étoient, Germain, ancien patriarche de Constantinople, Theophane, métropolitain de Nicée, et plusieurs sénateurs. Le pape exposa les trois causes de la convocation du concile, et aiouta que les Grecs venoient librement à l'obcissance de l'Eglise romaine sans demander rien du temporel. On lut la lettre de l'empereur Michel et celle des évêques, traduites en latin. La première contenoit la profession de foi envoyée à Michel par le pape Clement IV, sept ans auparavant. Puis l'empereur disoit : « Nous reconnoissons cette foi » pour vraie, catholique et ortho-" doxe, et dans la confession de cœur » et de bouche; et nous promettons » de la garder inviolablement : seu-» lement nous prions que notre » église dise le symbole, comme elle » le disoit avant le schisme, et » qu'elle conserve ses usages. » ()n lut la lettre des évêques au nombre de trente-cinq. Ensuite George Acropolite, grand logothète, fit au nom de l'empereur le serment par lequel il abjuroit le schisme, acceptoit la profession de foi de l'Eglise romaine, et reconnoissoit sa primauté. On chanta le Te Deum et le symbole en latin : ensuitele patriarche le chanta en grec, et on y chanta deux fois l'addition Filioque proce-

Ve Sess. 16 juillet. On lut quatorze constitutions. La première régloit la manière dont on doit procéder à l'élection d'un pape. Dans la deuxième, il y est dit : Excommunication de plein droit contre ceux qui auront permis de tuer, de prendre linsérés dans le texte des décrétales. ou molester, en sa personne, ou en Tom. XI. Conc. p. 955.

ses biens, un juge ecclesiastique, pour avoir prononcé quelque censure contre les rois, les princes, leurs officiers, ou quelque personne que ce soit : défense, sous même peine, à toute personne de quelque dignité que ce soit, d'usurper sur les celises le droit de régale ou d'avouererie, pour s'emparer des biens de l'église vacante. Ceux qui cont en possession de ces droits sont exhortés à n'en point abuser.

Les autres constitutions contiennent divers canons contre les bigames , sur le respect dû aux églises . contre les usuriers manifestes à qui on defend de donner l'absolution ou la sépulture ecclésiastique.

VI et dernière Sess, le 17 juillet. On lut deux constitutions: l'une pour empêcher la multitude des ordres religieux, l'autre ne se trouve plus. Ensuite le pape dit qu'à l'égard de la troisième cause de la convocation du concile qui étoit la reformation des mœurs, que si les prelats se corrigeoient il ne seroit pas nécessaire de faire des constitutions pour leur reformation; qu'il s'étonnoit que quelques – uns qui menoient une vie dereglee ne se corrigeassent point; et ils déclara que s'ils ne le faisoient, il le feroit lui-même avec beaucoup de sévérité, ajoutant que les prelats étoient cause de la chute du monde entier. Il promit de remédier à plusieurs autres abus : ce qu'on n'avoit pu exécuter à cause de la multitude des affaires.

On parla aussi dans ce concile de l'affaire de la Terre-Sainte. Au reste, les constitutions publiées dans ce concile, et dont le pape fit faire un recueil, composent trente-un articles qui furent, dans la suite,

## M

MACON (C. de) Matisconense, celle marquée par ce concile. 2.º Que l'an 582, par l'ordre du roi Gontran, qui, de tous les rois français, temoiguoit le plus de pieté. Vingt-un evêques y firent dix-neuf canons : on y defendit aux clercs de porter les ar-

mes. Tom. F. C. p. 966.

MACON(C. de) l'an 585, 23 octobre. Quarante-troisévêquess'y trouvèrent, dont le premier est Prisque de Lyon. Il est nommé patriarche, titre qui se donnoit aux principaux metropolitains : or Lyon étoit la metropole le plus considérable du royaume de Gontran. Ces évêques y firent vingt canons, et ils y deposerent Faustien de Dax, qui en avoit été ordonné evêque par l'autorite de Gondebaud. Le Ier de ces canons commande l'observation du dimanche, qui etoit fort negligee. Le concile ordonne de paver les dîmes aux ministres de l'Eglise suivant la loi de Dieu et la coutume immemoriale des chrétiens, sous peine d'excomnunication, etc. Ces canons furent confirmes par une ordonnance du roi Gontran. Ilid.p. 979.

MADRID (C. de ) Madritense, l'an 1473, en janvier, par le cardinal Borgia, legat du pape, avec plusieurs prélats. On s'y appliqua à remedier à l'ignorance des ecclesiastiques d'Espagne, qui étoit telle, qu'a peine s'en trouvoit-il quelques-uns l qui entendissent le latin. La bonne chère et la debauche etoient leurs

plus ordinaires occupations.

MALINES (C. de) l'an 1570, i juin. Ce-fut un concile provincial, tenu par Rithove , évêque d'Ypres, en l'absence du cardinal de Granvelle. La matiere qu'on y traita fut la réception des decrets da concile de Trente. On y ordonna aux évêques den admettre aucune profession de foi qui ne fut conforme à

les évêques visiteroient les églises de leur diocèse, même exemptes. On traita encore du baptême, de la promotion aux ordres, de la célebration des fêtes, du devoir des évêques, de la residence, de la vie et des mœurs des cleres des seminaires, des catéchismes, des religieux et des religieuses. Toutes ces matieres furent divisées en neuf chapitres. Tom. XV. C. p. 790.

MANS (C. du ) Cenomanense, (ou plutôt assemblee au) l'an 1188, tenu pour la croisade. Le roi d'Angleterre y ordonna que chacun donneroit, pendant cette année, la dîme de ses-revenus et de ses meubles pour le secours de la Terre-

Sainte.

MANTOUE (C. de) Mantuanum l'an 1067. Dans ce concile, le pape Alexandre se purgea , par serment , de la simonie dont il etoit accuse, et pronya, par de si bonnes raisons, la validité de son election, qu'il se réconcilia les evêques de Lombardie , qui lui avoient eté opposes. Au contraire, l'antipape Cadalous fut condamne tout d'une voix, comme si-

moniaque. MARCIAC, dioc. d'Auch (C. de ) Marciacense , l'an 1326 , 8 décembre, par Guillaume de Flavacour, archevêque d'Anch et ses suffragants. On y publia cinquante-six canons. Il v est dit, entr'autres, que les ordinaires n'admettront point aux fonctions ecclésiastiques, les clercs ou religieux des autres diocèses, sans lettres de leurs supérieurs ; defense aux laïques de troubler le cours de la juridiction ecclésiastique : on y dit que les serments apposes aux contrats, sont de la competence du juge d'Eglise : on defend les clameurs et les lamentations indécentes aux enterrements, et qui troubloient les prières ecclésiastiques : ceux qui manqueront deux dimanches à venir entendre la messe à leur paroisse, seront nommément excommunies. On declare que les dîmes sont dues de droit divin, et on prononce plusieurs peines contre ceux qui ne les paient pas fidèlement.

Les curés des paroisses, dont les religieux ont le patronage, seront perpetuels et non amovibles, et les religieux, titulaires des benéfices, y resideront et seront soumis à la correction des évêques, nonobstant leurs privileges. On restreint les frais excessifs des visites des archidiacres, et on leur defend de mener plus de cinq chevaux et de cinq valets à pied, sans chieus, ni oiseaux pour la chasse, etc. Ton. AI. C. p. 1747.

MARCIAC (C. de) l'an 1329, 6 décembre, par le même archevêque et cinq evêques, contre ceux qui avoient tué Anesance, évêque d'Aire, deux ans auparavant: ou y déclara que les douze meurtriers ont encouru les peines canoniques et particulièrement celles du concile provincial de Nogarot. Tom. XI.

Conc. p. 1788.

MAYENCE ( C. de ) l'an 813, 9 inin, par ordre de Charlemagne, de trente évêques et vingt-cinq abbés. Hildebalde, archevêque de Cologne et archichapelain, y presida. On y lut l'Evangile, les canons et divers ouvrages des Pères, entr'autres le pastoral de saint Grégoire, pour trouver les moyens de rétablir la discipline de l'Eglise. Les abbés et les moines lurent la lettre de saint Benoît. Les comtes, les inges et autres laïques examinèrent les lois, et rendirent justice à ceux qui se présentoient. On v fit cinquante-cinq canons: on y déclara qu'on observeroit les décrets du pape saint Leon, pour ne baptiser qu'à Pâques et à la Pentecôte. Tom. VII. C. p. 1253.

MAYENCE (C. de) Moguntinum, l'an 847, septembre: composé de douze évêques et de plusieurs abbés, sous Raban-Maur, principalement pour remedier aux usur pations des biens ecclesiastiques. On y 6t trente-un canons. Tom. FIII. Conc. p. 39.

MAYENCE (C. de) l'an 848, octobre. Dans ce concile, le moine Gothescale y présenta un écrit, où il disoit qu'il y a deux prédestinations ; et que comme Dieu , avant la creation du monde, a predestine incommutablement tous les elus à la vie éternelle par sa grâce gratuite : de même il a predestine à la mort cternelle tous les mechants à cause de leurs démerites : il reprenoit Raban, de dire que les méchants ne sont pas predestines à la damnation, mais qu'elle est seulement prevue. La doctrine de Gothescale fut condamnee à Mayence et on le renvoya. Raban recommanda à Hincmar de faire renfermer ce religieux. D. M.

MAYENCE (C. de) l'an 888. Composé de trois provinces, et de trois archevêques, Mayence, Cologne, Trèves. Dans la preface de ce concile, les évêques attribuent les calamites publiques à leurs péchés particulièrement, à l'interruption des conciles provinciaux, et font la description du triste etat de l'Eglise: on y fit vingt-six canons, tires la plupart des conciles precedents. Tom. A. Conc. p. 401.

MAYENCE (C. de) l'an 1023. Concile national d'Allemagne, tenu

par Aribon de Mayence, où il corrigea plusieurs desordres, mais il ne put separer Otton, comte de Hamerstein, d'avec Irmeniarde, quoi-

que ce comte cût promis de la quit-

MAYENCE (on plutôt prés de) appelé Geitzleunse, l'an 1028, t'ul homme accusé de l'assassinat du comte Sigefroi, fut purgé par l'epreuve du fer chaud.

MAYENCE (C. de) l'an 1049

tenu par le pape Léon IX; l'emperenr Henri-le-Noir y étoit présent. Il y avoit environ quarante evêques: on y defendit la simonie et les mariages des prêtres. Tom. X. Conc. p. 1046.

MAYENCE (C. de) l'an 1060. Pierre Damien, légat, defendit au roi Henri Ier, de la part du pape, de répudier Berthe sa femme, comme

ille vouloit. Ib. p. 1200.

MAYENCE (C. de) l'an 1071. 15 août, fête de la Dormition de la sainte Vierge, comme portent les actes, tenu au sujet de Charles. chanoine de Magdebourg, que le clergé de Constance ne vouloit point avoir pour évêque. Charles, après bien des contestations remit l'anneau et le bâton pastoral entre les mains du roi, disant que, selon les décrets du pape Celestin, il ne vouloit point être évêque de ceux quine vouloient point de lui. Ibid. p. 1206.

MAYENCE (C. de) l'an 1075, par Sigefroi, archevêque de Mayence, assisté de l'évêque de Coire, légat du saint Siege, pour faire executer l'ordre du pape qui enjoignoit à l'archevêque, sous peine de deposition, d'obliger tous les prêtres de la province de renoncer sur-le-champ à leurs femmes, ou au ministère de l'autel. Les cleres s'emporterent tellement contre lui, qu'il se vit en danger d'être tué, et fut obligé d'ahandonner cette affaire; et de laisser au pape le soin de l'exécuter. Fl.

MAYENCE (C. de) l'an 1080. (non reconna) tenu par les schismatiques, trois semaines après celui de Quedlimbourg, en présence de l'empereur Henri, et des légats de l'antipape Clement. On y reconnut Guibert pour pape légitime, et on y confirma la deposition de

Grégoire VII. Ib.

MAYENCE (C. de) l'an 1131. Brunon de Strasbourg, acceusé d'être intrus dans ce siége, y remit sa dignité entre les mains de Matthieu,

legat du pape, pagi.

MAYENCE ( C. de ) l'an 1225 a décembre. On y fit quatorze canons contre l'incontinence des clercs et la simonie.

MAYENCE (C. de) l'an 1233. contre certains heretiques nommes stadingues. Le docteur Conrad de Marpourg, qui avoit donne des croix à ceux qui voulurent bien s'armer contre les héretiques, fut tué parces derniers au retour de cetteassemblée , et sa mort-occasiona un autre concile la même année à Mayence, où ceux qui etoient soupçonnes d'heresie furent absous, et les meurtriers de Conrad, envoyés au pape pour obtenir l'absolution. Tom. 11. Conc. p. 478.

MAYENCE ( C. de ) l'an 1261, tenu par l'archevêque decette ville, pour satisfaire à l'ordre du pape, et se disposer à resister aux Tartares. On y fit aussi plusieurs réglements utiles pour l'augmentation du service divin, et la reformation du clergé : entr'autres, qu'un prêtre qui retiendroit publiquement chez lui sa concubine, seroit suspens de plein droit, et s'il celebroit en cet etat, seroit chasse du diocèse. Tom.

XI. Conc. p.816.

MAYENCE (C. de) l'an 1310, 11 mai, par Pierre, archevêque de cette ville. On y fit un abrégé des conciles précedents, et on y traita par l'ordre du pape, l'affaire des templiers. On tint la même année plusieurs autres conciles ou assemblees touchant la même affaire, et l'on fit brûler-plusieurs-templiers ; savoir cinquante-neuf à Paris, et neuf à Senlis, dont aucun n'avoua les crimes desquels on les accusoit. lls ne furent pas si maltraites au concile de Rayenne, tenu le 17 juin. Ib. p. 1536.

MAYENCE (C. ou plutôt assemblée de ) l'an 1439, au mois de mars, composé d'un cardinal, des archevêques de Trèves, Cologne, et Mayence , de trois autres évêques d'Allemegne, des ambassadeurs de

l'empereur Albert, de l'archevêque l de Tours et de l'évêque de Troyes, ambassadeurs du roi de France; de l'evêque de Cuenza, ambassadeur du roi d'Espagne, ou Castille; de ceux du duc de Milan et d'autres princes d'Allemagne, dont aucun n'avoit envoyé personne au concile de Ferrare ou de Florence. Les députés du concile de Bâle ne voulurent jamais convenir de la surséance du procès contre le pape Eugène, ni du changement du lieu du concile. L'assemblee de Mayence en recutles décrets, à l'exception de ceux qui etoient faits contre le pape. Ce qui n'empêcha point le concile de Bâle de les continuer et d'en faire de nouveaux jusqu'à le déposer. D. M.

MAYENCE (C. de) l'an 1549, tenu par Sebastien Hensenstein. archevêque et electeur de Mavence. avec les députés des évêques de sa province, et les principaux de son clergé. Le prelat dit dans son mandement de convocation du concile. que dans ces temps où l'iniquite triomphe, il ne veut point être accusé de paresse ni de négligence; qu'il veut au contraire redoubler sa sollicitude pastorale pour defendre son peuple contre les ravages de l'heresie et pour former ses mœurs.

On fit dans ce concile des decrets sur la foi et sur la reformation. Les premiers contiennent quarante-sept articles.

Après l'exposition de la foi de l'Eglise touchant le mystere de la sainte Trinité, et selon les trois symboles des apôtres, de Nicée et de saint Athanase, il y est dit, que l'homme a été crce avec la justice et lagrâce, mais avec la liberté, par laquelle il pouvoit faire le bien et le mal : il est parlé ensuite de la chute de Thomme et de sa justification; on y dit que cette justification vient de la grâce de Dieu , qui est donnée avant tont mérite; que cette justification se fait, quand l'homme reçoit du fassent ôter l'image ou statue, et

Saint-Esprit, avec la foi, la charite et l'espérance ; dons , qui étant permanents en lui, non-seulement le font reputer et appeler juste, mais le rendent effectivement tel : que la charité qui justifie doit être accompagnée de bonnes œuvres, dont la grâce est la source et le principe : que par cette grâce les commandements de Dieu deviennent possibles; non selon l'infirmité de la nature, qu'on a commune avec les autres hommes. mais selon la grâce de Jésus-Christ, que les justifies ont reçue.

2.º Le concile établit la doctrine des sacrements et décide contre les hérétiques, que ce ne sont pas de simples céremonies, mais des signes efficaces de la grâce, qu'ils conferent par l'operation divine à ceux qui les recoivent bien disposes. Le concile traite ensuite de chaque sacrement en particulier. Sur la pénitence, il dit que par la satisfaction on ne doit pas entendre celle qui efface la coulpe du péché et délivre de la peine éternelle, ce qui vient de la seule propitiation de Jésus-Christ, mais celle à laquelle nous sommes sonmis, et qui nous remet la peine temporelle, qui demeure après la remission de la coulpe, et dont on s'acquitte par les aumônes, les jeûnes, et autres bonnes œuvres, qui tirent pourtant leur-efficace du merite de la passion de Jésus-Christ. A l'égard des cérémonies, il veut qu'on retienne celles qui excitent les peuples à s'occuper de Dieu, comme celles des sacrements, les églises, les autels, les images, les habits sacrés, les bannières, etc.

Il defend à ce sujet d'exposer dans les églises des images qui inspirent plutôt la vanité que la pieté; et pour aller au-devant de toute superstition, il enjoint aux curés, que s'il se fait quelque part-un concours de peuple à quelque image ou statue de saint, à qui ils verront qu'on attribue quelque sorte de divinité, ils

qu'ils y mettent à la place une autre l'faire un état des biens ecclésiastidifférente : apres aveir consulte toutefois des théologiens habiles, afin que le peuple ne s'imagine pas que Dieu, ni les saints, fassent ce qui leur est commandé, par le moyen de cette image, et ne le feroient pas autrement. Le concile parle ensuite des pelerinages de dévotion, du culte des saints, de la priere pour les morts, et de la loi du jeune.

Les seconds décrets ont pour objet la reformation des mœurs, et contienuent cinquante-sept chapitres, qui sont les mêmes que ceux du concile de Cologne, de l'an 1536.

Ce qu'il y a de plus remarquable est: 1.º Qu'on veut que les moines apostats qui rentreront dans leur devoir, et qui reviendront dans leurs monastères, soient traités avec donceur et bonté: 2.º On defend aux religieuses de sortir de leur couventsans un grande nécessité, et une permission expresse de l'évêque, 3.º On interdit la prédication et l'administration des sacrements dans les chapelles. des châteaux. On renouvelle le décret du concile de Bâletouchant les excommuniés qui ne sont pas dénoncés. Collect. Conc. T IV. p. 667.

MEAUX ( C. de ) Meldense , l'an 845, 17 juin, par les évêques de trois provinces, Sens, Reims, Bourges : on y recueillit les canons de quelques conciles précedents, et ou y en ajouta cinquante-six. Ces derniers sont moins des canons que des plaintes touchant les abus, auxquels on prie le roi de remedier. Par exemple, que les rois et les seigneurs, logeant dans les maisons épiscopales, (car alors ils étoient presque toujours en voyage ) y font loger des femmes et des personnes mariées, y sejournent long-temps; que le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, surtout pendant l'avent et le carême; que les cleres ne porteront point les armes ; que le roi enverra par le dans la Pouille , l'an 1059 , par le royaume des commissaires , pour pape Nicolas II , avec qui les Nor-

ques, que lui, ou son pere, ont donnés en propriété par subreption : que les évêques disposeront selon les canons des titres cardinaux des villes et des faubourgs : on nommoit ainsi les églises de toutes les villes episcopales : que les moines n'iront point à la conr sans l'autorité de l'evêque ; que l'évêque n'excommuniera personne que pour peché manifeste, et ne prononcera point d'anathème sans le consentement de l'archevêque et des comprovincianx; on distingnoit encore l'anathème et la simple excommunication; que l'on n'entrerera point dans les eglises, comme par droit héreditaire, mais senlement ceux que l'évêque ou le curé en jugeront dignes par la sainteté de leur vie, etc.

Au reste, les évêques de Meaux ne purent obtenir du roi la confirmation de ces réglements qu'ils lui demandoient par ce même concile.

Fl. Tom. XI. C. p. 1813

MEAUX ( C. de ) l'an 1082. Robert, abbé de Rebais, y fut ordonné évêque de cette ville, apres la mort de Gautier ; mais parce que le légat Hugues , archevêque de Lyon, avoit fait cette ordination sans le consentement de Richer, archevêque de Sens et de ses suffragants, ils excommunièrent Robert, et elurent à sa place un autre Gautier. Lambert, elu évêque de Thérouanne, y fut aussi excommunié par Hugues et l'évêque d'Oleron , légats du pape. T. X. C. p. 401.

MEAUX (C. de) l'an 1203, sur la paix que l'abbé de Casemaire, légat, avoit voulu établir entre les rois de France et d'Angleterre; mais pour empêcher que cet abbe ne procédât en qualité de légat , les évêques de France appelèrent au pape. Ĭb. p. 27.

MELFE ( C. de ) Melfitanum,

les terres de saint Pierre, dont ils s'étoient emparés. Le pape, en conséquence, les absout, et les reçut aux | bonnes grâces du saint Siege. Ges. Pont. ah. Baron. an. 1059.

MELFE (C. de ) l'an 1089, 10 septembre, par le pape Urbain II, assisté de soixante-dix évêques, et de douze abbés. Le duc Roger y fit nommage-lige au pape; et on y publia seize canons, qui ne font que confirmer les anciens contre les investitures. Tom. X. Cons. p. 478.

MELFE ( C. de ) en un lieu nomme Lago-Pesole, pres de Melfe. L'empereur Lothaire, assisté de plusieurs évêques, y réconcilia l'abbé et les moines du Mont-Cassin avec le pape Innocent II, qui se rendit aux instances de l'empereur : on leur fit faire un serment par lequel ils renonçoient au schisme, a Pierre de Léon anti-pape, et promettoient obeissance au pape Innocent et ses successeurs: il y eut cinq sessions. Chr. Cass. Iv. c. 108.

MELUN ( C. de ) l'an 1216, Melodunense. Le pape Innocent III avant écrit à l'archevêque de Sens et à ses suffragants, que le roi Philippe-Auguste ctoit excommunie, comme soupconné de favoriser Louis, son fils, appele en Angleterre pour y régner à la place du roi Jean, les grands du royaume assembles en ce concile, protesterent qu'ils ne tiendroient point le roi pour excommunie, s'ils n'étoient mieux assurés de la volonté du pape.

A l'égard du prince Louis et les siens, ils furent solennellement excommuniés par le pape sur la fin de juin de cette année, et cette excommunication dura jusqu'à sa paix avec le jeune Henri roi d'Angleterre, quifut jurée le 11 septembre, 1017. **D**. M.

mands se réconcilièrent, en re- présence du légat romain, demanmettant à sa libre disposition toutes dèrent au roi et à ses barons la connoissance de toutes les causes mobiliaires pour lesquelles les vassaux de l'Eglise poursuivroient quelque personne que ce fût devant les evêques, soutenant que l'église gallicane étoit en possession de cette juridiction. Le roi s'y opposa sur ce foudement que les causes mobiliaires sont, pour l'ordinaire, purement profanes, et n'appartiennent point au tribunal ecclesiastique, et l'affaire fut laissée en suspens de part et d'autre. Tom. XI. C. p. 200.

MELUN (C. de ) l'an 1300, 21 janvier, par l'archevêque de Sens et ses suffragants pour la reforme

de la discipline de l'Eglise.

MEMPHIS ou du CAIRE en Egypte, ( C. de ) l'an 1582, dec., par l'ordre du pape Grégoire XIII, composé de plusieurs evêques, de quelques seigneurs du pays, du patriarche d'Alexandrie, qui assista à la deuxieme session, et de plusieurs abbes avec quelques jésuites envoyes par le pape. On examina dans la première session ce qui avoit donné lien à la séparation des chrétiens cophtes, qui étoient au nombre de cinquante mille dans la ville du Caire, de la communion de l'Eglise romaine, et on l'attribua au faux concile d'Epliese, tenu par Dioscore, on l'on avoit admis l'erreur d'Eutychès qui nioit les deux natures en Jésus-Christ. Or, comme les Cophtes étoient alors fort ignorants, ils avoient cru que les deux natures, jointes dans l'unique hypostase du Verbe, faisoient aussi denx hypostases comme l'avoit enseigné Nestorius. Dans la deuxième session, on fit voir aux Cophtes que leur erreur etoit opposee aux anciens conciles; que de nier deux natures en Jesus-Christ c'étoit soutenir que le Verbe ne s'étoit point uni a la na-MELUN( C. de) l'an 1225, 8 no- | ture humaine. Dans la troisieme sesvembre, convoque par le roi Louis sion, et après une longue dispute VII. Les évêques de France, en sur les deux natures, tous les Coph-

tes consentirent à les reconnoître, et | coupable de lèze-majesté contre le ils abjurerent leur hérésie. Le concile definit qu'il ne falloit point déponiller Jésus-Christ de la nature humaine ; qu'étant vraiment Dieu . ilestaussi vraiment homme; et que, quoique les Cophtes s'abstinssent d'employer les termes des deux natures, ils ne nioient pas neanmoins que Jésus-Christ ne fût Dieu et homme, de peur que ces expressions ne semblassent introduire deux hypostases. Tom. XV. C. p. 751.

MERIDA (C. de) Emeritense, en Espagne, l'an 666, 6 novembre. Douze évêques y firent vingt canons Entr'autres, il y est ordenné que, quand le roi sera à la guerre, on offrira tous les jours le saint sacrifice pour lui et pour son armée. Can. 3. L'evêque pourra tirer des paroisses les prêtres et les diacres qu'il jugera à propos pour le soulager, et les mettre dans son église principale, ou cathédrale; mais ils ne laisseront point d'avoir inspection sur les églises d'où ils seront tirés, et d en recevoir le revenu. On croit que c'est là l'origine des chanoines curés primitifs. Tom. VI. Conc. p. 497. Fl.

MERTON (C. de) Mertonense, l'an 1300, sous Robert, archevêque de Cautorbéri : il y publia des constitutions qui regardent principalement les dîmes, et font voir avec quelle rigueur on les exigeoit alors en Angleterre : car on faisoit payer non-seulement la dîme réelle de tous les fruits et de toutes les nourritures, même de la volaille, de la laine et des laitages, mais encore la dîme personnelle de l'industrie et du trafic, qui s'étendoit à tous les marchands, artisans, ouvriers et mercenaires : le tout sous peine des censures ecclésiastiques qui ne pouvoient être levées que par l'évêque. Tom. XI. C. p. 1435. METZ (C. de) Metense, l'an 590,

cetobre. Gilles, archevêque de trevas, archevêque de cette ville. Reims, y fut déposé et exilé comme assisté de six évêques, qui y firent

roi Childebert. Chrodielde et Basine y furent recues à la communion : celle-ci rentra dans son couvent. Chrodielde fut envoyée dans une terre que le roi lui donna. Forez le concile de Poitiers, de l'an 500. Greg. X. c. 19.

METZ (C. de) l'an 850, 28 mai, tenu pour procurer la paix de Charles-le-Chauve et de Lothaire son neveu, avec Louis-le-Germanique. Ondéputa trois archevêques et six évêques à Louis qui etoit à Worms, avec une instruction portant les conditions auxquelles ils devoient absoudre le roi Louis de l'excommunication qu'il avoit encourue, pour les excès commis dans le royaume de son frère, du moins comme avant communiqué avec les excommuniés. Les conditions les plus importantes étoient qu'il promît de faire pénitence des maux qu'il avoit faits en divers diocèses, et de venir traiter de la paix en personne avec les princes Charles et Lothaire, et de la garder : mais cette députation fut inutile, Louis ayant dit qu'il ne pouvoit lien faire sans consulter les évêques de son royaume. Tom. VIII. С. р. 668.

METZ (C. de) l'an 863,mi-juin, ( non reconnu ) en faveur du roi Lothaire, même en présence des légats qui n'exécutèrent point les ordres du pape : car tout se passa suivant la volonté du roi. Ibid. p.

762. METZ (C. de) l'an 888, tenu par Ratbod, archevêque de Trèves. On y fit treize canons. On y defend anx seigneurs de prendre aucune partie des dimes de leurs églises, c'est-àdire celles de leur patronage : on excommunia quelques criminels. Tom. I.Y. Conc. p. 412.

MEXICO dans la nouvelle Espagne en Amérique (C. de ) l'an 1585, par Pierre de Moya de Conun corps de réglements pour là conduite uniforme de leurs eglises, et tires des autres conciles : ils furent approuvés du pape par un bref de l'année suivante, et furent imprimés pour la première fois en 1620. Coll. Conc. Tom. Al. p. 1194.

MILAN (C. de) Mediolanense, l'an 344. Les eusebiens étant venus dans ce concile ne voulurent jamais condamner l'opinion impie d'Arius, et sortirent tout en colere de l'assemblee. On ne sait rien davantage

de ce concile. Tili.

MILAN (C. de) l'an 346. L'empereur Constant etoit pour lors à Milan, et il y avoit fait venir saint Athanase. Les évêques catholiques y refusèrent de souscrire la nouvelle formule que les Orientaux leur avoient envoyée, et ils déclarerent ane celle de Nicée leur suffisoit : ils presserent même les députés de ces derniers de condamner la doctrine d'Arius, ce qu'ils refuserent; et ils se retirérent du concile. Sozon. III.

MILAN (C. de) l'an 347. Ce concile fut nombreux, et rassemble de cette province et de celle d'Italie. On vouloit trouver les movens d'executer le jugement du concile de Sardique: on croit qu'on y obligea Photin, évêque de Sirmium, de rendre raison de ses héresies. Il nioit la Trinité, et disoit que Jésus-Christ etoit un pur homme qui n'existoit point avant Marie. Après qu'il eut eu la liberte de se defendre, il fut deposé dans ce concile; mais l'affection que le peuple avoit pour lui, rendit long-temps inutiles les efforts qu'on fit pour le priver de son siège. On croit aussi que c'est en ce concile qu'Ursace et Valens feignirent d'abjurer l'arianisme par un écrit signe de leur main; qu'ils demandèrent pardon des fautes dont ils se sentoient coupables, et qu'en leur accorda cette grâce : c'est l'opinion de saint Hilaire : et ils furent reunis à l'Eglise dont ils avoient ete qu'il ne leur demandoit pas conseil.

séparés à Sardique: mais trois aus après, ils se dedirent de leur retractation. Hil. fr. p. 25. Pagi. ann. 345.

MILAN (conciliabule de) l'an 355. Ce concile merite encore plus le nom de brigandage, que le faux concile d'Ephese. Les eusébiens l'avoient demande dans l'esperance de s'y rendre les maîtres : leur objet principal et auguel ils s'attachèrent, étoit de contraindre les evêques d'y confirmer ce qu'ils avoient fait a Tyr contre saint Athanase, et de faire rejeter ce saint de la communion de l'Eglise. Ils se flattoient par là de combattre avec plus de liberté la divinité de Jésus-Christ, comme si lui seul-eût été capable de la défendre. Aussi les saints evêques qui se trouverent à ce concile employerent tout leur courage et toute leur patience pour ne le pas abandonner, persuades que de signer la condamnation d'Athanase, c'etoit trahir la foi et embrasser l'heresie arienne.

Le pape Libère avoit aussi demande ce concile à l'empereur Constance. Mais il n'y avoit point d'apparence qu'un concile pût jamais être libre sous un prince aussi absolu que Constance, et qui vouloit que sa volonté passât pour une loi inviolable. Comme il soutenoit ouvertement les ariens, il employa toute la puissance impériale pour assembler ce concile dans l'esperance d'y ruiner entièrement la vraie foi. Selon Socrate et Sozomène, il s'y trouva plus de trois cents evêques d'Occident. La manière d'agir des évêques enschiens fut des plus violentes, et leur mepris pour toutes les règles de l'Eglise fut des plus marqués. Ils y proposerent d'abord un edit ou lettre de l'empereur, qui contenoit tout le venin de leur hérésie. Les legats du pape de leur côté demanderent la condamnation de la doctrine d'Arius. Constance soutint qu'elle étoit catholique, et ajouta Il vount même obligersaint Eusèbe | dirent à ce prince avec une liberté de Verceil de signer la condamnation de saint Athanase; mais il répondit qu'il falloit auparavant s'assurer de la foi de plusieurs évêques, qui certainement étoient coupables d'hérésie: il proposa en même temps à signer le symbole de Nicee. Denys, évêque de Milan, l'ayant pris pour le signer, Valens lui arracha par iorce le papier et la plume, et dit qu'on ne feroit jamais rien par cette voie. Cette contestation se passa avec tant de bruit, que le peuple en eut connoissance, et demandoit qu'on chassât les ariens de l'Eglise.

Dans la seconde seance, les eusebiens pressèrent de nouveau saint Eusèbe de Verceil, Lucifer de Cagliari, Denys de Milan et les deux legats du pape, de signer la condamnation de saint Athanase; mais ils leur résistèrent avec une fermeté qui leur procura la gloire d'être confesseurs de la foi; et saint Eusèbe leur dit : Vous ne voulez pas signer l'approbation de la foi, et vous prétendez que je signe la condamnation de mon frere, sans savoir s'il est coupable. Cette reprehension de leur injustice ne fit qu'irriter leur fureur et ils se hâtèrent de deposer le saint pour le livrer aux ministres

de l'empereur.

Dans la troisième, les évêques ariens, craignant l'émotion du peuple qui s'etoit declare contre eux, transferèrent le concile dans le palais. Constance y fit appeler les evêques catholiques, et s'adressant aux trois nommes ci-dessus, il leur ordonna de condamner saint Athanase, et de communiquer avec les eusebiens; mais ces evêques lui ayant representé que ce n'etoit pas là ce que la loi et les canons de l'Eglise ordonnoient, il répondit : Ma volonté doit passer pour un canon, c'est pourquoi, ou obeissez-moi, ou vous serez exilés. Les évêques surpris de l'entendre parler ainsi, ele-

genereuse, que l'empire n'étoit pas a lui, mais à Dieu, qui le lui avoit donné; et ils l'exhortèrent à craindre cette majesté suprême, qui pouvoit en un moment lui ôter la couronne. Ils le menacèrent du jour du jugement, et le prierent de ne pas faire entrer dans l'Eglise de Dieu l'hérésie des ariens. Mais Constance fermant l'oreille à ces remontrances, ne leur répondit que par des menaces, et condamna au bannissement Eusèbe, Denys et Lucifer. Ce fut en cette occasion qu'Ursace et Valens exciterent les eunuques ariens contre le diacre Hilaire, envoyé du pape Libère ; et ceux-ci l'avant dépouillé, lui déchirerent le dos a coups de fouet, en se moquant de lui, dans le temps que ce saint confesseur bénissoit Dieu, disent les historiens. Cependant les trois évêques bannis partirent pour leur exil en secouant la poussière de leurs pieds, et en elevant leurs yeux à Dieu, avec la consolation de n'avoir craint ni les menaces d'un empereur, ni les épées tirées contre eux, et d'avoir conserve leur foi pure et sans tache.

Quoiqu'exiles en divers endroits. ils furent reçus partout, non comme des bannis, mais comme des defenseurs invincibles de la foi. Mais les ariens, de leur côté, voyant que les catholiques s'efforçoient d'assister les saints confesseurs et de soulager leurs peines, s'efforcèrent d'ajouter de nouveaux tourments aux travaux de leur exil. La vie de saint Eusèbe porte qu'il fut conduit à Scythople, enfermé dans une cage de fer in carea, et mis dans un cachot fort etroit. On ne sauroit croire quels maux les ariens lui firent souffrir-

A l'égard des autres évêques , la plupart souscrivirent à la condamnation de saint Athanase, par surprise ou par foiblesse; car on voit que l'ennique Eusebe vint avec violence dans l'assemblée, et se saisit verent leurs mains à Dieu, et répon- | de cent quarante-sept personnes tant

evêques que clercs et laïques. D'un autre côte Lucifer parlant de ce concile, dit, que la plupart des evêques y furent surpris, et qu'ils ne pouvoient se persuader que les ariens ne demandoient la condamnation de saint Athanase que pour ruiner la foi, ce qui etoit néanmoins tresveritable.

Après ce concile, plusieurs évêques reparèrent leur faute; mais ils furent tous exiles ou mis en prison pour eprouver leur patience. Car saint Athanase nous apprend que la plupart des evêques d'Occident souffrirent des violences et des injures etranges jusqu'àcequ'ils eussent promis de renoncer à sa communion.

On peut dire que ce conciliabule eut de terribles suites, et qu'il fut comme le signal de la persecution, à laquelle tous les defenseurs de la foi furent exposés. La chute du pape Libère et du célèbre Osius, évêque de Cordoue, en furent les tristes effets. Saint Athanase, qui étoit le principal objet de la persecution, et qui, pour sauver sa vie de la cruauté des ariens, fut obligé de se tenir caché plus de six ans dans les déserts, nous en a trace le tableau. On vit alors, selon la parole de l'Evangile, un grand nombre d'evêques traînes devant les ministres de l'empereur, et là on leur disoit: Ou signez, ou abandonnez vos eglises. On vit ainsi renouveler les plus grands maux que l'Eglise eût jamais soufferts par la cruanté des païeus : mais particulièrement à Constantinople, par la persécution de Macedone que les ariens avoient fait évêque de cette ville , après en avoir chassé Paul, qui est mis au nombre des saints. Socr. II. c. 36. Sozom, IV. c. q. Till, Fl. Athan, Sol. p. 831. Ap. Baron. an. 355. et in Append. Tom. II. Conc. p. 773. p. 1050 Ath. Ap. I. p. 602. Id. ad. fol. vit. 9. p. 830.

MILAN (C. de) l'an 390, il fut tenu selon la plus commune opinion, au sujet d'Ithace et de quelques c. 2. 18. d.

autres évêques, qui avoient procuré auprès de l'empereur Maxime la mort des priscillianistes, ce qui les avoit rendus fort odieux. Les évêques des Gaules qui avoient condamné l'année precedente les ithaciens, voulurent faire confirmer leur jugement par les evêques d'Italie. Ils n'y trouverent pas vraisemblablement beaucoup de difficulté, puisque saint Ambroise s'etoit dejà abstenu à Trèves de la communion des ithaciens. Selon Baronius, ce même concile condamna Jovinien, nouvel herésiarque qui s'eleva en ce temps-là contre la virginité, et dont saint Jérôme réduit la doctrine aux quatre points suivants : 1.º Que les vierges, les veuves, les femmes marices qui ont reçu le baptême , sont dans un égal degré de merite, si leurs autres œuvres ne mettent entre elles de la difference. 2.º Que ceux qui ont été régénéres par le baptême avec une pleine foi, ne peuvent plus être vaincus par le diable. 3.º Qu'il n'y a point de difference entre s'abstenir des viandes et en user avec action de grâces 4.º Que tous ceux qui auront conserve leur baptême auront une même grâce dans le ciel. De ces principes suivoient ces autres erreurs, comme, que tous les péchés etoient egaux ; que les jeûnes etoient superflus; qu'il n'y avoit point dans le ciel de distinction de merite. Saint Jérôme dit encore que Jovinien etoit épicurien dans la défense qu'il prenoit des voluptés, sa doctrine la prêchant plutôt qu'elle ne la condamnoit. Les Pères du concile de Milan, à qui le pape Sirice avoit écrit sur la doctrine de Jovinien, que le celèbre saint Pammaque, senateur romain lui avoit deferes, condamnèrent hautement Jovinien et ses sectateurs : ils furent chassés de Milan, où ils etoient venus pour surprendre l'empereur. Bar. an. 390. § 35. Till. Hier. in. Josin. l. 1.

MHAN (C. de) l'an 451. Con-1 voqué par saint Eusebe évêque de cette ville, et à la prière du pape saint Leon : ce fut quelque temps | après le brigandage d'Ephèse. Tous les suffragants d'Eusèbe s'y rendirent: il s'y trouva vingt évêques. parmi lesquels il y en a plusieurs que l'Eglise honore aujourd'hui comme saints; tels qu'Eusèbe de Milan, Crispin de Pavie, Maxime de Turin , Abonde de Come, Optatien de Bresse, Justien de Verceil. On v lut la lettre du pape à Eusèbe; les legats firent leur rapport de ce qui se passoit en Orient ; combien on y gemissoit du faux concile d'Ephèse: on lut la belle lettre de saint Leon à Flavien. Tout le concile reconnut qu'elle contenoit la véritable doctrine de l'Eglise sur l'Incarnation: qu'elle étoit appuyée sur la doctrine des prophètes, des évangelistes et des apôtres, et on convint d'anathematiser tous ceux qui suivoient une doctrine contraire. Le concile écrivit une lettre au pape pour lui apprendre le résultat de l'assemblee, et qu'on avoit tâché de suivre ses intentions. Cette lettre est pleine de témoignages d'estime et de respect pour saint Léon. Leo. Tom. I. Ep. 63. p. 585. et seq.

MILAN (C. de) l'an 680. Il nous reste une lettre synodale ou une exposition de foi de ce concile à l'empereur, où les deux volontés et les deux opérations sont encore expressement reconnues en Jesus-Christ

D. M.

MILAN (C. de) l'an 1287, 12 septembre, par Othon, archevêque de cette ville, assisté de plusieurs évêques et des députés de tous les chapitres de la province : on y ordonna l'observation des constitutions des papes, et des lois de l'empereur Frederic II contre les hérétiques, et l'on ajouta neuf autres articles à ce premier : on y defend aux abbes et aux abbesses, aux religieux et aux religieuses d'aller aux l clercs : on y entre dans un détail

enterrements; à tous les ecclésiastiques d'entrer aux monastères des filles : on ordonna que le curé auroit le tiers de ce qui seroit légué au lien de la sépulture et de l'offrande des funérailles. T. XI. C. p. 1334.

MILAN (C. de) l'an 1201, novembre, par l'archevêque Othon Visconti et ses suffragants, pour le recouvrement de la Terre-Sainte, perdue par la prise d'Acre, le 18 mai de cette année. Ib. p. 1361.

MILAN (Concile de sous saint Charles Borromée. ) Premier concile provincial, l'an 1565 au mois de septembre. Il fut composé du cardinal Guiferrero, des évêques d'Albe , de Vigevano , de Tortone, de Cazal, de Cremone et d'autres. Saint Charles, quoiqu'alors fort jeune, y présida : il s'y fit admirer par son zele et son eloquence : il en dirigea tous les décrets, encouragea les évêques plus anciens que lui à les observer, les exhorta à la résidence et a veiller sur leurs ouailles et sur leurs églises.

Dans la première session, on publiales decrets du concile de Trente. et on en recommanda l'exécution à tous les evêgues. On y dressa plusieurs statuts et ordonnances touchant la discipline ecclésiastique et la reformation de l'Eglise; et particulièrement sur ce qui concerne la vie, la conduite et la discipline des

evêques.

Les constitutions de ce concile sont divisees en trois parties. Dans la première, on y parle contre ceux qui abusent de l'Écriture sainte ; il y a des règles excellentes dans l'article concernant la prédication de la parole de Dieu; les autres traitent du culte des images et de la célebration des fêtes. Dans la seconde on y traite de l'administration des sacrements, de l'examen de ceux qu'on choisit pour être curés ou chanoines; de la vie sage et frugale que doivent mener les évêques et les

exact de tous les devoirs ecclésiasti- l ques. Dans la troisième, de ce qui concerne l'administration des lieux de pieté, comme hôpitaux, etc. Ensuite des religieuses, du nombre que chaque monastère doit en contenir conformément aux revenus; de leur office, de leurs prières, de leurs lectures. On y fit defense d'avoir aucun commerce avec les iuifs. On prononça des peines contre ceux qui n'observeroient par ces constitutions. Le saint cardinal finit ce concile par un discours qui lui attira l'admiration de tous les assistants. On fut surpris de voir un ieune prelat revêtu de la pourpre, elevé dans la grandeur et dans les dignités, annoncer la parole de Dieu avec tant de zèle et d'eloquence, et traiter de la reformation. Labbe. Coll. Conc. Tom. XV. p. 246. Hist. Eccl. Contin. de Fleury.

MILAN (II C. provincial de) l'an 1569, le 24 avril. L'ouverture s'en fit par un discours que fit le saint archevêque. Les actes de ce concile contiennent trois chapitres. Le premier est composé de vingt-neuf décrets sur l'administration des sacrements, sur l'obligation où sont les évêques de faire imprimer un bon catechisme pour les enfants; sur les parrains et marraines, qui doivent être de bonnes mœurs , et bien instruits de la religion, sur les usuriers publics que l'on doit priver de la sé-

pulture ecclésiastique.

On y renouvelle la défense de Pie V, faite aux médecins de visiter un malade après trois jours de maladie, s'il ne s'est pas confesse. Le second traite de la messe et des offices divins, il contient trente-six decrets: il y est dit que les clercs ne doivent point passer d'un diocese a un autre sans permission de leur évêque : on y défend d'orner les églises de tapisseries, et de tableaux indécents: de bâtir des maisons contiguës à l'Eglise, ni de souffrir des quêteuses nécessité et l'utilité des frequents qui ne sont point vêtues avec mo- conciles pour le maintien de la

destie. On vout que l'évêque visite tous les trois mois son séminaire pour s'informer des progrès des clercs. Le troisième chapitre contient vingtdeux réglements touchant les biens temporels de l'Eglise et leurs droits : il y est dit que les évêques ne doivent pas recevoir indifferemment toute sorte de démissions, qu'ils doivent empêcher d'employer à d'autres usages les biens et les revenus qui appartiennent aux fabriques des eglises. Ensuite sont trois chapitres sur les religieuses. Dans le second il est dit que l'évêque doit défendre, sous peine d'anathème, tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent, de rien exiger, ni recevoir de celles qui doivent prendre l'habit de religion dans quelque monastère, ni aux parents ou tuteurs, de rien promettre sous quelque pretexte que ce soit, avant que lesdites filles aient prononcé leurs vœux et fait profession : et l'évêque prescrira une certaine somme que la fille donnera au monastère sous le nom d'aliment ou pension. On y defend d'introduire aucun étranger de l'un ou de l'autre sexe, pour apprendre aux religieuses à chanter, ou à toucher des orgues; mais une religieuse déjà instruite pourra en enseigner d'autres, etc. Tom. XV. Conc. p. 338.

MILAN (Ille C. provincial de) l'an 1573, 24 avril. Saint Charles y fit faire plusieurs reglements qui avoient pour objet la sanctification des fêtes : l'etablissement des écoles de la doctrine chretienne; l'administration des sacrements; la celébration de l'office divin; les devoirs des cures, des chanoines, des religieuses, et autres points de discipline. Conc. ib. p. 367. et seq.

MILAN (IVe C. provincial) l'an 1576, 10 mai. Il s'y trouva onze évêques avec le visiteur général apostolique. Saint Charles en fit l'ouverture par un discours sur la

discipline, et conformément à l'es-I dont il est parlé en détail, on y traite prit du concile de Trente. On y fit un grand nombre de réglements; ony recommande l'observation des quatre-temps, la proprete et la decence des églises, le respect et la modestie qu'il faut v garder ; on veut que les femmes y soient séparées des hommes; on exhorte a annoncer souvent au peuple la parole de Dieu, et à établir de bonnes écoles. Le concile parle ensuite de ce qui concerne les sacrements, et des cérémonies de chacun en particulier, des devoirs des évêques et des clercs : de leurs etudes et de la vie édifiante qu'ils doivent mener. On traite encore de ce qui regarde les moniales, de leurs parloirs, de leurs tours, de la clòture qu'elles doivent observer, de la défense d'y laisser entrer des femmes, de la structure de l'endroit où l'on doit entendre leurs confessions; enfin on y donne des règles fort judicieuses pour l'économie de leur temporel.

MILAN (Ve C. provincial de) l'an 1579. Saint Charles en fit l'ouverture: tous les états de la province s'y trouvèrent comme dans les précédents. Les actes de ce concile sont divisés en trois parties.

Dans la première, on traite de ce qui regarde la prédication et la doctrine chrétienne, et de tous les sacre-

ments en particulier.

Dans la seconde, du soin des malades dans un temps de peste; des devoirs, à cet égard, des curés, des magistrats, des religieux et des Pères de famille, pour procurer aux malades les secours spirituels et temporels : on donne des avis sur les monastères attaqués de ce mal, et rien n'est échappe à la charite ingénieuse du saint archevêque, de ce qu'on doit faire dans ces temps de calamites. Il pouvoit parler pertinemment sur ce sujet, après la longue épreuve qu'il avoit faite de ce fléau.

crements de l'ordre et du mariage die. Les Pères qui le compossient,

des séminaires, du devoir des enaminateurs, de la vie des clercs, de la collation des bénéfices, de la residence, de ce qui concerne les synodes, de la juridiction de l'évêque dans le for contentieux, des écoles, des confréries, etc. Quinze évêques souscrivirent aux actes de ce concile. 1b. p. 556.

MILAN (VI° C. de) l'an 1582, tenu par saint Charles, assisté de neuf evêques; il en fit l'ouverture par un discours dans lequelil exhorta les évêques à mener une vie vraiment apostolique. Les décrets de ce concile sont renfermés dans trenteun chapitres. Les articles les plus remarquables ont pour objet : 1.ºCe qui nuit à la conservation de la foi, comme la lecture des mauvais livres, le commerce avec les hérétiques. 2.º Ce qui concerne l'office divin, les indulgences pour les prières des quarante-heures, les sacrements, la visite des malades, les processions, les funérailles, les synodes, l'instruction qu'on doit faire aux soldats, et les monastères des religieuses. Sur ce dernier article, le concile décide, que ceux qui n'ont pas droit d'entrer dans les monastères de filles, ne lepeuvent faire qu'avec une permission expresse de l'évêque, sous peine d'excommunication réservée au pape, et que les religieuses qui admettront quelqu'un, homme ou femme, au parloir ou au tour, pour s'entretenir et converser, seront privées de voix pendant trois ans, si l'evêque ne le leur apermis. Ibid. p.

MILEVE (C. de) Milevitanum, en Numidie, l'an 402. Aurelius de Carthage y présida : on y fit quelques canons, et on ordonna, que suivant l'ancienne regle les nouveaux évêques cederoient à leurs anciens. Dion. Enig. n. 85.

MILEVE (C. de) l'an 416. Ce Dans la troisième, après les sa- | fut un concile provincial de Numi-

sachant ce qui s'etoit fait à celui de [al. 92. D. M. Conc. Tom II. p. 1292. Carthage de la même année, ecrivirent an pape Innocent une lettre dans laquelle, après avoir représenté combien étoit considérable et digne de l'attention et des ceusures de l'Eglise une heresie qui ôtoit la nécessité de la prière pour les adultes et du baptême pour les enfants, ils prient le pape, que si l'on ne pouvoit procurer le salut de Pelage et de Celestius, on travaillât à celui des autres, en condamnant ces beretiques. Cette lettre porte en tête les noms de soixante-un evêques, dont les plus celèbres sont Sylvain de Zomme, primat de la province, saint Alvoe, saint Augustin, Sévere de Mileve, Fortunat de Cyrthe. Saint Augustin écrivit au pape une seconde lettre. Innocent répondit aux lettres des Peres de Carthage et de Milève : et apres avoir loue le zele et la vigilance pastorale des évêques d'Afrique, il etablit sommairement la doctrine catholique sur la grâce, et condamne Pelage, Celestius et leurs sectateurs, les déclarant séparés de la communion de l'Eglise, a la charge de les y recevoir s'ils renoncoient à leurs erreurs, conformement au décret du concile de Carthage. Dans sa reponse à la lettre des cinq évêques, il dit qu'il a lu le livre de Pelage; qu'il y a trouve beaucoup de propositions contre la grace de Dien, beauconp de blasphèmes, rien qui lui ait plu, et presque rien qui ne lui ait deplu, et qui ne doive être rejeté de tont le monde. Ces réponses sont du 27 janvier 417.

On croit que le pape Innocent u'ecrivit ces lettres qu'après avoir tenu un concile sur ce sujet : les papes, dit M. de Tillemont, n'ayant point alors accoutumé d'agir et d'ecrire sur des affaires importantes sans assembler non-sculement leur clergé, mais encore les évêques des environs, et ceux qui se trouvoient a Rome Aug. Fp. 92. 94. Ep. 1-6. Garner. Tom. 1. p. 194. 1.

MONTPELLIER (C. de) Monspelliense, l'an 1162. Le pape Alexandre III, assisté de dix évêques, y réitera publiquement l'excommunication contre Octavien ou l'antipape Victor et ses complices, le 14 mai,

jour de l'Ascension. D. M.

MONTPELLIER ( C. de ) l'an 1195, décembre. Le docteur Michel légat du pape, avec plusieurs prelats de la province de Narbonne, y publia quelques réglements sur l'observation de la trève de Dieu , et un entr'autres en faveur de ceux qui marcheront en Espagne contre les infidèles, par lequel ils sont déchargés, eux et leurs cautions, des usures qu'ils ent promises. Parmi ces reglements, on recommande aux cleres la modestie en leurs habits. et la frugalite dans leurs tables. pour apaiser la colere de Dieu, principalement en ce temps, dit le concile, où les Sarrasins sont les maitres de la Terre-Sainte, et ravagent l'Espagne plus cruellement qu'à l'ordinaire. A l'égard des hérétiques, c'est-à-dire des alhigeois qui etoient alors repandus dans cette province, on laisse à la discretion des evêques d'user des interdits, comme ils jugeront à propos, de peur que les interdits genéraux et de longue durée ne donnent occasion à ces heretiques de seduire les peuples lorsqu'ils demeurent long-temps sans l'exercice de la vraie religion.  $T_{\gamma}X_{\gamma}C_{\gamma P_{\gamma}}$ 1796. Fl.

MONTPELLIER ( C. de ) l'au 1215, janvier, tenu par le legat Pierre de Benevent. Cinq archevé ques, savoir, de Narbonne, d'Anch, d'Embruu, d'Arles et d'Aix s'y trou verent avec vingt-huit évêques et plusieurs barons du pays. Le comte Simon de Montfort ne s'y tronva point, parce qu'il étoit trop odieux aux habitants de Montpellier, mais il se rendo't tous les jours à la maison des templiers Lors les murailles

de la ville, où les évêques venoient l lui parler quand il étoit besoin. Le légat fit l'ouverture du concile dans l'Eglise de Notre-Dame des Tables. On y delibéra sur le choix de celui à qui devoit être donnée la ville de Toulouse, et les autres places conquises par les croises; et il fut décidé qu'elles seroient données au comte de Montfort; mais le légat jugea à propos d'envoyer à Rome pour faire agréer la chose au pape. Ce concile fit quarante-six canons: ils reulent en partie sur les habits immodestes de quelques religieux, ou ecclésiastiques séculiers. Nous ordonnons, dit le concile, que les évêques portent des habits longs, et par-dessus, une chemise (c'est-à-dire un rochet) quand ils sortent à pied de chez eux, et même à la maison, quand ils donnent audience à des etrangers. Defenses aux clercs de porter des habits rouges ou verts. Les chanoines réguliers porteront toujours le surplis. Défenses aux chapitres de recevoir des laïques pour confrères; et aux religieux d'avoir rien en propre, même avec la permission des supérieurs, puisqu'ils n'ont pas pouvoir de le permettre. XI. Conc. p.103.

MONTPELLIER ( C. de ) l'an 1224, tenu par ordre du pape, et composé de tous les évêques de la province, assemblés par l'arche-vêque de Narbonne, (Arnaud, cidevant abbé de Cîteaux ) pour ccouter les propositions de paix que Raymond, comte de Toulouse, et les albigeois faisoient. En ce concile, Raymond réitéra les offres qu'il avoit | deià faites pour obtenir la paix de l l'Eglise romaine, tant pour lui que pour ses défenseurs. Il promit de garder la foi catholique, et de la faire garder dans toutes ses terres, de les purger d'hérétiques, de res- et à l'empereur. T. V. C. p. 491. tituer à l'Eglise ses droits, et de l

marcs d'argent : le tout à condition que le comte de Montfort se desiste. roit de ses prétentions sur les terres du comte de Toulouse : mais Amauri, qui se prétendoit comte de Toulouse, en vertu du décret du pape Innocent III au concile de Latran, écrivit aux évêques du concile, et leur représenta que, comme il espéroit de soumettre les albigeois, on ne devoit faire aucune composition avec Raymond, puisqu'elle tourneroit au scandale de toute l'Eglise. Il p**aroît que le concile acquiesca à** sa demande, et qu'ainsi celle du comte de Toulouse fut rejetée. App. Tom. XI. Conc. p. 223.

MONTPELLIER ( C. de ) l'an 1528, 6 septembre, par Jacques, archevêgue de Narbonne. On y fit huit statuts, dont le premier déclare excommuniés, par le seul fait, ceux qui usurpent les biens de l'Eglise, entreprenuent surses droits et sur ses libertés, où insultent aux personnes ecclésiastiques. 2.º ll est dit que l'évêque, en donnant la tonsure, prendra garde que celui qui la demande soit âgé de vingtans,

et qu'il se présente par devotion

et non par fraude. Tom. XI. Conc.

779 -

MOPSUESTE (C. de) Mopsuestanum, l'an 550, 17 juin, tenu par l'ordre de l'empereur Justinien, qui engagea les Orientaux à s'assembler à l'occasion des troubles qu'excitoient les trois chapitres. On y examina si le nom de Théodore de Mopsueste n'étoit point dans les dyptiques de cette eglise, et s'il n'y avoit point été de mémoire d'homme. Il parnt, par la déposition des témoins irréprochables et avancés en âge, que son nom n'y étoit point, cu que s'il y avoit été il en avoit été ôté; et on en rendit témoignage au pape

MOUSON ( C de ) Mosomense conserver ses libertés: et pour ré-paration des dommages qu'elle a janvier. Robert, archevêque de soufferts de lui donner vingt mille Trèves, avec ses suffragants, et quelques évêques de la métropole [ de Reims, y jugerent qu'Artaud devoit conserver la communion ecclesiastique et la possession du siège de Reims, et que Hugues, qui etant appele à deux conciles avoit refuse d'y venir, devoit être privé de l'une et de l'autre, jusqu'à ce qu'il vînt se justifier devant le concile général, qui étoit indiqué au premier iour d'août. Tom. IX. Conc. p. 622.

MOUSON ( C. de ) l'an 995,2 iuin. Le pape Jean XV, qui s'etoit trouve offense de la déposition d'Arnoul, et de l'election de Gerbert, avoit envoye Leon, legat en France. Ce dernier indiqua le concile dont il est ici question. Mais il ne s'y trouva que l'archevêque de l Trèves, et les évêques de Verdun,

de Liège et de Munster, tous évêques de Germanie. Le légat s'assit au milieu d'eux, et l'archevêque Gerbert vis-à-vis, comme accusé. L'évêque de Verdun parla le premier : Gerbert desendit sa cause par un discours plus eloquent que sincère, et il soutint que les évêques des Gaules l'avoient chargé malgré lui de l'archevêché de Reims. Cependant le légat lui ordonna de s'abstenir de l'office divin jusqu'an concile de Reims, indiqué au mois de juillet : mais ce concile de Reims ne se tint pas sitôt, et tant quele roi Hugues-Capet vécut, Gerbert demeura archevêque de Reims, et Arnoul prisonnier à Orléans. Tom. I.I. Conc. p. 747.

NANTES (C. de ) L'annetense, l'an [ser la colère de Dieu, et on y sit 660, circ. On y fit vingt canons. Le pere Labbe renvoiece concile à la fin du neuvieme siècle : mais le père Pagi prouve, par Flodoard, qu'il s'est tenu en ce temps-ci. D. M.

NANTES (C. de) l'an 1127, circ. sous le comte Conon, par les evêques de Bretagne : on y abolit la coutume qui attribuoit au seigneur tous les meubles d'un mari ou d'une femme, après la mort de l'un ou de l'autre, et celle qui attribuoit au prince les debris des nanfrages : on y fit quelques réglements de discipline.

NANTES (C. de) l'an 1264, premier juillet, par l'archevêque de Tours : on y publia neuf canons.

NAPLOUSE en Palestine (on croit que c'est l'ancienne Samarie) Neapolitanum, l'an 1120. Il fut convoqué par le patriarche Guermond et le roi Baudouin. Il s'y trouva environ dix prelats et quelques sei-

vingt-cing canons quine sont point venus jusqu'à nous. Guill. Tyr. L XII c. 13.

NAREONNE (C. de) Narbonense, l'an 260, ou environ. Saint Paul, premier évêque de Narbonne, y fut miraculeusement justifié d'une accusation honteuse que deux de ses diacres avoient injustement formée contre lui. Till.

NARBONNE (C. de) l'an 589, premier novembre, circ. composé de huit évêques de la partie des Gaules qui étoit soumise aux Goths, dont le roi étoit alors Récarède; savoir, les évêques de Narbonne (celui-ci étoit métropolitain), de Béziers, d'Elue, de Maguelonne, (dont le siège est maintenant à Moutpellier), de Carcassonne, de Nîmes, d'Agde et de Lodeve. On y decida d' xécuter les décrets du concile de Tolède, de l'an 580, et ony fit quinze canons. Entr'autres il v est dit, gneurs. On y exhorta le peuple à la lou'on chantera le Gloria Patri, à la conversion des mœurs pour apai- l'an de chaque psaume, et à chaque division des grands psaumes : c'étoit comme une profession de foi abrégée contre les ariens. Les peines temporelles, marquées dans plusieurs de ses canons, prouvent que les juges séculiers assistoient alors au concile, comme il avoit été ordonné par le concile de Tolède. Fl.

NARBONNE (C. de) l'an 791, tenu pour condamner l'erreur de Félix d'Urgel, en Espagne : il divisoit Jésus-Christ, comme les nestoriens, pretendant que selon son humanité, iln'etoit que le Vilsadoptif de Dieu, au licu que selon sa divinité, il etoit Fils naturel : cette erreur fut condamnée dans le concile de Frioul. Vingt-six evêques et deux députés d'absents y assisterent; mais on ne voit point que Félix, qui étoit présent, y ait été condamne. Tom. VII. Conc. p. 964.

NARBONNE (C. de) l'an 1054, 25 août, composé de dix evêques, d'un grand nombre d'abbés et de clercs, de nobles, et d'autres laïques. On y confirma la trève de Dieu, et on y fit vingt-neuf canons, dans lesquels les peines temporelles sont jointes aux spirituelles, parce que les deux puissances concouroient en ce concile. Tom. IX. Conc. p. 1072.

NARBONNE (C. de) l'an 1227, en carême. On y fit vingt canons, dont quelques-uns regardent les juissqui surent obligés de porter sur la poitrine une figure de roue pour marque de distinction Parmi les autres il vest dit que les ables. prieurs, et tous ceux qui possèdent les revenus des églises, présenteront aux evêques des personnes capables de les desservir, et leur assigneront une portion congrue pour leur subsistance et l'accomplissement de leurs devoirs. Les évêques etabliront en chaque paroisse des témoins synodaux pour s'enquerir de l'hérésie et des autres crimes notoires, et leur en faire leur rapport: (voilà les inquisiteurs, dit M. de Fleury). Les même les relaps, qui seront retomhérétiques notés, ou justement bes après leur abjuration. Les au-

suspects, seront privés sans retour de toute charge et office public : on denoncera publiquement excommunies le comte Raymond, le comte de Foix, le vicomte de Béziers, les Toulousains, et tous les liérétiques et leurs fauteurs, et on déclarera tant leurs personnes que leurs biens exposés au premier occupant. Tom. A.I. Conc. p. 304.

NARBONNE (C. de) l'an 1235 Les trois archevêgues, de Narhonne, d'Arles et d'Aix, avec plusieurs autres prelats, firent un grand reglement touchant la pénitence que les frères prêcheurs devoient imposer aux herctiques et à leurs fauteurs, c'est-à-dire à ceux qu'ils avoient exemptes de prison pour être venus dans le temps marqué, et leur avoir déclaré la verité, tant contre eux que contre les autres. Ils viendront à l'église tous les dimanches, portant des croix sur leurs habits, et se présenteront au curé entre l'epitre et l'évangile, tenant à la main des verges dont ils recevront la discipline, et en feront de même dans toutes les processions. Ils assisterent tous les dimanches à la messe, à vêpres et au sermon : ils porteront les armes à leurs depens pour la défense de la foi et de l'Eglise contre les Sarrasins, etc. Les heretiques qui ne sont pas venus se denoncer dans un temps de grâce, ou se sont rendus de quelque autre manière indignes de l'indulgence, et qui toutefoissesoumettrontà l'Eglise, doivent être enfermes pour toujours: mais comme le nombre en est si grand qu'il est impossible de leur bâtir des prisons, les frères prêcheurs pourront différer de les enfermer, jusqu'à ce que le pape soit mieux informé. Quant aux rebelles qui refusent d'obeir, soit pour entrer en prison ou y demeurer, ils les abandonneront au juge seculier sans les écouter davantage; ils traiteront de

tres dispositions de ces canons sont permises, mais on les regardoit dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on n'y peut reconnoître celui de l'Eglise, ni celui des anciens conciles, car on n'y voit ni prudence, ni douceur, ni charité. Fl. Tom. XI. C. p. 407

NAZÁRETH (C. de) l'an 1160, à la fin de l'année Alexandre III v l fut reconnu pour pape. D. M.

NÉELLE en Vermandois (C. de) Nigellense, l'an 1200, 7 septembre. Le roi Philippe-Auguste ayant repris Ingeburge, et juré qu'il la traiteroit en reine, le légat leva l'interdit qui avoit duré huit mois. Le roi eloigna aussi Agnès, qui monrut à Poissi l'année suivante, peu après ses couches. Ses deux enfants furent legitimes par une bulle du 2 novembre de la même année.

NEOCESAREE (C. de) Neocarsareense, l'an 314 ou 315, et peu après celuid'Ancyre. Il fut compose des mêmes évêques qui avoient assisté à ce dernier : on croit que Vital d'Antioche y présida. Il nous en reste quatorze canons, selon Denysle-Petit, et toutes les autres collections: ils regardent divers points de la discipline de l'Eglise. Entr'antres dispositions, le concile regla celui qui devoit offrir le sacrifice, et donna la preférence aux prêtres de la ville sur ceux de la campagne. Il defendit aux corévêgues d'ordonner des prêtres ou des diacres sans la permission de l'évêque. Les corevêques n'étoient à ce que l'on croit, du moins dans la plupart des eglises, que des prêtres à quiles évêques donnoient presque toute leur au torité pour la campagne. On distingua, dans ce concile, deux ordres de catéchumènes : les uns d'étoient admis qu'à écouter les lectures et les instructions comme les païens : les autres, plus avances, pouvoient prier avec les fideles, mais à geneux et avant le sacrifice. Ceux qui se mariolent plusieurs fois etolent mir en Futence: les secondes noces etcient Isida en cette qualité au concile. En

comme une foiblesse. Till. Euseb. 10.

NESTRFF1ELD en Angleterre (C. de) Nesterfieldeuse, Van 703, contre saint Vilfridd'York. Presque tous les evêques d'Angleterre s'y trouvèrent. L'archevêgue de Cantorbéri y presida. Saint Vilfrid y fut invite; et on lui promit de lui faire satisfaction, mais on ne lui tint pas parole. Les évêques et les abbes, qui avoient usurpé les biens de son monastère, les gardèrent. Saint Vilfrid alla à Rome demander justice au pape Jean VI, qui assembla un concile où saint Vilfrid fut plei-

nement justifié.

NICEE en Bithynie ( C. de ) 1.4 CONCILE GÉNÉRAL l'an 325. tenu pour apaiser les troubles excites par l'heresie d'Arius. L'empereur Constantin , devenu maître de tout l'Orient par la defaite de Licinius, convoqua lui-niême ce concile. Ce prince, rempli de respect pour la religion chreticune qu'il avoit embrassee, et animé d'un zèle pieux pour l'Eglise, se proposoit par-là de ramener ses enfants à l'unité d'une même foi. Dans ce dessein, il voulut que ce concile fût œcumenique, c'est-à-dire de toute la terre habitable : ainsi il fit cerire de tous côtes aux evêques et aux abbés des monastères, des lettres fort pressantes pour les inviter de se rendre promptement à Nicée : il leur fit fournir genéreusement toutes les voitures pour le voyage, et genéralement tout ce qui etoit nécessaire à leur entretien.

Au temps-marqué , il se trouva à Nicée environ trois cent dix-huit évêques, sans compter un nombre infini de prêtres et de diacres. Le pape saint Sylvestre ne pouvant v venir à cause de son grand âge, y envoya, pour ses legats, deux-prêtres appelés Vite et Vincent. Baronius pretend que le relebre Osius tencit la place du pape, et qu'il préeffet, son nom se trouve le premier dans les souscriptions du concile avant ceux des légats du pape. « Saint Alexandre, évêque d'A-» lexandrie, y assista avec tonte » l'autorité duc à la grandeur deson » siège et à celle de son mérite : il | » avoit amené avec lui saint Atha-» nase, son diacre, dont il estimoit! » le conseil, quoiqu'il fût encore » tort jeune. Saint Eustathe, evêque » d'Antioche, et saint Macaire de " Jerusalem, furent comme les » chefs et les Peres du concile. » Apres eux les évêques les plus cé-» lebres de toute la chretiente com-» posoient cette illustre assemblee, » et la rendoient comme une image. » des apôtres. On y vit les évêgues » d'Egypte et du patriarcat d'An-» tioche, parmi lesquels étoient » saint Paphnuce, evêque dans la » haute Thebaide, saint Potamon » d'Heraclée, Aselèpe de Gaze, » saint Paul, évêque de Néocésa-» rée, saint Jacques de Nisibe, saint » Amphion d'Epiphanie, Léonce » metropolitain de Cesarée en Cap-» padoce, appelé l'ornement de l'E-» glise par les auteurs contempo-» rains, saint Hippace, évêque de » Gangres, dont la vie fut consom-» mée par le martyre, saint Alexan-» dre de Bysance, Protogène, evê-» que de Sardique, Alexandre de » Thessalonique et autres.

» Dans ce grand nombre d'hom-» mes illustres, les uns étoient re-» marquables par la sagesse de leurs " discours, les autres par l'austérité » de leur vie et par leur patience » dans les travaux : il y en avoit] » beaucoup qui étoient relevés par » des grâces apostoliques : beaucoup » portoient sur leurs corps des mar-» ques des souffrances de Jésus-» Christ. On en voyoit qui avoient » les deux mains estropiées, comme [

" saint Paphnuce On y trouvoit, » en un mot, un grand nombre de » confesseurs et de martyrs; et Con-» stantin, en convoquant ce concile. » fit qu'on vît rassemblé, dans une » seule église , tout ce que les églises » de l'Europe, de l'Afrique et de » l'Asie avoient de plus grand : c'é-» toit en guelque sorte comme une » couronne de paix qu'il offroit à » Dien pour actions de grâces de » tant de victoires qu'il lui avoit ac-» cordées. Till. »

Mais après ce grand nombre de saints , il se trouvoit plusieurs évêques qui leur ressembloient bien peu dans leur foi et dans leur conduite. On pretend qu'ils n'étoient guere plus de vingt-deux. Cenx-ci sontenoient le parti d'Arius, mais ils dissimuloient en même temps soigneusement leurs erreurs. Les plus connus sont Eusèbe de Césarée en Palestine, Théodote de Laodicée, Paulin de Tyr, Grégoire de Berythe, Aëce de Lydde, Théognis de Nicce, Eusèbe de Nicomédie,

Maris de Calcédoine, etc.

Le concile commença le 19 juin. Les premiers jours on discuta les matières pour les décider solennellement en présence de Constantin. On agita les questions de la foi. On fit comparoître Arius dans l'assemblée pour s'assurer de ses sentiments: il ne rougit point desoutenir que le Fils de Dieu étoit tiré du néant; qu'il n'avoit pas toujours eté; qu'il étoit capable, par sa liberté, de la vertu et du vice; qu'il ctoit une créature et un ouvrage de Dieu. En entendant ces blasphèmes, tous les évêques se bouchèrent les oreilles, et conclurent tout d'une voix à anathématiser ces opinions si impies avec celui quiles soutenoit.

Cependant l'empereur Constantin étant arrivé à Nicée le 3 juillet, » Paul de Neocésarce, dans la per-lles évêques s'assemblèrent dès le » sécution de Licinius : d'autres à lendemain dans une salte de son pa-» qui on avoit brûle le jarret : d'au- leis, qu'il avoit fait préparer pour » tres avoient l'œil arraché comme le concile. Il s'y rendit lui-même et

saus gardes, et accompagné sculement de ses ministres qu' étoient chretiens: il témoigna un grand respect pour les evêques, dit M. de Tillemont, adoucissant, par la modestie de ses regards, l'eclat de la

majesté impériale.

Un évêque, dont on ignore le nom, lni adressa un discours dans lequel il rendoit grâces à Dieu pour les biens dont il avoit comblé ce prince. Constantin y repondit par un autre qui, selon Eusebe, contenoit des témoignages de la joie qu'il avoitde se voir dans cette assemblee, et il exhortoit les Pères à apaiser les divisions de l'Eglise. Ensuite il déclara qu'il n'avoit voulu se trouver dans le concile que pour y être comme l'un des fidèles , et qu'il laissoit aux évêques toute la liberté de traiter les questions de foi.

Dans les séances suivantes, on traita de l'hérésie qui troubloit le repos de l'Eglise. L'empereur fut spectateur des disputes : l'impieté d'Arius fut examinée en sa présence : il se montroit plein d'attention pour tout ce que les évêques disoient, écoutant les uns et les autres avec beaucoup de douceur. Saint Athanase, quoiqu'il ne fût pas encore évêque, s'attira l'admiration de tout le concile par la vivacité de son esprit et sa pénetration merveilleuse à découvrir tous les artifices des hérétiques. Il résista généreusement à Eusebe, à Théognis et à Maris, qui étoient les principaux protecteurs de l'arianisme : il fit eclater un zele pour la foi au-dessus de sou âge : ce qui, d'un côté, lui attira les eloges de tous les defenseurs de la foi catholique, de l'autre une haine irréconciliable de la part des ariens; il ne tiut pas à lui que , dans cette assemblée , où le Saint-Esprit avoit réuni l'élité de toute l'Eglise, il n'étoussat entièrement l'arianisme.

Ensuite le concile rejeta une con-

entra revêtu de sa pourpre, mais | die, protecteur d'Arius et sectateur de son hérésie, avoit fait présenter au concile. Cette profession ne condamnoit que les blasphèmes les plus grossiers d'Arius, sans toucher aux autres. Les Peres, apres avoir examiné avec beaucoup de soin ce que l'on devoit ordonner contre cette nouvelle impiété, et avoir cousulté tout ce que l'Evangile et les apôtres enseignent sur ce sujet, etablirent la veritable doctrine de l'Eglise. Ainsi ils déclarèrent que Jesus-Christ etoit vrai Filsde Dieu, egal à son Père, sa vertu, son image, subsistant en lui, et vrai Dieu comme lui. Et pour être à l'abri de toutes les subtilités des ariens, le concile ernt devoir exprimer par le terme de CONSUBSTANTIEL, qu'il adopta en parlant du Fils de Dieu, tout ce que les saintes Ecritures nous disent en parlant de Jésus-Christ, et cela pour marquer l'unité indivisible de nature.

> Tous les évêques, à l'exception de dix-sept, embrasserent de cœur et de bouche ce terme de consubstantiel, et ils en firent un décret solennel d'un consentement unanime On dressa ensuite la celebre profession de foi, connue depuis, sous le nom de Symbole de Nicée. Saint Athanase dit nettement que ce fut Osius qui en rédigea les articles, et il en fut lui-même un desprincipaux auteurs. Elle fut ecrite par Hermogène, évêque de Césaree en Cappadoce; et tous les évêgues, hors un petit nombre d'ariens, y souscrivirent, ainsi qu'à la condamnation des dogmes et des expressions d'Arius. Saint Basile appelle cette profession de foi, le grand et l'invincible symbole; et un concile de Rome, sous le pape Damase, l'appelle une muraille opposée à tous les efforts

du diable.

Le concile, pour ôter tout prétexte aux eusébiens, ( on appeloit ainsi les sectateurs de l'herésie lession de foi qu'Eusèbe de Nicomé-Jarienne à cause d'Eusèbe de Nicole chef, ) et rejeter tous les mauvais dans le terme de consubstantiel, dé-l clara qu'il ne marquoit autre chose, sinon que le Filsde Dieu n'avoit aucune ressemblance avec les créatures, mais qu'il ne ressembloit en toutes manières qu'au seul Pere qui l'avoit engendré de toute eternité, et qu'il n'etoit point d'aucune autre hypostase ou substance, mais seulement de celle du Père.

La définition du concile avant été portée à Constantin, ce prince reconnoissant que ce consentement unanime des evêques étoit un ouvrage du ciel, le recut avec respect, déclarant qu'il banniroit tous ceux qui ne s'y soumettroient pas. Les ariens, dans la crainte de l'exil, anathematisèrent les dogmes condamnes, et souscrivirent la foi de la consubstantialité; mais ce ne fut que de bouche, comme la suite le fit connoître. Cependant Arius fut banui par l'ordre de Constantin, et relegue avec les prêtres de son parti dans l'Illyrie, d'où il ne fut rappele que cinq ans après. Au reste, le concile condamna aussi ses autres écrits et surtout sa Thalie, ouvrage également impie et infâme.

A l'égard des autres opérations du concile, il regla 1.º ce qui regardoit le schisme des méléciens qui depuis long-temps divisoient toute l'Egypte : il conserva à Melèce le nom et la qualité d'évêque dans la ville de l Lycople en Egypte , mais lui interdisant toutes fonctions; et ceux qu'il avoit éleves aux dignités ecclésiastiques furent admis à la communion de l'Eglise, à condition qu'ils n'auroient rang qu'après ceux qui avoient eté ordonnés jusqu'alors dans l'Eglise catholique, et qui etoient dans la communion de saint Alexandre. 2.º Il regla que dans toute l'Eglise la fête de Pâques se-

médie qui en étoit regardé comme marqua que c étoit un nouveau reglement de discipline. 3.º A l'egard sens qu'ils pretendoient trouver des autres reglements, le concile y pourvut par vingt canons qui sont venus jusqu'à nous : ils furent faits pour conserver l'ancienne discipline qui se relàchoit. Entr'autres on defendit d'ordonner des néophytes. Il y est parle des différents degrés de pénitence, d'auditeurs, de sternés et de consistants. On délendit de rebaptiser ceux qui gardoient la forme du baptême reque dans l'Eglise. On y declara que les évêques des trois grandes villes du monde Rome, Alexandrie et Antioche. avoient juridiction sur les provinces voisines. Le concile fit part de ses décisions à toutes les eglises par une lettre synodale.

Après que le concile fut terminé, ce qui fut le 25 juillet, Constantin en rendit graces à Dieu par une fête solennelle, et fit un festin pour tous les évêques du concile. Il fit manger les principaux avec lui, et les autres à d'autres tables aux deux côtes de la sienne, regardant avec les yeux de la foi ceux des évêques qui portoient encore les marques de la confession qu'ils en avoient faite devant les tyrans. Il baisa les cicatrices de quelques-uns, entr'autres de saint Paphnuce qui avoit eu l'œil droit arraché ; espérant tirer de ce saint attonchement une benédiction particulière: les ayant encore assembles il leur fit un fort beau discours pour leur dire adieu, lorsqu'ils furent prêts à se séparer.

Au reste, les Pères ont relevé par de très-grands eloges, l'autorite et la majeste de ce concile. Til. Euseb III. c. 6. Ruf. I. c. 5. Sozom. I. c. 10

NICÉE (C. particulier de ) tenu peu de temps après le général, par quelques évêques, où Eusebe de Nicomédie et Théognis de Nicée, quoiqu'ils eussent signé la consubstantialité, furent déposés et releroit celebrée le dimanche d'après gués dans les Gaules par Constan-le quatorze de la lune de mars, et il tin; mais après deux ans d'exil, ils furent rappelés par le même empe-Iplein de vénération. Le pape Grérenr et remis dans leurs sièges, ce qui donna lieu à plusieurs conciliabules tenus par les ariens contre saint Athanase

NICÉE (C. de ) VII: CONCILE GÉNÉRAL, l'an 787, commence le 24 septembre et fini le 23 octobre : sous le pape Adrien et sous l'empereur Constantin, fils de Léon et

d'Irène.

Les événements qui ont un rapport immédiat à ce concile sont trop intéressants pour n'en pas tracer ici l'abrégé, du moins des principaux : ils ne peuvent d'ailleurs que jeter un plus grand jour sur les causes qui donnérent lieu à la tenue de ce concile, et dont la principale fut l'hérésie des iconoclastes. Un évêque de Phrygie, nommé Constantin, fut l'origine et la cause de cette héresie, si celebre par les persecutions qu'elle excita. Ce prelat, aveuglé par un zèle nullement éclairé, confirma l'empereur Leon dans l'opinion qu'il avoit reçue des musulmans, que l'honneur que l'on rendoit aux images de Jésus-Christ et des saints étoit une idolâtrie. Dans cette idée l'empereur dit publiquement qu'on ne pouvoit adorer les images sans favoriser l'idolâtrie, et qu'ainsi on devoit renoncer à une pratique contraire à l'Ecriture qui defend de faire aucune image pour l'honorer.

Saint Germain, patriarche de Constantinople, s'eleva fortement contre cette nouvelle doctrine, et soutint que les images avoient toujours été en usage dans les églises. Il écrivit trois lettres à ce sujet, pour ramener les évêques qui étoient entres dans les sentiments de l'empereur. Il expliqua solidement la doctrine de l'Eglise, et fit voir que les chrétiens ne rendoient aux saintes images qu'un culte qui se rapporte aux originaux, de la même manière autre personne

goire II se déclara également contre cette erreur. Mais l'empereur Léon étoit trop peu instruit, ou d'un génic trop borné, pour comprendre la différence du culte relatif et du culte absolu : ainsi se sentant offensé de la résistance des catholiques qui ne voulurent point souffrir cette profanation, il fit un décret contre les images, et voulut forcer tout le monde à le recevoir. En consequence. il fit ôter toutes les images de Jésus-Christ, de la Vierge et des saints, partout où il v en avoit, ordonnant gu'on les brulât, et excita par là une persécution aussi cruelle que celle des empereurs païens.

Le pape Grégoire II écrivit à cet empereur une lettre admirable, dans laquelle il se plaint de cette entreprise, et lui parle en ces termes : « Vos predecesseurs or-» noient les eglises, et vous travaillez » à les défigurer. Les pères et les » mères, tenant entre leurs bras » leurs petits enfants nouveaux bap-» tisés leur montrent avec le doigt » les histoires de la religion : on in-» struit de la même manière les » jeunes gens et les nouveaux con-» vertis, et on élève leur esprit et » leur cœur à Dieu. » Ce pape ne borna pas là son zèle : il fit tenir à ce sujet un concile à Rome l'an 372.

Constantin Copronyme suivit les traces de son père Leon, et employa toute son autorité pour abolir les images. La persécution devint tout autrement violente sous ce prince, et surtout contre les moines qu'il haissoit particulièrement. Plusieurs expirèrent sous les coups, ou par l'excès des maux qu'on leur fit souffrir. Saint Etienne, abbé de Saint-Auxence , monastère près de Nicomedie, fut un de ceux qui éprouvèrent le plus la cruauté des persécuteurs. Constantin, pour couvrir de que l'on respecte la statue et le por- quelque prétexte sa tyrannie, fit trait de son souverain, ou de toute même tenir un concile à Hyéric, pour qui l'on est près de Constantinople, où trois

iconoclastes par la crainte de la persecution, firent un décret contre les saintes images. Mais Dieu delivra eufin l'Eglise de ce fleau, en ôtant du monde celui qui avoit fait couler

le sang de ses serviteurs.

202

Après sa mort, Taraise, patriarche de Constantinople, de concert avec l'impératrice Irene, et son fils Constantin, ecrivit au pape, pour le prier de concourir au projet d'un concile general, afin d'y faire confirmer la tradition de l'Eglise touchant le culte des images. En conséquence de ces arrangements, trois cent soixante-dix-sept évêques se rendirent à Nicée au temps indiqué. Ils étoient tous des pays de l'obeissance du jeune Constantin, empereur de Constantinople, savoir, de la Grèce, de la Thrace, de la Natolie, des îles de l'Archipel, de la Sicile et d'Italie.

Ire Session. Le concile s'ouvrit le 24 septembre dans l'eglise de Sainte-Sophie: les deux legats du pape y assistèrent, comme représentant le pape Adrien: il y avoit deux commissaires de l'empereur; ils etoient assis devant l'ambon, ou jubé de l'église. Le patriarche Taraise parla le premier : il exhorta les évêques à rejeter toute nouveauté, et à conserver les traditions de l'Eglise qui ne peut errer. Le concile ordonna qu'on fit entrer septévêques accuses. Basile d'Ancyre, un d'eux, après avoir dit qu'il avoit examine la matière, qu'il s'etoit éclairci et reuni à l'Eglise, presenta sa profession de foi, dans laquelle il protestoit recevoir avec toute sorte d'honneur les reliques et les saintes images de Jesus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, et disoit anathème aux iconoclastes. Les autres évêques, témoignant un regret sincère d'avoir snivi le parti de l'erreur, en prédes Peres sur la manière de recevoir | actes de saint Maxime, où il est dit

cent trente-huit évêques, devenus les hérétiques convertis : et entre autres le Llile canon des apôtres et le VIIIe du concile de Nicee. On distingua les chefs d'hérésie quisont reçus à pénitence, mais sans jamais avoir place dans le clergé, d'avec ceux qui se sont laissé seulement entraîner dans l'erreur, et à qui on accorde l'un et l'autre.

He Sess. 26 septembre. Ce fut à cette seconde session qu'on recut les sept évêques accuses dont on vient de parler : ensuite on lut la lettre du pape Adrien à l'empereux Constantin et à l'impératrice frenc et celle au patriarche Taraise : ce dernier observa que le pape avoit explique clairement la tradition sur ce sujet, et il ajouta qu'il etoit dans la même créance, savoir, qu'il falloit adorer les images d'une affection relative, réservant à Dieu seul la foi et le culte de latrie. Tont le concile applaudit à son sentiment. et dit qu'il pensoit ainsi. Les abbes et les moines déclarerent que leur créance étoit conforme aux deux lettres du pape.

III c Sess. 28 septembre. On y recut la confession de Gregoire de Néocésarée qui étoit le plus noté de tous. Le concile en fut satisfait, et lui permit de prendre sa place. On lut la lettre de Taraise aux Orientaux et celle qu'il avoit écrite au nom des évêques d'Orient : celle de Théodore de Jerusalem : et les legats du pape déclarèrent qu'ils les approuvoient; et ils louèrent Dieu , de ce que les Orientaux s'accordoient avec eux dans la même foi,

touchant les images.

IV Siss. premier octobre. On lut les passages de l'Ecriture sainte touchant les chérubins qui couvroient l'arche d'alliance, et qui ornoient le dedans du temple : ensuite ceux des Pères, dont quelquesuns montroient que Dieu avoit fait sentèrent une pareille. On lut les autrefois des miracles par les images. canons des conciles et les passages On lut entr'autres un passage des

que lui et les évêques monothélites, [qu'ils crovoient que l'eucharistie qui l'étoient venus trouver, se mirent à genoux devant les Evangiles, lacroix et les images de Jesus-Christ, de la sainte Vierge, les saluèrent et les touchèrent de la main pour confirmer leurs promesses.

Ve Sess. 4 octobre. Le patriarche Taraise fit voir, par plusieurs passages, que les novateurs voulant abolir les images, ont imite les juifs, les paiens, les manicheens et autres hérétiques; et on remarqua que les iconoclastes tenoient le même langage que les païens, puisque ceuxci disoient : Ne peignez-vous pas dans les églises les images de vos saints, et ne les adorez-vous pas, même celles de votre Dieu? C'est ainsi que nous adorons les statues. Ensuite de ces lectures, le concile dit qu'il falloit que les saintes images fussent remises a leur place suivant la contume, et qu'on les portât en

procession.

VIe Sess. 6 octobre. On lut la réfutation de la definition de foi du faux concile des iconoclastes. Ce concile avoit dit que l'eucharistie étoit la seule image permise de Jéous-Christ; mais, répondent les Pères du concile, aucun des apôtres ni des saints Pères n'a dit que le sacrifice non sanglant fût l'image du corps de Jésus-Christ. Car ce n'est point ce qu'ils avoient appris de lai : il ne leur a pas dit : prenez et mangez l'image de mon corps : mais prenez et mangez; ceci est mon corps. Il est vrai qu'avant la consécration quelques Pères ont appelé les dons, antitypes: mais après la consécration on les a nommés, ils sont, et on les croit proprement le corps et le sang de Jesus-Christ. Et il est sensible qu'ici, par le mot d'image, les Pères de ce concile entendoient une image ordinaire, qui represente seulement l'original sans le contenir. D'où l'on doit remarquer en passant, contre les protestants, qu'il paroît évident. par ces paroles des Peres de Nicce, sista avec l'empeteur Constantin

etoit le propre et veritable corps de Jesus-Christ, et qu'ils n'accusoient point les iconoclastes d'avoir une créance contraire

Les evêgues du concile répondirent ensuite aux passages de l'Ecriture et des Peres, objectes par le concile des iconoclastes, et ils insisterent principalement sur la tradition perpetuelle et sur l'infaillibilité

de l'Eglise.

VII° Sess. On lut la definition de foi, conque en ces termes : « Nous » décidons que les saintes images. » soit de conleur, soit de pieces de » rapport, ou de quelqu'autre ma-» tiere convenable, doivent être ex-» posees, soit dans les eglises, sur » les vases, les habits sacres, les » murailles, soit dans les maisons et » dans les chemins : car plus en voit » souvent, dans leurs images, Jésus-» Christ, sa sainte mere et les saints, » plus on se sent porté à se souvenir » des originaux et à les aimer. On » doit rendre à ces images le salut » et l'adoration d'honneur, mais » non le culte de latrie, qui ne con-» vient qu'à la nature divine. On » pourra néanmoins approcher de » ces images l'encens et le luminai-» re, comme on en use à l'egard de » la croix, des Evangiles et des autres » choses sacrées; le tout selon la » pieuse contume des anciens : car » l'honneur de l'image est rapporté l'original qu'elle represente. » Telle est la doctrine des saints » Pères et la tradition de l'Eglise. » catholique. Ceux qui esent pen-» ser ou enseigner autrement, nous » ordonnons qu'ils soient déposes » s'ils sont évêques ou elercs, et » excommuniés s'ils sont moines ou » laïques. » Ce decret fut souscrit par les légats et par tous les evêques. VIIIº et dernière Sess. 23 octo-

bre. Elle se tint à Constantinople où l'imperatrice frène avoit mandé les (vêques de ce concile: elle y as-

son fils : ils parlèrent eux-mêmes, i dirent que le pape y avoit assisté par et les évêques leur répondirent par de grandes acclamations. On y lut par leur ordre la definition du concile et les passages des Pères lus à Nicée: et ils mirent leurs souscriptions à la definition de foi. On anathématisa le concile de Constantinople contre les images : on cria éternelle mémoire à saint Germain de Constantinople, à saint Jean Damascène et à saint George de Chypre. Cette action fut publique et en présence du peuple. Ce concile fit vingt-deux canons de discipline. dont le premier recommande l'observation des canons, savoir, des canons des apôtres, de ceux des six conciles generaux, des conciles particuliers et des Pères. On y renouvelle ceux contre la simonie, et ceux qui ordonnent de tenir chaque année des conciles provinciaux. On veut que celui qui est ordonné évêque, sache absolument le psautier; que le métropolitain l'ait examiné avec soin pour voir s'il est véritablement disposé à étudier les canons et l'Ecriture sainte; à y conformer sa vie, et à donner des instructions à son peuple.

Les Grecs, dans leur ménologue, font une fête, le 12 octobre, de ce concile de Nicée, comme le VII<sup>e</sup>

cecuménique.

Au reste, ce concile fut quelque temps sans être reçu par les evêques de France. 1.º Par cette raison que les évêques d'Occident n'y avoient point eu de part, et n'y avoient pas même été appelés, et qu'il n'y avoit que les légats du pape. 2.º Ils représentèrent que leur usage, à la vérité, étoit d'avoir des images, mais non de leur rendre aucun culte. 3.º Ils imputèrent au concile de Nicée d'obliger à adorer les images. 4.º Ils dirent que ce concile n'étoit point tient les moines dans le droit d'exerassemblé de toutes les parties de l'Eglise, et que sa décision n'étoit pas Philippey fut absous de l'excommuconforme à la décision de l'Eglise Inication, aures avoir promis de quituniverselle : à jusi les Grees répon- I ter Beitrade. Tom. X. Conc. p. 602.

ses légats. Mais il paroit que cette raison ne leur fit aucune impression. ce qui fait comprendre qu'ils crovoient que la seule autorité du pape ne suffisoit pas pour faire recevoir un concile sans le consentement des principales églises. Ces diverses raisons font la matière des livres appelés Carolins.

Mais le pape Adrien sit une réponse aux livres carolins, dans laquelle on ne peut assez admirer la douceur avec laquelle il répond à un écrit si plein de mauvais raisonne-

ments.

Cependant, malgré cette réponse du pape, on voit que, plus de cent ans après, Hincmar, archevêque de Reims , un des plus savants évêques de France, n'avoit d'autre idée de ce concile que celle qu'il en avoit prise dans les livres carolins, et qu'ainsi ce concile n'étoit pas encore alors reçu en France. V. FRANC-FORT, Tom. V. Conc. p. 526 jusqu'à 695. Fl.

NIDANUM en Angleterre ( C. de) près la Rivière de Nid, l'an 705. Les évêques anglais s'y réconcilierent avec saint Vilfrid, qui fut retabli dans son église, et mourut l'an

709 , le 24 avril.

NIMEGUE (C. de) Noviomagense, l'an 830. Jessé, évêque d'Amiens, y fut déposé pour s'être déclaré entre les chefs de la revolte contre l'empe-

reur Louis.

NIMES (C. de) Nemausense, l'an 1096, juillet, par le pape Urbain II, assiste de quatre cardinaux et de plusieurs évêques. On y fit seize canons, qui ne sont, la plupart, que ceux de Clermont, que le pape confirma dans tous les conciles qu'il tint ensuite. Le plus remarquable de ceux de Nîmes est celui qui maincer les fonctions sacerdotales. Le rea

liense, l'an 1315, par Amanieu, archevêque d'Auch, six evêques et les députes des autres évêques suffragants. On y fit quatre articles, dont le troisième condamne l'abus de refuser le sacrement de penitence à ceux qui sont condamnés au dernier supplice, et qui le demandent. Tom. X1. Conc. p. 1621.

NOGARO (C. de) Nugaroliense, l'an 1290, 29 août. Amanieu, archevêque d'Auch, assiste de six de ses suffragants, y fit dix canons.

NORMANDIE (C. en) l'an 1070, tenu par ordre de Guillaume-le-Conquerant. Le legat Hermenfroi y presida. Lanfranc y fut contraint de passer en Angleterre pour y remplir le siège de Cantorbéri, auquel le roi

Guillaume l'avoit nommé.

NORTHAMPTON (C. de) Northamptonense, l'an 1164, 13 octobre (non reconnu). Saint Thomas de Cantorbéri y fut accusé, et pareillement condamne par le roi, les seigneurs et les évêques, comme parjure et traître. Le saint en appela au pape, qui cassa la sentence rendue à Northampton.

NORTHAMPTON ( C. de) l'an 1265. Le legat Othon de Fiesque y prononça excommunication contre tous les évêques et les clercs qui avoient aidé ou favorisé Simon de

Montfort contre le roi.

NORTHUMBRE (C. de) Northamptoniense, l'an 1136, 20 mars. On y clut l'archidiacre Robert pour remplir le siège d'Excester, vacant par le décès de Guillaume de Varelvast, et on y nomma aussi deux abbayes.

NOYON ( C. de ) Noviomense, l'an 1233, la première semaine de carême : sur un différend entre le roi et l'évêque de Peauvais, qui prétendoit que le roi saint Louis avoit violé les droits de son église. en exerçant la justice dans Beauvais contre les coupables qui y avoient

NOGARET (C. de) Nugaro-Imeurtres commis. Les evêques jeterent un interdit; ce que les chapitres des cathédrales de la province trouvèrent mauvais, comme ayant été jeté sans leur consentement. L'interdit fut révoqué au II concile de Saint-Quentin, où on declara que les évêques ne pourroient rien ordonner sans la participation de leurs chapitres. L'évêque de Beauvais appela au pape de cette conclusion: mais il mourut le 6 septembre suivant, avant que cette affaire fût jugée à Rome : et quelques années après son successeur leva l'interdit, et fit sa paix avec le roi : il y eut, la même année , un concile sur le même sujet à Laon, et deux autres à Saint-Quentin.

NOYON ( C. de ) l'an 1344, 26 juillet, par Jean de Vienne, archevêgue de Reims et six évêgues. On y publia diz-sept canons, dont le ler contient les plaintes si fréquentes en ce temps-là contre ceux qui empêchoient le cours de la juridiction ecclesiastique, dont l'étendue croissoit, à la verité, tous les jours. T.

 $XI.\ C.\ p.\ 1899.$ 

NYMPHĔĔ ( C. de ) en Bitlıynie Nymphwense, l'an 1234 ( non reconnu), tenu par les Grecs, sous l'empereur Jean Ducas ou Vatace, qui etoit alors à Nymphée. Les Grees y disputérent beaucoup en presence de l'empereur grec, avec les envoyés du pare, sur la procession du Saint-Esprit et sur le pain azime, dent les Latins se servent pour l'eucharistie. Dans ce concile, les Grees ne cherchèrent qu'à amuser les nonces du pape. Ces derniers avoient dejà representé, dans les conférences de Nicce, que l'addition Filioque etoit plutôt une explication qu'une addition, et prouvèrent, par l'Ecriture et les Pères grecs et latins, que le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere. Les Grees n'osèrent dire que les Latins fussent dans l'errenr sur ce point. Il est donc permis aux excité une sédition, etoù il y eut des l'atins, ajoutèrent les pences, de

confesser chauter à haute voix, ce qu'il leur | querent que l'église latine ne retranest permis de croire, et il est sensible | cheroit jamais un iota de ce qu'elle que s'ils étoient d'accord les uns disoit dans le symbole : ils dirent, à avec les autres sur la foi, ils n'obligeroient point les Grecs de chanter l'addition *Filioque*. L'empereur, pour les reunir, proposa cet accommodement : If y a deux questions , ditil, celle de la procession du Saint-Esprit et celle de l'eucharistie. Si vous voulez la paix, relâchez-vous sur l'une des deux. Nous approuvons la manière dont vous consacrez, et vous, de votre coté, retranchez Tom. XI. C. p. 461. de votre symbole l'addition qui nous

publiquement, et de scandalise : mais les nonces réplila vérité, qu'ils croyoient que le pape n'obligeroit point les Grecs de chanter l'addition dans le symbole, pourvn qu'ils enseignassent au peuple que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Pere : mais ils ne purent convenir de rien : les Grecs restèrent dans leurs fausses opinions, et les Latins dans celles de l'Eglise romaine, sans pouvoir s'accorder.

OMER (C. de Saint-) Audomarense, ] l'an 1099, au mois de juin, par Manasses de Reims et quatre de ses suffragants. On public cinq articles touchant la trève de Dieu, et l'on ordonna de les observer sous peine

d'excommunication.

ORANGE (C. d') Arausicanum, l'an 441, 8 novembre, composé de trois provinces. Il s'y trouva dix-sept évêques ayant à leur tête saint Hilaire, évêque d'Arles. Ce concile blâma les évêques qui avoient viole le canon du concile de Riez, de l'an 439, sur la tenue des conciles au l moins une fois l'an, en refusant d'y venir avec les autres. Il ordonna que chaque concile marqueroit le jour et le lieu du suivant. Nous avons trente canons de ce concile, où il y a des choses fort importantes pour la discipline de l'Eglise. Tom. III. Conc. p. 446.

ORANGE ( C. d' ) l'an 529, 3 juillet, composé de 13 evêques, à la tête desquels etoit saint Césaire: ils y proposèrent et y souscrivirent vingt-einq articles qui leur avoient ete envoyes du saint Siege, touchant la grace et le libre arbitre. Les cinq la faire approuver. Tem. IV. Conc. preniers sont en forme de canons. p. 1666.

1.º Que le péché d'Adam n'a pas seulement nui au corps, mais a l'àme. 2.º Qu'il n'a pas nui à lui seul, mais qu'il a passé à ses desceudants. 3.º Oue la grâce de Dieu n'est pas donnée à ceux quil'invoquent; mais que c'est elle qui fait qu'on l'invoque. 4.º Que la purgation du peché et le commencement de la foi ne viennent pas de nous, mais de la grâce. 5.º Que par les forces de la nature, nous ne pouvons rien faire ni penser, qui tende au salut.

Les autres articles sont moins des canons que des sentences, tirees de saint Augustin et de saint Prosper, tendant à prouver la necessité de la grâce prévenante, et entr'autres, que l'homme n'a de lui-même que le mensonge et le péché, nemo de suo kabet nisi mendaeium et peccatum : que la persévérance est un don de Dieu: que par le péché du premier homme, le libre arbitre a tellement eté affoibli, que personne n'a pu veritablement aimer Dien , croire en lui ou faire le bien ,s'il n'a éte prevenu par la grâce. Saint Césaire envoya à Rome cette profession de foi pour

fut chasse d'Antioche; et Jean d'Apaimée, mis à sa place, fut aussi Ces évêques étoient rassembles de chasse trois mois après : on mit ensuite à Antioche un hommepieux.

ORLEANS ( C d' Aurelianense, l'an 511, 10 juillet, tenu par l'ordre | de Cloris. On y fit trente-un canons sur la discipline, dont quelques-uns l regardent les moines Plusieurs sont renouveles du concile d'Agde. Ils l furent souscrits par trente-deux évêques, dont les cinq premiers sont métropolitains ; savoir, de Bordeaux, de Bourges, de Tours, d'Auch, de Rouen. Les plus illustres Peres de ce concile furent saint Quintien de Rhodez, saint Melenne, et saint Theodore d'Auxerre. Tom. IV Corc. p. 1403.

ORLÉANS (C. d') l'an 533, 23 juin. On y fit vingt-un canons contre la simonie et divers abus : ils furent souscrits par vingt-six évêques présents: il y en avoit des quatre provinces lyonnoises, et destrois agnitaines, parmi lesquels il y en a plusieurs que l'Eglise honore comme

saints. Ib. p. 1779.

ORLEANS (C. d) l'an 538, 7 mai, on y fit trente-trois canons; il fut souscrit par dix-neuf évêques dont huit ont eté mis au nombre des

saints. Tom. V. Conc. p. 294.

ORLEANS (C. d') l'an 541. On y fit trente-huit canons, qui furent souscrits par trente-huit évêques présents, et pour les absents par onze prêtres et un abbé. Le trentetroisième canon dit que celui qui voudra avoir une paroisse dans sa terre, doit premièrement y donner un revenu suffisant et des eleres pour servir. On regarde la disposition de ce canon comme l'origine des patronages : il y en a d'autres qui defendent aux laïques d'ôter les biens don- [ nes à l'Eglise, et aux ceclésiastiques de les aliener. 16. p. 380.

ORLEANS (C. d') l'an 549, 21 octobre. Le roi de France Childe- T. X. Conc. p. 912.

ORIENT (C. d') Orientale. l'an | bert, avoit fait assembler ce con-477. En ce concile, Pierre le Foulon | cile : cinquante évêques et vingt-un deputes y firent vingt-quatre canons tous les trois royaumes de France, et de toutes les provinces des Gaules, hors la premiere narbonnoise que les Goths tenoient encore. On en compte dix honorés comme saints par l'Eglise. Le premier de ces canons condanine les erreurs d'Eutyches et de Nestorius. Le deuxieme dit, qu'on ne donnera point à un peuple un évêque qu'il refuse, et qu'on n'obligera point le peuple ou le clergé à s'y soumettre par l'oppression des personnes puissantes; autrement l'evêque ainsi ordonne par simonie ou par violence sera deposé. Ce qui fait voir que la liberte des elections diminuoit depuis la domination des Barbares. 16. p. 390.

ORLEANS (C. d') l'an 634, tenu à l'exhortation de saint Eloi contre un hérétique qu'ou croit avoir été grec ou monothelite, et qui fut condamné et chassé des Gaules. Lit.

S. Elig. c. 35.

ORLÉANS (C. d') l'an 1022. Le roi Robert et la reine Constance avec plusieurs évêques, y firent brûler des manicheens, dont les deux chefs étoient Etienne et Lysoye, ecclesiastiques d'Orléans. Chr. sanct. Pet. Tom. 11. Spicil. p. 740.

OSBORIENSE, l'an 1062, par saint Arnoul, archevêque de Cologne, en faveur d'Alexandre II, et contre l'antipape Cadaloiis. Pagi.

OUESTMINSTER (C.d') près de Londres Westmonasteriense, l'an 1125, 9 septembre, par Jean de Crême, legat d'Honorius II, assisté des archevêques de Cantorbéri et d'Yorck, de vingt evêques, et d'environ quarante abbés. On y fit dix-sept canonsquine font que confirmer les anciens; particulièrement contre la simonie, l'incontinence des clercs, les ordinations sans titre, et la pluralité des bénefices.

OULS I MINSTER (C. d') l'an l 1126, 13 janvier. Othon, nonce du pape, y lut la bulle d'Honorius, contenant la même proposition que le légat avoit faite au clergé de France assemblé à Bourges quelque temps auparavant : c'est-à-dire que, de toutes les calises cathedrales, le pape demandoit deux prebendes; une de la part de l'évêque, l'autre du chapitre: et de même des monastères où les menses de l'abbé et du couvent sont séparces, une place monacale de chacun. Mais les evêques ne voulurent point décider sur cette demande sans le consentement du roi et des absents, disant qu'elle leur étoit préjudiciable, et ils se separerent sans rien conclure. Tom. XI. C. p. 3o3.

OUESTMINSTER (C. d') l'an 1127; on y fit douze canons pour la reformation des mœurs. Pagi.

OUESTMINSTER (C. d') l'an 1265. Le légat Othon de Tiesque y fulmina la sentence d'excommunication contre les adversaires du roi.

OUINDSOR (C. d') Windsoriense, l'an 1114, 26 avril. On y elut pour archevêque de Cantorberi, Raoul, évêque de Rochester, c'étoit après cing ans de vacance. D. M.

OVIEDO (C. d') Ovelense, en Espagne, l'an 901, le roi Alphonse y assista avec la reine son épouse et ses fils, accompagne de dix-sept evêques. L'eglise d'Oviedo y fut erigee en metropole, et Herménegilde qui la gouvernoit, reconnu chef des autres évêques pour travailler avec eux à retablir la discipline troublée par la domination des infideles. Tom. IX. C. p. 482.

OXFORD (C. d') Oxoniense, l'an 1160. On y condamna plus de trente héretiques vaudois ou publicains, qui detestoient le baptême, l'eucharistie et le mariage, et ne comptoient pour rien l'autorité de l'Eglise : on les abandonna au prince l'autorité des décrétales et des règlepour être punis corporellement.

OXFORD (C. d') au monastère d'Osney, près d'Oxford, l'an 1222, le 11 de juin, par le cardinal Etienne de Landgon, archevêque de Cantorbéri, et légat du pape. Ce concile fut de toute l'Angleterre : on y fit quarante-neuf canons conformes à ceux du dernier concile de Latran. avecquelques autres reglements. Le premier de ces canons contient une excommunication generale contre ceux qui entreprenneut sur les droits de l'Eglise, contre les perturbateurs de la paix du royaume, les calomniateurs, les parjures etautres semblables : les évêques sont exhortes à donner audience aux pauvres, à entendre eux-mêmes les confessions, à resider en lours cathedrales, au moins les grandes fêtes et une partie du carême : defense à un prêtre de celebrer deux messes par jour, sinon à Noël et à Pâques. ou aux funérailles en presence du corps, et en ce cas, il ne prendra point d'ablution après la première messe. Ce même concile règle le nombre des fêtes, et ordonne de jeûner la dernière semaine avant Noël tout entière. Tom. XI. Conc. p.270.

OXFORD (C. d') provincial, tenu l'an 1408, par Thomas Arondel , archevêque de Cantorbéri. On y fit treize reglements pour arrêter les erreurs de Wiclef. On defendit aux ecclesiastiques seculiers ou reguliers de prêcher la parole de Dien, sans avoir eté examinés et approuves par l'évêque diocesain; qu'ils prêcheront d'une maniere propre a edifier leur auditoire, sans s'emporter contre les déréglements du clergé. On n'enseignera rien sur les sacrements on sur la foi, qui ne soit conforme à la doctrine de l'Eglise. On ne souffrira point de traduction de l'Ecriture en langue vulgaire quinesoit approuvée par l'ordinaire. On ne combattra point les points de doctrine décidés par l'Eglise, ni

ments synodaux.

PALENCIA (C. de) en Castille. Palentinum, l'an 1386, par Pierre de Lune, légat en Espagne pour le pape Clement. Le roi Jean ler y etoit présent, et il s'y trouva trois archevêques et vingt-cinq evêques. On v publia sept canons, lesquels renouvellent les peines contre les clercs concubinaires et contre les adultères. Les evêques et autres ju ges ecclésiastiques y sont exhortés à corriger les clercs selon les canons. [ Tom X1. Conc.p. 2068.

PALME (C. de ) Synodus Palmaris.

Vorez Rome an 503.

PALESTINE (C. de) l'an 196, tenu à Jérusalem par quatorze evêques, à la tête desquels étoit le celebre saint Narcisse, évêque de Jérusalem, et saint Theophile, évêque de Césarée. C'étoit sous le pontificat de Victor. On y traita la question de la pâque : une partie des fideles croyoient qu'il falloit faire finir le jeûne de Pâques le quatorze de la lune, quelque jour de la semaine qu'il arrivât, et faire ce même jour la fête de la résurrection : ils s'autorisoient de l'exemple de saint Jean et de saint Philippe apôtres, et de saint Polycarpe, et d'autres grands hommes dans l'Asie-Mineure , que l'on disoit avoir snivi [ cette pratique. D'autres soutenoient qu'on ne pouvoit finir le jeune, et l solenniser la résurrection que le dimanche; et cette pratique qui l'a enfin emporté étoit aussi fondée sur la tradition des apôtres, c'està-dire de saint Pierre et de saint Paul : il est vrai de dire que l'Asie-Mineure étoit seule dans la pratique contraire, et que tout le reste de l'Eglise , selon le témoignage d'Eusèbe, | avoit fixe an dimanche la solennite de la résurrection. On croit que ce l concile suivit cette dernière opi-. ion.

Il se tint divers conciles sur ce sujet, et non-seulement dans la Palestine, mais aussi en diverses provinces, comme à Rome sous le pape Victor, à Ephèse, dans le royaume du l'ont, dans l'Osrhoëne en Mésonotamie, à Corinthe, et dans les

Gaules sous saint Irénée.

Le concile d'Asic, tenu à Ephèse sous Polycrate, évêque du lieu et qui jouissoit d'une grande considération, refusa de recevoir ce que les autres avoient décidé. Polycrate écrivit au pape Victor, et témoigna que la tradition de son église étoit fondee sur l'exemple de saint Jean et de saint Philippe apôtres, et sur celui d'autres grands saints, qu'ainsi ils ne pouvoient la changer. Victor. touche de la resistance des asiatiques, menaca de séparer ces églises de sa communion : ce qui déplut à beaucoup d'evêques qui lui témoignèrent leur sentiment, en l'exhortant à conserver l'unité et la charité. Saint Irénée fut de ce nombre : il écrivit à Victor au nom des évêques des Gaules; il lui expose que l'on devoit à la vérité celebrer la résurrection le dimanche, mais qu'on ne devoit pas pour ce sujet séparer de la communion du saint Siege, des églises tout entieres : il écrivit encore à d'autres évêques sur le même sujet, et il vint à bout d'apaiser cette dispute, en sorte que chacun demenra dans la pratique qu'il avoit reque de ses prédécesseurs sans y rien changer, ce qui subsista jusqu'an concile général de Nicée. Till. Euseb. 1. 5 c. 23. p. 290.

PARIS (C. de) l'an 360, s**e**lon la plus commune opinion, sous Julien l'apostat , déclaré Auguste dans Paris au mois de mai de cette aunee Ce concile se tint peu apres que saint Hilaire, qui revenoit de Constantinople, fut arrive dans les Gau-

les. On y rejeta à sa sotticitation la Valens, etc., suivant la déclaration formule de Rimini, dressée par les ariens, et on s'en tint à celle de Nicee. Nous avons dans les fragments de saint Hilaire, une lettre de ce concile aux évêques d'Orient. Les prelats y rendent grâces à Dieu , de les avoir delivrés eux-mêmes de l'héresie, et de leur avoir fait connoître les véritables sentiments des l Grientaux. Ils v font une profession ouverte et une exposition trèsclaire de la consubstantialité : ils se rétractent de tout ce qui s'étoit fait par ignorance contre leur devoir à Rimini, promettant d'exécuter tout ce que les Orientaux demandoient d'eux, sous peine de déposition et d'excommunication contre ceux qui y contreviendroient dans les Gaules, et ils y appellent saint Hilaire le fidèle prédicateur du nom de Dieu.

Dans ce concile, les évêques reconnurent que ceux qui avoient consenti à supprimer le mot obota. ou substance, soit à Rimini, soit à Nysse en Thrace, ne l'avoient fait la plupart que sous l'autorité du nom des Orientaux : Vous avez, disent-ils, dans la lettre dont en vient de parler, introduit ce mot autrefois, contre l'héresie des ariens : nous l'avons recu et toujours inviolablement conservé; nous avons embrassé le mot d'ώμοούσιος pour exprimer la vraie et légitime naissance du Fils unique de Dieu, detestant l'union introduite par les blasphèmes de Sabellius. Quand nous disons, qu'il est d'une même substance, ce n'est que pour exclure la création, l'adoption, ou la simple denomination.... Nous ne convenons de ressemblance digne de lui, que celle d'un vrai Dieu à un vrai Dieu.... Ainsi connoissant que l'on a abusé de votre simplicité touchant la suppression du mot de substance... nons révoquons tont ce qui a été fait mal à propos et par ignorance : nous tenons pour ex- de Châteaudun qu'apres la mort de communiés Auxence, Ursace et Sigebert. Tom. V. G. p. 318.

de notre frère Hilaire.

On tint dans le même temps plusieurs autres conciles dans les Gaules, par les soins de saint Hilaire de Poitiers, dont il paroît que Dieu se servit particulierement pour preserver et delivrer l'Occident de l'hérésie arienne. Baron. 352. § 245. Hil. frag. 2. p. 1. Pagi. an. 362. n. 23.

PARIS (C. de) l'an 551, circ. tenu par vingt-sept evêques, dont six étoient metropolitains : ils déposèrent Saffarac, évêque de Paris. pour un crime considerable, et ordonnèrent Eusèbe à sa place. Tom.

V. Conc. p. 811.

PARIS (C. de) l'an 557, on y fit dix canons, qui tendent particulièrement à empêcher l'usurpation du bien des eglises. Le VIII porte, que l'on n'ordonnera point d'evêque malgré les citoyens, mais celui que le clergé et le peuple aura choisi avec une pleine liberte; qu'il ne sera point intrus par le commandement du prince, ou par quelque paction que ce soit, contre la volonte du metropolitain et des évêques comprovinciaux. Ces canons furent souscrits par quinze évêques, dont la plupart sont honorés par l'Eglise comme sainis, entre lesquels étoient saint Pretextat, archevêque de Rouen, saint Leonce de Bordeaux, saint Germain, évêque de Paris, saint Euphrone, de Tours, etc.

PARIS (C. de) l'an 573, tenu par trente-deux évêques, dont six etoient métropolitains. Il fut asseniblé par le roi Gontran, pour terminer un differend entre ses deux frères, Chilpéric et Sigebert. Promotus, sacré évêque de Châteaudun , par Gilles , archevêque de Reims, à la réquisition de Sigebert, roi d'Austrasie, y fut dépose; mais Sigebert le maintint dans ce siège, malgré les évêques qui assisterent à ce concile. Promotus ne fut chassé

PARIS (C. de) l'an 577, tenu dans l'église de Saint-Pierre. Le roi Chilperie y sit déposer Prétextat, archevêque de Rouen, par quarante-cinq evêques, pour avoir, dissit-il, savorise la revolte de son sits Mérouée. Pretextat sint exilé, et on mit à sa place Melanius. Grégoire de Tours ne consentit point à cette deposition. Greg. L. Hist. c. 19.

PARIS (C. de) l'an 614, composé de toutes les provinces des Gaules nouvellement réunies, sous le roi Clotaire. Comme il est le plus nombreux des Gaules jusqu'à ce temps-là, il est appele GÉNÉRAL par celui de Reims de l'an 625. Soixantedix-neuf évêques qui s'y trouvèrent. y firent quinze canons. Le premier tend à reprimer l'autorité que les rois s'attribuoient dans l'election des evêques : il porte, qu'à la place d'un evêque mort, on ordonucra celui qui sera choisi par le metropolitain avec ses comprovinciaux, le clerge et le peuple de la ville, et gratuitement: s'il arrive autrement, par la puissance de auclau'un, l'élection sera nulle. Les autres canons regardent les donations faites à l'Eglise. Le roi Clotaire donna un édit pour l'execution de ces canons, mais avec quelque modification : car sur le premier il dit, que l'évêque elu par les évêques, le clergé et le peuple. sera ordonné par ordre du prince; et que s'il est tiré du palais, il ne sera ordonné que pour son mérite. Ces canons et cet edit furent approuvés dans un concile tenu quelque temps apres, dont on ne sait ni le temps précis ni le lieu. Tom. 1'. Conc. p. 1649.

PARIS (C. de) l'an 825, en novembre. Les évêques y trouvèrent bon que le pape Adrien eût blâmé ci-devant ceux qui brisoient les images; mais ils le blâmèrent d'avoir ordonné de les adorer superstitieusement; ils blâmèrent aussi le second concile de Nicee et encore plus celui des iconoclastes, de l'an 754.

PARIS (C. de) l'an 577, tenu et ils s'en tinrent aux livres carons l'éslise de Saint-Pierre. Le roi lins.

> PARIS (C. de) l'an 829, 6 juin, composé de quatre provinces, de Reims, de Sens, de Tours et de Rouen : on le compte pour le sixièm**e** de Paris : il s'y trouva vingt-cinq évêques, outre les quatre metropolitains ci-dessus. Il s'assemblerent dans l'église de Saint-Etienne le Vieux, qui ne subsiste plus : elle étoit à l'entrée de la cathédrale, et l'on y donnoit la confirmation : à gauche étoit le baptistère, c'est-àdire au lieu où étoit saint Jean-le-Rond. Les actes de ce concile sont divisés en trois livres. Le premier contient cinquante-quatre articles. et dont la plupart regardent les évêques. Le second en contient treize, qui regardent les devoirs des rois. Dans le troisieme , les evêques rendent compte any empereurs Louis et Lothaire, et ils repetent vingtsept articles du premier, en demandant en particulier aux empereurs l'exécution de dix de ces articles. Le plus important est sur les entreprises des deux puissances. 1.º De la royale, en ce que les princes s'ingèrent depuis long-temps dans les affaires ecclésiastiques ; et en ce que les évêques, partie par ignorance, partie par cupidité, s'occupent plus qu'ils ne devroient des affaires temporelles. On doit noter que, dans l'assemblée tenne à Aix-la-Chapelle, sur la fin de 828, l'empereur Louis ordonna la tenue de quatre conciles : savoir, à Mayence, à Paris, à Lyon et à Toulouse; mais on n'a que les actes de celui de Paris, dont il estici question.

Les évêquesse plaignirent encore, comme d'un pernicieux abus, que les conciles ne se tinssent plus deux fois par an, selon les conons, et ils ordonnent qu'ils se tiendront au moins une fois. Les évêques, dit ce concile, doivent imiter en tout les exemples des saints Pères, et conserver l'aucien usage d'avoir avec

eux des clercs qui ne les quittent jamais ni le jour ni la nuit, afin qu'ils aient toujours des témoins de la pureté de leur conduite. Le concile se plaint encore que les évêques s'absentent souvent de leurs églises, etc. Præf. Tom. VII. C. p. 1598. a.

PARIS (C. de) l'an 847, 14 février, tenu pour l'assaire d'Ebbon, que Lothaire, pour se venger de Charles, entreprit de rétablir à Reims plus d'un an après l'ordination de Hincmar, qu'il savoit être fidèle à Charles. Cette entreprise fut inutile : on y confirma les priviléges de Corbie, et vingt évêques y souscrivirent. Tom. VIII. C. p. 39.

PARIS (C. de) l'an 849, en automne, composé de vingt deux évêques desquatre provinces, de Tours, Sens, Reims, Rouen. On écrivit une lettre de reproches à Nomenoi, prétendu roi de Bretagne, sur ce qu'il avoit fait au concile de Redon de l'année précédente. On le blâme, par exemple, de ce qu'il avoit réduit, à son usage, les biens des églises, qui sont le patrimoine des pauvres; de ce qu'il avoit chassé de leurs siéges les evêques légitimes, et qu'il avoit mis à leur place des voleurs et des mercenaires ; de ce qu'il favorisoit la révolte de Lambert. comte de Nantes, contre le roi Charles, etc. Ibid. p. 58.

PARIS (C. de) l'an 853, tenu pour l'ordination d'Enée. Saint Prudence de Tours, ne pouvant s'y trouver, y envoya quatre articles contre les pelagiens, et contraires à ceux d'Hincmar, pour les faire souscrire par Enée, avant que de consentir a son ordination. *Ibid. p.* 

1875.

PARIS (C. de) l'an 1024. On y donna le titre d'apôtre à saint Mar-

tial de Limoges. D. M.

PARIS (C. de) l'an 1050, 16 octobre, composé d'un grand nombre d'évêques, en présence du roi

dalise : on le condamna avec tous ses complices , de même que le livre de Jean Scot sur l'eucharistie, d'où les erreurs que l'on condamnoit étoient tirées: eton déclara que si Bérenger ne se rétractoit avec ses sectateurs. toute l'armee de France, avant le clergé à la tête, en habit ecclesiastique, iroit les chercher, quelque part qu'ils fussent, et les assièger jusqu'à ce qu'ils se sonmissent à la foi catholique, ou qu'ils fussent pris pour être punis de mort. Tom. LX.

Conc. p. 1062. Fl. PARIS (C. de) l'an 1104, 2 décembre. Lambert, évêque d'Arras, qui avoit été chargé par le pape de donner l'absolution au roi Philippe, se rendit en ce concile. En conséquence, ce prince vint dans l'assemblee, nu-pieds, et avec de grandes demonstrations d'humilite : il toucha les Evangiles, et promit, par serment, de n'avoir plus de commerce criminel avec Bertrade, et de ne la voir jamais qu'en présence de témoins non suspects. Bertrade fit le même serment, et ils reçurent l'absolution de l'excommunication. T. X. C. p. 742. Fl. Ico. Carn.  $E_{P}.~35.$ 

PARIS (C. de) l'an 1129, tenu dans l'abbaye de Saint-Germaindes-Pres, en présence du roi Louisle-Gros. On y parla de la reforme de plusieurs monastères, et en particulier, de celui d'Argenteuil, dont on dispersa les religieuses, pour y mettre des moines de saint Denis.

PARIS (C. de) l'an 1147, après Pâques, par le pape Eugène III, assisté de plusieurs cardinaux et d'un grand nombre de savants hommes. On y examina les erreurs de Gilbert de la Poirée, évêque de Poitiers, sur la Trinité. Celles dont on l'accusoit principalement étoient de dire que l'essence divine n'est pas Dieu; que les propriétés des personnes divines ne sont pas les personnes mê-Henri I.er On y lut une lettre de mes; que les personnes divines ne Bérenger, dont le concile fut scan- sont attribut en aucune proposition; enfin que la nature divine ne s'est point incarnée, mais seulement la personne du Fils, etc. Saint Bernard, qui assista à ce concile, disputa contre Gilbert: mais le pape remit la décision, sur cette dispute, au concile qu'il devoit tenir l'année suivante. J'. le concile de Reims, au 1148. T. X. C. p. 1150. et 1121.

PARIS (C. de) l'an 1185. Philippe Auguste y ordonna à tous les prelats assembles à Paris d'exhorter tous ses sujets de faire le voyage de Jérusalem pour la défense de la foi.

D. M.

PARIS (Assemblée à) pour la croisade, l'an 1188, 27 mars, composée des prelats et des seigneurs du royaume. Philippe Auguste y ordonna que chacun donneroit, pendant cette année, la dîme de ses revenus et de ses meubles : cette dîme fut appelée la décime saladine. D. M.

PARIS (C. de) l'an 1196, composé de deux légats, avec tous les evêques et les abbés du royaume, pour examiner la validite du mariage de Philippe Auguste avec Ingelburge de Danemarck. On n'y decida rien; la crainte ayant empêche d'agir sur le vrai sujet de la legation et du con-

cile. D. M.

PARIS (C. de) l'an 1201. Octavien, legat, avec les evêques du royaume, convainquit d'hérésie Evraud de Nevers, qui fut conduit à Nevers même, et brûlé publiquement, au grand contentement du peuple, qu'il avoit auparavant opprimé, étant gouverneur de la terre

de ce comté.

PARIS (C. de) l'an 1210. On y condamna les erreurs d'Amauri, mort depuis peu, et quatorze de ses disciples à être brûles le 20 décembre. On y condamna aussi au feu les livres de la métaphysique d'Aristote, apportés à Paris, et traduits du grec en iatin, avec defense de les transcrire, de les lire, ou retenir, sous peine d'excommunication.

PARIS (C. de) l'an 1212. Robert de Courçon, cardinal et légat, que le pape Innocent avoit envoye en France pour prêcher la croisade, y publia plusieurs constitutions pour la reformation de la discipline, 1.º dans le clergé séculier, 2.º dans les monastères des religieux, 3.º dans ceux des religieuses, 4.º parmi les prelats. Defense aux cures de prendre la ferme d'autres cures, ou de donner à ferrie les leurs. Le curé est nommé *le propre prêtre* dans un article de ce concile. Les prêtres ne se chargeront point de tant de messes qu'ils soient obligés de s'en décharger sur d'autres pour de l'argent. Quant aux religieux, le concile défendit d'en recevoir avant l'âge de dix-huit ans : il ordonna de murer les petites portes des monastères. Lorsque les supérieurs leur permettront anelgue voyage , ils leur donnerout de quoi le faire, afin qu'ils ne soient pas réduits à mendier, à la honte de leur ordre.

Comme les religieuses n'étoient pas encore dans une clòture exacte, on defendit de laisser auprès d'ell es des clercs on des serviteurs dont on pût avoir du soupçon. On enjoint aux évêques de reduire le nombre des religieuses, suivant les facultés du monastère. A l'égard des prelats, on leur recommande la modestie et la gravité dans leurs habits et dans tont leur extérienr ; on leur-défend de s'occuper d'affaires temporelles , pendant le service. Ils ne prendront rien pour leur sceau, ni pour le rachat des frais de visite, lorsqu'ils ne visitent point, ni pour souffrir aux prêtres leurs concubines, ou pour dispenser les béneficiers de recevoir les ordres, ou pour la dispense des bans de mariage. On défend la fête des fous , ce qui marque qu'elle n'étoit pas encore abolie; c'etoit une rejouissance profane qu'on faisoit dans l'église cathédrale le premier jour de janvier , et où l'on commettoit plusieurs excès, nonsculément en paroles sales et bouffonnes, mais, en actions criminelles, jusqu'à effusion de sang. Cette fête avoit déjà été défendue, sous peine d'excommunication, par le légat Pierre de Capoue, envoyé en France l'an 1198; et sa défense fut confirmee par une ordonnance d'Eudes de Sulli, évêque de Paris. Tom. XI. C. p. 57.

PARIS (C. de) l'an 1215, août. Robert de Courçon y fit des réglements pour les écoles de Paris. D. M.

PARIS (C. de) l'an 1213, par le cardinal Conrad, évêque de Porto, légat en France contre les albigeois.

Idem.

PARIS ( C. de ) l'an 1225, par un légat qui traita avec Louis VIII des affaires d'Angleterre et des albigeois. En conséquence Louis cessa de poursuivre ses droits contre les Anglois, et marcha contre les héré-

tiques. Id.

PARIS (C. de) l'an 1226, 28 janvier. Ce concile est appelé national: il fut tenu par Louis VIII, et le légat romain; celui-ci, de l'autorité du pape, y excommunia Raimond, comte de Toulouse et ses complices; et confirma au roi et à ses hoirs, à perpetuité, les droits sur les terres de ce comte, comme d'un hérétique condamne. Amauri, comte de Montfort, et Gui son oncle, cedèrent au roi tous les droits qu'ils avoient sur les terres du comte de Toulouse.

Le 20 mars de la même année le roi convoqua encore à Paris un conile ou parlement : il y traita amplement avec le légat, les évêques et les barons, de l'affaire des albigeois, et fit ensuite expédier des lettres pour mander à tous ceux qui lui devoient service de guerre de le venir trouver à Bourges le 17 maisuivant.

PARIS et d'abord de Meaux (C. de )l'an 1229. Raymond, comte de Toulouse, y fit sa paix avec l'Eglise et avec le roi, par un traité signé à Paris au mois d'avril avant Pâques.

PARIS (C. de) l'an 1256, par Henri, archevêque de Sens, et cinq autres évêques , au sujet du meurtre du chantre de l'églisé de Chartres. En ce concile, le maître de l'ordre des frères prêcheurs se plaignit que quelques seculiers, docteurs en theologie, avoient enseigné et prêché publiquement plusieurs faussetés **et** plusieurs erreurs contre les bonnes mœurs, que quelques-uns tournoient au prejudice de leur ordre. Les prélats appelèrent Guillaume de Saint-Amour et Laurent, tous deux docteurs-régents en théologie à Paris, et ils demandèrent à Saint-Amour, si la plainte des frères prêcheurs etoit fondce : il le nia, et dit qu'il étoit prêt à soutenir ce qu'il avoit prêché, s'il étoit vrai, et de le rétracter s'il méritoit correction. Ensuite le même Saint-Amour supplia, au nom de l'université, les prélats, de s'informer des périls dont l'eglise gallicane étoit menacée par les faux prédicateurs et de prendre soin de les eloigner. Il composa à cette occasion un écrit intitulé : Des périls des derniers temps, dans lequel il attaque vigoureusement les freres prêcheurs, et sans aucun ménagement. Son livre échaufla encore plus la querelle : en sorte que saint Louis, pour apaiser cette affaire, envoya à Rome des docteurs pour faire examiner le livre de Saint-Amour. Mais le pape Alexandre IV se déclara entièrement pour les frères prêcheurs et mineurs contre l'université. Fl

PARIS (C. de) l'an 1260, 21 mars, par ordre du roi saint Louis, pour implorer le secours du ciel contre les conquêtes des Tartares. Il fut ordonné qu'on feroit des processions, qu'on puniroit les blasphemes, que le luxe des tables et des habits seroit reprime, les tournois defendus pour deux ans, et tous les jeux, hors les exercices de l'arc et de l'arbalète.

PARIS ( C. de ) l'an 1261, 10

avril. On y renouvela, pour se prémunir contre les Tartares, tout ce qui avoit été résolu au concile de

l'année précédente. D.M.

PARÌS (C. de) l'an 1264, 6 août. Simon de Brie, cardinal, y presida; et saint Louis, de l'avis de toute l'assemblee, y fit publier une ordonnance très-sevère contre les jurements et les blasphèmes. On croit que le légat obtint dans ce concile la decime sur le clergé de France, sans laquelle Charles d'Anjou ne vouloit point entreprendre la conquête du royaume de Sicile. Tom. XI. Conc. p. 828.

PARIS (C. de) l'an 1281, en décembre, composé de quatre archevêques et de vingt évêques. Ils s'y plaignirent des religieux mendiants, qui prêchoient et entendoient les confessions malgréeux dans leurs diocèses, sous pretexte qu'ils avoient pour cela des privileges des papes. Guillaume de Mâcon, évêque d'Amiens, soutint, par les autorites du droit, que ces privileges n'avoient point derogé au decret du concile de Latran. En effet, on trouve une bulle de Martin IV, du 10 janvier 1280, qui confirme à la vérité ces priviléges aux freres mineurs, mais avec cette clause: Nous voulons que ceux qui se confesseront à ces freres. soient tenus de se confesser à leur curé, an moins une fois l'année, suivant l'ordonnance du concile ( de Latran) et que les frères les y exhortent soigneusement et efficacement. Luboular, T. III. p. 465.

PARIS (C. ou assemblée de) composce des seigneurs et des prelats de l'rance, l'an 1302, le 10 avril. Voici quelle en fut l'occasion. Le roi Philippe-le-Bel, ayant fait mettre en prison, l'année précedente, Bernard de Saisset, premier evêque de Pamiers, le pape Boniface VIII s'en plaignit au roi par une lettre du 5 décembre de la même année, et il bui envoya en même temps la bulle Auscalta, fil, où il s'applique ces paroles de Jérémie: Ecce constitui te hodie super gentes et super regna, ut ceellas et destruas, et disperdas et dissipes, et ædifices et plantes. Ensuite il dit au roi ces paroles remarquables: Ne vons laissez donc point persuader que vous n'ayez point de superieur, et que vous ne soyez point soumis au chef de la hierarchie ecclesiastique: qui pense ainsi, est un insense, et qui le soutient opiniatrement est un infidele separe du troupeau

du bon pasteur.

Philippe-le-Bel, surpris et troublé de cette bulle, assembla les seigneurs et les prelats à Notre-Dame de Paris : il v fit des plaintes contre le pape et sa bulle qu'il fit lire. Les seigneurs en écrivirent aux cardinaux une lettre très-forte, où ils se plaignent de ce que le pape prétend que le roi est son sujet, quant au temporel, et qu'il le doit tenir de lui : au lieu que le roi et tous les seigneurs ont toujours dit, que pour le temporel, le royaume ne relève que de Dicu seul. Ils ajoutent : Nous disons avec une extrême donleur, que de tels exces ne peuvent plaire à aucun homme de bonne volonte: que jamais ils ne sont venus en pensée à personne, et qu'on n'a pa les attendre que pour le temps de l'antechrist : et quoique celui-ci dise qu'il agit ainsi par votre conseil, nous ne pouvous croire que vous consentiez à de pareilles nouveautés, ni a de folles entreprises : c'est pourquoi nons vous prions d'y apporter tel remède que l'union entre l'Eglise et le royaume soit maintenue, etc.

Cependant le roi voulant avoir la réponse des prelats, ceux-ci s'efforcerent d'excuser le pape, et exhorterent le roi à conserver l'union qui avoit toujoursété entre l'Eglise romaine, ses prédécesseurs et luimême; mais on les pressa de repondre sur-le-champ, et on leur declara que si quelqu'un paroissoit être d'un avis contraire il seroit tenu pour ennemi du roi et du royaume.

Dans cet embarras, ils crurent de-| meitre un autre eu saplace; il s'ofvoir écrire au pape. Leur lettre est moins forte que celle des barons : ils exposent a Boniface, que dans l'emotion où sont les choses, ils y voient la porte ouverte à une rupture entière avec l'Eglise romaine: nous vous supplions la larme à l'œil, disent-ils, de conserver l'ancienne union entre l'Eglise et l'état : et de pourvoir à notre sûreté, en révoquant le mandement par lequel vous nous avez appelés à Rome, etc., car le pape auroit voulu juger cette affaire avec eux; ce que le roi et les barons déclarèrent qu'ils ne souffriroient en aucune sorte.

les cardinaux répondirent aux seigneurs français, que le pape n'avoit jamais écrit au roi qu'il dût reconnoître tenir de lui le temporel de son royaume : désaveu remarquable, dit M. de Fleury, qui ajoute: mais le lecteur peut juger, s'il est sincère : car le pape dit dans sa réponse aux évêques : Ne s'efforcet-on pas d'établir deux principes, quand on dit que les choses temporelles ne sont point soumises aux spirituelles; et il les blame de ce que les puissances temporelles l'ont em-

porte sur eux, etc. Fl.

PARIS (Assemblée du Louvre, à) l'an 1303, le 12 mars. Le roi Philippe-le-Bel y fut présent avec plusieurs seigneurs: les archevêques de Sens et de Narbonne, les évêques de Meaux, de Nevers et d'Auxerre, s'y trouverent; ainsi que Charles, comte de Valois, et Louis, comte d'Evreux, frères du roi, et Robert, due de Bourgogne, avec plusieurs autres seigneurs. Guillaume de Nogaret y présenta une requête au roi contre le pape Boniface, qu'il accusoit de n'être point pape, d'être hérétique manifeste et simoniaque, en le chargeant de crimes énormes : enfin il prioit le roi, et tous les assistants de s'employer pour faire convoquer un concile général, où on pût le condamner et l

froit de prouver son accusation devant le concile. Différend de Philip.

etc. p. 56.

PARIS (assemblée du Louvre à) l'an 1303, le 13 juin, tenue dans la chambredu roi, où se trouvèrent plusieurs evêques et abbés, plusieurs seigneurs et autres nobles. Le comte d'Evreux, Louis, frere du roi; Gui comte de Saint-Paul; Jean comte, de Dreux, se déclarèrent parties contre le pape Boniface, disant que l'Eglise étoit en grand danger sous sa conduite, attendu qu'il étoit coupable d'hérésie et de plusieurs autres crimes détestables. Guillaume du Plessis y présenta une requête contre Boniface, qui contenoit vingt-neuf articles; on y disoit entr'autres chefs. il ne croit point que le corps de Jésus-Christ soit en hostie consacrée; et il lui rend peu ou point de respect : le bruit commun est qu'il dit, que la fornication n'est pas un péché: il a prêché publiquement que le pape ne peut commettre de simonie : on dit hautement qu'il est simoniaque, etc. Le même du Plessis s'offrit de prouver tous ces faits au concile general ou ailleurs. Le roi y appela lui-même, et pretendit y assister en personne : il appela encore au concile de toutes les procédures que pourroit faire Bouiface. Les prelats au nombre de trente-sept, formèrent aussi leur appel, portant les mêmes clauses, auxquelles ils ajontèrent, qu'ils y étoient contraints par une espece de nécessité, et qu'ils ne vouloient point se rendre parties.

Depuis ce jour jusqu'au mois de septembre inclusivement, le roi obtint plus de sept cents actes d'appel de consentement et d'adhésion du chapitre et de l'université de Paris, des évêgues, des chapitres de cathédrales et de collégiales, des abbés et religieux de divers ordres , même des frères mendiants et des

communantés des villes.

Le pape Boniface ayant appris ce

qui s'étoit passé a Paris depuis le 12 mars jusqu'à la saint Jean, publia plusieurs bulles datées du 15 août 1303. Il conclut la premiere en menacant le roi et ses adhérents de proceder contre eux en temps et lieu selon gu'il sera expédient. La seconde porte, que les citations faites par le pape dans la salle du palais, et ensuite affichées aux portes de la grande eglise du lieu où reside la cour de Rome, vaudront comme si elles avoient été faites à la personne citee, au bout d'un temps proportionné a la distance des l'eux. La troisieme est contre Gerard, archevêque de Nicosie en Chypre, qui étoit un des appelants avec Philippe-le-Bel. La quatrième suspend tons les docteurs, jusqu'a ce que le roi se soumette aux ordres de l'Eglise, declarant nulles les licences qu'ils donneront au prejudice de cette defense Enfin, par une dernière bulle, le pape réserve à sa disposition tous les évêchés et toutes les abbayes de France, qui vaqueront, jusqu'à ce que le roi revienne a l'obeissance du saint Sièze.

Boniface composa même une dernière bulle qu'il vouloit publier le 8 de septembre, où il disoit, que comme vicaire de Jesus-Christ, il a le pouvoir de gouverner les rois avec la verge de fer et de les briser comme des vaisseaux de terre, etc. il la concluoit en disant que le roi avoit manifestement encouru les excommunications portées par plusieurs canons : ses vassaux et tous ses sujets y étoient absous de la sidelité qu'ils lui devoient même par serment; et nous défendons, ajoutoit le pape, sous peine d'anatheme, de lui obeir et de lui rendre aucun service. Mais la veille que cette bulle devoit être publiée, Guillaume de Nogaret arriva en Italie avec des troupes. Boniface en ayant en avis, se revêtit de ses habits pontificaux , mais cela n'empêcha pas Nogaret de se saisir de sa per- l

sonne, et de le tenir à la garde des Français, depuis le samedijusqu'au lundi 9 septembre, qu'il en fut retiré par les habitants d'Agnanie, lesquels se repentant d'avoir abandonné le pape, le delivrerent des mains des Français.

Boniface partit aussitôt d'Agnanie pour Rome, où il pretendoit assembler un concile pour se venger du roi de France; mais le chagrin et le desespoir de la confusion qu'il avoit essuyee lui causcrent une violente fièvre dont il mourut le 11

octobre 13o3.

Benoit XI son successeur termina cette triste affaire, en pape vraiment pacifique, en accordant au roi Philippe l'absolution des censures, qu'il n'avoit point demandee, mais qu'il avoit ordonne à ses envoyes de recevoir si on la lui offroit, et en remettant toutes choses en France, dans le même état qu'elles etoient auparavant. Il donna sur cette paix différentes bulles des mois d'avril et de mai 1304. Dans l'une il absout ceux qui avoient eu part à la prise de Boniface, et il n'en excepte que Nogaret, dont il se reserve l'absolution. Clément V donna aussi une bulle du premier juin 1307, où il dit: Nous revocuons et annulons toutes les sentences d'excommunication, d'interdit et autres peines prononcées contre vous, etc. Il absout Guillaume de Nogaret et Renaud de Supino, qui avoient pris Boniface, pourvu qu'ils se soumettent à la penitence qui leur sera imposée par trois cardinaux qu'il nomme. V. Vienne. Diff. de Philipp. elc. p. 101. et seq.

PARIS (C. de) l'an 1310, par Philippe de Marigni, archevêque de Sens. On y examina les cauces des templiers en particulier, et tout consideré, on decida que quelquesuns servient simplement decharges de leur engagement à l'ordre; d'autres renvoyés en liberté après avoir accompli la penitence qui leur étoit enjointe; d'autres gardés étroi- [cinq évêques, depuis le q mars justement en prison; plusiears enfermés pour toujours entre quatre murailles; quelques-uns comme relaps, livres au bras seculier après avoir été dégradés par l'évêque, s'ils étoient dans les ordres sacrés, ce qui fut executé On en brûla cinquante dans les champs, près l'abbaye Saint-Antoine, dont aucun n'avoua les crimes dont on les accusoit; mais tous soutinrent jusqu'à la fin qu'on les faisoit mourir injustement, de quoi le peuple fut extrêmement frappe. l'oyez le conc. de Senlis. C. Nangis. p. 63. Baluz. Tom. I. p. 16. 71.

PARIS (C. de) l'an 1314, le 7 mai et suivant, par Philippe de Marigni, archevêque de Seus. Ce concile est qualifie provincial: on y fit un decret de trois articles. Il y est dit que les cures de la province admonesteront et requerrout ceux qui retiennent des clercs dans l'étendue de leurs paroisses, de les rendre incessamment à leurs ordinaires, et que s'ils ne le font, les curés les dénonceront excommuniés.

T. X. Conc. p. 1602. PARIS (C. de) l'an 1324, 3 mars. Guillaume de Melun, archevêque de Sens, y publia un statut de quatre articles, répété presque mot pour mot du concile de la même province, par le même prelat, en 1320. Il y ordonna que chaque évêque exhortat son peuple à jeuner la veille du saintSacrement, et il laisse à la dévotion du même peuple la procession qui se fait aujourd'hui solennellement le jour même; car dans la bulle d'Urbain IV, pour l'institution de cette fête, il n'est l parlé en aucune maniere de la procession : celle-ci s'est introduite par etendue à toutes les autres. *Ibid.p.* 

qu'au 14. On y sit treize canons, dont le premier se plaint que les inges seculiers fout de jour en jour emprisonner, mettre à la question, et même exécuter à mort des ecclesiastiques; mais on nedit point qu'ils soient innocents, on se plaint seulement, que c'est an prejudice de la juridiction ecclésiastique. Les antres canons regardent les biens temporels de l'Eglise. Ce concile finit par l'indulgence de l'Angelus, accordée à ceux qui le disent à la fin de la journée, par une bulle de Jeau XXII, du 7 mai 1327. lb. c. 1711. PARIS (C. de) CONCILE NATIO-NAL de France, l'an 1395, compose de deux patriarches : celui d'Alexandrie, administrateur de celui de Carcassonne, et celui de Jérnsalem, administrateur de l'église de Saint-Pons, de sept archevêques, de quarante-six évêques, de neuf abbés, de quelques dovens, et degrand

nombre de docteurs qui sont tous nommés. On y delibéra, par ordre du roi Charles VI, sur les moyens de faire cesser le schisme que causoit dans l'Eglise Pierre de Lune, dit Benoît XIII, et Robert de Genève, dit Clément VII. Simon de Cramaud, docteur célébre et éloquent, présidoit au concile, qui dura un mois. Le très-grand nombre conclut, le 2 février, que la cession des deux papes contendants étoit la voie la plus courte et la plus propre pour parvenir à l'union si nécessaire et si désirée. Les nonces du pape Benoît, qui étoient alors à Paris, obtinrent du roi qu'on renvoyât au pape la dernière décision du concile, et on envoya à Rome, enambassade, les ducs de Berri, et de Bourgogne, oncles du roi, avec une instruction la dévotion des peuples en quelques [dont le premier chef étoit qu'il ne eglises particulieres : d'où elle s'est falloit point proceder par voie de fait, parce qu'elle attireroit des guerres, et qu'il falloit prendre celle PARIS (C. de) l'an 1344, par de la cession. L'instruction entre le même archevêque de Sens, et dans le détail pour pouvoir execu-

autre pape. Id. p. 2515.

PARIS (C. de) NATIONAL, l'an 1398, convoque par le roi Charles VI. le 22 mai. Il s'y trouva, avec le patriarched'Alexandrie, onze archevêques, soixante evêques, soixantedix abbes, soixante-huit procureurs de chapitres, le recteur de l'universite de Paris, les députés des universités d'Orleans, d'Angers, de Montpellier et de Toulouse, outre un tres-grand nombre de docteurs en théologie et en droit : Simon de Gramauden fit l'ouverture.

Dans la deuxième séance, qui se tint au mois de juillet, on convint que le meilleur moven de mettre le pape Benoît à la raison, étoit de lui ôter, non-seulement la collation des benefices, mais tout exercice de son autorité, par une soustraction entière d'obeissance; et, pour cet effet, le roi en donna des lettres patentes, le 27 juillet, qui furent dressees par Arnaud de Corbie, enregistrees au parlement le 29 août suivant, et publiées à Avignon, où se tenoit Benoît XIII, au commencement de septembre. Cette soustraction dura jusqu'au 30 mai 1403 ; car le roi la revoqua ce jourla et restitua, pour lui et pour son rovaume, une vraie obeissance au pape Benoît XIII. Ce pape prétendoit d'abord disposer de tous les benefices qui avoient vague depuis la soustraction; mais le roi ordonna que tout ce qui avoit été fait pendant cette soustraction, quant aux provisions des bénefices, demenreroit en sa force et vertu par sa déclaration du 19 décembre, la même année. Spicil. Tom. FI. p. 157. Labour. 465.

PARIS (C. de) l'an 1404, 21 octobre. On y arrêta huit articles pour la conservation des priviléges pendant le schisme. Voici le premier. Les moines de Chiny et de Ci-

ter cette dernière voie, et elire un I deront à l'ordinaire dans leur gouvernement, comme ils faisoient avant la neutralite : mais les exempts. qui n'ont point de superieurs audessous du pape, scront confirmés par l'evêque diocesain. Tom. XI. C.

p. 2517.

PARIS (C. de) l'an 1406, con-CILE NATIONAL, compose de tout le clerge de France, et tenu pour terminer le schisme : on résolut de demander la convocation d'un concile general, et de se soustraire à l'obeissance du pape Benoît XIII. Cette soustraction fut faite le 7 août, en tant que ce pape touchoit aux finances, et il fut defendu de porter aucune somme hors du rovaume; mais dans la seance suivante, qui fut à la saint Martin , les theologiens et canonistes y parlèrent, les uns pour Benoît, les autres contre : ensuite Simon de Cramaud, évêque de Poitiers : enfin , le 20 décembre , dans la dernière séance, Jean Juveual des Ursins , avocat du roi , adhera à la demande de l'université pour la convocation d'un concile, et la soustraction entière d'obeissance à Benoît : on en vint aux opinions, et l'un et l'autre point fut resolu.

Grégoire XII et Benoît XIII se promirent alors par lettres de céder le pontificat, sans avoir envie ni l'un ni l'autre de le céder en effet, quoique toute l'Eglise le souhaitât pour finir le schisme

dont elle étoit désolée.

En 1408, Grégoire XII ayant créé quatre cardinaux malgré les auciens, ceux-ci se retirérent de son obedience, et en appelèrent à luimême, à Jesus-Christ et au concile general, où l'on avoit, disoient-ils, coutume d'examiner et de juger toutes les actions, même des papes. Ils en appelèrent encore au pape futur, auquel il appartenoit de reformer ce que son predécesseur avoit mal fait, et ils protesterent contre icaux, et tous les autres exempts, tout ce qui pourroit être fait ou atsant réguliers que séculiers, proce- tenté à leur prejudice pendant le

Gregoire ne defera point à cet appel. D'une autre part, Benoît XIII donna une bulle où il excommunia tous ceux, de quelque condition an'ils fussent, même rois ou princes, qui rejetoient la voie de la conference pour reunir l'Eglise, tous ceux qui approuvoient la voie de la cession, tous ceux qui ne pensoient pas comme lui, etc. Cette bulle fut condannee à Paris, et laceree, comme blessant la foi, seditieuse et injurieuse à la majesté royale : et Pierre de Lupe declare schismatique, opiniâtre et même heretique, perturbateur de la paix et de l'union de l'Eglise : defense de l'appeler L'enoît, ni pape, ni cardinal, et à toute personne de lui obeir, sous peine d'être fauteur du schisme, etc. C'est ce que le docteur Jean Courtecuisse prononça au nom de l'université, le 21 mai 1408, en presence du roi et des princes. Labour. 537.

PARIS (C. de) l'an 1408, con-CHE NATIONAL, depuis le 11 acût jusqu'au 5 novembre. On le convoqua pour deliberer sur le gouvernement de l'Eglise et sur la provision des Lenefices. D'abord, on y fit la declaration des fauteurs et adhérents de Pierre de Lune. Ensuite on y dressa un grand nombre d'articles sous le nom d'avis, sur la manière dont l'eglise gallicane se devoit gouverner pendant la neutralité. C'est un reglement provisionnel qui roule sur cinq chefs. 1.º Sur l'absolution des pechés et censures réservées au pape, pour lesquelles le concile permet d'avoir recours hu penitencier du saint Siège, ou, si on ne le peut, de s'adresser à fordinaire. 2.º Sur les dispenses des irregularités, et ce qui a rapport au mariage. On y dit qu'il faut termineroit, s'il y en avoit un re-[c. 4. connu dans l'Eglise. 3.º Sur l'ad- PARIS (C. de) l'an 1429, du

cours de cette appellation : mais ministration de la justice, pour les quel sujet les archevêques tiendront un concile tous les ais avec leurs suffragants; et les religieux tiendront les leurs selon la forme de droit. 4. Sur les appellations, à l'egard desquelles en suivra les degrés de juridiction, d'abord devant les ordinaires, c'est-à-dire de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque, de l'archevêque au primat, ets'il n'en a point, au concile provincial. En cas d'appel, et en attendant la tenue du concile, le doyen des évêques pourra donner à l'excommunie l'absolution ad cautelam. 5.º Sur la collation des benefices, il est dit que les élections des prelats se feront, suivant les règles de droit, sans violence ou autres entreprises de la part des séculiers : que celles des évêques seront confirmées par les metropolitains ; celles des archevêques par les primats, on par le concile des évêgues de la province. A l'égard des elections des abbes des monastères, même exempts, elles scrout confirmées par les ordinaires.

Les collations des autres bénéfices se feront par les ordinaires, et les reguliers seront nommes dans le rôle de l'université comme les seculiers. En un mot, toutes les affaires qui etoient portees au saint Siège le seront au concile de la

province.

G . Tous les revenus des benéfices de France, possedes par ceux qui sont au service-de Pierre de Lune , seront saisis et mis entre les mains du roi, pour être employes à procurer l'union. Il est dit à la fin que ces réglements sont faits, sauf les droits de la couronne et les libertes de l'église gallicane, sauf aussi le res pect dû au saint Siege apostolique, s'adresser aux conciles provinciaux, et au pape futur légitime, clave non enqui le concile reconnoît le pouvoir | crrante. Tom. XI. Corc. p. 2520 de les terminer, comme le pape les Spicil, p. 161. Moine Saint Denis, l. 28.

ton, archevêque de Sens; les evêques de Chartres, de Paris, de l Meaux et de Troyes; ses suffragants s'y trouverent avec les procureurs des évêques d'Auxerre et de Nevers. Il y eut un grand nombre d'abbés, de prieurs conventuels, d'ecclesiastiques seculiers et reguliers, de docteurs et de membres de l'université de Paris. On y dressa quarante reglements touchant les devoirs et les mœurs des éclésiastiques, des moines et des chanoines reguliers, la celebration des mariages et les dispenses des bans : voici les plus remarquables.

Le premier ordonne aux chanoines et autres clercs des églises de celebrer l'office divin d'une manière édifiante, de chanter les psaumes modestement, en faisant une pause au milieu des versets ; qu'un côté du chœur ne commence point que l'autre n'ait fini, sous peine d'être privés de la rétribution. Le quatrienie exhorte les clercs d'être un modèle de pieté et de régularité à tous les fideles, à ne point s'acquitter de leurs fonctions avec nonchalance, a ne point accepter de bénéfice pour le revenu.

Le huitieme interdit l'entrée de l l'Eglise pour trois mois aux évêques qui elèveront au sacerdoce ceux dont la vie ne seroit pas reglee, et qui ne sauroient pas les epîtres, les evangiles, et le reste de l'office : il veut que les cures ne soient choisis que sur le temoignage que l'on rendra de leur piete : on ordonne aux evêques et autres prelats, d'avoir avec eux unou deux savants théologiens pour les aider de leurs conseils et de leurs l lumières. On ordonne aux curés d'exhorter leurs paroissiens à se confesser aux cinq grandes solennites de l'année, Pâques, la Pentecôte, l l'Assomption, la Toussaint et Noël, outre le commencement de l'année.

Les abhés, abbesses, prieurs des

premier mars au 23 avril, par Nau- Augustin tiendront leur chapitre tous les ans, et seront rendre compte troisfois l'année à leurs économes de la recette et de la depense des revenus de leurs monasteres. Le concile prescrit une exacte modestie aux religieux dans leurs habits, leurs gestes et leurs demarches. On ne pourra rien exiger pour ceux qui entrent dans le monastère, sous quelque pretexte que ce soit : on permet seulement de recevoir ce qui sera donné volontairement par les parents.

> Il y aura dans chaque monastère des maîtres propres à instruire les jeunes religieux, afin qu'ils soient en état de lire et d'entendre l'Ecriture sainte, dont la meditation, dit le concile, fait croître la pieté. Les évêques ne souffriront point dans leur diocèse des clercs incontinents. et ils les priveront de leurs bénefices. L'entree du sanctuaire doit être interdite aux laïques pendant qu'on celebre les saints mysteres. Tom. XII. Conc. p. 372.

PARIS (C. de) l'an 1528. Depuis le 3 fevrier jusqu'au 9 octobre. Ce concile se tint dans l'eglise des grands augustins : le cardinal du Prat, archevêque de Sens et chancelier de France, y présida, assisté de six évêques, ses suffragants; savoir, Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans, Nevers et Troyes.

On s'y proposa deux objets, la condamnation des erreurs de Luther, et la reformation de la discipline. On fit sur le dogme seize decrets qui embrassent la plupart des points qui furent decides depuis dans le concile de Trente.

Le premier déclare que l'Eglise ne peut tomber dans aucune erreur sur la foi, et touchant les mœurs, etant la colonne et le soutien de la vérité.Le second, qu'elle est une, sainte, infaillible, indefectible, visible. 3.º Qu'elle est représentee par les conciles généraux, qui ont le pouvoir de décider les articles qui ordres de saint Benoît et de saint regardent la foi, l'extirpation des mœurs. 4.º Oue c'est à elle qu'il appartient de marquer l'authenticite des livres canoniques, et de distinguer leur veritable sens, 5.º Que les traditions apostoliques sont certaines et nécessaires, et que l'on doit croire et observer les choses qu'on a reques par cette voie. 6.º Que l'on doit se soumettre avec respect aux constitutions et aux usages de l'Eglise, et obeir à ceux qui sont préposes pour notre conduite. 7.º Que cenx qui n'observent point les jeûnes et les abstinences, destines à reprimer les tentations de la chair, sont anathematisés. 8.º One le celibat des prêtres est ordonné dans l'Eglise latine; qu'il a eté tonjours pratiqué et marqué dans le second concile de Carthage, comme une loi ordonnée du temps des apôtres; et ceux qui enseignent le contraire, sont mis au nombre des heretiques. q.º Que les vœux monastiques ne sont point contraires à la liberte chretienne, qu'ils sont d'obligation. 10.º A l'egard des sacrements, que ceux qui en diminuent le nombre, ou qui nient qu'ils aient la vertu de conférer la grâce, doivent être traités comme heretiques. Le décret explique chaque sacrement en particulier. 11.º Que la necessite du sacrifice de la messe est appuyée d'un grand nombre de témoignages de l'Ecriture, et particulièrement en saint Luc chap. 22. Accepto pane, etc. hoc facite in meam commemorationem . que cet holocauste, cette victime pour le peché, ce sacrifice continuel, est cette oblation pure, que le prophete Malachie a prédit qu'on devoit offrir dans tous les lieux du monde. 12.º A l'egard du purgatoire et de la prière pour les morts, le concile, apres avoir refute l'erreur de Luther sur ce point, statue que la coulpe des peches étant remise après le baptême, les pécheurs peuvent encore être débiteurs de la peine temparelle, et obliges d'expier leurs nement d'autres moyens pour com-

Léresies, et la reformation des fautes en l'autre vie, et que c'est une pratique salutaire d'offrir le saint sacrifice pour les morts. 13.º Sur le culte des saints, il est dit qu'il est etabli solidement dans l'Eglise; que les saints entendent nos prieres, qu'ils sont touchés de nos misères et sentent de la joie en nous voyant heureux : ce que l'on prouve par l'Ecriture. 14.º Sur le culte des images; qu'il n'est point une idolâtrie: qu'elles sont destinées à honorer ceux dont on voit la representation et à imiter leurs actions saintes. 15.º Que le libre arbitre dont tout homme jouit n'exclut pas la grâce : que ce secours n'est pas tel qu'on n'y puisse pas resister : que Dieu nous predestine et nous choisit; mais qu'il ne zlorifie que ceux qui ont rendu leur vocation certaine par leurs bonnes œuvres. 6.º Que la foi n'exclut pas les œuvres, surtout la charité, et que les hommes ne sont pas justifies par la seule foi.

On fit aussi quarante réglements sur la discipline : voici les plus remarquables. On suspendra ordres sacrés ceux qui auront été ordonnés sans avoir la science nécessaire, jusqu'à ce qu'ils aient eté suffisamment instruits. Les cures sont obliges de résider et de bien instruire leurs paroissiens : on évitera avec grand soin de toucher sur les orgnes. des airs profanes. (Il y a encore plusieurs canons sur la pieté, avec laquelle l'office divin doit être celebré. ) Dans les monastères des filles, оппе recevra des religieuses qu'à proportion du revenu, et on n'exigera rien pour l'entree et pour la religion, sous quelque pretexte que ce soit. Labbe Collec. Conc. T. XIV. p. 432.

PARIS (Conciliabule de) tenu en 1797, par les constitutionnels.

Pour donner une dée de cetteassemblee de schismatiques, il est nécessaire de remonter un peu plus hant.

En 1789, après avoir essayé vai-

bler le déficit énorme qui se trouvoit l dans les finances publiques, Louis XVI convoqua les etats-genéraux. comme une dernière ressource au danger qui menacoit la France. La circonstance n'etoit pas favorable: les écrits impies et seditieux de Voltaire, de Rousseau et de quelques autres predicants subalternes de la nouvelle philosophie, avoient fasciné un grand nombre de têtes, et les avoient remplies d'idees de libertés, d'égalité, de reforme, d'anarchie, d'irreligion. Il regnoit une vive fermentation dans les esprits imbus des nouvelles doctrines. La France se voyoit comme sur un volcan prêt à éclater à la premiere etincelle : et dès que les états furent réunis, on put prévoir dejà une partie des désastres qui alloient fondre sur ce beau royaume.

Un des premiers essets de l'esservescence qui l'agitoit, sut la fusion des trois ordres en une seule assemblée; laquelle prit le titre d'assemblée nationale; prétendit représenter tout le corps de la nation; se mit au dessus des serments prêtes par ses membres, et ne consulta pas même les mandats qu'ils avoient reçus de la main de leurscommettants.

Ce premier essai de la philosophie moderne, dont les chauds partisans dominoient l'assemblée, fut bientôt suivi d'un autre plus funeste encore et plus pernicieux. On posa pour base de législation, on décreta comme un point fondamental que l'on ne devoit plus perdre de vue que toute puissance et toute autorité légitime émanoient du peuple, et lui appartenoient comme à leur scule véritable source. Et de ce dogme, subversif de tout ordre en politique, héretique en matière de religion quand on l'applique au gouvernement spirituel, découlèrent des décrets, des lois, des constitutions, des reformes, des renversements sans nombres, lesquels se succédérent avec unerapidité qui effraya toute l'Europe.

Il n'entre pas dans notre plan de snivre ici la marche précipitee et révolutionnaire de ces législateurs philosophes, ui de peindre toutes les diverses atteintes qu'ilsportèrent successivement à la religion, dont ils vouloient le bouleversement et la destruction totale.

On les vit bientôt enlever à l'Eglise toutes ses possessions temporelles, renverser a la fois tous les ordres religieux, prohiber l'emission des vœux solennels, chasser de leurs cloîtres les personnes de l'un et de l'autre sexe, qui s'étoient consacrées à Dieu, pour observer, dans le silence de la retraite, les conseils evangeliques. Ils firent des efforts incroyables pour soulever le clergé du second ordre contre le clergé du premier ordre, et pour appeler sur tous les ministres de la religion, le mépris des peuples, le plus odieux avilissement. Mais ce que nous ne pouvons passer ici sous silence, parce que nous y trouvons le berceau et le fondement de la secte nouvelle qui s'établit alors en France, et qui fut ensuite connue sous le nom d'église constitutionnelle , c'est la constitution dite civile du clergé, laquelle fut décrétée le 12 juillet 1700 et sanctionnée par le roi, le 24 du mois d'août de la même année.

Cette constitution, qui fut comme une pomme de discorde jetée au milieu de la nation française, suppose en principes , que le peuple est souverain en matiere de gouvernement spirituel et ecclesiastique, qu'il a exclusivement le droit-d'ériger et de renverser les siéges épiscopaux; de créer et d'abolir les benefices; de disposer de la juridiction des ministres sacrés : de fixer la maniere dont elle est transmise dans leurs mains, et de déterminer les règles canoniques qu'ils doivent suivre pour l'exercer legitimement. Elle suppose l'encore que les évêques ne sont pas au-dessus des prêtres, dans tout ce

qui concerne le gouvernement de leurs diocèses; que le pape est un ceptre d'unité sans autorité dans l'Eglise universelle.

Tonte cette doctrine anti-chrétienne est fondée sur la constitution civile du clergé, et elle en est une ana-

lyse très-exacte.

En effet, si on considère l'assemblée qui porta ce décret étonnant, on ne peut disconvenir qu'elle n'avoit tout au plus qu'une autorité temporelle; qu'elle reconnoissoit tenir tous ses pouvoirs du peuple, et qu'elle tranchoit en souveraine sur des matieres ecclesiastiques sans le concours de l'Eglise, même contre les vives réclamations des évêques qui etoient dans son sein.

Si de là on reporte les yeux sur la constitution elle-même, on voit qu'elle sape tout d'un coup cinquante-un évêches; qu'elle en cree dans des lieux où il n'y en avoit pas, et qu'elle fixe les limites de tons, etendant et resserrant les bornes de plusieurs, et par consequent les limites de la juridiction episcopale (1).

On voit 2. qu'elle abolit tous les benefices, les dignites et les offices ecclesiastiques, sauf les evêches, les

cures, les vicariats, etc. (2).

Elle veut 3.º qu'il n'y ait plus que la voie des elections pour arriver à l'épiscopat et pour être promu à des cures, et que les elections des evêques soient faites par les electeurs qui nomment aux assemblées de département; celle des curés, par ceux qui nomment aux assemblées de district (3). Ainsi, les protestants, les juifs et autres catholiques concourront avec les fideles laïques, pour donner à l'église de France tous ses pasteurs; et l'évêque, qui est le chef de tout son diocese, l'évêque sans lequel rien ne doit se

faire dans l'ordre de la religion, ainsi que l'enseignent les Pères, n'a aucun droit sur le choix des prêtres qu'il emploie dans son diocèse comme curés. Convenons cependant qu'il y est parlé d'examens qui pourront se faire , du métropolitain élu , par le plus ancien évêque de l'arrondissement metropolitain; de l'évêque elu, par le metropolitain luimême, et du curé aussi elu, par son evêque; mais en présence de leurs conseils respectifs, avec charge, s'ils jugent devoir refuser la confirmation ou l'institution, d'en remettre aux sujets elus des cerits soussignés d'eux et de leurs conseils, contenant les raisons de leurs refus, afin que les parties intéressées puissent se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, auprès de la puissance civile (1).

4.º La même constitution donne aux curés le droit de choisir leurs vicaires, avec inionction de ne pouvoir arrêter leur choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'éveque. D'où il suit qu'en peut donc exercer les fonctions vicariales sans approbation, ou que l'assemblee nationale donne de son chef aux curés la faculté d'approuver leurs vicai-

res (2).

5.º Il est encore statué que la confirmation des évêques nouvellement elus sera donnee, non par le pape, que le décret exclut nommémentde cette fonction, dont lui seul est cependant en possession depuis des siecles dans toute l'Eglise (3); mais par le métropolitain, aux evêques de l'arrondissement de sa métropole, et au métropolitain luimême, par l'évêque le plus ancien du même arrondissement (4).

6.º Quant au pape, il est defendu à tonte église, à toute paroisse et à tout français de reconnoître en au-

<sup>(1)</sup> Constit. civ. du clergé. Titre 1. art. 1. - (2) Ibid. art. 20. - (3) Titre 2. art. 1 3, 25.

<sup>(1)</sup> Ibid. art. 17, et 36. - (2) Ibid. art. 43. - (3) Ibid. art. 19. -(4) Ibid. art. 16 ct 17.

le concours de la puissance ecclésiastique, suppose dans le peuple une

autorité souveraine en matière de gouvernement religieux et spirituel;

qu'elle bouleverse la discipline la

plus sacrée de l'Eglise, aneantit la

puissance que Jésus-Christ a don-

née au corps des premiers pasteurs

can cas, et sous quelque prétexte que l ce soit, son autorité, ni celle de ses delegués résidants en France ou ailleurs (1). L'article que nous citons, ne nomme pas expressément le pape dans ceque nous venons de rapporter. mais tout éveque ordinaire, ou métropolitain, dont le siège seroit établi sous la domination d'une puissance étrangère. Et afin de faire entendre que le pape est compris sous cette dénomination, le même article porte aussitôt: « Le tout sans prejudice de l'unité » de foi et de la communion qui sera » entretenue avec le chef visible de » l'Eglise universelle, ainsi qu'il » sera dit ci-après. » Or tout ce qui est décreté ensuite relativement au pontife romain, se réduit à ce peu de mots: « Le nouvel évêque ne pour-» ra s'adresser au pape pour en ob-» teniraucune confirmation, mais il » lui écrira comme au chef visible » de l'Eglise universelle, en témoignage » de l'unité de foi et de la communion » qu'il doit entretenir avec lui (2). » Cette lettre est donc tout ce qu'un Français peut avoir à faire avec le pape, et tout ce que le pape luimême peut avoir à faire avec la France.

7.º Enfin, "l'évêque ne pourra faire » aucun aete de juridiction, en ce qui con-» cerne le gouvernement du diocese et du » séminaire, qu'après en avoir déli-» béré avec » les vicaires des églises cathedrales , les vicaires supérieurs et directeurs du séminaire, qui formeront son conseil habituel (3). On Ini accorde néanmoins la faculté de rendre seul des ordennances provisoires, dans le cours des visites diocesaines (4).

Nous supprimons d'autres articles non moins révoltants que les précédents.

Il est donc clair que la constitution civile du clergé, décretee par une au-

et à leur chef, et renverse celle des évêques dans leurs diocèses. Cette constitution émane donc de principes héretiques et schismatiques. Principes puisés dans plusieurs hérésies précedentes, dejà condamnées; mais que Marsile de Padoue osa le premier réduire en système, au commencement du quatorzieme siecle.

En effet, ce novateur hardi ne craignit pas d'enseigner, dans un livre qu'il intitula Defensorium pacis, « qu'entout genre de gouvernement » la souveraineté appartenoit à la » nation; que le peuple chrétien » avoit seul la juridiction ecclésias- tique en propriété; que par consé-» quent il avoit seul le droit de faire » des lois, de les modifier, de les » interpreter, d'en dispenser, d'en » punir l'infraction, d'instituer ses » chefs, pour exercer la souverai- neté en son nom, de les juger et de » les deposer, même le souverain » pontife; que le peuple avoit con-» fié lajuridiction spirituelleau ma-» gistrat politique, s'il étoit fidèle; » que les pontifes la recevoient » (alors) du magistrat; mais que, » si le magistrat étoit insidele, le » peuple la conféroit immédiatement » aux pontifes mêmes; que ceux-ci » ne l'exerçoient jamais qu'avec su-» bordination à l'égard du prince ou » du peuple, et qu'ils n'avoient par » leur institution que le pouvoir de » l'ordre, avec une simple autorité » de direction et de conseil, sans » aucun droit de juridiction dans » le gouvernement ecclésiastique, » telle que seroit l'autorité d'un méatt 19. - (3) Titre 1. art. 14. - (4) lb. | " decin on d'un jurisconsulte sur

<sup>(1)</sup> Titre 1. art. 4. - (2) Titre. 1.

" les objets de sa profession (1). "
En conséquence, Marsile mettoit sur la même ligne, en fait d'autorité distinguée de l'autorité attachée à l'ordre même, le simple prêtre, l'évêque et le souverain pontife; et cela, disoit-il, d'après l'institution de Jésus-Christ.

On voit que nos législateurs l'ont copié sur beaucoup de points, et sur d'autres ils l'ont dépassé, puisqu'ils ont donné aux infidèles, c'està-dire aux acatholiques qui étoient dans leur assemblée, le droit d'etablir des lois pour la discipline spirituelle, et à d'autres acatholiques, celui d'élire les pasteurs de la nou-

velle église de France.

Jean XXII condamna comme hérétiques plusieurs propositions extraites du Defensorium pacis, et comme hérésiarque Marsile de Padoue, anteur principal de ce livre, et Jean de Jandun, son collaborateur. La bulle de ce pontife, datée du 13 octobre 1327, fut publiée dans tous les royaumes catholiques, notamment à Paris, dit l'abbé Pey. T. des 2 puiss. t. 2, p. 106.

Edmond Richer, syndic de l'université de Paris, ayant renouvelé
à peu près les mêmes erreurs en
1612, le pape proscrivit son écrit
sur la puissance ecclésiastique et eivile,
que les conciles provinciaux, de Sens
et d'Aix, condamnerentaussi comme
contenant des propositions, des expositions, des allégations fausses, erronées,
szandaleuses et schismatiques, et, dans le
sens qu'elles présentent, hérétiques.

Gependant, afin de consolider l'échafandage de leur nouvelle église, les législateurs de 1790 annexerent la constitution civile du clergé, comme articles constitutionnels à la constitution générale qu'ils vouloient imposer à, la France; et ils exigèrent de tous les ecclésiastiques employés au saint ministère, le serment de la maintenir

de tout leur pouvoir.

Des innovations si étranges, et un serment si impie, excitèrent le zele des premiers pasteurs de l'église gallicane et celui du souverain pontife. Sur cent trente et un évêques qui remplissoient les sieges dans le royaume, cent vingt-sept s'elevèrent avec force contre la pretendue constitution civile du clergé, et refusèrent le serment inique (1). A ces prelats fidèless'unirent soixante-deux mille prêtres du second ordre, tant réguliers que séculiers, lesquels aimèrent mieux s'exposer à l'indigence, et à courir les dangers d'une persécution facile alors à prévoir, que de ceder aux promesses magnifiques du peuple souverain au prix de ce qu'ils devoient à la foi et à l'unité catholique. Exemple sublime de dévoûment et de fidélité , unique peut-être depuis que la paix fut rendue à l'Eglise par Constantin, à cause du nombre étonnant des ceclésiastiques qui le donnèrent dans une seule nation. Il faudroit reunir à ces genéreux confesseurs, une multitude immense de fidèles de tout rang, de toute condition et de tout sexe, qui demeurèrent invinciblement attachés à l'unité. En 1794, après que la persecution eut rudement frappé sur les pasteurs et sur les ouailles, environ un tiers de la population de la France n'avoit point encore participé au schisme constitutionnel.

Nous avons joint aux évêques de France, le chef de l'Eglise universelle. En effet, après en avoir discuté les dispositions et les principes dans des assemblées de cardinaux, Pie VI déclara, dans un bref doctrinal adressé aux évêques de l'assembléenationale, sous la date du 10 mars 1791, que le décret sur la con-

<sup>(1)</sup> Feller, au mot Marcile de Padoue. Bale, avec l'évêque de Babylone.

<sup>(1)</sup> Les évêques qui prêtèrent la main aux innovations, furent les évêques d'Autun, d'Orléans, de Viviers, et l'archevêque de Sens qui étoit aussi cardinal, auxquels se joignit le suffragant de Bâle, avec l'erêque de Babylone.

stitution du clergé rencersoit les dogmes les plus sacres , et la discipline de l'Eglise la plus certaine; qu'il abolissoit les droits du premier siège, ceux des évêques, des prêtres, des réguliers des deux sexes; supprimoit de saints rites, enlevoit à l'Eglise ses revenus et ses fonds, et qu'enfin, il produisoit des calamités si déplorables, qu'on ne pourroit les croire, si on ne les avoit pas sous les yeur. Or, ce que Pie Vlavançoit dans ce jugement, il l'appuya ensuite sur l'examen des dispositions contenues dans la constitution eivile du clergé, qu'il discuta avec beaucoup de soin dans ce long bref doctrinal.

Dans un autre bref qu'il adressa au clergé et au peuple français, le 13 avril 1791, après avoir rappelé celui du 10 mars précédent, le même pontife declare que personne ne peut ignorer que , d'après son jugement et celui du saint Siège apostolique, la nouvelle constitution du elergé, « ne soit composée » de principes puisés dans l'héresie; » qu'en consequence elle ne soit he-» rétique dans plusieurs de ses dé-» crets, et opposée au dogme catho-» lique; qu'en d'autres, elle ne soit » sacrilege, schismatique, éversive » des droits de la primaute et de ceux » de l'Eglise, contraire à la disci-» pline, tant ancienne que moderne, » et qu'elle n'ait cté inventée et pu-» bliee que dans le dessein de dé-» truire entièrement la religion » catholique. »

Il ordonne à tous les ecclesiastiques et à tous les religieux, qui ont prête le serment tel que l'assemblee nationale l'avoit prescrit (serment qu'il taxe d'être une source empoisonnée et l'origine de toute sorte d'erreurs, ainsi que la cause principale des maux qui affligent l'église de France), d'avoir à le retracter dans l'espace de quarante jours, sous peine d'encourir, par la même, la suspense de tous leurs ordres, et de tomber dans l'irrégularité, s'ils ont la temerite d'en faire ensuite quelque fonction. Il declare illégitimes, sacrileges, entièrement

nulles, et il abolittontes les élections faites, et celles qui se feront encore conformément a la nouvelle constitution du clergé, et décide que les elus, soit à des sieges épiscopaux, soit à des cures, n'ont et n'auront aucune juridiction ecclesiastique et spicituelle. Il declare encore criminelles, illégitimes, sacriléges et faites contre les canons, les consecrations qui ont eu lieu, et que ceux qui les ont reçues, sont suspens de tout exercice de l'ordre episcopal, etc. Enfin, il exhorte les fideles à ne point communiquer avec les intrus, surtout dans les choses saintes.

Dans un autre bref, en date du 19 mars 1792, et adressé aussi au clergé et au peuple français, Pie VI, pour répondre aux assertions mensongères des constitutionnels, affirme l'authenticité de ses brefs précedents. Il déclare que par ses ordres ils ont été imprimés à Rome etenvoyés, non-senlement en France, à l'adresse des metropolitains, mais encore dans toutes les parties du monde catholique, et qu'il en sera de même de ce dernier. Il s'eleve avec force contre le prétexte de defaut de forme dans la publication qu'alléguoient les mêmes constitutionnels pour se soustraire à l'autorité de son jugement. En effet, où en seroit la religion, dans un pays où la puissance séculiere établiroit l'erreur et le schisme, ou les couvriroit de sa protection, si la voix réclamante de l'Eglise ne pouvoit s'y faire entendre, qu'apres être sortie avec permission des bureaux de cette puissance ennemie? Pie VI menacele clerge intrus de lancer contre lui une sentence d'excommunication, et de le dénoncer sépare de la communion de l'Eglise, si dans deux fois soixante jours, terme qu'il assigne pour seconde et troisieme monition canonique, il ne revient à résipiscence, et ne donne pas à l'Eglise une juste satisfaction : menace qu'il intente aussi, pour être execu-15.

tee dans son temps, aux auteurs, anx fauteurs, et à tous ceux qui ont juré la constitution civile du clergé , soit laïques, soit surtout ecclesiastiques, s'ils persistent opiniâtrement dans leur contumace. Enfin, il ordonne à tous les fidèles de s'attacher irrevocablement à leurs pasteurs legitimes, et de n'avoir aucune communication, spécialement dans les choses saintes, avec les intrus et les refractaires, quels qu'ils soient.

Disons-le ici, le jugement porté par le saint Siege, dans le bref du 13 avril 1791 (pour ne pas parler des autres brefs dont aueun n'excita des réclamations), devint bientôt le jugement de l'Eglise universelle. Adressé directement à la France, comme nous l'avons dit, tous les évêques, qui ne s'étoient pas souillés du serment inique, le reçurent avec respect, le souscrivirent en jugeant avec leur chef, et y donnèrent toute la publicité que les circonstances orageuses purent permettre. Envoyes officiellement à tous les autres évêques de la chrétienté catholique, plus de 135 prélats etrangers y joignirent leur adhésion expresse; les autres ne réclamèrent point; et partout les ecclesiastiques exilés de France, pour avoir refusé le serment criminel, furent accueillis par les premiers pasteurs, comme de vrais confesseurs de la foi et de l'unite catholique. Aussi, après avoir cherché de tout côté de l'appui, les constitutionnels n'osèrent enoncer d'abord en leur faveur, parmi les évêques des églises établies hors de France, que celui de Noli, qui se fit mieux connoître encore par son opposition isolée à la bulle auctorem fidei, reçue dans toute l'Eglise.

Cependant, malgré le jugement solennel du siège apostolique, la résistance courageuse de la majorité du clergé, et le mécontentement d'une très-grande partie du peuple français, les législateurs philosophes

qu'ils avoient formé de décatholiciser la France; et le schisme s'etablit dans ce bean royaume. Un clergé nouveau s'empara, souvent à main armée, des sieges, des cures et des autres postes ecclesiastiques, aux quels le clergé fidèle fut reputé avoir renoncé, par cela seul qu'il n'avoit pas prêté le serment prescrit. Embarrasses pour trouver de quoi remplir tant de places que les décrets declaroient vacantes, les nouveaux evêques ne se montrèrent pas fort difficiles dans le choix des sujets à elever au sacerdoce et à placer. Un zèle ardent pour maintenir la *consti*tution civile du clergé, et pour propager la soumission aveugle aux lois philosophiques, tint souvent lieu de talents, de connoissances theologiques, et peut-être d'autres qualités non moins essentielles dans les ministres de la religion. On ne doit donc pas s'étonner si l'on vit bientôt ce clergé formé, ou plutôt créé à la hâte et jeté hors du sein de l'unité, s'avilir par des orgies scandaleuses, des apostasies criantes, des mariages contractés contre toutes les lois de l'Eglise, et par mille autres excès, qui servirent du moins à ouvrir les yeux à un grand nombre de ses partisans, et les engagèrent à rentrer dans le saint bereail.

Notre plan ne nous permet pas de parler ici de la persecution atroce que les philosophes, armés de l'autorité, se hâtérent d'exercer bientôt contre les ecclésiastiques et les simples fidèles demeures inebranlablement attachés à la religion catholique. Alors on apprit à connoître le vrai seus de ces mots humanité, tolérance, bienfaisance, lumières, dont les sophistes avoient rempli leurs ecrits. et fait retentir les sons avec tant d'emphase. Alors on s'aperçut, mais un peu tard, que, doux, humbles et caressants, tandis que, foibles encore et obligés de se cacher, ils n'osoient rien entreprendre, ils savoient poursuivirent avec ardeur le projet | devenir plus féroces que des tigres,

dès qu'ils avoient le pouvoir en main, et qu'ils etoient en état de compter sur leur nombre. Lecon triste! mais dont l'Europe avoit besoin. Heureuse, si elle apprend à en profiter, pour s'attacher à la religion qui l'a policée, et qui seule peut faire son bonheur et sa sûreté.

Après ce preambule necessaire pour faire connoître les constitutionnels, il est temps de parler du conciliabule qu'ils tinrent à Paris, dans l'eglise de Notre-Dame, en 1797.

Cette assemblee, commencee le 15 août et terminée le 12 novembre suivant, avoit eté convoguee par six évêques, que le dessein de rejoindre les eléments de l'eglise constitutionnelle, et de lui rendre une sorte d'existence, de solidite, de splendeur, avoit reunis dans la capitale.

En effet, peu d'années après son établissement par les decrets de l'assemblee nationale, d'autres decrets abattirent cet echafaudage comme peu digne d'une république dont les conducteurs et les partisans zeles, après avoir adore la déesse raison, n'admettoient plus d'autres dogmes que l'existence de je ne sais quel Etre supreme, dont ils se disoient parties, l'immortalité de l'âme, le respect des proprietes, des lois anthropophages, l'amour de la revolution et de la republique une et indivisible. Mais des décrets plus récents et moins bar-Lares avoient permis aux constitutionnels de redresser leurs autels, et de retablir leur culte.

Le synode s'intitula CONCILE NA-TIONAL. Il s'y trouva trente-trois evêques, dix prêtres fondés de pouvoirs, cinq representants de sieges censes vaquer, parce que la secte n'y avoit pas actuellement d'évêques, et cinquante-trois autres prêtres, qui se disoient députés des diocèses.  $L_{\ell-}$ coz y présida assisté de Gratien et Sermet. Il etoit alors metropolitain d'Ileet-Vilaine, et les deux vice-presidents etoient aussi metropolitains;

second de Haute-Garonne. Royer, encore evêque de l'Ain, remplit les fonctions de promoteur; on lui associa Perrier, évêque du Puy-de-Dôme, et Morse, evêque du Jura.

PAR

Le concile accorda aux prêtres, quoiqu'un peu à regret, le droit de

voter avec les évêques.

ll etablit dans son sein onze congregations, dont la premiere avoit pour but de s'occuper des mesures de pacifier l'Eglise; la seconde, de travailler à la pleine et entière justification des titres des pasteurs nouveaux : l'accord entr'elles étoit par conséquent un peu difficile. Les objets des autres congrégations etoient la foi, les mœurs, le developpement et la defense des libertes de l'eglise gallicane, les sacrements, surtout le mariage, les encycliques à revoir et l'organisation des diocèses, les livres qui manquent et ceux à reimprimer, les institutions religieuses, les fêtes à supprimer et à etablir, les principes fondamentaux de la liturgie, enfin, l'administration temporelle des églises diocesaines et paroissiales.

Apres s'être déclarés constitués en concile national, et avoir renouvelé la consecration de la France sous la protection de la très-sainte Vierge, les Peres decretèrent qu'on écriroit au pape, pour lui signifier l'ouverture

du concile.

Au commencement de cette lettre, qui porte la date du 15 août, les constitutionnels , évêques et prêtres, oubliant que, hors de l'unité catholique, il ne peut y avoir ni confesseurs ni martyrs de Jésus-Christ, se vantent d'être sortis-recemment la plupart « des cachots et des fers, » et tous disposés à braver les mêmes » dangers , si l'intérêt de la religion » catholique que nous professons, disent-» ils , le demande. » Ils temoignent ensuite qu'ils sont très-éloignés de laisser subsister la moindre ombre de division entre le chef de l'Eglise universelle et eux. Ils appellent le pape à leur le premier de Seine-Inferieure, le secours, pour les aider à éteindre le

fen des divisions, et à rendre la paix | des qu'ils ontété légitimement élus et canoa l'Eglise; paix qu'ils font dependre entierement de lui. Ils le sermonent d'une manière admirable sur les brefs, « qui, disent-ils, ou ne sont » nullement sortis de vos mains, ou » ...... ne sont que des lettres furtives " que la ruse et le mensonge ont surprises » à votre religion, et marquées du sceuu » apostolique. » Ils attribuent à ces prétendus brefs tous les desastres qui ont fondu sur la France. Puis ils s'ecrient: « Et ces atrovités, ô très-» saint Père, ô vous que nous re-» connoissons, que nous proclamons » le plus doux des hommes, et ces » atrocités ....! Notre cœur se ré-» volte à l'idée de retracer ici, et de » mettre sous vos yeux de si revol-» tantes imputations!» Mais oubliant bientôt que les brefs de Pie VI ne sont que prétendus, ils se plaigneni d'avoir eté condamnés sans qu'on les eût prealablement entendus comme si leur cause avoit pu être douteuse, et n'avoit pas eté jugee dejà dans les siècles passes et dans plusieurs hérésiarques. Ecoutonsles sur ce point : « Quel est cependant » celui de nous dont on ne puisse » dire avec le même saint abbé (Saint " Bernard) : il est puni pour un grand » crime, lui qui n'en a ,avoué aucun, qui " n'est couvainen d'aucun? Quel est » celui d'entre nous qui n'ait lieu de " dire ce que disoit au pape Innocent » II, Alberon, archevêque de Trè-» ves : les forces que vous m'ôtez, vous » vous les ôtez à vous-même : le mépris » que vous appelez sur moi, mon avilisse-» ment auquel vous travaillez, ils retom-» bent sur vous-même? » Ils exhortent » le pape à revenir sur ses pas , et ils » attendent le sonlagement de la môme » main dontils se plaignent qu'est venue leur oppression. Il est beau de les voir ensuite déployer toute leur éloquence, pour prouver au souverain pontife le respect et la juste obeissance qu'ils ont pour sa suréminente dignité. lls en offrent pour monument indubitable, la lettre qu'ils lui ont écrite, lévêques même, « hommes, lielas! foi-

niquement institues, « mettant au pre-» mier rang de leurs devoirs celui » de vous transmettre individuelle-» ment le témoignage de leur foi , de » leur amour, de leurrespect et de » leur sonmission. » Ils parlent ici de la lettre qu'ils avoient écrite au saint Pere, conformement à l'article 19 du titre 2 de la constitution civile du clergé, où il est dit, nous le répétons: « Le nouvel évêque ne pourra » s'adresser au pape pour en obtenir » aucune confirmation : mais il lui » écrira comme au chef visible de » l'Eglise universelle , en temoignage » de l'unité de foi et de la commu-» nion qu'il doit entretenir avec lui.» Luther faisoit des protestations encore plus grandes et plus soumises a Leon X, avant que ce pontife n'eût lancé contre lui et contre ses erreurs, la bulle Exurge Domine. Ce-» pendant, disent-ils encore, on » nous accuse devant vous, très-» saint Père, mais qu'avons-nous » donc fait ? rieu (notre conscience » nous l'atteste, et la posterité le » repetera); non, rien que ce que » nous commandoient rigoureu-» sement , et les interêts de notre » religion, et ceux de notre pa– » trie.... Nous n'avons pu ne pas » prêter, en 1791, le serment que » nous prescrivoit la loi, et que » nous commandoit la charité. En » effet, en le refusant, dans quel » péril ne mettions-nous pas, et » notre salut, et le salut de nos » concitoyens? » Comme si le schisme, l'heresie, un ministère sacrilège et frappe de nullité dans toutes les fonctions qui exigent la juridiction spirituelle et ccclesiastique, pouvoient jamais devenir les objetsd'un devoir, et qu'il ne fallût pas plus tôt subirla mort, que de se laisser entraîrer, en quelque occasion que ce fût, dans de si enormes prévarications. Ces messieurs pleurent ensuite sur leurs confreres, pretres,

» bles dans la foi, ( qui ) ont été en-» gloutis par les flots impétueux de » cette mer écumante d'impieté. » Ils exhortent encore de nouveau le saint Pere à les seconder, à ne laisser point durer plus long-temps leurs maux, dont il n'est presque pas un seul auguel il ne soit en son pouvoir de remédier prochainement. « Dites sculement une parole, et une » multitude immense de catholiques » se sentiront soulagés d'un poids » accablant. » Enfin, après avoir exhorté de nouveau le pape à s'expliquer en leur faveur, ilss'écrient plaisamment: » Plût à Dien que votre » âge et les grandes affaires qui vous » occupent, vous permissent d'ho-» norer notre concile de votre pré-» sence, et de participer à nos tra-» yaux, dont vous seriez l'âme et le » modérateur! Ciel! de quelle joie » se sentiroient pénétrés tous nos » cœurs à la vue du père le plus ré-» véré et le plus aimé! »

Il n'est pas nécessaire d'observer ici, que Pie VI ne répendit pas à cette missive pleine d'imputations calomnieuses, et dans laquelle la ruse, l'hypocrisie, la dérision se dé-

masquoient de toute part.

Quantan bref du 5 juillet 1796, sur lequel les faiseurs de concile s'appuyent de préférence à mille autres preuves qu'ils pourroient donner, disent-ils, de la non-authenticité des autres brefs emanes de Rome, a l'occasion de la constitution nouvelle du clergé on n'y voit rien, pas même dans le texte qu'ils rapportent, qui en contredise les dispositions ou la doctrine. Loinde revenir sur ses pas, et de tomber en contradiction avec lui-même, lorsque les négociateurs français lui eurent présenté, le 9 septembre 1796 , de la part du directoire, 64 articles à signer pour avoir la paix, et dont le 4º exigeoit que le saint Père « desavouât, revo-» quât , annulât toutes bulles , res-» crits, brefs, mandements aposto-" liques; lettres circulaires on au-

" tres, monitoires, instructions pas-» torales, et généralement tous écrits » et actes émanés de l'autorité du » saint Siège, et de toute autorité en » ressortisant, qui scroient relatifs aux » affuires de France depuis 1780 jusqu'au " susdit jour, " Pie VI rejeta avec indignation des propositions si etranges, et il réponditavec la fermeté qui convenoit à un digne successeur de saint Pierre, que ni la religion ni la bonne foi ne lui permettoient d'accepter ces conditions. On sait aussi qu'il dit au prelat qui écrivoit sa réponse, et qui avoit l'air de vouloir lui en faire sentir le danger. « Qu'on n'y change » rien, parce que telle est notre ré- solution; et nous la soutiendrons, » dût-il nous en coûter la vie (1). » Mécontents de n'avoir pas reçu de réponse à leur première lettre au pape, les constitutionnels lui en ecrivirent une seconde, pour lui apprendre que le concile avoit terminé sa session, et lai demander la convocation d'un concile général. Cette nouvelle lettre porte en titre comme la précédente : « L'Eglise gallicane, assem-» blee en concile national à Paris, » à Sa Sainteté le pape Pie VI. »

Dans celle-ci, qui est plus franche et plus courte, les Peres du concile se plaignent de ce que le souverain pontife ne leur a pas répondu. Ils lui mandent « que son silence a » contribué à entretenir un schisme » qui a eu les suites les plus désas» treuses, et pour l'état et pour la reli» gion (il convenoit en effet à ces Peres de mettre la république avant ce qui » est dù à Dieu). Ceux qui s'obs» tinent à refuser nos embrasse» ments, continuent-ils, annoncent » hautement qu'ils ne nous donne» ront pas le baiser de paix, que

<sup>(1)</sup> Mim. pour servir à l'hist. eccles, pendant le 18.º siècle, T. 3, p. 293. Supplem, au diet. hist. de Feler, T. 11, au mot PIE VI. Les Martys de la foi pendant la rév. frangpar M. Guillon, T. 4; p. 294; etc., etc.

» teté.... Parlez donc, très-saint » Père dites à tous qu'il n'r a jamais » nécessité de rompre l'unité, «For bien! mais de quel côté étoient ceux qui la rompoient? étoit-ce du côté du clergé demeuré constamment attaché à la foi antique, à la discipline établie partout depuis des siècles, ct que le souverain pontife avec tous ses collègues dans l'épiscopat recueilloient avec une bonté vraiment paternelle, comme de vénérables confesseurs de la foi et de l'unité catholique; ou bien du côté d'un clergé créé en vertu d'un décret puisé dans l'hérésie, schismatique en plusieurs articles, éversif des droits de l'Eglise et de la primauté; d'un clergé, dont les élections, contraires aux saints canons, étoient nulles, et ne donnoient aucun droit; dont les consécrations et les ordinations étoient sacriléges, et produisoient la suspense ipso facto, d'un clergé qui, sans mission canonique, s'étoit emparé de siéges, de cures, etc., occupés légitimement par des

il n'v en a jumais de la rompre. Cependant ces hommes nouvenux continuent : « Helas! combien votre » silence a eté nuisible ! des flots de » sang ont coulé et coulent encore » parmi nous, parce qu'on a fait pa-» roître en votre nom des brefs qui » nutorisoient la révolte, en menaçant » d'excommunier des citoyens soumis » et fideles.... Eût-on penseà les pro-» duire, à les répandre, si vous » vous fussiez empressé de parler en » père qui vent reunir tous ses en-

pasteurs reconnus de l'Eglise; enfin d'un clergé avec lequel ni le chef ni

les premiers pasteurs de l'Eglise, si

on en excepte un ou deux, ne com-

muniquoient pas? Il est évident que

c'étoit à ce clerge nouveau, intrus,

schismatique et héretique, qu'il

falloit dire de rentrer dans l'unité,

et que c'étoit véritablement lui qui

l'avoit rompue sans nécessité, puisque

» nous nel'ayons reçu de votre Sain-I peloit-il élégamment, dans une de ses prétendues lettres pastorales, des brefs homicides. Mais il n'y a qu'à lire ces brefs qui inquiètent tant les constitutionnels du concile, pour s'apercevoir que Pie VI y a déployé tous les sentiments que peuvent inspirer la charité chrétienne et la tendresse d'un père qui sent ses entrailles se déchirer quand il est force de montrer de la sevérité.

PAR

La fin de la lettre est curiense : « Au surplus, très-saint Père, une » grande église est troublée; si elle » est accusée, elle doit être jugée. » elle demande à l'être : c'est à l'E– » glise universelle assemblée qu'elle » remet sa cause. En conséquence , » elle réclame de votre Sainteté la » plus prochaine convocation d'un » concile œcuménique. » Ainsi, à l'exemple des pelagiens, les constitutionnels du concile appellent du jugement du saint Siége et de celui de toute l'Eglise dispersée, qu'ils récusent au moins par le fait, au jugement de la même Egliseassemblee en concile : appel qui ne convient assurément qu'à des hommes qui unissent au schisme l'hérésie la plus formelle et la mieux caractérisée.

Mais laissons les réflexions qui se présentent ici en grand nombre, pour retourner aux operations intermédiaires du concile, abrégeant autant qu'il nous sera possible.

Après la première lettre au chef de l'Eglise, on lit dans le recueil des canons, etc., un décret pour inviter les ceclésiastiques dissidents, qui résident en France, à se rendre au concile national. Ils appelent dissident le clergé insermenté.

Dans la lettre qu'ils adressent en conséguence aux evêgues et prêtres dissidents, ils se plaignent de la discorde qui règne, comme s'ils n'en étoient pas eux-mêmes une des principales causes. Ils prêchent eloquemment la charité, comme si cette vertune supposoit pas la foi, et pou-» fants? « Aussi Claude Lecoz les ap- | voit se trouver dans un parti qui a rompu l'unité catholique. Ils cumulent les textes des saints Pères, qui cependant ne leur sont pas favorables. Ils parlent de sacrifier l'exactitude des regles au bien de la paix; mais ils ont fait dejà ce douloureux sacri fice en faveur du schisme et de l'erreur. Ilsoffrentencore tous ceux qui seront compatibles avec la justier et la vérilé; et cette offre si genereuse en apparence, ils la dementiront bientôt dans leurs plan et decret de pacification. Ce qu'il y a de plus etonnant dans cette adresse, c'est qu'ils osent bien s'appuyer, pour reclamer la paix, sur un texte de saint Denis d'Alexandrie, dont la teneur tout entiere les condamne d'une maniere positive. Voici à quelle occasion cegrand pontife partoit, et voicison texte telqu'il est rapporté par Eusèbe, Hist. crcles. 1. 6. cap. 45, et non pas comme on le cite, l. 8. c. 37.

L'impie Novatien clant parvenu , à force de fraude et de violence, à se faire imposer les mains à Rome, du vivant du saint pape Corneille, écrivit à tous les évêques catholiques, selon l'usage, pour leur annoncer son élévation sur le premier siège, et leur demander leur communion. Il pretextoit que tout s'etoit fait malgre son refus et sa resistance. Saint Denis lui repondit ainsi: « S'il est vrai, comme vous " nous l'affirmez, qu'on vous ait » ordonné malgré vous, vous le fe-» rez voir en cédant volontairement. » Car il l'alloit sonffrir tont, pour ne » pas diviser l'Eglise de Dieu; et le » martyre que vous cussiez endure » pour éviter de faire un schisme, » n'eût pas été moins glorieux, " même il l'eût ete plus, selon moi, » que celui que l'on souffre pour ne » pas sacrifieraux idoles : iei, on en-» dure pour son âme seule; là, c'est » pour toute l'Eglise (1). » La cause dont il s'agissoit alors, etoit la même

(1) Si quidem invitus, ut asseris, co do grec en latin par Henadductus es, id nobis ostendes tua de Pierre le Petit, 1677.

que celle dontils'agit ici, du moins quant à ce qui concerne le schisme consideré isolément : saint Denis est donc tout entier contre ceux qui alléguent ses paroles; et, suivant ce des sacrifices, non à ceux a qui ils les demandent.

Cette lettre, datee du 15 août, est suivie d'un plan de pacification, qui fut proclame par le concile, dans l'eglise de Notre-Dame, le 24 sep-

tembre suivant.

On examine dans ce plan quelle doit en être la nature; à qui on doit le proposer; dans quel esprit il faut agir; quels sont les points sur lesquels il faut convenir; quelles sont les conditions de la pacification; s'il ne sera point nécessaire d'adresser le plan au pape, et s'il ne seroit pas convenable d'en faire anssi part aux évêques des églises etrangeres.

On repondala premierequestion, que ce plan doit être fonde sur la charite , la justice et la verite; être proportionne à la nature et l'étendue des maux ressentis; être-etabli-sur des bases generales , fixes et uniformes. Sur la seconde question , on déclare qu'on ne peut traiter avec les ecclesiastiques du premier et du second ordre, qui sont hors de la république, et inscrits sur la liste des emigrés. «Nous » ne sommes point juges de la loi, » disent ces bons peres; notre de-» voir est de nous y conformer. Il » est d'ailleurs evident que les lois » ecclesiastiques elles-mêmes nous » empêchent de traiter avec ces

sponte redeundo; satiùs quidem suerat quidvis pati, ne Ecclesia Dei discindenetur. Nec minùs gloriosum suisset idcircò subire martyrium, ne Ecclesiau seinderes, quàm ut ne idolis sacrificares. Imò illud, meo quidem judicio, illustrius suisset. Hic enim pra sua unius anima: illic pro omni Ecclesià martyrium quis sustinet. Tradado grec en latin par Henri Valois, édit. de Pierre le Petit. 1677.

» personnes. » Comme si aucune loi ecclesiastique proscrivoit les ministres de la religion exilés par la puissance temporelle, pour la cause de la foi et de l'unite! Cependant, continue-t-on, « la religion.... interdit » à ses enfants toutes relations avec » les enuemis du gouvernement » sous lequel ils vivent.... Nous ne » devons traiter qu'avec ceux des » anciens pasteurs qui resident ou qui » pourront resider en France. Mais " ceux-ci se divisent en deux classes; » les soumis et les insoumis. Il resulte » des principes que nous venons d'é-» tablir, que ces derniers ne peu-» vent être compris dans notre ac-» commodement tant qu'ils persiste-» ront dans le refus formel de se sou— » mettre aux lois de la république.» Ce n'étoit donc pas la peme de faire tant de bruit pour un plan de conciliation qui se trouvoit sans objet. Car peu de prêtres orthodoxes avoient prête le serment de *liberté* et *d'égalité*. Nous ignorons s'il y en eut qui se soumirent à celui de haine à la royauté, etc. Mais les constitutionnels avoient ete profondement avilis: ils avoient besoin, pour reconquerir quelque credit aupres des ames simples et sensibles, de faire sonner bien haut des offres impossibles, des plans impraticables, mais presentes avec un air de douceur, d'affection et de tendresse capable d'en imposer. Taut qu'ils ne furent pas en état de faire trembler leurs adversaires par leur nombre et la violence de leurs moyens, les sectaires, ainsi que les sophistes modernes, userent constamment de procedes doux en apparence, ne prêchant qu'humanité, que charite, que tolerance, que soumission, et ne se montrant jamais au dehors, que, comme le dit l'Ecriture, son le vetement des brebis .... Voici une phrase que nous ne pouvons omettre. « Ah! qui mieux » que l'Evangile prêche la *liberté et* » l'égalité. .! » Nous n'y ferons aucune reflexion. Pour y en faire de justes,

il suffit de se rappeler ce qu on entendoit, dans ce temps de delire et de fièvre ardente, par ces mots inscrits alors partout, et repetés à tout propos par les bouches républicaines.

Dans la reponse à la troisième question, les constitutionnels du concile ne veulent pas qu'on prétende les assujétir à des rétractations. « Hé! » s'ecrient-ils, ne serions-nous pus dans » le cas d'en exiger nous-mêmes? Vai-» nement on nous demanderoit un » désayeu plus ou moins formel de » notre conduite, nous sommes assurés » de n'avoir fuit que notre devoir. » Ils ne veulent pas non plus qu'on présente à leur acceptation prétendus brefs de 1791 et 1792. Car, " outre qu'ils sont injustes, en ce » qu'ils condamuent des pasteurs » qui n'ont pas ete entendus, ils sont » encore éversifs des droits de notre » église. » Ils auroient pu ajouter, que ces mêmes brefs la renversoient , la pulverisoient, l'aneantissoient aux yeux de l'univers catholique, et avec tout le poids de l'autorite de l'Eglise universelle , qui s'etoit unie contre eux à son auguste chef. Enfin, pour tout moyen de s'entendre et de convenir avec eux, il faut de part et d'autre oublier le passé, et revenir au point d'ou l'on étoit sorti avant les troubles. Nous n'opposerons a ces vues, si contraires à la pratique de l'Eglise dans tous les siècles, envers les heretiques qui revenoient à l'unite, que ces paroles de saint Hilaire de Poitiers a un empereur arien : « Il » est impossible, disoit-il, et la rai-» son elle-même ne permet pas que » les choses qui se repugnent, aient » entr'elles de la convenance ; que » celles qui sont opposees, se reunis-» sent ; que la verite s'allie avec le » mensolige ; que la lumière et les » ténèbres se confondent ; que le » jour et la nuit subsistent ensem-» ble dans un même lieu (1). »

<sup>(1)</sup> Lib. ad Constantium Augustum.

On lit, au commencement de la réponse à la question sur les points dont il faudra concenir, une allegation bien elonnante : « Grâces à Dieu , y di-» sent les Pères, nous sommes d'ac-» cord sur le fonds; et c'est avec un » profond sentiment de reconnois-» sance envers Dieu, que nous » voyons le dépôt de la foi conservé » intact parmi nous. » Ils comptent donc pour etrangère au fonds de la dispute la constitution civile du clergé. Ils regardent donc encore cette constitution déplorable comme orthodoxe dans toutes ses parties; et, ce qui est plus etrange encore, ils supposent qu'ou pense de même du côté des insermentés, ou plutôt dans toute l'Eglise catholique! Aussi, ne craignent-ils pas d'appeler opinion la croyance opposee a leurs sentiments: en quoi ils imitent les eusebiens qui, pour engager Constantin à faire recevoir Arius dans la communion de l'Eglise, disoient qu'on convenoit du dogme; que l'objet de la dispute n'intéressoit pas la foi; que ce saint prêtre n'avoit combattu que des opinions subtiles et inutiles que l'évêque d'Alexandrie avoit eu tort d'elever, et dont il ne devoit pas exiger la croyance, etc. Il s'agissoit néanmoins de la consubstantialité du Verbe eternel, point fondamental de la foi catholique, defini dejà par le concile de Nicee.

Cependant les Pères du concile l national établissent les bases de la réunion. Les conditions qu'ils exigent des dissidents, pour faire la paix avec eux, sont la soumission aux lois de la république ; le maintien des maximes et des libertés de l'église gallicane, entendues sans doute dans leur sens ; la persuasion qu'une église nationale a tous les pouvoirs nécessaires pour se constituer, se gouverner, changer et améliorer sa discipline particulière; pourvu ( et ceci paroît difficile a concilier avec le droit de se constituer, pris surtout dans l'acception qu'on y donne), pourvu qu'elle con- la primante d'honneuret de juridic-

serve religieusement la discipline générale. Il faut encore que les dissidents s'occupent, de concert avec les constitutionnels, à rédiger un nouveau code de discipline, conforme aux anciens canons, et adapté à l'état actuel de l'église gallicane. Enfin , les Peres les invitent à reconnoître, en attendant cette rédaction, l'élection des évêques par le clergé et par le peuple, leur confirmation et leur institution par le métropolitain : conditions dont l'effet seroit de grossir le parti schismatique, par l'accession de ceux qui jusque la y avoient montré une religieuse opposition: d'augmenter le mal, et peutêtre, de le rendre incurable, loin d'y apporter quelque remède. « Nous » prions nos frères, ajoutent les » membres du concile, d'être inti-» mement persuadés , que *le bien de* » la religion est le seul motif qui nous » détermine à exiger d'eux l'adoption » de ces articles. »

Afin de porter encore plus loin la complaisance et la bonté envers les dissidents, les mêmes pères veulent bien repousser, par une déclaration solennelle de leurs sentiments, le reproche qu'on leur fait, disent-ils: « 1.º de n'être point unis à l'Eglise » universelle, et de ne pas recon-» noître le saint Siége comme centre » de l'unité catholique; 2.º de ne » pas croire que l'Eglise a tous les » pouvoirs nécessaires pour se gou-» verner elle-même; 3.º de pré-» tendre que les prêtres sont en » tout égaux aux évêques ; 4.º enfin, » de nier la nécessité d'une autori-» sation canonique pour l'exercice » legitime du ministère pastoral. »

Ils protestent donc de leur attachement inviolable à l'Eglise catholique, apostolique et romaine, comme si la profession ouverte de l'hérésie et le schisme pouvoient s'allier avec un attachement de cette nature. Ils reconnoissent que le pape est de droit divin le chef visible et ministériel de l'Eglise, et qu'il a, en cette qualité, tion. Cette expression ministériel est tres-suspecte. Ils disent sur l'autorité de l'Eglise pour se gouverner, ce qu'ils ponvoient dire, a force de distinctions et de subtilités, quand ils prêterent le serment proscrit. Ils paroissent revenir sur leurs pas à l'égard de l'autorité épiscopale en matière de juridiction. Mais quant à ce qui concerne la mission canonique, ils persistent à dire qu'elle n'est nécessaire, que pour le maintien de l'ordre, et pour exercer légitimement les fonctions épiscopales et sacerdotales, parce qu'ils sont « inti-» mement convaincus que l'evêque » et le prêtre recoivent immediate-» ment de Jesus-Christ tous les » pouvoirs et leur mission divine. » Au reste, la mission canonique consiste, suivant eux, dans l'autorisation donnée à l'evêque par le métropolitain, an curé par son évêque. Ils ne parlent pas des vicaires des paroisses qu'ils laissent dans l'état où la constitution du clerge les a placés, c'est-à-dire au choix des cures, y ajoutant le consentement de l'évêque.

Sur la cinquieme question concernant les movens de pacification, après s'être loués comme des héros, qui présentent avec magnanimité l'olivier de la paix à leurs freres divises, les Pères du concile pensentappeler indistinctement aux fonctions du saint ministère, tous les pasteurs et prêtres qui sont restés fideles à leur vocation, « quelle qu'ait été leur opi-» nion sur les questions qui ont divise » l'église de France. » Ils etablissent ensuite en principe, « que la lé-» gitimité des titres des pasteurs élus, » consacrés et institués depuis 1701, ne » peut être contestee : c'est une vérilé » démontrée jusqu'à l'évidence, et sur » laquelle la justice et la vérité ne per-» mettent point de transiger. » Ils proposent en conséquence, que, quand il n'y aura qu'un évêque pour un diocèse, et qu'un euré pour une paroisse, il soit reconnu de tous; que quand ils seront deux, l'ancien eurent terminé leur grand travail

soit replacé, de manière que le nouveau lui succède de plein droit, à moins que la confiance des peuples n'exige que celui qui devroit ceder la place, y demeure. Enfin, ils demandent aux pasteurs insermentes . avec lesquels ils croient pouvoir traiter, une déclaration d'adhésion an decret de pacification, faite dans les trois mois qui suivront la proclamation de ce decret dans l'eglise métropolitaine de Paris, laquelle se fera de la part des évêques, par-devant le metropolitain, et à son defaut, par-devant le plus ancien suffragant ; de la part des curés , entre les mains de l'eyêque diocesain, on du presbytère, si le siège est vacant. Ils laissent néanmoins aux anciens titulaires, qui n'auroient pas rempli cette condition dans le temps marqué, l'esperance d'être employes ailleurs que sur les sieges ou dans les cures qu'ils occupoient avant les disputes.

À l'égard des deux dernières questions, s'il est nécessaire d'adresser au pape le plan de conciliation, et s'il est convenable de l'adresser aux évéques des églises étrangères : les Pères du concile disent qu'illeur paroit dans l'ordre d'informer Sa Sainteté de toutes leurs opérations, et de lui adresser le décret dont il s'agit, en la suppliant d'employer tous ses soins pour pacifier notre église et pour ramener nos frères à des sentiments de concorde et de paix. Ils opinent de même sur le second chef, dans la confiance que ces eglises les consoleront, contribuant, autant qu'elles le pourront, à la cessation de leurs maux.

Le décret de pacification qui suit ce plan, en contient la substance et les conditions. L'article 7° déclare que l'église gallicane « n'admet au « rang de ses pasteurs, que ceux » qui ont manifesté leur fidelité à la » république, et qui en out donne » la garantie prescrite par la loi. »

Aussitôt que les Percs du concile

touchant la pacification, ils voulurent en faire part à leurs adhérents, par une lettre synodique qu'ils leur adressèrent. Ils s'y extasient à la vue du courage étonnant avec lequel ils ont surmonte les obstacles qui s'opposoient à leur réunion, et sur la charite tendre qui, comme une vive lumière, a pénetré leurs cœurs, conduit leurs pas, dirigé leurs démarches, et porté toutes leurs pensées vers ces frères, qui veulent en vain élever un mur de séparation, pour des opinions différentes, suscitées et entretenues par ces intérêts divers. Ils racontent qu'ils ont sollicité le pape, « par tous les motifs de charité et » pour l'intérêt de la religion même. » de se rendre pacificateur. » Ensuite, tournant leur zele vers les pasteurs et les fidèles, ils leur prêchent, entr'autres choses inutiles à rapporter, la grace de Jesus-Christ, « sans » laquelle, disent-ils, nous ne som-» mes rien, sans laquelle nous ne » pouvons rien. Que les saintes Ecri-» tures, ajoutent-ils un peu plus loin, » retentissent sans cesse aux oreil-» les de tous, soient sans cesse dans » les mains de tous : » deux chefs qui ne sont pas les seuls à l'égard desquels les révérends évéques et les vénérables pretres du conciletendent la main aux disciples de Jansénius et de Quesnel, au prejudice de l'orthodoxie et de la soumission due aux décisions émanées de l'Eglise. Dans une autre synodique adressée aux pères et mères, etc., ils osent bien placer parmi les livres les plus intéressants pour la foi et pour les maurs, des ouvrages fabriques par des mains janschiennes, et remplis des erreurs du parti ; tels que l'aunée chrétienne de Letourneux, l'exposition de la doctrine chrétienne de Mezengui, le catéchisme de Naples, autrement institution et instruction chrétienne, dédiée à la reine des Deux-Siciles, et autres semblables.

Mais toute leur affection n'est pas dans le sens que rirconscrite dans le jansénisme, ils publicains, e an conservent bien encore une bonne monstruemes.

part pour la république française. Suivanteux, « le gouvernement ré-» publicain est celui qui se rappro-» che le plus des principes de l'E-» vangile; et cette sage liberté, cette » égalité civile qui en sont les vérita-» bles bases, ne semblent-elles pas » propres, s'ecrient-ils avec enthou-» siasme, à rappeler dans l'ordre po-» litique, l'ordre même que Jésus-» Christ est venu ramener sur la » terre(1)? »Commentu'ajouteut-ils pas encore, que c'est dans l'Evangile que Thomas Parne a puise les articles de ses droits de l'homme? Un blasphème de plus leur coûteroit-il beaucoup? Du moins, ils veulent que l'établissement et les progrès de cette admirable république soient l'œuvre de Dieu, et qu'on soit profondément aveugle, si on ne voit pas son doigt dans les triomphes qu'elle a remportes sur tous ses ennemis. Il nous paroît, au contraire, qu'un chretien sensé regardera constamment la république française, les crimes qui l'ont amenée, les atrocites qu'elle a commises, et toute la revolution operee en France par les philosophes ala Voltaire, comme un châtiment terrible, mais juste, que le ciel a exercé sur cette belle contree et sur l'Europe entiere.

Quoi qu'il en soit, abaissant leurs vues longues et penetrantes jusque dans la profondeur des plus secretes pensées, les pères aperçoivent dans les dissensions politiques qui divisent les Français, au sujet de leur chere république, « la principale cause » des divisions religieuses qui dè- » chirent, disent-ils, notre eglise. » En verite, si par leur église ils n'entendoient parler que de leur secte

<sup>(1)</sup> Il faut se ressouvenir que la république n'étoit qu'une anarchie désavouce par la plus saine partie de la nation, et que les termes de liberté et d'egalité pris dans le sens qu'y donnoient alors les républicains, exprimoient des opinions monstrueures.

nouvelle, on leur répondroit qu'ap-! paremnient ils ont raison, puisqu'ils doivent savoir à peu de chose près ce qui s'y passe; mais on voit qu'ils veulent designer ici l'eglise gallicane, dont ils se disent faussement les membres; et ils ont tort d'imputer au clergé de cette eglise, de se separer d'eux à cause de la republique, ou d'autres innovations faites dans l'ordre temporel, et pour des vues politiques. Ignorent-ils donc, ou ne se ressouviennent-ils plus qu'on offrit, dans le sein même de l'assemblée nationale et dans toute l'étendue de la France, de prêter le serment exigé, avec la seule réserve des droits de la religion et de ceux de l'Eglise? Reserve qui fut rejetee même par un decret.

Mais c'est trop nous arrêter sur une pièce, dans laquelle on s'attend bien qu'on trouvera l'empreinte du cachet de ceux qui la firent ou l'ap-

prouverent.

Le concile invite ensuite, par un décret, les églises des pays reunis à la republique française à venir partager ses travaux. Il en emet un autre sur la foi, dans lequel il condanne l'hérésie de la rebaptisation, " et toutes maximes, toutes propo-» sitions tendantes à faire commet-» tre des actes de violence, sous » prétexte de defendre la foi catho-» lique.... comme anti-chretien-» nes et subversives des principes » de notre sainte religion. »

Il falloit bien opposer au moins un décret ecclésiastique à l'armée de la Vendée, et aux fidèles qui, par attachement à la religion, avoient montré, dans une multitude de paroisses, une répugnance, et quelquefois une résistance si généreuse au nouveau schisme, que les intrus avoient été obligés de recourir à la force armée, pour pouvoir penetrer dans les postes qu'ils envahissoient, et s'y installer.

En appliquant au mariage d'une

la maxime par laquelle ils établis; sent, « que c'est à la puissance ci-» vile qu'il appartient proprement » de regler les conditions et les » formes nécessaires pour la vali-» dité des contrats, » les Pères du concile s'approprient l'erreur de ceux qui, enlevant à l'Eglise tout dreit qui lui soit propre sur le contrat matrimonial des chretiens. ainsi que sur le lien qui en résulte. et ne reconnoissant en elle, à cet égard, qu'une autorité, ou usurpee, ou precaire, empruntee et dépendante de la volonte des souverains temporels, ne lui laissent de pouvoir qu'à l'égard du sacrement, dont, disent-ils, elle est la depositaire, souveraine. Il convenoit en effet, qu'une eglise inventée recemment, et bâtie sur un nouveau plan, admît aussi une doctrine assortie, et qu'elle s'unît à d'autres ennemis de l'église ancienne, afin de pouvoir braver avec plus d'audace sa puissance et ses anathèmes.

L'erreur dont ils agit, et qui fait la base du decret du conciliabule sur le mariage, est opposée à la pratique constante des siecles du christianisme depuis les apôtres jusqu'à nous. Elle est contraire au dogme defini parle concile de Trente, dans plusieurs canons de sa session 24° de matrimonio, et de plus récemment encore par la bulle Auctorem Fidei, dans la condamnation de la 59° proposition du synode de Pistoie. Enfin, elle est tres-pernicieuse dans les suites déplorables qu'elle produit depuis que les ennemis de la religion ct de l'Église la font retentir aux oreilles des fidèles ignorants, libertins ou chancelants dans la foi.

C'est sur le même fondement que les constitutionnels declarent, art. 2 de leurs décrets, « que la validité » du mariage est independante de » labenediction nuptiale. » S'ils eussent voulu parler franchement, ils eussent mis la présence du prêtre désimanière indefinie et sans réserve, gné par l'Eglice à la place de la bénédiction nuptiale, et ils ne se fussent point contredits; puisque, selon eux, les empêchements dirimants apposés au mariage par la seule puissance ecclésiastique, n'atteignent que le sacrement.

Au reste, les faiseurs de concile, ou sentent bien qu'ils forment à cux seuls et avec leurs adhérents une église tout entière et indépendante de toute autre, ou se croient au-dessus de l'autorité de l'Eglise universelle, à laquelle ils se disent néanmoins fortement attachés; car, ils tranchent sur la proclamation des bans du mariage, dont ils n'exigent que deux faites au prône ; et sur les degrés prohibés, n'appelant l'autorisation de l'evêque, que pour bénir les mariages « contractés entre beau-» frère et belle-sœur, oncle et nièce, » tante et neveu .... ( et ) entre les » cousins-germains. »

Cependant il faut leur savoir gré de ce qu'ils reçoivent l'Evangile et l'enseignement de l'Eglise universelle sur l'unité, la perpétuité et l'indissolubilité du mariage; même que le sacrement « ne peut être conféré, ni aux » ecclesiastiques engagés dans les orvidres divorcées, ni aux » dres sacrés, ni aux religieux et elipe gieuses, ni aux pécheurs publics. »

Nous passons sous silence d'autres decrets et canons sur la réformation des mœurs des ecclésiastiques et des fidèles, ainsi qu'une lettre synodique aux pères et mères dont nous avons dejà dit un mot. Il suffit de remarquer que les Pères du concile ne laissent point échapper l'occasion d'exalter leur ministère, de prouver leur attachement à la république, d'exhorter leurs adhérents à voler aux armes pour la defendre, quand ils y sont appelés, et de condamner indiréctement les armées qui combattoient pour la cause de la royante.

Ils dressèrent aussi un décret pour l'organisation des ecoles chrétiennes. On y remarque qu'ils pla-

cent parmi les livres élémentaires à mettre entre les mains des jeunes gens, l'ancien et le nouveau Testament.

Le décret sur la vacance des offices coclésiastiques offre quelques d spositions dignes de trouver place ici. Le 1ºc article est ainsi conçu: « Les offices » ecclésiastiques vaquent par mort » naturelle ou civile, par émigration, » déportation indéfinie, abandon, demis-» sion, mariage, apostasie, ou pro-» motion à un autre office, suivie « de la prise de possession. »

On y établit des monitions à faire à l'absent, et un tribunal compose de l'evêque et de trois membres du presbytère, nommés par l'accusé: de trois archiprêtres, nommes par l'évêque, et de trois curés, nommés par les curés de l'archiprêtre de l'accusé. Il y a appel du jugement porté dans ce tribunal, au métropolitain qui doit être assisté du presbytère de la métropole, de maniere qu'il y ait au moins dix juges. A l'égard d'un évêque, le tribunal qui le juge est composé du metropolitain et de ses comprovinciaux au nombre de sept, à chercher, en cas de besoin, dans la metropole voisine, etc., etc.

Dans le discours qui précède leur décret sur les élections, les constitutionnels ne reconnoissent que deux anneaux dans la chaîne non-interrompue de la succession des pasteurs; savoir l'élection et l'ordination. « C'est, disent-ils, par ces deux » voies, selon l'expression de Bos-» suet, que, de pasteur à pasteur, d'é-» veque à éveque, se transmet l'auto-» rité que Jésus-Christ laissa aux » apôtres. » Comme si la mission canonique n'entroit pas necessairement dans la chaîne dont ils parlent, et que le celèbre évêque de Meaux en eût meconnu l'indispensable necessité! Ils s'elevent ensuite contre la tyrannie des souverains et de la cour de Rome, l'insouciance du clergé et du peuple, et l'ambition

des chapitres des cathédrales, qui influerent, selon eux, sur les changements survenus aux elections des pasteurs de l'Eglise. Ils accusent les evêques nommes par la cour, d'avoir abandonne leur troupeau, lors de la nouvelle constitution donnée à ia France : d'où ils concluent la légitimité des évêques nouveaux, élus var le peuple et ordonnés par d'anciens évêques : et que c'est ainsi que la chaîne a eté continuée sans rupture ent re les premiers évêques et ceux qui occupent actuellement, disentils , leurs sieges. Enfin , ils relèvent leur election comme très-légitime, et leur institution comme plus conforme aux anciens canons. Du reste, pour les elections aux sieges et aux cures. ils se rapprochent de la constitution cicile du clergé, avec quelques nuances qu'ils y admettent.

Viennent à la suite de ces réglements deux autres décrets, dont l'un a pour objet de pourvoir aux sièges vacants, et l'autre d'en ériger dans les colonies. Ils en créent en conséquence, pour Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie , Cayenne , l'île de France, l'île Bourbon (ou de la Reunion), etc., et ils assignent les metropoles d'où ces nouveaux sièges

ressortiront.

Dans une nouvelle synodique sur divers abus introduits dans quelques paroisses, les Peres du concile s'elèvent avec beaucoup de vigueur contre les prêtres gyracagues qui, sans autorisation, de leur propre chef, et par des vues interessées, pent-être plus mauvaises encore, vont se jeter sur les paroisses, ou pour y supplanter les pasteurs légitimement établis, et s'emparer de leurs places, ou pour pactiser avec des peuplessans curés, promettant de les desservir moyennant une modique retribution; singerant ainsi dans le ministère pastoral sans autres titres que leur ordination et le choix que ces peuples |

Pères du concile reprennent comme très-déplacee, comme subversive de l'ordre, pleine de scandale et suspecte d'intentions perverses. Ils gourmandent ceux qui transigent de la sorte avec ces prêtres inconstants; ils veulent qu'on les repousse, et ils apprennent aux peuples que leur droit inalienable de choisir leurs pasteurs, droit qu'eux-mêmes reconnoissent volontiers , qu'ils defendent de toutes leurs forces, et que même ils creeroient s'il n'étoit pas dejà établi, ne va cependant point jusque là. Il nous paroît que c'est dommage que des casuistes si profonds etsi fermes dans leurs principes, aient sitôt oublié qu'ils placoient naguère la chaîne de la succession pastorale tout entière dans ces deux anneaux, l'élection et l'ordination; et qu'en consequence le ministère de ces prêtres gyrovagues devoit être, à très-peu de chose près, aussi légitime que celui des évêques du concile. L'élection de ceux-ci avoit-elle été plus canonique? Et les prêtres *gyrovagues* avoient-ils reçu une ordination moins efficace? Mais quand on innove, les contradictions sont souvent commodes ; quelquefois même elles deviennent necessaires : tout l'art consiste alors à ne pas les prodiguer, et à les couvrir d'enveloppes apparentes et hien ajustées. Les Pères ont ensuite bonne grâce à s'écrier : « prêtres! les évêques sont » vos supérieurs. » ( La constitution civile du clergé, dont vous avez juré le maintien, ne le dit pas fort clairement sur ce qui concerne la juridiction. ) « Jésus-Christ les a placés au-dessus » de vous pour gouverner l'Eglise. » ( Mais la même constitution vous défend de gouverner sans les prêtres et avec une autre prépondérance sur eux, que celle d'un simple president dans un tribunal. ) « Et vons » osez vous ingérer ( il falloit ajouter » comme nous), dans ce gouverne-" ment, sans leur approbation, sans ont fait d'eux. Conduite que les » leur consentement, contre leur

n ordre exprès. » Nous ignorons si ies ecclesiastiques auxquels s'adressoit cette apostrophe virulente, y repondirent : ils avoient du moins beau jeu. Quoi qu'il en soit, les Peres invoquent avec assez de maladresse le 50° canon arabique, qui ordonne qu'il n'y ait qu'un évêque dans une ville, et qu'un prêtre dans une église de la campagne. Ils se plaienent aussi de la dureté de plusieurs fideles envers leurs pasteurs; et enfin ils décrètent qu'aucun prêtre ne doit s'immiscer dans l'exercice des fonctions pastorales de son propre mouvement, sans y être dument autorisé par l'évêque, ou par le *presbytère*, en cas de vacance du siège; et qu'étant ainsi placé, il ne puisse être rejeté sans un jugement du même tribunal. Un autre article porte encore, que « la religion impose aux fidèles » l'obligation de fournir aux besoins » de leurs pasteurs, aux depenses » du culte, et aux frais communs du » diocèse. »

Dans l'exposé des principes uturgiques, qui précède deux décrets sur cette matière, exposé où l'on trouve quelques vues saines et lumineuses, les Pères avoient ajourné le 7e article ainsi concu : « La liturgie doit, au-» tant qu'il est possible, associer » l'intelligence des fideles au sens » des prieres et des cérémonies. » Proposition qui se rapprochoit en effet de la 86° de Quesnel, et de la 66° du synode jansénien de Pistoie, comme tendant à introduire l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques. Mais devenus bientôt plus hardis, ils l'insinuèrent dans le considérant du second décret, et y ordonnèrent non-sculement que les prières du prône se feroient désormais en langue vulgaire, mais que, « dans la redaction d'un » rituel universel pour l'église galli-» cane, l'administration des sacrements » sera en langue française : les formules " sacramentelles seront en latin. " Ils veulent aussi que, hors le cas de né |

cessité, les fidèles communient seulement à la messe, immédiatement après le prêtre. Ils ordonnent encore qu'on lise , après les prières du prône, et à la première et dernière messe, où il y en a plusieurs, l'épître et l'évangile, y ajoutant, à la grande messe, une instruction, et aux autres messes, les réflexions qui accompagnent l'épître et l'évangile. On entend apparemment recommander ici l'année chrétienne de Letourneux. Nous ne ferons ancune réflexion sur ce que le concile ordonne touchant l'administration des sacrements en laugue vulgaire, sauf les formules sacramentelles : peu de jansénistes étoient allés jusque-là, quoique ce fût leur vœu bien prononce; et l'on sait assez avec combien de raison l'Eglise s'oppose a de pareilles entreprises.

Suit un réglement pour maintenir l'ordre et la décence dans la célébration de l'office divin. On y bannit du sanctuaire, les laïques, et du chœur les fenimes. Il y est defendu aux pauvres de mendier dans les églises; et on y invite les fidèles à ne leur faire l'aumône qu'à la porte du temple. Enfin on établit des silentiaires, pour maintenir l'ordre pendant les offices.

Dans d'autres décrets sont instituées 1.º une fête commémorative du rétablissement du culte, laquelle doit être solennisée à perpétuité, le dimanche de la Quinquagesime; 2.º des prières pour la république, placées dans le canon de la messe, dans les oraisons et collectes, au salut.

Ces deux décrets sont suivis d'un autre, dans lequel on arrête, que « tont catholique français doit aux » lois de la république une soumis- » sion sincère et constante. » Tant la desce eléments! On renouvelle aussi l'article du décret de pacification, rapportéci-dessus, pag. 285, coll. 26 Mais une pièce plus curieuse eucore, c'est l'instruction du concile

pour exhorter les peuples à prêter le l serment de haine à la royauté et à l'anarchie, etc. Ces casuistes ne voient rien dans ce serment qui puisse effraver la conscience d'un français timoré. Ils réfutent des objections assez légères qu'ils supposent qu'on y fait. Ils appellent à leur secours les principes du richerisme le plus pur. Ils donnent leur exemple comme une des règles qui doivent bannir les doutes, terminer entièrement la cause. Suivant eux, Jésus-Christ " consacre par sa conduite cette » grande maxime conservatrice des » droits des puissances: l'Eglise est » dans l'état, et non l'état dans l'Église. » Maxime qui ne peut présenter un sens vrai que quand on l'applique aux objets du ressort exclusif des puissances temporelles, et qui est fausse, quand il s'agit de la doctrine chretienne, de l'administration des sacrements, du gouvernement spirituel des àmes, à l'égard desquels le souverain, quel qu'il soit, doit se soumettre, d'après l'ordonnance de Jesus-Christ lui-même, à la puissance ecclésiastique, en sorte qu'en ces points l'état est véritablement dans l'Eglise, non l'Eglise dans l'état. Au reste, il ne faut pas s'elonner si les Pères du conciliabule émettent sans explication cette maxime de saint Optat de Milève, qui ne l'entendoit pas comme eux. Ils avoient juré de maintenir la constitution civile du clergé, dont nous avons fait connoître le principe fondamental; et ils maintiennent en ceci cette constitution. « Nous vivons, nos très-» chers frères , disent-ils encore , » dans un état républicain, nous y » voyons les droits de l'homme consa-" crés, les opinions religieuses respec-" tées; le culte catholique y est non-» seulement toléré, mais encore pro-" tégé par les lois. " Si, par ces droits de l'homme, ils entendent ceux qui furent décrétés par l'assemblée nationale, ces casuistes se montrent admirables, en y applaudissant. Ils [

le sont encore plus, quand ils réduisent la religion catholique à des opinions religieuses et au culte, à moins que par ce mot culte, ils ne pretendent désigner la religion tout entière; dans ce cas, le concile ne paroît guère bon théologien; et en se rejouissant de voir les doctrines contraires à la foi catholique, respectées, il fait justement soupconner qu'il n'est pas assisté par le Saint-Esprit.

Les Pères déploient toute la pompe de leur eloquence dans leur mandement du 28 octobre, à l'occasion de la paix d'Udine pour relever la gloire de la république, la protection du ciel sur elle et sur ses armes triomphantes. «L'histoire, s'écrient-» ils, en racontant la chute d'un » trône qui sembloit affermi par » les siècles, et que nulle puissance » au monde n'a pu defendre, dira » aussi de quelle manière s'est elevée » la république française.... Ebran-» lée , des le principe , au dedans et » au dehors, déchirée par des fac-» tions, épuisée par les deprédations, » minée par une guerre intestine, » elle s'est vue encore attaquée tout » à la fois par des puissances qui » avoient reuni toutes leurs forces » pour la détruire; mais elle s'est » affermie par les orages, et a ré-» sisté aux efforts combinés des » rois et des peuples ligués contre » elle, etc. » Sans doute que les Pères constitutionnels ne voyoient pas alors que cette republique si fière dans sa contenance, si robuste dans sa constitution, et si invinciblement appuyée par la valeur de ses tronnes victorieuses, viendroit, dans trois ans, expirer toutà coup aux pieds d'un etranger ; et que quinze années s'étant ensuite écoulées, le trône antique se releveroit en France, comme par miracle, de la poussière de ses debris, et réduiroit en poudre celui de l'usurpateur. Les Pères saisissent aussi l'occasion de la paix d'Udine, pour montrer | leur zele à mettre l'Ecriture sainte entre les mains de tout le monde. Ils disent que « celui qui ne marche » pas à la clarté de ce flambeau, » s'égare dans la vanité de ses pen-» sees. » C'est donc une loi imposée à tout fidele de lire les livres sacres. Mais comme tous ne savent pas les langues anciennes, il s'ensuit qu'ils sont tenus de recourir aux versions faites en langue vulgaire. Or, il se présente ici quelques embarras pour le choix : on a traduit la Bible à Genève, à Louvain, à Port-Royal, et ailleurs; est-il indifferent de se servir de la version faite par les ministres protestants de la capitale du calvinisme, ou de tout autre qui peut tomber sous la main? Il nous semble que les Pères, qui se répetent assez souvent sur cet objet, eussent dû penser à décider ce cas, et indiquer, s'ils avoient pu le faire, une traduetion de la Bible digne de confiance, et que tout fidèle, quelles que fussent ses dispositions, pût lire sans imprudence et sans danger. Mais il paroît que les Pères ne portoient pas leurs vues si loin, etqu'ils vouloient seulement soulager encore en ceci la douleur extrême que ressentent les jansénistes, leurs frères, depuis plus de quatre-vingts ans, époque cruelle où la bulle *Unigenitus*, qui les condamnoit, fut jetée dans l'univers catholique et reçue par lui avec un fatal respect.

Le concile termine son mandement par une invitation spéciale aux dissidents, de venir joindre leurs actions de grâces à celles des constitutionnels pour la paix proclamee sur le continent, et ne plus faire avec eux qu'une union sainte dans la pair et

la charité de Jésus-Christ.

Dans la synodique où le concile annonce sa fin et rend compte de ses travaux, il dit un mot qui reduit un peu la gloire que ses exploits contre les obstacles à sa tenue devoient lui assistrer aux yeux du monde entier. Ceux qu'ils taxoient avec larme de

« Réunis sous l'égide de la loi, dit-il, » depuis l'ouverture jusqu'à la clo-» ture du concile, nous avons eprou-» vé sans interruption la bienveil-» lance protectrice desautorités con-» stituées, qui se sont assurées les » droits les plus justes à notre recon-» noissance. » Ensuite ils font part à leurs adhérents d'une déclaration qu'ils adressent à toute la chrétienté, comme un monument à jamais durable de leur amour pour la vérité, et de leur conrage pour en défendre les droits.

lci, les reverends et vénérables tant évêques que prêtres, se plaignent que, quoique assemblés pour pacifier l'église de France, et qu'ils n'aient cessé d'ouvrir les bras à leurs frères dissidents, ils n'ont neanmoins obtenu presqu'aucun succes. De là . ils prennent l'Eglise universelle à témoin de leur conduite et de la conduite de ceux qui refusent leurs invitations tendres et fraternelles. Ils ajoutent que le respect dont ils sont penétrés pour le souverain pontife, leur ordonne de regarder comme apocryphes les brefs du 10 mars et du 13 avril 1791, et celui du 19 mars 1792, puisqu'ils ne sont revêtus, disent-ils, d'aucun caractère d'authenticité; et que, suivant eux, « s'ils étoient authenti-» ques, ils devroient être dénoncés à l'E-» glise universelle; car ils renferment » des assertions attentatoires aux » droits souverains des peuples et » surtout à la doctrine de Jésus-Christ. » en condamnant l'obeissance à des » lois qui ne sont pas contruires à celles » de la religion. » Voilà, pour nousservir d'une de leurs expressions, des symptomes bien saillants de leur profond respect pour le chef del'Eglise.

Cependant, ils gémissent « de » voir un grand nombre de chrétiens » plongés dans l'ignorance, au point » de creire qu'on ne peut être ca-» tholique sans le consentement du » premier des pasteurs. » Il nous paroît que les constitutionnels se montrèrent ici plus ignorants que

ce défaut. Car, s'ils se ressouvenoient | de ce que Jésus-Christ dit à saint Pierre, quand il l'établit fondement de son Eglise, de ce que les canons anciens, qu'ils vantent tant, avoient statué, de la discipline reçue de tout temps, de ce que les Peres enscignent d'une voix unanime, enfin de ce que l'histoire ecclésiastique atteste hautement, ils connoîtroient mieux les prérogatives du premier siège de la catholicité; ils sauroient que tout rayon qui ne tient pas à ce centre, est hors de l'unité; et que quand le pontife suprême a prononcé la sentence d'excommunication, il n'appartient pas à une église particulière d'en absoudre. Mais on nous parle d'actes arbitraires, comme si tout ce que l'autorité légitime a fait dans tous les temps contre les entreprises de ennemis de la religion, de l'ordre et du bien public, n'avoit pas toujours été signalé par eux comme arbitraire. Il semble aussi que les constitutionnels cherchent à s'armer ici de courage, et à soulever les peuples contre l'excommunication dont Pie VI les avoit menacés dans sonbref du 19 mars 1792, par la crainte qu'ils ont de l'exécution de cette menace.

Quoi qu'il en soit, ils osent espérer encore quelque remède aux maux de l'église de France, de la part du même pape dont on leur a cependant donné, disent-ils, l'assurance des dispositions bienveillantes à leur égard. Mais « dans cette at-» tente, ajoutent-ils, nous travaille-» rons sans relâche à répandre la lu-» nuere, jusqu'à ce que tous les yeux » voient la limite qui sépare l'autorité » légitime de l'abus qu'on peut en » faire. »Travail curieux, sans doute; lumières apparemment profondes et sublimes, mais encore inconnues au monde chrétien, puisqu'il faut un travail sans relache pour les y répandre. Cette jactance singulière a toute la physionomie d'une menace, qu'ils qu'ils réclament, et c'est de leur part

glise et à tous ses collègues dans l'épiscopat; on doit done s'attandre que les sources dans lesquelles ils puiseront leurs autorités et leurs documents, ne seront pas les mêmes que celles où l'Eglise enseignante trouve la tradition et les règlessages qu'elle regarde comme une boussole. ll est vrai qu'un grand nombre de jurisconsultes modernes leur fourniroient à cet égard une mine très-

riche à exploiter.

Après cette bravade menacante. les pères continuent ainsi : « Dans » le casoù l'acte de justice, que nous » avons sollicité tant de fois, nous » seroit refusé; considérant que nos » ennemis ( ces frères qu'on a tant » caressés jusque-là), après avoir dé-» chiré la France. n'ont cessé de nous » caloninier aux veux des autres égli— » ses de la catholicité, forts de la » justice de notre cause, de la droiture de » nos intentions ...; au nom des pasteurs » et de tous les *fidèles* de l'église gal-» licane, nous demandons un jugement » légal et canonique, de l'Eglise univer-» selle. En conséquence, nous faisons » an chef de l'Eglise les plus vives » instances pour qu'il convoque au » plutôt un concile acuménique, à la » décision duquel nous nous sou-» mettons d'avance. » Les constitutionnels jettent ouvertement ici le masque: ils demandent un jugement légal et canonique ; par ce jugement, ils entendent la sentence d'un concile œcuménique ; et c'est à une décision de cette nature qu'ils se soumettent d'avance. Peut-on méconnoître plus clairement, quoique d'une manière oblique , l'autorité de l'Eglise dispersée, et lui refuser l'infaillibilité que Jesus-Christlui a promise, quand il a dit qu'il scroit av c elle, TOUS LES JOURS, jusqu'à la fin des siècles, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle? Ou ces hommes téméraires espèrent qu'on leur accordera la tenue du concile adressent à leur tour au chef de l'E- lie comble de la présomption; ou ils

n'y comptent point; et alors leur de- | mande est illusoire, et ils ne l'émettent que pour tromper les peuples, gagner du temps, et solider leur re-

volte. Ce n'est pas tout.

« En cas de refus de la convoca-» tion d'un concile œcuménique, » nous demandons l'avis motive des » facultés de théologie et des univer-» sites de l'Europe. » Comme s'il pouvoit venir de la quelque décision bien rassurante contre le jugement du saint Siége et du corps des premiers pasteurs! « Surtout nous ré-» clamons le jugement des autres » eglises nationales, à qui la justice, » la charité et l'exemple des pre-» miers siècles imposent le devoir de » s'intéresser solidairement à toutes » les portions de l'Eglise catholique.» Comme si tous les évêques ayant dejà prononcé sur leurs sièges, d'une manière expresse ou tacite, avec leur chef, il pouvoity avoir quelque raison d'appeler en conciles nationaux ceux des diverses contrées. Les jansénistes Saint-Cyran, Quesuel et consorts ne portèrent pas d'abord leurs prétentions si loin. Ils n'exigèrent, pendant un temps, que des monuments attestant l'adhésion des eglises del Europe à la bulle *Unigeni*tus. Pourquoi leurs enfants se montrent-ils sitôt plus hardis et plus difficiles que leurs pères? Ils se vantent quelquefois d'être les disciples du grand Bossuct; comment osentils s'écarter de sa doctrine dans un point si essentiel et si périlleux? Cet évêque illustre ne disoit-il pas, et ne devons-nous pas dire tous avec lui: " De quelque manière que l'Eglise » donné son consentement, l'affaire » est tout-à-fait terminée; car il ne » peut jamais arriver que l'Eglise » gouvernée par l'Esprit de vérité » ne s'oppose pas à l'erreur (1)? » Enfin, les Pères s'écrient : « Placés » en face de l'incorruptible posté-

» rité, qui, du sein de l'avenir, s'a-» vance vers nous, nous faisons cette » déclaration solennelle qui attes-» tera au monde chrétien et aux gé-» nérations futures la pureté de notre » foi, la justice de nos réclamations, » l'esprit de charité envers nos frères, » et de soumission aux décision de l'E-» glise, qui nous animera jusqu'an » dernier soupir. »

Suivent quatorze acclamations, parmi lesquelles ils n'oublient ni leurs frères dissidents ni les défenseurs de la patrie, ni la république, dont ils demandent à Dieu la con-

servation et la prospérité.

On lit un peu après : « Extrait colla-» tioné sur les proces-verbaux des séances » du concile national de France , par les » évêques réunis à Paris, soussignés; et seel-» lé du sceau du concile national. A Paris, » le 4º dimanche du Carême, 18 mars, » de l'an de Jésus-Christ 1798 (28 ven-» tôse an 6 de la république française). » Les signataires sont : Saurine, Grégoire, Royer, Desbois, Wandelaincourt, Raymond et Clément.

Tel est ce conciliabule qu'on avoit donné d'avance comme devaut re médier aux maux qui affligeoient l'église de France. On y remarque un grand embarras au sujet des brefs de Pic VI, dont tour à tour on suppose et on rejette l'authenticité. On y fait semblant de vouloir une reunion entre les ecclésiastiques et les peuples des deux partis : on y offre même à cet égard des sacrifices apparents; mais on oppose au contrat de cette réunion des conditions impossibles: il ne faut rich moins que les pasteurs fidèles et les catholiques abandonnent l'unité dans laquelle ils se tiennent fermes, pour se jeter dans un parti isolé, néd'hier, et qui prétend imposer la loi : encore y réduit-on à zéro le nombre de ceux avec qui l'on dit qu'on vent traiter. On voit donc que ce grand appareil n'est qu'**u**n leurre qu'on cherche à mettre devant les yeux d'autant de dupes qu'on pourra,

<sup>(1)</sup> Defens. déclarat. Cleri. gallic. L. 3. c. 2.

afin de se relever du mépris souve- | Presque dans toute l'étendue de la rain dans lequel on est tombé, et de republique, le zèle ranime d'une déverser tout le blâme sur les eccle-i siastiques orthodoxes.... Une autre chose nous a étonne, en lisant le recueil dont nous venons de terminer l'analyse, c'est den'y avoir rien trouve de la part de la congregation charrée de travailler à la pleine et entière justification des titres des pasteurs actuels. Seroit-il arrivé qu'elle eût negligé cette tâche si importante; ou bien qu'elle n'eût rencontré, ni dans les anciens canons ni dans les monuments que fournit l'histoire, rien qui pût fairesaillir la légitimité de ces pretendus titres? Il est vrai que le conciliabule parle de cetté légitimité comme d'une chose évidente: mais le travail d'une congrégation entière se seroit-il réduit à une allégation qui demande des preuves péremptoires, et que l'on attend de toute part avec empressement ?

Proclam. du roi sur les décr. de l'ass. nat, pour la constit. civ. du clergé, et la fixat, de son trait. Canons et décrets du C. N. de France... mis en ordre par les evéques réunis à Paris.

PARIS (autre conciliabule national de) tenu par les constitution-

nels en 1801.

Il avoit été convoqué dès le 2 mars de l'année précédente, par quatre prélats du parti, qui formoient dans la capitale une sorte d'agence générale de leur clergé, sous le nom d'é-

veques reunis.

A les entendre dans leur lettre d'indiction, le synode national de 1797 « composé d'hommes qui por-» toient les honorables cicatrices de » la persécution, » avoit présenté à l'univers catholique une des assemblées les plus mémorables dont il soit fait mention dans les fastes de l'Eglise. On y avoit vu briller avec éclat, la pieté, le patriotisme, les talents, de profondes lumières. Traduits en diverses langues, ses canons ct ses décrets faisoient au loin l'admiration de tous les esprits éclairés. ses premiers pasteurs? A coup sûr

manière efficace avoit pris un nouvel essor. L'instruction étoit devenue et plus fréquente et plus lumineuse; des synodes, tenus avec une imposante régularité, avoient, par des statuts sagement redigés, remédié à des maux urgents, et préparé les esprits à se plier sous les règles salutaires d'une discipline homogène. Dix-huit ou vingt sujet elevés depuis à la plénitude du sacerdoce, consoloient l'épiscopat constitutionnel, et reparoient de la plusieurs des nombreuses pertes, qu'il avoit es-suyées ( par la mort, l'apostasie, le mariage, et l'abandon des fonctions épiscopales de plusieurs). Enfin, fécond en grandes œuvres, et après avoir rempli toute la mesure du possible, le concile de 1797 n'avoit échoué que contre son of jet spécial, l'extinction du schisme des dissidents. Mais on peut se consoler du non-succès en ecci : « L'Europe catholique est temoin de » nos invitations fraternelles; et l'his-» toire racontera aux siècles à venir » quelle fut notre conduite, et » quelle fut celle de nos adversaires.» D'ailleurs, on le sait assez, « le » clergé dissident, plus occupé, dans » l'ancien régime, de dignités et de » biens temporels, que d'instruire » les fidèles, abandonna, dans le » cours de la révolution, le trou-» peau qu'il avoit laissé croupir » dans l'ignorance. »

Nous demanderions volontiers ici aux réunis Saurine, Grégoire, Desbois, et Wandelaincourt, compositeurs et debitants de cette charmante circulaire, ce que c'est que ce schisme des dissidents qu'ils n'ont pu éteindre ; et comment il est possible de devenir schismatique, en professant, au péril de sa fortune, de sa liberte et de sa vie, la foi de l'Eglise dans tout son entier, et en demeurant notoirement dans sa communion, de l'aveu même de son chef et de tous PAR

si en agissantainsi les dissidents sont tombes dans le schisme, il faut attribuer ce schisme déplorable au souverain pontife, à tous ses collègues dans l'épiscopat, à l'Eglise universelle elle-même, qui n'ont point fait difficulté de communiquer avec eux, et qui partout les ont accueillis, proclamés comme de généreux confesseurs de la foi et de l'unité catholique. Nous demandons encore à ces évêques réunis, si la genération elevee sous leur conduite et sous la conduite de leurs collègues et de leurs coopérateurs, a montré, en matière de religion, une instruction beaucoup plus développée et plus lunineuse, que la génération formée précédemment par ce clergé qu'ils se plaisent à traiter tantôt de dissident tantôt d'incommunicant? Si celui-ci, à l'égard duquel ils affectent de garder toujours un profond silence, quand ils parlent de persécution, a quitté la France sans y être réellement forcé, et sans y avoir laissé des ouvriers évangeliques, pour porter secretement aux fideles repandus dans les villes, les bourgs, les villages, jusque dans les hameaux les plus retirés, l'encouragement, les consolations, la paix, en un mot, tous les secours qui sont dans les mains de la religion? S'il faut mettre au rang des fables inventées à plaisir, les decrets qui le déportoient dans des contrées étrangères, l'exiloient sur des plages meurtrières, ou le condamnoient à une mort cruelle? Est-il donc faux qu'un grand nombre de ses membres aient péri sous la hache des assassins, dans de sombres cachots, sur des échafauds dressés partout, dans des régions inhabilables, sur des vaisseaux où ils étoient entassés à fond de cale? Qu'ils nous disent eux, si, dans les circonstances difficiles où ils se sont momentanémenttrouves, leurs évêques et leurs prêtres ont fait éclater autant de patience, de résignation, de courage, de dévoûment et de zèle pour vo-le autres éalises du monde chrétien.

ler au secours de leurs adhérents. que les missionnaires catholiques en ont deployé envers les fidèles? Des faits nombreux et trop récents pour s'être echappés dejà de la mémoire de ceux qui les ont vus, et les registres qui constatent l'apostasie du sacerdoce arrachée à une multitude de ces enfants infortunés de la constitution civile du clergé, par la crainte des vexations, des cachots et de la mort, crient assez haut contre eux. Pourquoi donc tomber à tout propos sur le clergé insermenté; quand on sait, à ne pas en douter, qu'on ne le peut sans s'exposer à des contre-coups assommants, à des répliques accablantes?

Le premier synode national avoit leve hâtivement sa session sur des bruits très-alarmants, comme le témoigne l'évêque de la Seine : il n'avoit pu, en conséquence, terminer des obiets d'une haute importance . sur lesquels on eût désire qu'il statuât. Le nouveau synode devoit y suppléer, et porter ses regards en particulier sur « le rétablissement de » la pénitence canonique» ( si vivement désiré dans le dernier siècle par les jansénistes, et tenté déjà dans l'église de Sens), « la pratique des con-» seils évangeliques, l'éducation des » enfants, celle des clercs, l'établisse-» ment des séminaires, les études ce-» clésiastiques à ranimer, les movens » de pourvoir aux frais du culte et » à la subsistance des pasteurs, l'a-» mour de la république (expirante) » à fortifier, l'examen des fêtes reli-» gieuses à établir on à supprimer, » l'uniformité de livres symboli-» ques, ascétiques et liturgiques, » l'uniformité de statuts synodaux , » l'organisation diocesaine à complé-» ter , l'usage et l'abus des dispenses » et des reserves, le maintien de » nos libertes, qui ont ete le bou-» levard de l'église gallicane contre » les usurpations ultramontaines, » les relations avec le saint Siège et les

» le rappel des sectes au centre de l'unité, » et tant d'autres questions impor-» tantes et delicates qu'il faudra » aborder avec courage, discuter avec » profondeur, et decider avec cette » sagesse propre à maintenir les prin-» cipes inebranlables de la religion » catholique, en frondant les erreurs » et les abus qu'on a voulu lui asso-» cier. »

Le nouveau concile national devoit mettre en problème, si le concile de Trente est recu ou non en France; et l'on indiquoit pour fournir les renseignements ultérieurs à cetégard, les savants Mignot et Agier, dont le premier avoit appelé de la bulle *Unigenitus* au futur concile œcuménique, et le second décidoit tranchément que le concile de Trente n'étoit admis en France, ni quant à la discipline, ce qui est assez généralement vrai, excepté un grand nombre de points particuliers qu'on y a toujours suivis; ni quant à la doctrine, ce qui est entièrement faux. Les réunis vouloient qu'on discutât encore dans le synode de 1801, les erreurs qui s'étoient élevées depuis le concile dont nous venons de parler. Entreprise contraire aux droits de l'Eglise, qui a prononcé dejà sur plusieurs de ces erreurs. « Quoi! s'écrie l'évêque constitu-» tionnel de la Seine, qui s'opposoit » à la tenue du synode; l'on ose pro-» poser aux Pères qui composeroient » ce concile , de délibérer sur l'ac-» ceptation du concile de Trente, » de prononcer sur toutes les er-» reurs qui se sont elevées depuis ce » même concile. Quelle impruden-» ce! Que prétendent donc ces fai-» seurs de projets? Veulent-ils aug-» menter les troubles et les dissen-» sions ? Veulent-ils réveiller des » querelles que le gouvernement (il falloit dire que l'Église appuyée du gouvernement) s'est efforcéd'as-» soupir; rallumer un feu mal éteint » et capable de tout embraser? Veu» maux de l'église gallicane déjà » trop affligée, et la précipiter dans » une ruine entière qui deviendroit » presque inévitable? » Le synode devoit s'occuper encore de la pacification; « Aviser aux movens d'ac-» celerer la tenue d'un concileœcu-» ménique; examiner dans quelle » partie de la liturgie il convient d'in-» troduire l'usage de la langue vul-» gaire; indiquer la meilleure ma-» nière d'étudier l'Ecriture sainte, » et les exercices les plus convenables » pour en répandre le goût et la con-» noissance parmi les fidèles ; enfin , » régler, d'après nos libertés, quels « sont les rapports de discipline qu'il » convient d'entretenir avec le saint Siège. » Cette dernière question paroissoit assez inutile.

Telle étoit en raccourci, la vaste matière sur laquelle le clergé constitutionnel assemblé en concile national, devoit porter des canons et des décrets admirables. Les réunis en avoient conçu une haute idée, et pour préparer les travaux qu'exigeoient tant de choses à discuter, ils avoient invoqué les lumières et les talents de savants de toutes les classes. « On ne verra pas, disoient-ils, » l'Europe rétrograder vers » fausses décrétales..... L'antique » discipline commence à se relever » sur les debris de ce code apocryphe: » et l'époque n'est pas éloignée où » la constitution civile du clergé, qui fut » le sujet de tant de clameurs, de ca-» lomnies et de révoltes, paroîtra, mul-» gré quelques imperfections, un des ef-» forts les plus généreux pour restaurer » les formes antiques du gouverne-» ment ecclésiastique. »

» seurs de projets? Veulent-ils aug» menter les troubles et les dissen» sions? Veulent-ils réveiller des
» querelles que le gouvernement
(il falloit dire que l'Eglise appuyée
du gouvernement) s'est efforcé d'as» soupir; rallumer un feu mal éteint
» et capable de tout embraser? Veu» lent-ils accroître sans mesure les
» cette trempe, depuis qu'il a été pu» rific par la defection des deux

classes de prêtres (réguliers et sécu- et le devoir donnent à chaque pasliers ) « ordonnés dans l'ancien régime : » les uns entachés d'incivisme, les » autres d'apostasie. « Ces prelats ont saus doute raison de ne pas accuser d'incivisme les prêtres de leur création; mais pourquoi les séparer de la crasse honteuse des ecclesiastiques de l'ancien régime, quand on parle d'apostasie? Pardonnons-leur cependant cette bévue, effet tout naturel de la prédilection qu'ils conservent pour les prêtres auxquels ils ont imposé les mains. Du moins ils ne devroient pas se fâcher si rudement contre les apostats tirés de l'ancien régime; car il y a grande apparence que sans eux, ni les réunis ni leurs très-révérends collègues, n'eussent pas été faits évêques des rivières, des montagnes et des rochers dont ils portent les titres, et que malgré le généreux effort pour restaurer les formes antiques, qui a produit la constitution civile du clergé, ou n'eût pas vu, en France, de pasteurs de cette

Nous ne parlerons pas de l'instruction envoyée par les réunis aux conciles métropolitains, où nous avons puisé dejà quelque chose de ce que nous venons de dire. Il nous suffira d'observer que ces assemblées devoient se tenir dans le courant de l'été de l'année 1800, et préparer les voies ainsi que les travaux du synode qui devoit avoir lieu, en 1801, à Paris. Mais nous ne pouvons passer de même sous silence la circulaire adressée par les réunis aux évêques des églises étrangères.

Ils leur apprennent que l'épiscopat est un; que toutes les églises doivent s'intéresser mutuellement à ce qui les concerne; que c'est surtont dans les temps de désastres que doit se manifester cette tendresse mutuelle; que depuis dix ans l'église gallicane a vu peser sur elle tous les maux que pouvoient accumuler la persécution la plus féroce, et la di-

teur l'initiative pour accourir au soulagement de notre église; qu'une occasion se présente pour donner à l'église gallicane des preuves effectives de charité, le concile national indiqué pour la première année du dix-neuvième siecle, où l'on doit censurer de nouveau toutes les erreurs contre le dogme et la morale qui , depuis le concile de Trente, ont tenté de flétrir la virginité de la foi, etc. Les réunis vantent le courage que leur clergé a déployé dans la persécution. Ils se plaignent que leur foi et leurs mœurs ont été calomniées auprès des églises étrangères; qu'on y proscrivoit leurs apologies; qu'on y crioit a l'hérésie, sans pouvoir articuler un seul dogme auquel ils eussent donné atteinte: au schisme, quoiqu'ils ne cessassent de proclamer leur attachement inviolable au premier despontifes; à l'excommunication, quoiqu'il n'y en eûtaucune, et que si elle eût existe, il eût fallu, pour être valide, qu'elle fût prononcée par l'autorité compétente, que les inculpés eussent eté entendus, etc. Car ils ne reconnoissent pas les excommunications à Jure dont une frappe les schismatiques et les hérétiques.

« Nos adversaires, disent-ils en-» core, livrés entr'eux à l'anarchie, » et dont quelques-uns justifient, » par leur acte de soumission aux » lois ce que nous avons fait neuf » ans plutôt. »

Les réunis se permettent ici une contre-vérité manifeste. Les prêtres dont ils parlent avoient promis fidelité à la constitution qui etablissoit le consulat à la tête de la république, et dans laquelle il n'étoit pas question de la constitution civile du clergé. L'acte que ces prêtres avoient signé, ne faisoit aucune mention des lois, et il y avoit une déclaration insérée dans le journal officiel, par laquelle le gouvernement assuroit que la promesse de fidélité dont il s'agit, n'étoit outre chese vision la plus déplorable; que le droit | qu'un acte purement civil, et qu'il n'entendoit gêner en rien les opinions religieuses ni les consciences.

« Nos adversaires crientà l'intru-» sion, et prétendent que le fil de la » succession épiscopale est rompu... » Aux preuves irrefragables de la » légitimité de nos titres, de la pureté de » notre foi; à nos invitations multi-» plices pour conférer sur les points » contestés.... on a répondu par des » injures et des impostures.... Révé-» rendissimes évêques, la solidarité » de l'épiscopat vous impose le devoir » d'intervenir d'une manière posi-» tive dans nos debats.... Un juge-» ment prononcé sans nous enten-» dre eût été criminel, d'une part; » et de l'autre, frappé de nullité: » Rome païeune même eût censuré » une telle précipitation... Nous ne » vous ferons pas l'injure de pen-» ser qu'il y ait moins à attendre de » prelats chrétiens que d'un gou-» vernement païen. Ainsi la pru-» dence aura suspendu votre juge-» ment. »

Les décrets qui établissoient la secte constitutionnelle, étoient assez connus. Les erreurs et les principes schismatiques sur lesquels ces décrets étoient fondés, avoient été dejà condamnés par l'Eglisc. Les réunis et leurs collègues élevés à l'épiscopat en conséquence des mêmes décrets, en avoient juré le maintien ; leur cause étoit donc suffisamment entendue. Elle n'étoit pas moins connue la cause des évêques créés postérieurement à l'abolition de la constitution civile du clergé. Ils avoient été promus en suite de réglements arbitraires et opposés à la discipline recue : institués contre les règles établies partout, etc., sans compterque plusieurs envahissoient des diocèses dont les légitimes titulaires vivoient encore. Ainsi les prelats étrangers ne manquèrent pas à la prudence; quand ils prononcerent avec le pape, d'une manière expresse ou tacite, le même jugement que lui.

» ajoutent les réunis, pour lui au-» noncer le concile national qui doit » s'ouvrir le jour de la saint » Pierre de la présente année; » et pour le prier de nous envoyer » des delégues qui s'assureront » par eux-mêmes de la pureté de no-» tre foi, de la canonicité de nos fonc-» tions, de notre amour pour la paix. " Vous aussi, RR. FE., nous vous » en conjurons, venez-y comme té-» moins et comme juges : nos écrits , » nos sentiments, notre conduite, » sont les éléments sur la connois-» sance desquels doit s'asseoir une » décision sage et motivée. » Ils insistent sur cette invitation au concile, afin qu'on y envoie des députes, qui agissent en leur propre nom, et comme dépositaires du vœu collectif des autres diocèses. Mais il faut que ces députés se chargent eux-mêmes de la dépense, parce que le clergé français se trouve dans l'impossibilité absolue d'y concourir. Ils se réjouissent déjà dans l'espérance de voir au milieu d'eux, dans leur concile, des prelats députes par les églises étrangères. Ils disent qu'une seule décision a eté portée sur les affaires ecclésiastiques de France, la décision des facultés de théologie et de droit-canon de l'université de Fribourg-en-Brisgaw, qui a prononcé en leur faveur. Ils reclament de même l'avis de toutes les universités catholiques, le jugement des églises dispersées. Ils avouent que les prélats des pays situés hors de France connoissent l'état de la question sur laquelle ils appellent leur examen; ensuite ils recusent les évêques francais leurs antagonistes, et le premier des pontifes lui-même, comme parties intéressées avec eux, dans cette affaire majeure. Enfin les réunis assurent les évêques de la catholicité, que la circulaire qu'ils leur adressent est enregistrée dans les archives des l'histoire.

Nous ne nous arrêterons pas à une autre circulaire adressée aux Nous écrivons au chef de l'Eglise, metropolitains, dans laquelle les

réunis tonjours extasiés sur le conciliabule de 1797, envoient à l'admiration des siecles reculés son plan de pacification, qu'ils elèvent à côté des travaux célèbres qu'entreprit l'église d'Afrique pour apaiser les troubles qui la désoloient du temps des donatistes. Mais ce qu'ils trouvent de plus étonnant dans les opérations de ce grand synode, c'est son merveilleux decret sur le mariage, où il sut rendre si pleinement à la puissance temporelle la disposition entière de ce qui la concernoit, tout en conservant inviolablement à l'Eglise les droits qui lui appartiennent dans l'administration des sacrements. Etoppement que ne partageront pas sans doute ceux qui savent que Luther, de Dominis et une foule d'autres ennemis de l'Eglise avoient prélude au concile, et enseignéavant lui les mêmes erreurs. On voit aussi, dans cette lettre, que les réunis prévoient avec complaisance, sur quelques données qu'ils ont reçues, que le synode décidera sur la reception du concile de Trente, et qu'il prononcera sur toutes les erreurs qui se sont élevées depuis ce concile. Deux points qu'ils ont grandement à cœur; il seroit aisé de dire pourquoi.

Nous avons insinué que Royer s'opposoit à la tenue du concile de 1801. En effet, les réunis lui reprochoient, peut-être un peu par jalousie, ainsi qu'il s'en plaint luiinême, d'avoir été transferé, on ne savoit trop comment, du siège de l'Ain sur celui de la Seine ; de n'avoir pas pourvu ceux du Loiret, d'Eure-et-Loire, et de l'Yonne où cependant sa juridiction de metropolitain n'étoit pas reconnue ; de s'être laissé abandonner par plusieurs églises de Paris, dans l'une desquelles il s'étoit fait de honteuses et sétrissantes rétractutions ; de ne plus reconnoître de réunis depuis qu'il etoit monté sur son nouveau siège : eufin de n'avoir pas tenu son synode | » pable de contrebalancer la sienne, diocesain, ni le concile de sa pro- | » et de paralyser tous ses efforts par

vince, demandes dans la lettre d'indiction du concile national pour 1801. Autant de griefs criants sur lesquels on lemenaçoit de poursuivre, disoit-il, sa déposition dans cette dernière assemblee. Mais independamment de ces motifs personnels, auxquels ce prelat ne se montroit pas insensible il en alleguoit d'autres assez raisonnables. Nous avons marqué ce qu'il pensoit à l'égard des discussions proposées sur le fait de la reception du concile de Trente et touchant les erreurs postérieures à ce concile; il prétendoit encore que l'église de France étoit trop agitée pour pouvoir se pacifier elle-même; que le gouvernement, qui annoncoit des vues de conciliation, ne verroit pas d'un œil indifférent une assemblee de cette nature ; et que le synode de 1797 avant appele la médiation du pape, il falloit lui laisser et au premier consul, l'initiative dans cette affaire, puisqu'il paroissoit certain qu'ils étoient entres en négociation ensemble pour ce sujet. Rover deduisit assez bien ses raisons dans deux lettres qu'il adressa, la première à tous ses collègues, la seconde anx metropolitains. Il dit dans celle-ci ces choses remarquables : « Ne croyez pas, reverends col-» legues, que nous poussions les » choses trop loin; nous connoissons » l'intention des rénnis ; ils ont trahi » eux-mêmes leur secret. Ces mes-» sieurs s'imaginent que le gou-» vernement n'a pas le droit de » changer ce qu'a fait l'assemblee » constituante en décrétant la con-» *stitution civile du clergé :* ils prétendent » qu'il faudroit pour cela, une as-» semblée générale de la nation ; et » c'est en conséguence de cette pré-» tention qu'ils veulent, à quelque » prix que ce soit, convoquer et » tenir un concile national, afin » d'opposer au gouvernement une » autorité rivale, une puissance ca" une résistance forte et bien com-

Les réunis répondirent avec vivacité à l'évêque de la Seine, qui enfin céda lui-même, et à leur invitation tout s'ebranla dans l'eglise constitutionnelle : les archiprêtres, où il y en avoit, tinrent leurs conférences; les évêques, leurs synodes; les métropolit ins, leurs conciles previnciaux ; et le conciliabule indiqué pour 1801, s'assembla.

Il s'ouvrit solennellement le 29 juin dans l'église métropolitaine de Paris. Il v avoit en dejà quelques scances preliminaires dès le 23 juin. On avoit décidé, dans celle du 28, après une longue discussion, que le concile emettroit la profession de foi de Pie IV, dans le sens qu'elle a toujours étécutendue par l'église gallicane. Comme si cette eglise particulière et si orthodoxe avoit entendu la profession de foi dont il s'agit, dans un autre sens que l'Eglise universelle l'a constamment elle-même entenduc. Mais il étoit permis sans doute aux constitutionnels d'inventer des restrictions et de nouvelles rubriques, quandil s'agissoit d'enoncer une profession de foi.

On vit sieger dans le concile, neuf métropolitains, trente-trois évêques des departements, huit ecclésiastiques fondés de pouvoirs, cinquantetrois prêtres que la detresse avoit admis, et deux italiens envoyés par quelques brouillons du Piemont et du pays de Gênes : en tout cent six Peres. Claude Lecoz, évêque de Lille-et-Vilaine et metropolitain du Nord-Ouest, y presida, assisté de Dominique Lacombe, évêque de la Gironde et metropolitain du Sud-Ouest, et *Henri Grégoire*, évêque de Loir-et-Cher. Claude Débertier , évêque de l'Aveyron, en fut nomme promoteur, et on lui associa Paul-Félix Joseph Baillez, curé, dit-on, de Saint-Etienne-du-Mont à Paris, et François de Torey, qu'on qualifie de Superieur du seminaire de Reims. Il y cut cinq congrégations qui avoient pour objets respectifs, la paix et les libertés de l'église galicane; la foi, les mœurs et l'enscignement ecclésiastique; la discipline intérieure, c'est-à-dire, comme on l'explique, les sacrements et la liturgie; l'organisation de l'église gallicane, enfin le code ecclésiastique.

Henri Grégoire prêchale discours d'ouverture. Après avoir lu cette pièce, qui n'est pas frappée au coin de l'eloquence ni à celui du bon goût, on se demande quels en sont la nature, le plan et le but; etl'on se voit force de la reléguer parmi les rapsadies plus philosophiques que chrétiennes, dignes d'une imagination exaltée bien plutôt que de la bouche d'un évêque. On y remarque surtout l'opposition de l'auteur à l'autorité des papes, son penchant pour le jansénisme, son dévoûment à la souveraineté du peuple en faveur de laquelle il invoque, un texte du XV° concile de Tolède, où il est autant question de cette souveraineté prétendue, qu'il y est question de l'Alcoran. Il parle « avec » attendrissement de la caducité des » trônes et du courage des fondateurs de » la liberté. » Il dit que la religion a apporté du ciel*l'égalité;* que « les em-» pereurs païenss' acharnèrent d'au-» tant plus à la persécuter, que ses » principes de *liberté* pouvoient ebran-» ler le colosse de leur puissance .... » observation trop peu développée » par les historiens. » Revenant encore à la charge contre les papes, il cite avec eloges les auteurs récents qui ont partagé ses sentiments à cet egard; entr'autres Eustache Dégola, ce prêtre de Gênes, qui vint au concile de la part de huit ecclésiastiques et de deux avocats, et qui y fut recu avec admiration, comme députédes églises d'Italie; Solari, evêque de Noli, très-affectionné à l'église constitutionnelle, et qui avoit eu déjà le courage de dénoncer au gouvernement de Ligurie , la bulle.

Aurtorem fidei; « bulle, ajoute l'ora-» teur du concile, repoussée à Na-» ples, à Venise, à Milan, à Florence, » en Autriche. » Pourquoi n'ajoute-t-il pas en France; puisque lui, Grégoire, et encore quelques restes du partijansénien n'en veulent pas? Heureusement que le cardinal Gerdil a demontre le contraire de l'assertion de notre prédicateur synodal. en prouvant qu'un grand nombre de prélats avoient adhéré positivement à cette bulle, par des lettres; et que les autres y avoient donné tacitement leur consentement, en ne réclamant pas. Mais l'évêque de Loir-et-Cher se moque de cé consentement tacite; il ne reconnoît même que le concile œcuménique comme tribunal suprême de l'Eglise. Enfin, il vient caresser à sa manière, les dissidents qui, suivant ce qu'il en assure, ont celebré le saint sacrifice sur les cadavres des patriotes, jeté la discorde dans les familles, divise les époux, les frères, les enfants, les amis, etc.; et qui auroient dù penser, d'après un Pere illustre, « qu'il » falloit tout supporter, plutôt que » de rompre la concorde dans l'E-» glise de Dieu, etc. » Telle est en abrégé l'analyse de ce discours, que l'on peut regarder comme une preface digne du concile auquel on le fit servir de prelude.

Malgré le décret par lequel les Pères s'étoient déclares constitués en concile national, après avoir vérifié leurs titres et leurs pouvoirs respectifs, les éléments qui devoient former cette assembléen étoient pas encore reconnus le 20 juin; ce ne fut que le lendemain qu'on procéda à la vérification des pouvoirs de chaque député.

Desbois, évêque de la Somme, qui prévoyoit que cette opération entraîneroit des difficultés, cût désiré qu'on la renvoyât après qu'on se fût occupé « de la pacification tant » avec le chef de l'Eglise qu'avec les » dissidents. » Mais la discussion s'engagea et devint des plus vives.

La lettre d'indiction n'avoit pas servi partout de règle. Elle fixoit à trois le nombre des députés du second ordre que chaque métropole devoit envoyer au concile. Cinq s'y etoientconformes; les autres avoient nommé jusqu'à dix prêtres, sous pretexte qu'ils représentaient les eglises diocesaines de l'arrondissement métropolitain. Il se présentoit encore d'autres ecclésiastiques autorisés seulement, ou par des conferences, ou par des pasteurs isoles et inconnus, ou enfin par des membres du concile sans aucun caractere à cet effet.

Effravés d'une si étrange irrégularité; craignant la prépondérance que pouvoit exercer cette multitude de prêtres dans les delibérations; instruits des reproches faits assez légitimement au concile de 1797; esperant aussi que le gouvernement s'entendroit avec eux dans la grande affaire de la pacification : enfin, jaloux de reconquérir à l'épiscopat des droits que la constitution civile du clergé lui avoit enlevés, et de venger l'eglise constitutionnelle de l'accusation de presbytérianisme en matiere de gouvernement, accusation dont elle avoit peine à se defendre d'après ses lois constitutives, plusieurs évêques, et peut-être tous eussent bien desiré d'environner leur nouveau synode de consideration, lui donner un air imposant, et le rapprocher le plus qu'il seroit possible des formes usitées dans la composition des conciles. Ils s'apercevoient d'ailleurs, qu'admettre indistinctement tous ces prêtres, c'etoit détruire l'égalité des églises, violer leurs droits respectifs, favoriser l'insubordination, et plier sous une cabale qui avoit ose fouler aux pieds la lettre d'indiction, approuvee de fait par tous les évêgues. En consequence de ces motifs, plusieurs prelats prirent la résolution de soutenir avec vigueur les droits de l'episcopat contre les prétentions exaordre.

Ceux-ci, accoutumés à voter avec les evêques dans les conseils diocesains, et à voir les simples prêtres v exercer une préponderance etablie par la constitution civile du clergé, vouloient forcer l'entrée du concile, et y avoir voix deliberative en tout. Peu constants dans le choix des movens pour appuver leurs prétentions, ils se presenterent successivement comme représentants des dioceses, comme députés d'un ordre qui fait partie de la hiérarchie ecclesiastique, comme successeurs des soixante-douze disciples, comme simples prêtres, etc., alleguant l'antiquité, les conciles de Jérusalem. de Constance et de Bâle, les exemples des abbés, des généraux d'ordre, des universités, des chapitres, l'antorité de quelques auteurs surtout parmi les modernes : car aussitôt qu'ils se vovoient debusqués d'un poste dont ils s'etoient saisis sans trop savoir s'ils pourroient s'y maintenir, ils se hâtoient de se retrancher, avec la même inconsidération. dans un autre. Mais ils ctoient forts en nombre; et ils avoient encore d'autres armes avec lesquelles ils pouvoient jeter efficacement l'effroi dans le cœur des évêques.

Cependant il falloit mettre de l'ordre dans une discussion si importante. Pour y parvenir, « le » concile décrète que la vérifica-» tion des pouvoirs commencera » par ceux des représentants des » évêques, ensuite des députés » des métropolitains, et qu'elle se-» ra terminee par celle des eglises

» venves. »

La vérification des titres des députés de la première classe excita seulement de légers debats, le principe etant généralement reconnu. Mais quand on en fut aux envoyés des métropoles, la discussion de-

gerées des ecclesiastiques du second | des actes du concile. Nous n'en dirons que fort peu de choses.

> Le rapporteur se montra favorable aux prêtres, vu la difficulté de faire les elections dans beaucoup d'endroits. Quelques évêques se rangérent de son avis par amour de la concorde. Celui de la Somme, un des réunis, posa brièvement des principes exclusifs. Mais l'évêque du Jura, s'attacha, dans un discours qui fut long, et souvent assez vif, à detruire les moyens employés par les ecclésiastiques du second ordre pour faire valoir ce qu'ils appeloient leurs droits.

Il leur apprend que le representant d'une église particulière c'est l'évêque, et qu'il ne peut pas plus y avoir deux représentants d'une même eglise dans un concile que deux évêques sur un même siége: qu'un concile est la représentation des églises d'une province, d'une nation ou de toute la catholicité. selon qu'il est métropolitain , national ou œcuménique : qu'il y a donc loin de là à une assemblée du clergé. ou la représentation des ordres qui composent la hiérarchie doit avoir lieu : que les soixante-douze disciples n'etoient pas prêtres, quand ils furent envoyés, et que leur mission etoit bornee pour le temps, pour les lieux, pour les personnes et pour les choses, bien différente en cela de celle des prêtres : que de seize à dix-huit cents conciles dont on a les actes, on ne voit les signatures de quelques prêtres que dans vingt-cinq senlement; encore ces ecclesiastiques signataires étoient-ils, « ou » des légats du saint Siège, ou » fondés de pouvoir de la part des » evêques; ou députés des eglises » veuves, ou appelés pour concou-» rir au jugement de leurs pairs » dans des causes personnelles, ou » enfin des hommes d'une doctrine » rare, qui avoient rendu de grands » services, et à qui on permettoit vint très-vive et très-longue : elle | » de delibérer et de signer, parce occupe 264 pages dans le Irr volume | » qu'ils avoient eté specialement

» convoqués. » Il résout les objections tirces des conciles de Jerusalem, où les anciens étoient probablement, dit-il, tous évêques, et de ceux de Constance et de Bâle, dans lesquels on votoit par nation, etc. Il apostrophe les prêtres de divers arrondissements métropolitains, et tous les autres en géneral. Il leur dit qu'ils n'ont rien de communavec les abbés, les généraux d'ordre, etc.; que l'antiquité, qu'ils réclament avec tant de confiance, ne leur est pas favorable, et qu'ils ne peuvent s'appuyer que sur celle qui ne remonte pas au-delà de 1797, faisant allusion au concile national, composé de deux tiers de prêtres sur un tiers d'évêques, synode taxé de presbytérien, et qui ne fut un concile, selon lui, que parce qu'il s'y tronva plus d'evêques qu'on n'avoit osé l'espérer, et qu'ils se réunirent souvent seuls dans des assemblées où plusieurs points importants furent decides. Enfin, il parle d'anarchie, d'intrigues, d'acariâtres; d'où il est aise de conclure que la subordination et l'accord ne régnoient pas très-admirablement dans le clergé constitutionnel.

Paul-Benoît Barthe, évêque du Gers, entre plus avant dans la question. Son discours, qui occupe 160 pages dans le let volume des actes du concile, est moinsénergique que celui de Moyse, évêque du Jura; mais il nous paroît plus fort en preuves

et plus abondant en détails.

Il commence par piquer l'amourpropre des Peres du concile. « Ob» servez encore, leur dit-il, que
» dans les conjonctures présentes,
» votre décision va faire connoître
» vos principes sur la nature de l'or» ganisation de l'Eglise de Jésus» Christ. Elle va distinguer où con» fondre les signes de demarcation
» des différents degrés de la hiérar» chie sacrée : elle va, on vons jus» tifier d'un des reproches d'hérésie
» que vous ont fait les dissidents, on

» montrer peut-être leur légitimité: » elle va donner à juger de vos » moyens et de votre capacité dans » l'administration d'une des respec-» tables églises de l'univers chretien, » et faire connoîtie à coup sûr si » vous êtes dignes par vos lumières. » d'occuper vos sieges, autant que » vous l'êtes par vos vertus. Quoi! » votre première determination » por teroit-elle le moindre caractère » d'inconsidération? Vos premiers » pas dans la carrière auguste que » vous allez parcourir, déceleroient-» ils des vues d'un esprit de parti? »

Il distingue les divers objets sur lesquels un député peut prononcer par un suffrage definitif ou consultatif. Ces objets penvent être, ou des questions de foi, ou des reglements de discipline, ou des jugements personnels d'évêques ou de prêtres, ou enfin des operations financières.

Venant ensuite aux questions concernant la foi et les mœurs, il prouve, par la différence de la mission des apôtres, de celles des soixante-douze disciples : par le caractère d'infuillibilité active dont le Fils de Dien revêtit les seuls apôtres, et dans leurs personnes, le corps des pasteurs qui leur succèdent; par les actes des conciles, l'autorité exclusive qu'y ont toujours exercée les évêques pour les décisions doctrinales, leurs paroles adressées quelquefois aux prêtres : synodus episcoporum est, non clericorum : superfluos foràs mittite (1); par les dénominations qu'ils donnoient eux-mêmes aux conciles; par les saints Pères; la tradition de l'Eglise romaine, énoncée par les souverains pontifes; enfin, par l'autorité des écrivains ecclésiastiques, des theologiens et des canonistes, que les prêtres ne sont pas les juges ordinaires de la foi, et qu'ils n'ont pas

<sup>»</sup> chie sacrée : elle va, ou vous jus-» tifier d'un des reproches d'hérésie » que vous ont fait les dissidents, ou » en aggraver les imputations et dé-» (1) Ainsi parlèrent les évêques d'Egypte dans le concile de Calcédoine contre les prêtres qui entroient dans l'assemblec-» en aggraver les imputations et dé-» (Ap. Eard. 1. 2. col, 655.

droit, en vertu de leur ordre, ni du rang qu'ils tiennent dans la hiérarchie sacree, de prononcer d'une manière authentique, c'est-à-dire, par des suffrages définitifs sur cette matière, ni même de juger dans les causes personnelles des évêques.

Le citoyen Barthe (car c'est ainsi qu'on le caractérise, lui en particulier, dans les actes du synode), refute en passant l'abbe de la Chambre, qui prétendoit, en 1747, que les paroles par lesquelles le Sauveur communiqua l'infaillibilité active, concernoient aussi tous les prêtres. Il accable l'avocat Maultrot qui, dans plusieurs ouvrages, a eleve bien audessus de leurs justes bornes les droits des ecclésiastiques du second ordre. Il dit que « les jugements » des facultés de théologie sont des » jugements doctrinaux, mais non » pas des jugements coërcitifs ; des » jugements prononcés avec quelque » autorité, mais non point avec une » autorité qui soit une participation » de l'infaillibilité active accordée par » Jésus-Christ an collége des apô-» tres et au corps des évêques, leurs » successeurs. » li fait remonter ce peu de pouvoir à sa véritable source. aux concessions apostoliques, c'està-dire des papes. Ensuite s'elevant contre la folle prétention des prêtres, il s'écrie : « Proscrivez à jamais ce » système d'indépendance et d'anar-» chie; sans quoi aucune église de » la chrétienté ne voudra vous re-» connoître comme des dépositaires » de la doctrine...; ou plutôt dans » toutes les églises, votre décret sera » proscrit comme renouvelant une » hérésie d'autant plus finneste, » qu'elle sape toute autorité de l'E-» glise dans ses fondements, et donne » un libre accès à toutes sortes d'er-» reurs dans son sein. » Enfin, on voit encore 36 pages consacrées dans le discours de cet évêque, à refuter les objections tirées de toute sorte de sources en opposition à la thèse qu'il defendoit assez bien.

Deux prêtres se distinguèrent aussi dans cette lutte entre les évêques et les ecclésiastiques du second ordre; Augustin-Etienne Frappier, curé, dit-on, de Donzy, et François de Torcy, dont nous avons dejà parlé. Leurs discours, assez peu étendus, ne sont pas bases sur des preuves bien solides: ils défendoient en effet une très-mauvaise cause. Maiscomme nous l'avons observé, ils etoient forts en nombre, et ils avoient entre les mains de quoi faire trembler tout l'épiscopat constitutionnel. Voyons comment le dernier mania cette arme si puissante, dans sa motion qui fut souvent interrompue.

« Enfin, ô révérends évêques. » s'écrie de Torcy, est-ce parmi vons » que cette question peut être agitée. » mise même en doute? D'où vous » viennent vos titres? qui peut en » prouver la légitimité ? Sans doute » vous ne voulez pas donner lieu-de » dire que vous n'êtes évêques qu'en ver-" tu d'une loi purement civile ? Non, il r » a cu un jugement sur une loi civile, un » jugement juridique, un jugement » prononcé par les ministres de l'Eglise. » Et qui l'a prononcé ce jugement? » le corps des pasteurs du second ordre. » Le premier ordre, aveuglé par » l'attachement de ses intérêts tem-» porels, osoit les confondre dans » cette cause avec ceux de la reli-» gion. (C'est un constitutionnel ian-» séniste qui parle. ) A son défaut, » le second l'a suppléé... C'est luiqui, » en se soumettant à la constitution » du clergé, a déclaré qu'elle n'a-» voit rien de contraire, ni à la foi, » ni à la vraie discipline, ni aux droits » réels de l'Eglise : c'est lui qui lui a » donné la sanction ecclésiastique.... ». Voilà, révérends évêques, la source » de votre droit incontestable aux siéges » que vous occupez; et aujourd'hui que » vous y avez été placés par le jugement des prêtres, on leur disputeroit » parmi vous le droit de juger avec " vous; ce même droit dont l'exercice seul » apu vous donner le titre d'évêques légitimes

Terrassés par la force irrésistible de cet argument ad hominem, les évêques, chancelant dejà sur leurs sièges, et menacés, de plus, d'un triste abandon de la part des prêtres, ne songèrent plus à contester à ceuxci leurs bons ou mauvais droits. On retira le décret qui nommoit une commission à cet égard, et l'on décida seulement que « le présent con-» cile décrétera les éléments des fu-» turs conciles. » Ainsi les ecclésiastiques du second ordre eurent gain de cause par le fait.

Un réglement pour le concile succède à ces grands debats, en occasione d'autres moins intéressants, et on envoie en députation auprès des consuls, les évêques du Rhône, du Puy-de-Dôme, de Loire-et-Cher, de Lille-et-Vilaine, auxquels un membre demande qu'on adjoigne celui de la Manche, comme très-capable de révéler à Bonaparte, jusqu'où pent aller la férocité des ennemis qui le menacent, et le mettre en état d'eu juger « en vovant cett e tête vénérable » qui devroit mieux que celle de Co-» ligny, désarmer les assassins, et sur » laquelle la barbarie a juré d'en-» foncer une mitre de fer rouge. »

Dans la séance du 2 juillet, on déclare qu'on admettra vingt etrangers aux séances du concile. Grégoire y fait part de plusieurs lettres arrivées de Gênes et du Piémont, où l'on voit la grande considérntion que les ecclésiastiques étrangers portent au clergé de l'Eglise de France. Il cite les noms des huit ecclésiastiques et des deux avocats qui avoient envoyé, à ce qu'il paroît, Dégola, et avec lui leurs vœux et differentes sommes pour les besoins du concile. On est surtout édifié de la lecture de la lettre par laquelle le vénérable et savant Michel Gauthier témoigne la douleur qu'il ressent de ne pouvoir venir au concile, et prie qu'on l'y tienne présent en esprit, et dans la personne du vénérable Bergancini

l'amour de la sain e doctrine. Il dit qu'on n'ignore pas ses sentiments à cet égard et relativement à la discipline de l'Eglise, qu'il applaudit d'avance à toutes les décisions et a tous les décrets de l'assemblée, persuadé que le Saint-Esprit y residera, en dirigera tous les pas, tous les desseins, toutes les delibérations. Il paie son tribut de dédain pour l'épiscopatorthodoxe. Il relève aux veux des anges et des hommes le grand et sublime spectacle que donnera le concile, par des qualités rares, par une science profonde de la religion, par une conduite sage, mesurée, pleine de delicatesse et de prudence, etc. Il défie eloquemment l'impieté, l'aveugle philosophie, la malignité, et l'envie aux regards enflammés, aux lèvres livides : « elles seront contraintes du » moins, de se tenir un moment à » une distance respectueuse de l'il-» lustre carrière où vous entrez. » jusqu'à ce que vous l'ayez glorieu-» sement terminée. »

On voit, dans la correspondance de Grégoire en Italie, que les canons et décrets du premier concile national y ont été traduits en langue vulgaire, et imprimés au nombre de 3000 exemplaires; et on lui promet de faire la même chose à l'égard du second concile national.

En discutant l'utilité des congrégations dans les conciles, le 3 juillet, de Torcy tombe sur le Ier synode national qui, « dit-il, n'a pas tou-» jours offert ce spectacle de digni-» té, de gravité, de décence, qui » convient à une assemblée ecclé-»siastique.»Le lendemain Clément, evêque de Seine-et-Oise, qui ne pouvoit pas assister à toutes les séances, mais qui ne s'occupoit pas moins des objets qu'il désiroit qu'on traitât dans le concile, y envoie un écrit intitulé : recherches historiques et dogmatiques contre les erreurs principales opposées à la foi catholique, depuis le concile de Trente et les deux siècles suison ami et son fidèle collègue dans leants. On émet aussi, dans la même

seance, une déclaration des sentiments du concile national envers les autorites spirituelle et temporelle. Les pères s'y « plaignent que dans ces derniers » temps, on s'est efforcé d'établir, » sur la soumission due à la puissance » publique, des principes subversifs » de l'ordre social, et aussi con-» traires à la bonne foi qu'au pré-» cepte évangelique. » Après avoir reconnu, article 6, que tout gouvernement a droit d'exiger des ministres du culte, la garantie de leur fidelité, ils ajoutent que « prétendre » qu'ils ne peuvent la donner sans r » avoir été autorisés par le pape, c'est une » erreur opposée à la parole de Dieu, à la » tradition des Pères, et aux exemples » des saints : dangereuse pour la » tranquillité publique, et préju-» diciable aux vrais intérêts du saint » Siége apostolique lui-même; et » que, agir en conséquence de cette » erreur, c'est une révolte. » Art. q. « Il » est contre les principes de la morale de » rétracter un serment civique. » Il falloit bien condamner une bonne fois le clergé insermenté, et prendre des mesures pour qu'on n'entendît plus parler de honteuses et flétrissantes rétractations de la part des prêtres constitutionnels.

On recoit, le 6, une lettre, dans laquelle plusieurs prêtres des environs de Thouars et de Loudun se plaignent qu'on ne tient plus dans leurs départements ni dans celui-de la Vendée et autres qui l'avoisinent, à cause de l'anarchie à laquelle ces contrées sont en proie. Ils disent que depuis sept ans qu'ils font tête à l'orage, l'orgueilleux pharisien fait tous ses efforts pour stériliser leurs traçaux évangéliques, ne cessant de les présenter comme des rameaux séparés de tout principe de vie, « quoique du tronc » apostolique découle jusqu'à novs » (assurément sans qu'il s'en doute) » le suc nourricier, qui seul peut » produire de bons fruits. » Ils conjurent les pontifes du Très-Haut de si | » nos frères dissidents, pour rétablir la bien faire, que leur session soit l'é- | » paix dans l'église de France; en ut

poque du rétablissement de la paix religieuse. « Montrez encore à l'uni-" vers chretien, ajoutent-ils, qu'an-» cun sacrifice ne coûtera à des prê-» tres citorens, qui ont traversé et subi » tour-à-tour les orages et tous les » genres de persécution, pour rame-» ner la paix à l'église de France. » Le président est chargé d'écrire à ces ecclésiastiques, pour les consoler et ranimer leur courage.

L'évêque de la Manche saisit cette occasion pour dégager la parole qu'il a donnée avant son départ, à son clerge et à ses adhérents. En conséquence, il rappelle à l'assemblée que, depuis le retour à l'ancienne discipline, tous les évêques ont écrit individuellement au souverain pontife, pour lui faire part de leur election à l'épiscopat, et lui demander sa communion; que le synode de 1797 a envoyé deux lettres à Pie VI; que depuis l'elevation de Pie VII, plusieurs de ses collegues lui ont aussi écrit, et que toutes ces missives sont restees sans reponse. Il dit encore que lui, François Becherd, avoit ouvert, dans le synode précité. l'avis de députer à Rome : mesure qui fut alors appuyée, combattue et jugée definitivement impossible; mais que les circonstances etant devenues plus favorables, il croit devoir revenir à la même proposition. Il demande donc que, « s'il reste encore quelque incerti-» tude sur les dispositions du pape » en faveur de l'église de France...., » le concile ( lui ) envoie deux dé-» putés, pour lui porter la lettre » que le concile doit lui adresser; » et en même temps, pour rendre » compte à sa Sainteté de tout ce » que nous avons fait pendant et » depuis la persécution pour la » conservation de la foi en France, pour » le rétablissement de la discipline » ceclésiastique; pour la morale; et » de toutes nos démarches auprès  $\mathrm{d}_{e^+}$  » mot, de nos travaux dans nos " synodes et nos conciles. " Un père appuie cette demande, qu'il dit être le vœu de tous les synodes. « Depuis long-temps on ne cesse de » faire entendre aux fideles, que » nous sommes en dissidence avec le » pape. Il est temps enfin de les faire expliquer, et de savoir s'il a résolu de » sacrifier l'église de France.... On dit » que cette demarche pourroit ex-» poser le concile à être avili : nulle-» ment. » Un autre père s'oppose à cet avis sur ce que le gouvernement s'occupant de négociations sur la pacification, il importe d'en connoître préalablement les résultats, lesquels pourroient bien n'être pas aussi favorables qu'on a lieu de l'esperer : « ce qui porteroit un préjudice » notable à la religion. Le pape d'ail-» leurs semble prouver par son si-" lence qu'il est peu disposé en no-" tre faveur. " enfin, apres des debats pour et contre la proposition de l'evêque de la Manche, le concile l'ajourne, ordonnant en même temps qu'une copie de la déclaration de ses sentiments envers les puissances spirituelles el temporelles, arrêtee le 4 et publiée le 5, seroit mise sous les veux du premier consul, comme une preuve des principes qui dirigent le concile.

Grégoire, dans un rapport sur les congrégations, présente au concile, parmi les objets dignes de ses meditations et de ses travaux, l'orgueil de l'homme qui le porte sans cesse à présumer de ses propres forces, à se faire le centre de ses actions et la cessation des troubles occasionés par le schisme des dissidents. " Que les impies fremissent de votre » reunion, dit-il encore; que les » hommes meticuleux, dans l'atti-» tude de la crainte, attendent, » pour se décider, des événements » etrangers à la certitude de nos princi-" pes ; que les dissidents se trainent dans » la funge des calomnies et des injures ano-» nymes; n'écoutant que la voix de la con-" science en votre amour pour la religion; li

» trépidité chrétienne et l'espérance » que Dieu les bénira. » Après ce sermon et un decret sur les congrégations, on arrête que les évêques ne pourront officier ou prêcher dans les eglises de Paris sans l'agrement de l'ordinaire. Il paroît qu'on prend cette mesure pour relentir le zèle précoce de l'évêque Barthe, qui avoit fait afficher des conferences qu'il se proposoit de faire dans l'eglise de Saint-Sulpice, sur les matières contestées; on craint de déplaire au gouvernement, de compromettre le concile, de basarder trop, si le conférencier n'est pas préparé, et de distraire les fidèles de l'assistance aux seances publiques, etc.

Le 8, de Torcy annonce la penurie du diocèse de Soissons, où cependant quinze prêtres ont pu se reunir et former un presbytere, qui deputera au concile.

Dans un rapport sur la paix , la congrégation chargée spécialement de cet objet, dit que le décret du concile de 1797 sur la pacification ne peut convenir aux circonstances .. que, pour établir une base solide à cet egard, il faudroit connoître d'une manière plus certaine les mesures qui seront prises entre le saint Siege et le gouvernement; qu'ene a cru qu'il suffiroit, dans le moment : d'adresser aux fideles une lettre, on seroit détaille tout ce que le clerge de France a fait jusqu'ici, tout ce qu'il fait encore, et tout ce qu'il est prêt à faire dans l'avenir, pour la paix, ponrvu qu'il ne se trouve rist. en cela qui ne soit compatible avec la justice et la rérité. Elle propose d'in viter les incommunicants à venir discuter la vérité dans le concile, et aviser, de concert avec lui, aux moyens de ramener l'union entre des frères qui se font gloire de professer la religion catholique, apostolique et romaine. Enfin, elle propose à l'adoption de l'assemblée, mais com me un excellent modèle, la lettre o vrez-vous à vos travaux, avec l'im-l'ecrite par le synode du Nord-Ciucs? aux incommunicants de son ressort. L'évêque de Loir-et-Cher pense que ces conférences seront tresutiles. « Par là, on pousseroit les in-» communicants jusque dans leurs der-» niers retronchements. Ils accepteront. ou ils n'accepteront pas; s'ils ac-" ceptent, il sera facile de les convair. » cre; s'ils n'acceptent pas, ils feront » connoître, par ce refus, toute la » foiblesse de leur cause. » Ce bon père avoit sans doute oublié que, deux jours auparavant, il s'efforcoit d'armer tout le concile contre l'orgueil de l'homme qui le porte sans cesse à présumer de ses propres forces; tant il est vrai que chez les meilleurs jansénistes, comme dans les autres pécheurs, il y a souvent de la conradiction entre les principes et les démarches. Cependant on décide que les conférences auront lieu : qu'on écrira aux dissidents pour les y inviter, et on en renvoie le mode à la congrégation de la paix.

Dans la séance du 10, on arrête la rédaction de la lettre au pape, et l'envoi en est confie à une commission. Cette production de Dorlodot, évêque de la Mayenne, avoit été revue plusieurs fois par l'assemblée.

Après avoir annoncé leur seconde réunion en concile national, et protesté de leur attachement inviolable au saint Siège, centre de l'unité catholique. attachement qu'ils demontrent, et par l'annonce présente, et par le choix qu'ils ont fait du jour de la saint Pierre pour ouvrir leur session, les pères demandent au souverain pontife, s'il abandonnera l'église gallicane aux dissensions qui la déchirent? Ils l'avertissent qu'il n'y a qu'un moyen pour venir efficacement à son secours, l'oubli des intérêts de la terre pour ne s'occuper que des intérêts de Jesus-Christ. lls présentent l'exemple d'un concile d'Alexandrie, qui dit que, pour terminer le schisme dans la ville d'Antioche, il faut établir une paix |

ile la foi , sur le règne de la vérité. « Nos » troubles plus désastreux... n'en » sout que plus dignes de votre zèle » apostolique. Ah! si la vérité que » nous avons cherché tant de fois à » vous faire connoître, n'eût pas » été interceptée ou défigurée; s'il cût » été donne aux vrais amis de la religion » et du saint Siège, de vous faire, de » vive voix, la peinture déchirante » des maux que le choc des opinions a » fait naître, et que la plume se re-» fuse à tracer! Des paradoxes in-» connus à nos pères, érigés en dogmes ; » la morale de l'Evangile altérée et » pliée au gré des passions; la soumission » aux puissances et le zele désintéressé » pour le salut des âmes, transformés » en crimes; le ciel promis pour ré-» compense à la caloninie, au pillage, » à l'assassinat; les fonctions augustes » de l'épiscopat *envahies*, au mépris » des plus saintes règles, par des » hommes qui se donnent fastueu-» sement le titre nouveau de com-» missaires apostoliques; de préten-» dues bulles, contraires à l'honneur » du chef de l'Eglise, multipliées et » répandues avec une profusion scan-» daleuse ; ... les détracteurs de notre » ministère renouvelant solennellement » l'erreur de la rebaptisation , blasphémant » contre la présence réelle de Jesus-» Christ sous les espèces consacrées » par nos mains, et forçant les » époux, dont nous avons sanctifié » l'alliance, à recevoir d'eux une » seconde fois la bénédiction nup-» tiale.... Tels sont les maux que » nous aurions mis sous les veux de » votre sainteté. »

Il se presenteroit ici une foule de questions à faire aux RR, evêques et aux VV. prêtres du concile. On leur demanderoit volontiers, par exemple, qui sont ceux qui ont intercepté ou défiguré la vérité? De quel côté coupable a pris naissance ce déplorable choc des opinions? Quels sort les paradoxes inouis dont on a fait des dogmes religieux? Quelle véritable, une paix fondée sur la pureté soumission et quel zèle legitimes on

ont fait des missionnaires, en remplissant avec la permission du souverain pontife des fonctions instituées par l'Eglise? Nous ne parlerons plus des brefs de Pie VI que nous avons assez fait connoître, ainsi que l'adhésion qu'y ont donnée les premiers pasteurs de la chrétiente catholique. Mais quoi! Parce que des missionnaires prudents ont baptise sous condition desenfants présentes auparavant à des constitutionnels tellement pris de vin, qu'ils étoient incapables d'aucune action morale. ou si affreusement impies, qu'ils se moquoient de la religion, de ses dogmes, de ses mystères, spécialement du baptême, dont quelquefois même ils alteroient la formule, ne donnant par là que trop lieu de présumer que, dans l'observation du rit extérieur, ils n'agissoient que par dérision; il a fallu que le grave concile de 1801 les dénonçât au pontife suprême, comme renouvelant solennellement l'erreur des rebaptisants; et que le concile admirable de 1797 condamnât de nouveau cette même erreur! Parce que des fidèles, ayant entendu des prêtres du parti avouer entr'eux qu'ils ne consacroient pas à la messe, ou apostasier et dire publiquement que, jusque là, ils n'avoient été que des charlatans trompeurs, en concluoient qu'on devoit se défier d'eux à l'autel et partout; le concile crie au blasphème! Nous demandons aux manes de Dorlodot et aux autres pères soit révérends soit vénérables du conciliabule, la permission de ne pas pousser plus loin nos questions et nos observations, les priant de vouloir bien reconnoître de bonne foi que la calomnie qui a frappé le clergé constitutionnel, et qui l'a profondément avili, c'est la conduite même qu'ont tenue, durant nos crises, un grand nombre de ses membres coupables de déportements très-scandaleux.

a transformés en crimes? Quel mal mêmes que les pères du concile réclament auprès du pape l'assistance des hommes : celle du Très-Haut leur suffit. De longues épreuves leur ont appris à supporter les affronts, les dangers, les besoins. Ils se font gloire de ce que les cachots, réservés au crime , ont été leur demeur**e ;** les tourments et l'indigence, leur honorable partage; comme aussi d'avoir eu pour amis, pour soutiens,  $D_{ieu}$ , leur conscience et les hommes de bonne foi, qui ont sentique le royaume du vrai chrétien n'est pas de ce monde. Ils regardent la persécution comme une digne récompense de leur énergie à confesser, à défendre la foi de leurs pères, c'est-à-dire apparemment la foi de ceux qui avoient bâti et voté la constitution civile du clergé, « Oui » pourra calculer le nombre de ceux » qu'un glaive aiguisé au nom de Jésus-» Christ, au nom de son Eglise, au nom » de Rome, à égorges avec tous les » raffinements d'une barbarie jus-» qu'alors inconnue ? » Grande question! espérons que les archives de l'histoire, dans lesquelles on a enregistré déjà tant de choses, nous donneront un jour un aperçu de ce calcul immense.

Cependant, malgré cette persécution atroce, exercée au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Eglise, au nom de Rome, « les autels détruits » sont relevés; les temples déserts » sont repeuplés; Dieu méconnu » est adoré; son culte avili est en » honneur; ses fêtes abandonnées » ont repris leur ancienne solenni-» té.... Tout a cédé à la force qui nous venoit d'en-haut : nos frères » seul s y ont résisté, et la discorde, » plus que jamais, ravage le sanc-» tuaire. Que n'avons-nous pas fait pour en étouffer jusqu'aux moin-» dres etincelles? Oue de tentatives » auprès du saint Siége, duquel on » en faisoit dépendre la durée! Eh! » Quel a été le fruit de ces respec— » tables démarches? D'une part, un Au reste, ce n'est pas vour eux-1» silence accablant, et qui nous sem-

» ble inexplicable d'après les lois de l » la charité; de l'autre part, ces cla-» meurs forcenées : Rome vous con-» damne. Mais seroit-il possible que, » dans une affaire où elle a un inte-» rêt si direct, Rome, pour pronon-» cer, se mît non-seulement à la » place de l'église universelle, mais violât » encore les regles éternelles de la » justice, en condamnant quelqu'un » sans l'entendre? Non, T. S. P., » nous ne pouvons pas le croire. »

On exalte ensuite la conduite qu'on a tenue envers les frères séparés, les sacrifices qu'on a offerts, et qu'on offre encore. On espère que tandis qu'un gouvernement juste, sage, qui a déjà remédié à tant de maux, s'occupe encore avec le pape à terminer les dissensions, une entreprise si sainte ne rencontrera pas des obstacles dans Rome seule et parmi les prêtres du Très-Haut. On se promet, au contraire, « que votreSainteté se hâtera de se-» condernos efforts ; qu'elle rendra » justice à la vérité de nos principes, à » la droiture de nos intentions; et que la » pacification de l'église de France » perpetuera votre nom dans le sou-» venir et dans les bénédictions des » générations futures. »

Si donc Pie VII veut rétablir la paix dans l'église de France, il faut qu'il réunisse ses efforts à ceux des constitutionnels; qu'il s'entende avec eux; qu'il consacre leurs principes; qu'il admette de la droiture dans lears intentions; qu'il reconnoisse qu'ils ont très-bien agi, en faisant le serment condamné; qu'ils sont demeurés dans l'unité, en jurant le maintien d'un decret qui en coupoit tous les nœuds; dans la foi, en professant une doctrine qui v portoit notoirement atteinte. En verité ces pères accoutumés aux affronts, aux dangers, aux besoins, sont bien fiers, bien hardis et trop exigeants auprès du chef de l'Eglise.

Le dimanche 12 juillet, jour de

vonloit preluder à la tecture de la lettre au pape par un coup de théâtre, demande s'il plait au concile de manifester son attachement au saint Siége, centre de l'unité cathelique? A l'instant les pères très-dévoues se lèvent, et répondent : il nous plait. Sur quoi le révérend Lecoz observe à l'assemblée des fideles, « que ce vœu émis » par le concile, étant l'expression » des sentiments de tous les évê-» ques, curés et prêtres qui ont été » constamment soumis aux lois de » l'état, est la réfutation la moius équi-» coauc de l'imputation calomnieuse dont » on fait le prétexte du schisme qui » nous désole. » Ensuite Dorlodot lit sa lettre au souverain pontife, et s'écrie d'une voix forte, « que l'impos-» ture confondue par cet acte authen-» tique, ne doit plus trouver accès » dans les chrétiens de bonne foi. »

Le 13, après quelques observations, peut-être un peu scrupuleusement constitutionnelles, touchant la suscription de la lettre au pape, les pères ne voulant point indisposer les esprits, conviennent que l'on écrira ces mois; summo Pontifici, en tête de l'exemplaire latin, et ceux-ci, Anotre saint père le pape, Pie VII, au commencement de l'exemplaire français. Ailleurs, où l'on ne montre pas la même crainte, on se sert volontiers de ces denominations, premier des pontifes, premier vicaire de Jésus-Christ. Nous avons vu le conciliabule de 1797 reconnoître solennellement l'évêque de Rome comme « chef visible et ministériel » de l'Eglise. Cette expression ministériel, répétée, en 1786, par le synode de Pistoie, et employée peut-être pour la première fois par Edmond Richer, en 1611, dans le dessein d'enlever au pontife romain la puissance législative, et de le réduire à la simple condition d'exécuteur des lois et des canons de l'Eglise, exécuteur encore que Richer regardoit comme accidentel, non nécessaire, et avec leséance publique, le président, qui quel il prétendoit que l'Eglise pouvoit faire divorce pour un temps sans grand inconvenient : ce mot ministériel explique le sens dans lequel les constitutionnels entendent ceux de premier des pasteurs, premier vicaire, etc., qu'ils attribuent au pape. Ils veulent bien que le successeur de saint Pierre ait de droit divin la présidence et ensuite l'exécution, mais presque rien de plus. Nous convenons volontiers que le chef de l'Eglise doit la gouverner selon les canons et les lois établies, veiller à ce qu'on les suive partout, et donner lui-même l'exemple à cet égard, le gouvernement du corps mystique du Sauveur étant une monarchie tempérée par l'aristocratie; mais il faut admettre aussi qu'il a le droit d'interpréter ces mêmes lois, d'en dispenser avec sagesse; que dans tout ce qui concerne le gouvernement de l'Eglise, il a la prééminence, la principale autorité, et que les causes majeures doivent être portées à son tribunal. L'histoire nous apprend encore que beaucoup de lois ecclésiastiques en usage partout, sont émanées des papes, et que leur refuser entièrement le pouvoir d'en porter dans toute l'Eglise, c'est contredire les siecles, déroger à la primauté. Mais ceci demanderoit des explications et des details dans lesquels il n'est pas de notre plan d'entrer.

Après l'affaire de la souscription de la lettre au pape, le concile reporte de nouveau son attention sur les conférences avec les dissidents. Cet objet tient beaucoup au cœur des pères : ils y reviendront encore dans plusieurs séances. Non pas qu'ils soient tous très-persuades que ces conférences seront acceptees, ni qu'elles présenteront un moyen assuré de réunir les esprits et le faire cesser les divisions : la manière dont plusieurs orateurs s'expriment à cet égard, démontre assez qu'ils ne comptent guère sur ces succes, même qu'ils neles ont pas très-sincèrement

ches éclatantes : ils veulent . à quelque prix que ce soit, en imposer aux fidèles, reconquérir leur estime, et déverser tous le blâme sur les incommunicants. Ils adresseront à ces derniers des lettres d'invitation pleines d'une douceur apparente, de démonstrations extérieures de zèle pour la paix, de charité pour leurs adversaires, de dévoûment à tous les genres de sacrifices, d'amour pour la vérité, de douleur à la vue des troubles qui agitent l'eglise gallicane. Ils exalteront les conférences comme une voie qui conduiroit d'une manière infaillible au terme des disputes, qui concilieroit tous les cœurs, feroit jaillir la vérité, éclater le bon droit. Ils promettront d'y apporter de la candeur, le désir sincère de connoître leurs torts, s'ils en ont; la disposition d'abjurer leurs erreurs, s'ils ont heurté contre quelques dogmes catholiques; de s'y comporter en amis affectueux, exempts de préventions, eloignés de toute aigreur, de tout esprit de coutention et de chicane. Ils conjureront les dissidents, par les intérêts les plus chers de la gloire de Dieu , du salut des âmes, de la cessation des scandales, et ils leur représenteront que ni le souverain pontife, ni les premiers pasteurs n'ont droit de les empêcher de se présenter à ces conférences; qu'il y va même de leur gloire, de la gloire du saint Siége, et qu'ils compromettroient eux , leur cause, leurs adhérents, s'ils s'y refusoient. Cependant au milieu de ces apparences admirables, on remarquera dans ces lettres d'invitation, de l'astuce , de la malignité, et mille autres traits capables de trahir ou du moins de déceler les apôtres d'une république aussi perfide qu'elle est illegitime. Mais ces traits encore seront pallies, masqués et présentes comme inseparables du zèle, et gravés par une main plus amie de la vérité que pleine de hardiesse et de en vue; mais ils aiment les démar- fiel. On imprimera ces lettres mesveilleuses: on les répandra avec une édifiante profusion; et l'on dira aux peuples fidèles : « voilà ce que nous » avons proposé à nos frères les dis-» sidents; ils n'ont pas répondu; qui » est-ce qui a tort? » Et les fideles se » diront à eux-mêmes : mais on les » invite avec toute la charité possi-» ble; maison prend tous les moyens » pour que l'ordre soit rétabli; » mais on detruit toutes leurs ob-» jections.... Ces gens-là trahis-» sent certainement leur cause; ils » nons trompent. Cela ramènera beau- $\gg$  coup d'esprits , et la RELIGION» TŔłompiiera.»

Telles sont les vues de la majorité des Pères du conciliabule. Cependant quelques-uns énoncent d'autres pensées. Ils estiment que les conférences ne seront point acceptées; qu'elles seront en elles-mêmes inutiles et hors d'a-propos dans les circonstances présentes, puisque les deux puissances s'occupent de concert de la pacification. L'un d'entr'eux va jusqu'à dire, que les annoncer, « c'est annoncer un acte de » guerre : c'est se mettre sur le » champ de bataille. Est-ce par là » qu'on doit commencer lorsqu'il » s'agit de la paix ? » Belle pensée ! sentiment merveilleusement pacifique, mais seulement en apparence. Le même Père et d'autres, qui semblent, pour divers motifs, s'opposer à l'avis qui prévaut, demandent qu'on se contente d'ecrire aux fidèles, pour leur faire connoître toutes les demarches spécieuses qu'on a faites jusqu'ici pour parvenir à la reunion, et faire retomber sur les incommunicants le non-succes et tous les torts.

Les conférences résolues, ou sur le point de l'être plus definitivement (car on les décrète plus d'une fois), on présente successivement trois projets de lettres d'invitation pour les dissidents. Celle de Grosdider, députe de Wolfus, évêque de la Côted'Or, et promoteur de ce diocèse

constitutionnel, parle aux hommes, dit un père: elle est en effet écrite d'un style quelquefois assez amer, et plus propre à attiser le feu de la division, qu'a poser les bases d'un rapprochement quelconque. Mais on remarque qu'elle est trop longue; qu'on n'y a pas répondu à beaucoup d'objections essentielles, par exemple, aux principaux motifs qu'opposeront les adversaires, pour s'excuser de se présenter aux conférences, et à ce qu'ils allèguent que les constitutionnels tronguent les textes qu'ils citent à l'appui de leur parti. On en lit une autre : c'est celle qu'a publiée le synode de l'arrondissement du Nord-Ouest. Il est aisé d'y reconnoître le style emmiellé et les principes de Claude Lecoz. On observe qu'elle parle aux femmes, parce qu'elle est pleine de sentiments doucereux et d'expressions amicales, dont le but est très-approprié à l'intention qui fait établir les conférences. Le concile décrète, le 13, qu'il sera fait aux « dissidents, une invitation charita-» ble et amicale, de se rendre au » concile, basée sur la lettre du sy-» node de Rennes.» Une troisieme lettre composée dans la même vue, par le *I'. Baillet* , dit curé de Saint-Étienne-du-Mont de Paris , est luc le 21 et renvoyée à l'auteur, qui la produit de nouveau, le 25, mais avec les changements désirés. On l'adopte ainsi que le projet de décret qui l'accompagne. Celle-ci conduit directement aux fins voulues. On y peint sous de fortes conleurs les maux déplorables qui résultent des divisions. On annonce qu'on en est vivement touché; qu'on en a cherché constamment le remède; qu'on le veut encore avec plus d'ardeur que jamais, et au prix desplus grands sacrifices. Point d'obstacle ne peut entraver une reunion franche, solide, amicale : la foi est sauvée dans les deux partis (1); on n'est en dispute

<sup>(1)</sup> Pourquoi donc ce décret et cette

que sur des points de discipline réglementaire; discipline que l'Église fait volontiers plier, lorsque des circonstances impérieuses le demandent. On allegue l'exemple généreux des évêques d'Afrique, le résultat heureux de leurs conférences tenues à Carthage, en 411, avec les donatistes. On presse affectueusement les dissidents à venir à celles qu'on médite: on leur tend les mains; on les serre delà dans les bras de la tendresse; on les conjure de la manière la plus engageante et la plus amicale de ne pas rejeter un moyen si certain de conciliation. Cette lettre, basée sur celle de Lecoz, en a le ton emmiellé, en contient tout l'artifice, en renferme tous les moyens de séduction. Il semble que toute la dispute soit venue de ce qu'on ne s'est pas entendu; que les torts ont été égaux des deux côtés; qu'on a de part et d'autre les mêmes motifs de se réunir; qu'un refus à cet égard, dans quelque parti qu'il eût lieu, seroit grièvement conpable aux yeux de Dieu, aux yeux de la religion, de l'Eglise, de la patrie. Cette pièce, nous le répétons, convenoit parfaitement au but que se proposoit le concile, et ne pouvoit manquer, sinon d'amener aux conferences les prêtres fidèles, ( ce qu'on craignoit peut-être, qu'on desiroit peu, et qu'on n'attendoit point ) du moins de faire une forte impression sur les partisans des constitutionnels et sur d'autres chrétiens simples, hons et incapables de se défier des ruses de l'hypocrisie et du déguisement que les hérétiques savent manier avec beaucoup d'adresse et de subtilité.

Le decret qui suit cette lettre, est accommode, on ne peut pas plus, aux mêmes vues. Il porte en sub-

dénonciation au pape, contre le renouvellement solennel de l'erreur de la rebaptisation? Pourquoi les plaintes coutre ces paradoxes inouïs transformés eu dogtues nouveaux?

stance, que les conférences etant un moyen efficaçe de rendre la paix à l'église de France , par la discussion franche et solennelle des principales difficultes qui la divisent. le concile national y invite les reverendissimes évêques et les venerables prêtres incommunicants, qui resident en France; que ces conferences se tiendront. des le 1er septembre prochain, dans l'eglise metropolitaine de Paris, sous la surveillance des autorites constituces: qu'il sera choisi de part et d'autre dix-huit ecclésiastiques, évêques on prêtres, dont sept seront spécialement charges de la discussion, sept autres destinés à leur servir de conseil , à les remplacer au besoin, et les quatre derniers occupes à surveiller les secretaires; que ceux-ci, ainsi que le president , seront nommes par les trente-six membres; que le président maintiendra l'ordre, aura le droit d'arrêter les discussions trop longues ou trop vives, de rappeler les orateurs à la question, de rétablir le vrai point de la difficulté ou de la réponse, que tout ce qui sera dit et fait dans le cours de la discussion, sera exactement noté; que les procès-verbaux, signés du président et des secretaires, seront rendus publics par la voie de l'impression; que si cette forme de conférence, ou le lieu indiqué, ne convenoit pas à nos frères, ils sont invités à se concerter avec le concile à ce sujet; que la lettre ci-dessus et le présent décret seront adressés aux RR. évêques incommunicants, résidents en France, et aux VV. ecclésiastiques qui se disent vicaires-généraux ou administrateurs de dioceses. Enfin le XIII." article est ainsi conçu : « le présent décret, » avec la lettre au clergé incommuni— » cant, sera envoyé incessamment » dans tous les diocèses, pour être » transmis aux paroisses, et le con-» cile enjoint aux pusteurs d'en faire » lecture au prône des messes pa-» roissiales, le dimanche qui en sui» vra la réception. » Cette mesure etoit bien nécessaire au parti, dont les rangs s'éclair cissoient de plus en plus, par le retour à l'unité d'un grand nombre de ses membres.

Au bas du décret on lit la signature de Cl. Lecoz, président, et des secrétaires du concile, qui étoient Clausse, Grappin, Cougoureux, de Bully, Létard et Moulland. Les deux premiers avoient dejà rempli cet office dans le synode de 1797.

Afin de ne plus revenir à cet obiet. qui occupe si souvent le conciliabule de 1801, nous dironsici que le 5 août, on proclama les dix-huit preux champions, qui devoient défendre dans les conférences indiquées, la cause du clergé constitutionnel, contre les attaques du clergé opposant. Ces vigoureux athletes etoient, parmi les prelats, Lacombe, Lecoz, Grégoire, Desbois de Rochefort , Constant , Moyse , Molinier , Saurine, Déberthier, Perrier et Barthe; et parmi les prêtres, Grosdidier, Baillet, l'italien Degola, de Torcy, Vernerey, Orange et Servant.

Le jour designé pour vuider la querelle, les guerriers constitutionnels se rendirent sur le champ de bataille, au nombre de dix-huit. Ils n'étoient pas tous les mêmes qu'on avoit proclamés dans la séance du 5 août. On y vit les évêques Grégoire, Moyse, Constant, Deberthier, Desbois de Rochefort, Vandelaincourt, Lacombe, Blampoix, Demandre, Dufraisse, Maudru et Bécherel; les prêtres, Grosdidier, Degola, Lancelot, Clausse, Dequesne, Robert. On celebra les saints mystères; on prit place, et l'on attendit jusque vers 11 heures, au milieu d'un grand concours de curieux, si personne ne se présenteroit de la part du clergé fidèle, pour soutenir l'attaque. L'attente ayant été vaine, sur la proposition de Grégoire, on rédigea une affiche, où l'on annonçoit qu'on s'assembleroit encore le soir et les deux jours suivants; et que si les opposants ne l

comparoissoient pas, pendant cet intervalle, on clorroit le dernier procès-verbal, qui seroit lu publiquement et suivi d'un discours.

Dans l'après-midi, vers les 6 heures, personne ne s'étant présenté du côté des dissidents, l'évêque Royer monta en chaire, et développa de son mieux les motifs qui avoient porté le concile à proposer les conferences. Suivant lui, c'étoit pour les pères du synode « un de-» voir d'éclairer les fidèles, pour les » tirer de l'affreuse incertitude duns la-» quelle les faux principes répandus par le » clergé incommunicant avoient plongé » un certain nombre d'entr'eux. Les » écrits lumineux, pleins de force, et » de charité, que le clergé soumis avoit » multipliés depuis dix ans, ou n'é-» toient pas connus des fidèles, ou » avoient été perfidement altérés, etc.

Mêmes rassemblements et mêmes refus les deux jours suivants, c'està-dire les 2 et 3 septembre.

Dans la dernière séance, où le concours étoit, dit-on, immense, Belmas, évêque de l'Aude, prononça le discours de clôture. L'orateur saisit avec adresse la circonstance, pour relever l'espérance qu'il suppose qu'avoit le concile de voir sa causc sortir triomphante du échauffé par le feu de la dispute. « Vous pensiez, dit-il, que la lu-» mière de la vérité jailliroit de la » discussion franche et loyale des » points contestés; qu'apercevant la » justice de votre caus: , ils (les dissidents) » en seroient frappés, et qu'au moins » alors ils nous aideroient à renver-» ser le mur de division que leurs » mains ont construit.. Nous étions bien » éloignés de penser, qu'en refusant » de se rendre au milieu de nous, » nos frères incommunicants trompe-» roient nos calculs et frustreroient » nos espérances. Les procès-verbaux » dont yous allez entendre la lecture, » constatent cette affligrante vérité. » Entrant dès aujourd'hui dans le » domaine de l'histoire, ils marche

" ront avec elle vers favenir, ponr "y faire vivre le temps présent, en "portant à nos travaux une nouvelle "preuve de la constance de nos efforts "pour nous réunir à nos frères, et de leur "pointaire refus."

Les réflexions naissent en foule de ces lignes. Belmas suppose dans les ecclésiastiques opposes a son parti, une ignorance intolerable des dogmes et de la discipline de l'Eglise. Il leur impute de s'être décides dans les affaires présentes sans examen et en aveugles. Il pousse la présomption jusqu'à espérer qu'ils eussent été frappés de la justice de la cause des constitutionnels, si les conférences avoient en lieu. Il leur attribue l'érection du mur de division qui sépare les contendants. Il loue les efforts constants des siens pour la réunion, et il rejette sur ses adversaires le blâme du schisme qui désole l'église de France. En vérité il semble entendre la nuit reprocher au jour ses ténebres, et lui faire un procès de ce qu'il ne veut pas s'associer à elle pour éclairer le monde.

Cependant l'orateur des dix-huit révérends et vénérables combattants, est affligé de ce que les procès-verbaux, qui marcheront avec l'histoire vers l'avenir, ne pourront transmettre à la postérité les excuses des incommunicants. « La postérité, ajoute-t-il, » ne croira pas que leur refus soit » fondé sur l'obligation de nous fuir. » et la défense de communiquer avec » des hommes qu'ils prétendent être » dans l'erreur...; sur la conviction » qu'ont eue nos frères de la justice » de leur canse, et sur la volonté de » nous ménager, en nous épargnant » la honte d'une defaite publique...; » sur la crainte qu'ont ene nos fré-» res d'être eux-mêmes vaincus...; » enfin.... sur l'espérance de voir » bientôt finir, d'une autre maniere, » le schisme qui nous afflige. » fielmas renverse de son miena ces fondements d'excuses, afin d'en eviter

peut-être pas de grands **enorts** à **cet** egard. Mais il faut l'entendre, quand il parledu refus fonde sur la crainte d'être vaincu. « Sans doute, en re-» fusant (les conferences), ils decè-» lent la foiblesse de leur cause : mais » s'ils sont-convaincus de la justice » de la nôtre, ils doivent donc savoir » que nous sommes brilants d'amour » pour eux ; qu'on n'arrive à la vérité que » par la charité, qui en est comme le che-» min et la porte par laquelle on y entre; » que si nous acons la verité pour nous » nous avons conséquemment la charité » pour eux. Eh! dès-lors, qu'a-» voient-ils à redonter? Lors même » qu'on a tort, a-t-on bien à craindre » de celui dont on sait qu'on est » aimé ? » Belmas nous apprend ici un principe auquel nous ne pensions guere, et qu'aucun catholique n'a enonce avant lui. En effet jusque-là on avoit cru dans l'Eglise que la charité supposoit la vérité reconnue par la foi, et que cette dernière vertu précédoit toujours la première, sinon relativement au temps, du moins comme un des fondements sur lesquels la charité est assise : car, disoit-on, sans la foi, il n'y a ni espérance, ni charité chétienne, par défant de motifs surnaturels. Anssi saint Paul nous assure-t-il que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu (Heb. 11. 6). Belmas en sait plus que cet apôtre quoiqu'instruit par Jesus-Christ hii-même; il en sait plus que tous les saints Pères réunis, que tous les conciles, que l'Eglise entière, mais non pas plus que les jansenistes, qui, rejetant dans la fange des choses mauvaises et vicieuses tout ce qui n'émane pas de l'amour celeste, n'admettent dans le fond qu'une seule vertu, la charité

» res d'être eux-mêmes vaineus...; » enfin.... sur l'espérance de voir » bientôt finir, d'une autremanière, » le schisme qui nous afflige. » Belmas renverse de son mieux ces fondements d'excuses, afin d'en eviter la peine à la postérité qui ne fera. Il interpelle ceux-ci de la manière l la plus pathétique, et s'apercevant qu'il parle à des hommes qui ne l'entendent pas, il charge ceux qui sont présents de leur porter l'expression des sentiments de son parti : « Dites-» leur, alı! vous ne le direz pas » aussi énergiquement que nous le » sentons nous-mêmes; dites-leur » que, malgré leur refus, nous les » aimons encore, que leur obsti-» nation à nous fuir ne fait qu'aug-» menter en nous l'ardeur que nous » mettons à les poursuivre, parce » qu'il est de la nature de l'amour » de s'enflammer, de s'irriter par » les obstacles. (1) »

Après ce discours, qui dut remplir dejà en bonne partie les vucs du concile, on lut les fameux procèsverbaux, etensuite Henri Grégoire fit part à l'assemblée d'une déclaration adressée à toutes les églises de la catholicité, parles dix-huit constitutionnels chargés des conférences.

Dans cette pièce, dont le style et les maximes font connoître l'auteur, il est dit que, quoique la religion puisse exister sous tous les gouvernements, elle s'adapte spécialement aux formes politiques « qui consacrent les droits » des peuples, et qui, conformes aux » droits de la nature, sont par la » même plus conformes à l'Evangile. Bientôt après, fournissant des armes aux adversaires de son parti, il ajoute , « la vertu et la verité n'ont » jamais enfanté des troubles : tous » ceux qui, depuis l'origine des siè-» cles, ont agité la société, furent » le triste résultat du vice ou de l'er-» reur. » Venant ensuite aux conférences, il cite une partie de celles qui eurent lieu depuis la conference de Caïus avec le montaniste

Proclès jusqu'à celle de Bossnet avec le ministre Claude. Il dit que, dans tons les dioceses, les synodes, les conciles métropolitains, des conférences publiques furent proposées aux dissidents, et que le concile national crut devoir ajouter encore cette mesure à tant d'autres qu'on avoit tentées vainement pour la réunion; et qu'il y tint même, malgré sa clôture, afin d'empêcher que les incommunicants u'y échapassent. « Com-» ment ont-ils répondu à nos invi-» tations? Nous le dirons avec dou-» leur, mais avec vérité; les uns par » le silence, d'autres par des sub-» terfuges évasifs, et d'autres par » des outrages..... Quels sont donc » ces hommes... à qui cent fois dans » toute la France nous en avons pro-» posé ( des conférences ), et qui ja-» mais n'ont osé s'y montrer? Quoi! » vous êtes les accusateurs : vous » avez souillé l'Europe de libelles, » de calomnies contre nous; et nous » qui sommes les accusés, d'epuis » long-temps et de toute part nous » vous avons priés, conjurés, in-» terpelles de venir à la face des as-» semblées chrétiennes, discuter » vos griefs, vos inculpations et les » movens de terminer ces déplora-» bles divisions : nous avions d'au-» tant plus d'espérance de voir nos » vœux se réaliser, que la républi-» que, consolidée par la justice, vous » ôtoit l'espoir de cette contre-ré-» volution ajournée.. autrefois par » les prophètes du mensonge. Peut-» on dire qu'on est dans le sentier » de la vérité , quand on évite de lui » rendre un hommage solennel? » Puisque vous nous croyez dans » l'erreur, n'étoit-ce pas, de votre » part, un devoir à remplir pour » nous détromper , ainsi que les fi-» deles qui nous sont dévoués....? » Nous pourrions demander si notre » langue est pourvue de termes ca-» pables de caractériser un tel pro-» cédé, et d'exprimer ce que tous les » hommes droits sentent avec énergie.

<sup>(1)</sup> Ce prélat, qui gouverne actuellement le diocèse de Cambrai, a fait la paix avec le saint Siége, est rentré sincèrement dans l'unité eatholique, et a donné àsa rétractation la publicité la plus édifiante et la plus authentique.

» tions un ton triomphateur que de » tels faits autorisent; et certes vous » devez nous savoir gré de la réti-» cence...Notre position est tellement » avantageuse, que nous nous borne-» rions à vous plaindre, s'il n'étoit » nécessaire de discuter les prétextes » dont vous tenteriez de colorer » votre conduite. »

En conséquence, le véhément écrivainne veu: pas que les dissidents trouvent une excuse valable au refus qu'ils avoient fait de venir disserter solennellement avec eux, dans l'attente certaine de la prochaine publication du concordat passé entre le saint Siége et le premier consul. Les conferences, proposées inutilement depuis dix ans, époque bien antérieure à cet événement, au lieu de présenter un caractère hostile et repoussant, devoient être, au contraire, selon lui et les siens, le triomphe de la charité, et mettre le sceau a la réunion la plus lovale et la plus franche.

Ainsi, pour répondre au zèle affecté des constitutionnels pour la paix. il eût fallu que le clerge, jete hors de France par les décrets, et menacé de la peine de mort, s'il mettoit seulement un pied sur le sol de sa patrie, y rentrât publiquement, et que ceux de ses membres qui s'y tenoient cachés pour secourir secrètement les fideles, s'y montrassent au péril de leur vie , pour aller dans les temples, les conférences, les synodes et les conciliabules, mesurer leurs forces dans la dispute avec ceux qui n'étoient pas les moins implacables de leurs ennemis. Les constitutionnels portoient-ils donc la haine contre le clerge fidele, au point de vouloir qu'il fût extermine?

Etoit-ce aussi quand la paix étoit conclue, quoique non encore publice, qu'il convenoit d'anneucer un acle de guerre, et de se mettre sur le champ de bataille, comme le remarquoit de Torcy, en ouvrant des dis-

» A Dieu ne plaise que nous affec- l'à aigrir les cœurs qu'à les concilier. à prolonger les querelles qu'à v mettre fin , à scandaliser les simples qu'à les édifier et les instruire? Ces conférences devoient être le triomphe de la charité. Par quel miracle donc les constitutionnels , jusque là si ardents dans leur parti, si exagérés dans leurs principes, si opiniatres dans leur lutte contre l'autorite de l'Eglise, si acharnés contre leurs adversaires. aussi eloignés des règles de la bonne foi qu'ennemis irreconciliables de l'ordre et de la vérité, eussent-ils déposé tout-à-coup l'aigreur, la duplicité, les preventions, l'entêtement et la haine, pour remplir leurs cœurs des sentiments de moderation, de droiture et de sincérité dont les expressions emanoient de leurs bouches ou decouloient de leur plume avec emphase! Il est vrai que, dans ses lettres d'invitation, le concile de 1801 avoit promisqu'on verroit cette etonnante merveille se realiser de la part des siens, mais le clergé fidèle ponvoit-il croire avec beaucoup de confiance à son infaillibilite? Il avoit eu le temps d'etudier ses adversaires et d'apprendre à les apprécier. Le concile lui-même venoit de lui offrir un nouveau motif de défiance. en presentant le spectacle d'une marche tortueuse, hypocrite, exaspérée, pleine d'astuce, digne, en un mot, de servir de modèle aux novateurs à venir, et de continuer la chaîne de ceux des siècles precedents.

PAR

Mais pourquoi exigeoit-on que les discussions se fissent publiquement et d'une manière solennelle? Les constitutionnels l'avoient dit cent fois, et leurs dix-huit preux chevaliers le répètent formellement dans l'écrit que nous analysons. Ils vouloient avoir le peuple pour juge de leur différendavec l'Eglise et ses defenseurs. Comedie étrange, où les pontifes et les prêtres eussent joué tous les rôles, attendant avec résignation l'apcussions et des disputes plus propres | plaudissement ou l'improbation de cenx qu'ils doivent eux-mêmes qu-1 ger et conduire! Est-ce la fa marche ordonnée par Jésus-Christ pour la propagation de son Evangile? A-t-il soumis les décisions du corps des premiers pasteurs à la revision des simples f.deles? A-t-il etabli ceux-ci juges de la doctrine, et leur a-t-il promis, sous ce rapport, une assistance particulière? Mais telle fut constamment la methode des hérésiarques et des fabricateurs de nouveautés : dans tous les temps ils erigèrent en maîtres, en juges, en dogmatistes, ceux qui, d'apres l'institution même de Jésus-Christ, ne doivent qu'écouter et que croire. Le principe sur lequel Luther fonda sa désastreuse reforme, avoit été inventé par le premier novateur, et il servit de base à tous ceux qui le suivirent de près ou de loin : il n'est pas étonnant que les constitutionnels aient eu recours au même moyen de séduction : mais il étoit du devoir du clergé fidèle d'éviter ce piege et de ne pas donner au monde catholique ce scandale. D'ailleurs, la querelle avoit été jugée déjà par une autorité supérieure et irrefragable : quel autre parti pouvoit rester aux opposants, que celui d'une soumission humble, franche et entière?

Mais les constitutionnels ne reconnoissoient pas ce jugement. Ecoutons-les dans leur déclaration à toutes les églises de la catholicité que nous examinons. « Peut-être répé-» terez-vous encore... que nons » sommes juges par l'Eglise ; que » l'Eglise a parle, quoiqu'on vous » défie de produire un jugement de » l'Eglise, à moins que vous n'ap-» peliezainsi des brefs, vrais ou sup-» posés, colportés dans l'ombre au " lieu d'être notifiés, proclamés et » acceptés ; mais alors il faut changer » la définition de l'Eglise, telle que » la présentent tous les catéchismes, » pour la remplacer par celle-ci : » l'Eglise, c'est le pape.... Direz vous « que les autres églises n'ont pas ré-l

» clamé ? Nous vous demanderons » si elles out eu seulement connois— » sance de ces brefs, qui ne leur » etoient pasadresses ? A-t-on invo-» qué leur jugement? Ont-elles pu » emettre un vœu que la politique » auroit comprime ou puni, lorsque » laguerre armoit les gouvernements » contre nous? Où est la sentence » portee par les églises ? »

Ouoiqu'on ait discuté cent et cent fois ce qui regarde les brefs de Pie VI pour la condamnation de la constitution civile du clergé, et le jugement de l'Eglise universelle qui s'en est ensuivi, puisque dans l'analyse que nous donnons des deux conciliabules nationaux des constitutionnels, nous sommes forces de rapporter souvent leurs déclamations sur ces points intéressants, on nous permettra d'inserer ici quelques observations.

Pent-on dire qu'ils étoient supposés ces brefs, que le corps épiscopal de France avoit recus et publiés comme venant réellement du chef de l'Eglise? dont les faiseurs de la constitution du clergé avoient reconnu l'authenticité, et qu'ils s'étoient efforces de combattre (1)? dont le pouvoir exécutif avoit exige la revocation comme une des conditions de la paix à traiter avec Pie VI (2)? Ne se ressouvient-on plus de ces orgies scandaleuses et impies qui curent lien à Paris, à l'occasion de ces mêmes brefs? Le fait n'acquit-il pas d'ailleurs une notoriété si grande, qu'il fùt d'abord très-fa-

<sup>(1)</sup> Durand de Maillane, l'un d'entr'eux, rapporte des textes tirés de plusieurs de ces brefs, dans son hist. apologét, du comité ecclésiast, de l'as, nat. où il en parle ainsi , pag. 293 : « Enfin, nos » adversaires ne se sont pas contentés de » décrier jusqu'à nos intentions dans leurs » écrits, ils sont parvenus, en sacrifiant » leurs propres droits et les nêtres, à se » procurer des brefs de Rome, où le pape » s'exprime, etc. » (2) Voyez ci-dessus.

egard? de plus, si les constitutionnels avoient eu quelque motif apparent de douter de l'authenticité de ces jugements apostoliques, n'etoit-il pas de leur devoir de faire de promptes recherches? Leur étoit-il si difficile d'écrire à Rome, ainsi que plusieurs le firent avec succes? Ne pouvoient-ils même pas y deputer quelques-uns d'entr'eux, afin de s'assurer davantage? Mais il est plus commode de nier ou de révoquer en doute un fait, qui accable, que d'en detruire, ou même que d'en éluder les conséquences, après

l'avoir admis. Mais ces brefs n'avoient pas été notifiés, proclamés et acceptés. Les évêques de France les avoient reçus officiellement; ils les avoient acceptés avec respect, y joignant leurs suffrages par voie de jugement ; et ils les avoient publiés comme les circonstances orageuses l'exigeoient pour écarter tout doute légitime et fondé. Or, suivant les principes de Moyse lui-même et de plusieurs autres constitutionnels, les évêques sont les réprésentants nes de leurs églises; les jugements qu'ils portent, sont les jugements de leurs églises; donc celui qu'ils porterent sur l'authenticité des brefs de Pie VI, fut le jugement de l'église de France. C'est donc contre le jugement de l'église gallicane entière que s'elèvent, en France même, ces nouveaux venus, quand ils s'efforcent de contester l'authenticité des brefs dont nous parlons. Ils nous répondront, peut-être, que sur 131 ou 135 prélats, si on y comprend les évêques des possessions du pape réunies à la France, 4 refuserent de s'y soumettre. Nous l'avonous : mais v at-il dans ce petit nombre de quoi établir une difficulté, faire besiter la balance , détruire l'unité morale ? Et ces quatre prelats encore, tout en refusant d'adherer aux brefs de

cile de découvrir la vérité à cet [thenticité? La révoguèrent-ils seulement en doute ?

> Mais ce n'est pas ce genre d'authenticité que nous contestons aux brefs dont il s'agit, montrez-nous qu'il ont été recus, enregistres et publiés ensuite dans le royaume par

la puissance publique.

Est-ce bien serieusement, ou par ironie qu'on chicane ainsi? Il est vrai que les formalités dont on nous parle ici, sont necessaires pour faire d'une décision dogmatique du saint Siege ou de l'Eglise, une loi de l'etat, d'après laquelle les tribunaux civils et criminels puissent et doivent juger, en cas de recours légitime; nous en convenons sans peine, et la raison en est palpable: mais en est-il de même, et peut-il en être ainsi , pour que ces decisions obligent la conscience de tous les fideles, de quelque condition et de quelque rang qu'ils soient ? Où nous montrera-t-on la preuve qu'avant de se mettre à prêcher, Jesus-Christ en cut demandé la permission au Sanhedrin, au gouverneur main, au tétrarque de Galilée ? Lorsqu'il envoya ses apôtres dans tout l'univers, pour y prêcher, baptiser, etc.,leur ordonna-t-il de se presenter d'abord aux antorités locales, pour en obtenir préalablement le consentement? Quoique les livres du nouveau Testament n'aient jamais ete enregistres, ni au senat de Rome, par ordre de Néron, ni dans aucune autre cour souveraine, en ont-ils eu moins d'autorité depuis le commencement de l'Eglise jusqu'à nous ? En embrassant le christianisme, les princes seculiers ont-ils acquis le droit singulier de fermer la houche au chef de l'Eglise, et à l'Eglise elle-même? Eh!si la voix de l'Eglise devoit necessairement se reposer sur les registres des puissances temporelles , avant que de pouvoir arriver légitimement aux oreilles des fidèles, où en scroit la religion Pie VI, en meconnurent-ils l'au- dans les pays dont les souverains se-

372 roient eux-mêmes les auteurs ou les l fauteurs des schismes et des hérésies? Et dans ce cas le Fils de Dieu qui sans doute lisait dans les siècles à venir. eût-il pourvu suffisamment à la conservation de son Eglise? On trouve dans les lettres sacrées, beaucoup de textes qui demontrent que Jesus-Christa institué un ministère pour enseigner la doctrine chretienne, administrer les sacrements, etablir des lois spirituelles, gouverner dans l'ordre du salut; y en trouve-t-on un seul qui soumette ce ministère auguste à l'inspection des princes de la terre, ou même seulement qui les y associe, surtout avec une autorité égale ou prépondérante? Tient-elle un autre langage que l'Ecriture, la tradition qui remonte depuis les apôtres jusqu'à nous? et n'enseignet-elle pas à tous les siècles l'indépendance et la souveraineté de la puissance de l'Eglise dans l'enseignement de la foi, le maintien des règles, des mœurs, l'administration des sacrements, la législation spirituelle et le gouvernement des âmes dans l'ordre du salut? « Craignez le jour » du jugement, écrivoit le celebre » Osius à l'empereur Constance : » ne vous ingérez point dans les af-» faires ecclesiastiques; ne préten-» dez point nous donner des ordres » en ces matières, apprenez-les » plutôt de nous. Dïeu yous a don-» né l'empire, et nous a confié l'E-» glise: comme celui qui éntreprend » sur votre puissance, contrevient » à l'ordre de Dieu, ainsi craignez " de vous charger d'un grand crime, » si vous tirez à vous ce qui nous » regarde (1) » Combien d'autres réclamations non moins energiques l'histoire ne nous a-t-elle pas conservées? A Dieu ne plaise que nous contestions aux puissances temporelles leur glorieux titre d'evêques extérieurs, c'est-à-dire, de protec-

tenrs de l'Eglise, ni leurs justes parts dans les matières mixtes. Mais un protecteur a-t-il droit d'étouffer la voix de celui qu'il protège, quand il en dépend lui-même , et qu'il n'est chargé que de l'appuyer? Au surplus, la première bulle dogmatique, qui fut reçue en France avec les formalites qu'on réclame, est la bulle d'Innocent X contre les cinq propositions et le livre fameux de Jansénius. évêgue d'Ypres. Elle porte la date du 31 mai 1653. Avant cette époque l'église gallicane ne reconnoissoit-elle pas l'autorité de beaucoup d'autres bulles dogmatiques, notamment des bulles de Pie V, de Grégoire XIII. et d'Urbain VIII contre le baïanisme, etc., lesquelles, à coup sûr, n'avoient pas eté revêtues des formalités qu'on ose si impérieusement exiger? Ces formalités ne sont donc pas nécessaires pour obliger les fidèles de tous les rangs-et de toutes les classes, à écouter avec soumission la voix du chef de l'Eglise et de l'Eglise elle-même, quand il s'agit du ministère que Jésus-Christ a lui-même confié aux premiers pasteurs. Ainsi les brefs de Pie VI, qui avoient pour but de défendre la foi orthodoxe , l'unité catholique, les droits de l'Eglise et ceux du premier siége contre les atteintes qu'y avoient portées l'assemblée nationale dans sa prétendue constitution du clergé, pouvoient fort bien se passer de l'attache de cette assemblée ; et il est ridicule d'exiger une formalité dont la simple pensée eût été une folie, et la proposition une extravagance inconcevable.

On demande si les églises étrangères ont eu seulement connoissance de ces brefs? Nous avons dejà dit d'avance qu'oui ; et nous avons montré un de nos garants. C'est Pie VI luimême, qui assure, dans son bref du 19 mars 1792, qu'il les a fait imprimer à Rome, et envoyés, nonseulement en France, à l'adresse des metropolitains mais encore

<sup>(1)</sup> Fleury, hist., 1. 13. No 22.

catholique; et qu'il en fera de même de celui où il emet cette assertion. Les églises étrangères ont donc eu, non une connoissance quelconque. mais une connoissance authentique, des brefs dont il s'agit. Pie VII nous en fournira une nouvelle preuve.

A-t-on invoqué le jugement de ces églises? Ont-elles pu émettre un vau?

Quand le chef de l'Eglise envoie à tous les évêques de la chretienté catholique une decision dogmatique qu'il a portée contre une erreur opposée à la foi ou aux bonnes mœurs, les évêgues, qui succèdent aux apôtres, qui sont les juges ordinaires en ces matières, chargés de Dieu de répandre la doctrine chrétienne et de veiller à ce qu'elle soit conservée pure, ne sont-ils pas censés requis par-là même de s'unir au souverain pontife et de juger avec lui, afin d'appuyer par leur suffrage positif ou tacite la vérité définie, la condamnation prononcée, ou de réclamer, s'ils croient la sentence du pape injuste ou contraire à la foi catholique? S'il en étoit autrement. il faudroit done, ou admettre l'infaillibilité dans le pape seul, ce qui feroit malau cœur aux constitutionnels et à beaucoup d'autres encore ; ou dire qu'il n'y a pas toujours dans l'Eglise un tribunal infaillible prêt à repousser l'erreur, dès qu'elle se montre, à défendre la foi, au premier cri de guerre qui vient retentir contr'elle aux oreilles des fidèles ; et ceci contrediroit directement la promesse que Jésus-Christ a faite d'être tous les jours avec l'Eglise jusqu'à la fin des siècles, et d'empêcher que les portes de l'enfer ne prévalent jamais contr'elle. Si on nous objectoit que les promesses du Sauveur regardent les premiers pasteurs uniquement quand ils sont assemblés en concile œcuménique, nous répondrions qu'une prétention de cette nature, énoncée dans le conciliabule de 1801, met l'Eglise dans un péril | naire.

nans toutes les parties du monde séminent, et qu'elle a dû jusqu'ici faire de fréquents naufrages, puisqu'en rapprochant les conciles œcuméniques, et en supputant le temps de leur durée, à peine le Sauveur se seroit-il trouvé avec son épouse pendant l'espace d'un siècle. Mais la foi nons montre dans l'Eglise un tribunal infaillible toujours subsistant : ce qui faisoit dire an celèbre evêque de Meaux : Ouocumque modo fat ut Ecclesia consentiat. transacta planè res est : neque enim fieri potest unquam, ut Ecclesia Spiritu veritatis instructa, non repugnet errori (1). Il ne peut donc se faire que ni des vues politiques , ni le tumulte de la guerre, ni aucun genre de persécution ferment la bouche à ce tribunal infaillible, puisqu'il ne peut jamais arriver que les portes de l'enfer prévalent contre l'Eglise.

> « Direz-vous que les autres églises n'ont pas réclamé? » Oui, nous le dirons, et même quelque chose de plus. « Où est la sentence portée » par les églises?» La voici: mais il faut que nous revenions encore aux brefs dont nous nous étions pro-

posé de ne plus parler.

Parmi les 131 évêques qui occupoient les sièges de France à l'époque de l'émission des brefs de Pie VI , 127 de ces prélats adhérèrent , d'une manière très-positive, à ce jugement; plus de 135 évêques etrangers s'unirent à eux par une adhésion également expresse; en tout 266 au moins ; nombre assurement très-considérable. Ajoutez le silence de tous les autres, silence approbatif de sa nature, puisgn'ils etoient instruits officiellement, et obligés de juger en vertu de leur dignité : mais silence qui devint encore plus énergique par l'accueil qu'ils firent , ainsi que les pré-

<sup>(1)</sup> Nous avons rapporté ce texte traduit en français, page 245 de ce diction-

cédents, aux ecclésiastiques français persécutés pour avoir refusé le serment prescrit, les recevant comme des confesseurs de la foi et de l'unité catholique. On n'entendit nulle part aucune réclamation du côté des premiers pasteurs. Voilà la sentence que nous alléguons; elle est suffisante sans donte, puisqu'elle émane du corps entier de l'Eglise enseignante. Confirmons tout ceci par un fait assez important pour

trouver place ici. Il seroit inutile de nous arrêter à prouver que Pie VII marchoit sur les traces de son prédécesseur, regarcomme definitif le ment porté par Pie VI sur l'objet dont il s'agit ; l'allocution du 24 mai 1802, insérée dans le journal officiel du 19 prairial an 10, et celle du 26 juin 1805, publice aux prônes des paroisses des diocèses dont les évêques n'étoient pas constitutionnels en font foi. Dans la première, Pie VII disoit aux cardinaux assemblés: « Vous trouverez parmi » les nouveaux évêques de France » (institués ensuite du concordat » de 1801), des hommes qui, après » avoir occupé dans ces derniers » temps des siéges archiepiscopaux épiscopaux, sans, avoir » ou » de nous l'institution, NÉTOIENT » PAS DANS L'UNITÉ DE L'É-» GLISE ET DU SAINT SIEGE » APOSTOLIQUE. Ne soyez pas » troublés, VV. FF.; leur insti-» tution aux places de pasteurs lé-» gitimes des nouveaux diocèses » qui leur ont été confiés a été pré-» cédée par leur réconciliation avec le saint » Siége. Dans les actes que nous vous » proposons de lire, vous trouverez » qu'ils ont acquitté cette lette né-» cessaire ENVERS L'EGLéSE. » Dans la seconde allocution, Pie VII disoit aux mêmes cardinaux: Une » chose que nous avions surtout à » cœur de connoître (pendant notre » sejour en France, en 1804), c'etoit | » à tout ce que vous avez fait en ma

» à l'unité catholique lesquels, avant » de recevoir de nous l'institution » canonique, avoient eu besoin d'un » témoignage convenable de leur réconci-» liation ,et qui , après l'avoir obte-» nue, s'etoient conduits de manière » à nous donner de vives inquietudes » sur la sincerité de leurs sentiments. » Eux-mêmes les ont fait cesser après » l'intervalle de quelques jours; car » soit de vive voix, soit par des cerits » que nous avons apportes avec nous, » ils ont déclare qu'ils adhéroient et se » soumettoient fermement et de cœur au » jugement du saint-Siège sur les affaires » ceclésiastiques de France. » La formule de cette adhesion étoit ainsi concue : « Je declare devant Dieu » que je professe adhésion et sou-» mission aux jugements émanés du » saintSiège et de l'Eglise catholique, » apostolique et romaine sur les af-» faires ecclésiastiques de France. Je » prie votre Sainteté dem'accorder » sa bénédiction apostolique. » Afin de s'assurer davantage de la sincérité de leur-retour, le saint Père-fit encore à ces évêques constitutionnels, les questions suivantes : « Quels » sont vos sentiments sur la consti-» tution civile du clergé? La regardez-» yous comme tombée en désuétude » par l'abandon que l'étaten a fait ; ou » bien comme proscrite par une loi de » l'Eglise? Croyez-vous que le ju-» gement de Pie I I sur les affaires ec-» clésiastiques de France, et notam-» ment sur la constitution civile du clergé, » soit un jugement régulier du saint » Siege, et revetu du consentement de la » majorité des évêques de la chrétienté? » Si vous l'ignorez, je puis vous le prou-» ver en vous montrant l'accession des évé-» ques, etc., etc. Les réponses à ces questions, et à plusieurs autres que nous ne rapporterons pas, ayant eté satisfaisantes, le pape termina ainsi, « Je vous donne ma bénédiction. Et si » de nouvelle« plaintes parviennent à » Rome contre vous, je donnerai » le retour sincère de quelques évêques | » présence, à tout ce que dit

r dit et à tout ce que j'ai dit, toute [ » la publicite requise, pour préser-» yer l'Eglise du scandale. Et , je vons » le repête avec douleur, vous me » forceriez de prendre les moyens » nécessaires pour vous retirer de l'é-" piscopat par un proces canonique."

Il existe donc le jugement de l'Eglise qu'on défie le clergé catholique de produire. Il condamne la constitution civile du clergé, comme puisée en partie dans l'hérésie, et heretique ellemême dans plusieurs articles; comme sacrilége, schismatique, etc., en d'autres. Il condamne le serment de la maintenir, et ordonne, sous de trèsgrièves peines, aux ecclesiastiques qui l'ont prêté, de le retracter. Il proscrit les élections, les consécrations, etc., qui onteu lien en conséquence de cette constitution pretendue civile et d'après les formes qu'elle prescrivoit. Il déclare que les intrus n'ont aucune juridiction canonique. Il oi donne aux fideles d'eviter toute communication religieuse avec eux et avec les ecclésiastiques refractaires à l'Eglise. ( Voyez ce que nous en avons rapporté plus haut, page 272 et suivantes.) Cependant ce jugement authentique, péremptoire et infaillible, les constitutionnels le bravèrent hardiment, et il y en a qui le méprisent encore aujourd'hui! Puisse cet exposé aussi vrai qu'il est simple, leur faire enfin ouvrir les yeux!

Mais les dix-huit conferenciers continuent par l'organe de Grégoire. « Il fut un temps où vous nous » défiiez de citer un seul prêtre, un » seul évêque étranger avec legnel » nous fussions en communion : » vous n'osez reproduire cet argu-» ment, depuis qu'une foule de prê-» tres savants et pieux des contrées » étrangères; depuis que des évêques » catholiques de divers pays, et spé- » cialement huit évêques d'Italie, » nous ont donnédes gages touchants

» de leur attachement. »

Ceux qui faisoient un pareil défi

dans le principe, ne pensoient guère anx innovations de Joseph II, en Al lemagne, ni à celles de son frère Leopold, dans une partie de l'Italie ll seroit etonnant qu'Henri Grégoire qui a remué les deux hémisphères avec un zèle incroyable, pour faire des adeptes à son parti, n'ent pas réussi à conquérir des adherents an moins parmi les clèves du séminaire général de Louvain et de l'université de Pavie, dont les professeurs étoient constitutionnels, si nous osons le dire ainsi, et enseignoient les dogmes avant même l'existence de la constitution civile du clergé. Le jansénisme enrichi des erreurs de Richer avoit fait de grands progrès dans les contrées que nous venons de désigner : il v a donc lieu d'être surpris que l'evêque de Loir-et-Cher ne puisse nous citer qu'un si petit nombre d'évêques attachés à son église. Mais quoique les pelagiens comptassent dans leur parti dix-huit prelats en Italie, et les jansenistes autant en France, l'Eglise regarda-t-elle jamais l'opposition de ces évêques comme devant être de quelque poids contre les jugements qu'elle avoit portés contre ces deux erreurs?

« Que sera-ce dans quelques an-» nées, lorsque..... les évêques d'au-» tres régions, rentrés dans leurs droits » usurpés, ne seront plus contraints » d'etouffer leurs voix à l'aspect des » cachots ouverts par les suppôts de » l'inquisition; de cette institution » monstrucuse dont l'existence est une ra « » lomnie contre la religion, et un fléau

» pour l'humanité ? »

Vingt-huit ansse sont écoulés depuis la tenue du synode de 1801, et la publication de cette sortie virulente ; les évêques des autres contrces ont-ils reconquis leurs droits usurpés ? Ont-ils proclamé les principes de la constitution proscrite? Se sont-ils reunis en grand nombre aux restes expirants des partisans de cette même constitution? Ici les constitutionaux constitutionnels, quoique fondés | nels s'associent aux sophistes moder-

nes, pour déclamer contre l'inquisi-! tion, qui n'étoit point même en Espagne, un tribunal aussi terrible qu'ils veulent l'insinucr; mais elle gênoit cependant, elle entravoit la propagation des mauvaises doctrines; et voilà pourquoi sa seule existence ctoit une calomnie contre la reli-

gion , un fléau pour l'humanité. Après de violents reproches adressés sans fondement aux dissidents sur les *calomnies* auprès des églises étrangères, sur les écrits anonymes dont ils remplissoient la France, et les variations étonnantes dans leurs principes et leur conduite, les dixhuit *révérends* et *vénérables s*'écrièrent: » Quant à nous, constants dans notre

» manière de penser, d'enseigner et » d'agir , avec la grûce divine , NOUS » L\(\tilde{A}\) PORTE\(\tilde{R}\)ONS dans \(\epsi\) dans \(\epsi\) nouvel » ordre des choses qui doit incessam-» ment modifier la composition du » clergé, sans jamais modifier les princi-» pes que nous avons défendus. (Engagement déplorable, que plusieurs n'ont que trop tenu jusqu'ici, pour leur malheur et le scandale des fi-

dèles!) « L'inflexible vérité et la tendre » charité (dont cette diatribe est, sans doute un monument incontestable): voilà nos guides: pourriez-vous

tenir le même langage ? » Plus loin ils accusent le clergé dissident de n'avoir jamais voulu désavouer cette horrible l'endée; d'avoir suggéré le massacre de tant de prêtres assermentés, parmilesquels ils citent l'évêque Audrien, calomnie atroce, et d'avoir célébré les saints mystères au milieu des cadavres des patriotes égorgés. Cependant ces brochures anonymes, pleines d'injures et de calomnies atroces, que répandoient les incommunicants, on conseille avec ironie aux adherents des constitutionnels de les conserver précieusement. Enfin, ayant épuisé leurs arsenaux et toutes leurs munitions, ne l sachant plus quelle machine de guer-

s'avisent de leur en lancer une qu'ils estiment devoir être des plus terribles et des plus meurtrières. Ils s'ecrient donc avec une energie vraiment républicaine : La MASSUE DE LA l'ÉRITÉ est suspendue sur vos tetes comme sur les nôtres.

Tenons-nous soigneusement sous cette douce massue, laquelle aussibienne pèse d'unemanière effrayante que sur ceux qui nous menacent de ses coups ou de sa chute. Mais sortons de la déclaration aux églises de la catholicité, où nous ne trouvons plus rien qui soit digne de remarque, excepté les noms et les qualités des signataires.

Ils étoient, au rang des combattants, les évêques Grégoire, Deberthier, Moyse, Becherel, Constant. Lacombe, Demandre, Dufraisse, Desbois, Royer, Wandelaincourt, Belmas, Blampoix; et les prêtres, Grosdidier, Degola, Lancelot, Clausse, Dequesne et Robert; auxquels s'adjoignirent, dans le premier ordre , Maudru , Villa , Franica , Lemercier, Monin, Berdolet, Lefessier, et dans le second ordre, Levratd, Durat-Lasalle, Grappin, Piget, Létrard, Lebret, Scheker, Burglin, André, Lefort, Boissière, Lagirardière, Antichamp,Dassieu, Bergancini, Corbel, avec trois laïques dont nous passons les noms sous silence, pour retourner encore-aux opérations du conciliabule de 1801.

Le 15 juillet, on s'occupa de l'affaire de l'évêque de la Drôme, et de la question si l'on admettroit-le dé– puté nommé par le *presbytère* de cette église constitutionnelle. L'évêque dont il est question avoit abandonné ses fonctions depuis l'époque où un orage s'étoit élevé aussisur le clergé de ce parti, et il n'avoit pas voulu les reprendre ensuite, quelques instances que ses prêtres lui en eussent faites à diverses fois par des lettres. Appelé, comme voisin le plus proche, pour remettre l'ordre dans ce re employer encore pour accabler diocèse livre à l'anarchie, et pour y d'un seul coup leurs adversaires, ils administrer le sacrement de confirmation, l'évêque de l'Isere, n'avant | pas ose entrer dans Valence, à cause des dissidents, qui, sans doute, y étoient fort accrédités, s'étoit rendu à Saint-Didier, et y avoit créé un presbytère pour administrer l'église constitutionnelle de la Drôme. Il s'agissoit donc de décider dans le concile, si l'évêque de la Drôme étoit bien réellement déchu de l'épiscopat, par suite de son abandon et d'après les lois ecclésiastiques; et si le presbytère forme en son absence par l'évêque le plus voisin, étoit légitime et avoit pu nommer un député au concile. Il semble que le synode de 1797 avoit décide cette double question. Cependant les pères opinèrent diversement; en quoi il nous paroît qu'ils prouvèrent qu'ils n'étoient encore, en 1801, ni bien stables ni parfaitement d'accord touchant leur discipline. Ce choc d'opinions diverses dut aussi inspirer quelques scrupules sur leur legitimité, à plusieurs évêques, qui étoient montés sur des siéges dont la vacance n'etoit pas plus authentiquement constatée que la vacance du siége de la Drôme. Du moins le concile eut l'adresse d'éluder toute difficulté, en admettant comme député du elergé du diocèse de Valence, l'ecclésiastique qui lui étoit présenté sculement par le presbytere de cette église.

On fit encore dans la même séance une proposition tendant à engager tous les évêques constitutionnels à offrir leurs démissions, et à se montrer prêts à tous les sacrifices possibles, dans la vue du rétablissement de la paix. Proposition qui fut ajournée, comme n'ayant pas de base déterminée.

Affligé d'avoir entendu prononcer le mot de démission, le zelé constitutionnel Dégola, s'eleva de toutes ses forces, dès le lendemain 16, contre la motion émise la veille sur cet objet. Dans son mémoire qu'on retrouve tout entier dans le recueil des actes du contile; il pose en principe

qu'il ne faut pas abandonner « au gré » des passions humaines une cause » qui, étant juste en elle-même . » exige de ceux qui la connoissent, » tous les efforts nécessaires et utiles » pour la defendre.... On la cause » des pasteurs actuels de l'église gal-» licane, continue-t-il, est juste, » ou elle ne l'est pas ? Dans ce der-» nier cas, il faudroit sans doute don-» ner sa démission; sauf cependant » à répondre en face à tout l'uni-» vers catholique de l'obstination » qu'on a eue jusqu'ici à se débiter » pour pasteurs légitimes, à en exer-» cer d'une manière si tranchante » les fonctions, à se moquer de l'u-» nité ecclésiastique, à en imposer » aux fidèles, à tromper les âmes. » Ouelle justification sur des griefs si » accablants et si multipliés? Dira-t-» on que ce n'est qu'à cette époque » qu'on vient de s'apercevoir d'a-» voir couru dans des voies détour-» nés....? Je vous épargnerai. RR. » EE. et VV. PP, là-dessus des ré-» flexions bien plus humiliantes: » l'intime persuasion dans laquelle » je vous connois tous de la justice » de la belle cause que vous soutenez, » m'en impose le devoir. Mais sur » quel titre s'appuicra-t-on pour » l'abandonner tout-à-coup...? Des » naotifs de charité envers les dissi-» *dents?* Eux qui ne respirent que la » division, le trouble, le schisme, se-» ront–ils sensibles aux douces émo-» tions de la charité , dans une me-» sure qui , suivant leurs principes , » ne peut-être que le résultat de leurs » emportements contre vous , l'heu-» reuse issue de leurs cabales, la vic-» toire la plus complète des maximes » ultramontaines qu'ils chérissent » d'une manière si révoltante... ? " Voyez si la justice peut souffrir » qu'on se livre à l'animosité d'un » ennemi irréconciliable. Qu'on ou-» vre une issue honorable, leur éga-» rement renforceroit la calomnie » qui, d'une courte durée par sa » nature, deviendroit, par cette des » marche, une vérité de fait, et » d'une évidence mathématique, si » les faits en sont capables. Mon ima-» gination est ébranlée à la desolante » perspective d'un tableau dont je » ne fais que tracer les linéaments » élémentaires.... Je disois qu'une » démission de votre part seroit, du » côte des dissidents, la victoire la plus » complète des maximes ultramon-» taines. L'effronterie qu'ils out dé-» ployee jusqu'ici, an grand scan-» dale des églises italiennes » (Ouelle étoit donc cette effronterie si scandaleuse? Il y a apparence que la voici), « singulièrement le mépris » qu'ils ont fondé sur les assemblées » de 1682, les efforts multipliés pour » anéantir à jamais ces debris pré-» cieux de la liberté ecclésiastique, » tout cela deviendroit, d'après votre » démission, le code unique, général, » essentiel de l'église gallicane; et ce, » par vos mains sacrées, qu'il y » imprimeroit un sceau inévitable.... » Seroit-il juste de projeter une dé-» marche qui porteroit sur des injus-» tices aussi criantes, et qui, en » dernière analyse, ne seroit aux » yeux de l'Eglisc qu'un inexte (ap-» paremment un comble ) mons-» trueux de foiblesses et de crimes. » Mais.... en supposant... que cette » démarche funeste en elle-même, » est un titre bien juste pour s'y prê-» ter.... on ne pourroit exécuter » aujourd'hui le projet sans le con-» sentement de vos diocésains; con-» sentement bien nécessaire après le » droit qu'ils ont acquis sur votre » ministère, et d'après la confiance » dont vons vous êtes honorés par » ceux qui vous suivent.... Mais la » charité, on nous répète toujours » la charité..... Quelle charité que » d'abandonner les pasteurs à la féro-» cité de leurs ennemis qui, en rai-» son de l'affoiblissement des démis-» sionnaires, tombergient avec un » redoublement de fureur sur ce » clergé fidèle, pour l'écraser entiè-

» troupeau, qui se verroit quitter » par des pasteurs qui se disoien**t** » légitimes ? Quelle charité de voir » pénetrer dans le bercail des pas-» teurs qui , vu leur caractère très-» pronoucé, ne feroient que ravager » l'Eglise, troubler la paix, inquieter » les consciences; et provoquant les » animadversions du gouvernement. » le contraindre à de nouvelles me-» sures bien affligeantes pour la re-» ligion. »

C'étoit bien de tout son cœur que ce bon génois en vouloit au clergé catholique de France. On voit qu'il fait tous ses efforts pour le dénigrer, et pour détourner les pères de penser sculcment au projet qu'on leur avoit insinué la veille. Aussi, disent les actes, t. II, page q1, « tout le concile applandit aux » sentiments exprimés par le venéra-

» ble Dégola. »

Les constitutionnels ne cessent de réclamer, dans leurs conciliabules et ailleurs, les propositions de l'assembléeduclergé de France de 1682, et les libertés de l'église gallicane; quel appui y trouvent-ils donc à leur parti ? Quand il seroit vrai ( cc que nous n'examinons pas ici, parce que nous n'en avons que faire), que le pape décidant comme chef de l'Eglise, en matière de dogme et sur les règles des mœurs, ne seroit pas infaillible , et que même il seroit inférieur au concile œcuménique assemblé, que s'ensuivroit-il en faveur de la constitution civile du clergé et de ses partisans? Le jugement solennel qu'il a prononcé à cet égard étant revêtu de l'accession, c'est-à-dire, du consentement de la majorité des évêques, n'est-il pas infaillible ? Les constitutionnels, par leur appel de 1797, an futur concile œcumenique, prétendroient-ils avoir annulé ce jugement dejà porté, cu avoir mis un obstacle invincible à ce qu'il eut lieu dans la suite? Et dans ces libertés de l'église gallicane, y ren-» rement? Quelle charité pour ce contre-t-on quelques articles qui

279

autorisent les princes temporels à l sonstraire leurs sujets à la juridiction que le pape a de droit divin sur toutes les églises particulières et sur les fidèles? à soumettre l'autorite des évêgues à la delibération prépondérante des ecclesiastiques du second ordre? à faire des réglements, qui changent, bouleversent, anéantissent la disciplinegénérale? à créer, étendre, resserrer, abolir sans le concours de la puissance ecclésiastique, les siéges episcopaux; à donner, par conséquent, élargir, restreindre, enlever la juridiction des premiers pasteurs? Car il faudroit que tous ces pouvoirs fussent attribués, ou reconnus appartenir aux souverains temporels par les libertés de l'eglise de France, pour que les constitutionnels pussent puiser dans ces libertés, des armes offensives et defensives en faveur de leur parti. Or, des libertés de ce genre n'existent nulle part dans l'Eglise; et il ne falloit rien moins, pour essayer de les y introduire, qu'une assemblée où dominoient les sophistes, les protestants et les partisans du richérisme, dont les efforts réunis produisirent et décréterent la constitution civile du clergé.

Dira-t-on que Pie VI a porté atteinte à nos libertés, en prenant *l'initiative* et en jugeant de son *propre* mouvement et de sa science certaine? Il ne faut que lire les brefs du 10 mars et du 13 avril 1791, pour se convaincre de l'imposture de ces assertions. Pie VI donna lui-même le premier de ces brefs, comme une réponse à un grand nombre d'évêques de France, qui lui avoient ecrit sous la date du 10 octobre 1790. Dans le second, il dit expressement que ces mêmes prelats avoient en recours à lui comme au maître et au père commun, et qu'il a reconnu dans les mandements des évêques, la conduite des chapitres et de la majeure partie des pasteurs du second ordre, que l'exposition des prin-

tionale étoit la doctrine de l'église de France. Et où trouve-t-on dans les brefs de ce pontife contre la constitution civile du clergé, ces mots, motus proprio , ac ex certà scientià? D'ailleurs. quand Pie VI eût pris l'initiative, et qu'il fût venu au secours de la religion en France, sans y être invité par les premiers pasteurs de cette église particulière, ent-il excédé les droits et même les devoirs de son siége ? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à saint Pierre, et dans la personne de cet apôtre, à ses sucesseurs : Tu aliquando conversus, confirma fratres tuos? Les faits de ce genre sont-ils inouïs dans l'histoire de l'Eglise, et fut-il repris par quelques-uns de ses collègues dans l'episcopat, le cardinal de Noaille, quand il énonça, dans une assemblée de ses comprovinciaux, qu'il importoit assez peu que la condamnation de l'erreur émanât d'abord du premier siège, ou des premiers pasteurs de la contrée dans laquelle cette même erreur s'etoit elevee, des lors qu'elle rénnissoit le consentement des évêques? D'ailleurs les clauses du propre moucement et de la science certaine, qui se trouvent dans le bref *Cum aliàs* portant condamnation du livre des Maximes des saints, empêcherent-elles l'église de France de recevoir ce brefet de donner une adhésion positive, formelle et solennelle au jugement qui y étoit prononcé par Innocent XII? Mais notre plan ne nous permet pas de pousser les constitutionnels jusque dans leurs derniers retranchements. Retournons donc à leur conciliabule.

Le 17, il ouvrit ses portes à l'ambassadeur des princes de la Vétéravie. Tabourier lut en sa présence, au nom de la congrégation de l'orga nisation de l'église gallicane, un rapport sur le régime métropolitain.

L'auteur fait remonter cette dignité jusqu'aux apôtres. Il l'etablit d'abord sur le respect et la confiance cipes des évêques de l'assemblée na-l que leur conservèrent les évêques

envoyés par eux dans les villes dépendantes des metropoles civiles où prêchoient les apôtres. Respect et confiance qui passèrent à leurs successeurs, fondérent une coutume, établirent d'un côté des droits, de l'autre des devoirs. Droits et devoirs qui ne tardèrent pas à recevoir de nouveaux titres, que l'on trouve dans les canons apostoliques, dans les réglements de plusieurs conciles particuliers et œcuméniques. La juridiction des métropolitains ne fut pas constamment la même. L'auteur s'attache à en montrer les attributions d'après les variations qu'elle éprouva en diflérents temps. Il en assigne la décadence, et la place à l'époque des concordats. Du reste, il reconnoît l'utilité des métropoles ecclésiastiques : ce sont des centres particuliers qui unissent les églises ressortissantes, et facilitent à cellesci la communication avec le saint Siége, centre universel de l'unité catholique.

Ce rapport n'est pas dépourvu d'une certaine érudition, mais on y trouve aussi des conjectures peutêtre un peu hasardées, et des traits satyriques avec des décisions qui paroissent inspirées par l'esprit du parti auguel l'auteur etoit attaché. C'est ce qui nons engage à ne pas entrer dans un plus grand détail sur cette piece. Nous observerous en passant que, lors de la discussion, qui eut lieu le 23 juillet, un des pères s'etant permis d'avancer qu'il n'étoit plus du tout question de ce qui avoit eté pratique dans les différents âges de l'Eglise ; mais qu'il s'agissoit seulement d'organiser celle de France : et qu'on étoit arrivé à une époque, à un degré de connoissance, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre religieux où la nature de toute espèce de gouvernement étoit parfaitement connue ; enfin qu'il n'existoit plus de métropoles en France, puisqu'on ne voyoit plus entre les différents sièges qui y étoient subordonnés, les mêmes rapports qu'autrefois : plusienrs pères s'élevèrent avec force contre ces assertions. En effet, sans le régime métropolitain tont l'edifice de leur église s'écrouloit; et si on ne consultoit pas l'antiquité, pour en fixer les bases, on se donnoit onvertement pour des novateurs, qui ne respectoient plus rien.

Un autre rapport, faitle 17 juillet par le promoteur, vintjeter l'amertume dans le cœur des peres du concile. Il s'agissoit de l'état des diocèses.

Quoique depuis le synode de 1797, on eût sacré vingt-quatre évêques, pour remplir autant de sièges devenus vacants de différentes manières (1); vingt-cinq eglises constitutionnelles se trouvoient encore dépourvues de premiers pasteurs. L'evêque du Mont-Blanc s'etoit rétracté ; celui de la Haute-Vienne avoit abjuré ; ceux du Loiret (2) et de la Loire-Inférieure avoient apostasie ; les évêques du Gard, de l'Oise et de la Charente avoient-contracté des mariages ; d'autres avoient abandonne leurs fonctions; plusieurs etoient morts ; quelques-uns , quoique sur leurs sièges, ne paroissoient

(2) Louis de Jarente, évêque d'Orléans, l'un des quatre prelats français qui s'étoient soumis à la constitution civile du clergé. Les trois autres n'édi-

fièrent pas non plus la France.

<sup>(1)</sup> Si ceci paroît contre dire ce que nous avons dit plus haut, page 246, il faut attribuer cette variation aux reunis. Dans leur lettre d'indiction du concile de 1801, ils parlent de 18 à 20 sujets élevés à l'episcopat. Dans le compte qu'ils rendent de leurs travaux au même synode, ils portent ce nombre à 24, et ils indiquent leurs sieges constitutionnels, mais en remplaçant les noms des rivières et des montagnes assignées à ces sièges par la constitution, et y substituant les noms des villes départementales. Innovation honorifique que se permet presque toujours le conciliabule de 1801.

38 E

soucier peu de ce qui s'y feroit, n'avant donné aucune excuse de leur absence. Pour comble de malheur on n'avoit point encore pu remplir tant de vides, ou parce que les diocèses étoient entièrement au pouvoir des dissidents, tels que celui de l'Oise, ou parce que les sujets, nommés successivement à ces sieges, avoient cru devoir refuser. On raconte sérieusement que Tardiseaux, l'un de ces derniers, ayant ecrit au pape pour lui demander des bulles, n'avoit reçu de Rome aucune reponse.

Cependant, afin de donner quelque soulagement à la douleur qu'inspiroit aux Peres du concile le spectacle assez lugubre que présentoit l'etat où se trouvoit leur eglise, on reporta leurs yeux sur les protestants, dont on leur fit espérer la réunion prochaine. Plusieurs évêgues parlèrent dans ce sens. Le metropolitain de l'Est, évêque du Doubs, raconta que, se trouvant sur les frontieres de la Suisse en 1800, il y eut un entretien avec un ministre reforme, qui lui apprit que dans une de leurs assemblées, il avoit été dit que le moment n'étoit pas éloigné où les deux communions se réuniroient; que lui, Demandre, avoit répondu que la chose etoit facile : et que si les protestants connoissoient les sentiments des Français sur la cour de Rome, ce seroit bientôt fait : » mais qu'un jour nous leur ten-» drions la main pour les embrasser.

Nous tromperions-nous? cette réponse nous paroît très-judicieuse et très-vraie. En effet, les constitutionnels admettoient dejà le principe fondamental de la réforme, puisqu'ils substituoient leur jugement particulier au jugement péremptoire de l'Eglise universelle; ils étoient d'accord sur la suprématie de la puissance civile en matière de religion ; puisqu'ils avoient juré le

point au concile, et sembloient se I pratique de cette suprematie, et du dogme qui la soutient; et quant à ce qui regarde le respect et l'obeissance dus an pontife assis sur la chaire de saint Pierre, les protestants ne le regardant plus depuis long-temps comme l'antechrist, le pas qui les eût placés sons les enseignes des constitutionnels, ne pouvoit se faire à cet égard avec beaucoup de peine. Quelques conférences amicales sur le reste eussent mis aisement le concert dans les deux communions, moyennant que des deux côtés l'on eùt fait quelques sacrifices peu coûteux sur la croyance. Il est étonnant que les partisans de la constitution civile du clergé n'eussent pas vu plus tôt la facilité d'opérer cette réunion, et qu'ils n'y eussent travaillé dès le moment de leur existence; une jonction de cette nature eût fortifié merveilleusement leur parti , et l'eût rendu redoutable; ils eussent eu à manier contre leurs adversaires d'autres armes que des invitations charitables et même que la terrible massue de la vérité. Mais les hommes les plus adroits ne sont pas toujours à l'abri des oublis les plus funestes à leurs intérêts.

> Après ces réflexions consolantes sur la réunion espérée des protestants avec les constitutionnels, on s'eleva, dans le concile, contre les prêtres qui attendoient oisivement le résultat des événements, et contre ceux qui avoient renoucé à leurs fonctions. On demanda contre tous un decret; mais cette proposition fut renvoyée, ainsique le rapport du promoteur sur l'état des diocèses à la congrégation de la discipline ecclésiastique.

Dans un rapport sur les fêtes , que Grégoire fit, le 18 juillet, au nom de la congrégation de la discipline intérieure, cet évêque commence par dénigrer les dissidents de Paris, auxquels il donne le nom d'acéphales, maintien de la constitution civile du cler- | c'est-à-dire, sans chef. Il leur reprogé, qui n'étoit qu'une application che qu'on les avoit vus tour à tour supprimer les fêtes par crainte, et III prouve, par l'histoire, que les réensuite les rétablir. Conduite qui offroit ungrand contraste avec celle qu'avoient tenue dans le même temps les évêgnes catholiques. C'est ainsi qu'il appelle les évêques de son parti; et il dit qu'à l'égard des fêtes, ceux-ci ne furent point ébranlés par la crainte d'être jetés au-delà des mers, dans les marais meurtriers de la Guyane. Il lance en passant un regard de dédain sur la fête du sacré cœur, dont il attribue l'invention récente à un protestant : dont on a démontré, dit-il, l'inconvenance, et qu'il regarde comme un moyen de rappeler des contestations déplorables. Il est vrai que cette institution pieuse et touchante déplut toujours aux jansénistes. Aussi Grégoire et ceux de sa congrégation opinent-ils qu'on doit la supprimer, et quant à l'office et quant à la solennité. Nous passons le reste du rapport, dans lequel on rencontre quelques bonnes observations; et le projet de décret, qui demeurera dans les archives de l'histoire, et qui n'offre d'ailleurs rien de bien curieux.

Le 20, Dégola toucha le cœur des Pères par un acte modeste de générosité. Affligé de voir la triste pénurie dans laquelle étoient réduits « ces dignes disciples de la » vérité crucifice , » il fit parvenir au president une lettre anonyme. qui contenoit une billet de 500 francs dans la vue de leur procurer au moins un léger soulagement. C'étoit tout ce que lui permettoit l'état actuel de sa fortune, qui avoit souffert des suites affreuses de la révolution. Comme le concile témoignoit son regret de ne pas connoître le nom du -prêtre généreux , auteur de cet acte de bienfaisance, Grégoire l'indiqua, et la lettre fut déposée dans les archives par ordonnance du concile.

Le 21 , l'évêque de l'Eure lut un l

volutions civiles ont étendu et resserré les limites des églises nationales; et par le concile de Calcédoine, que les églises des pays réunis à la France doivent faire partie de l'église constitutionnelle. Après ce beau raisonnement, il exhorte le clergé de ces églises à venir siéger dans le concile. Nous « croyons... qu'ayant le droit de » délibérer en commun avec nous, » les lois qui doivent émaner de » l'Eglise de France, auroient, par " votre concours, par votre con-» sentement, par votre présence au » concile, un poids et une autorité » plus imposante et plus obligatoire » pour vos diocèses. Nous sommes » convaincus que si vous refusiez de » vous y trouver, ce seroit, de » votre part, renoncer au droit ho-» norable attaché à vos églises : ce » seroit négliger les rapports néces-» saires qui vous unissent à votre » église nationale, et par consé-» quent à l'Eglise universelle. » Il prêche l'oubli des guerelles et des divisions politiques. Il répond aux prétextes qu'on pourroit alléguer, que les constitutionnels ont altéré le dépôt sacré de la foi , tandis que , depuis dix ans, ils ont tout souffert pour elle ; qu'ils se sont séparés de l'Eglise romaine, pendant qu'ils n'ont cessé d'honorer et de plaindre Pie VI, de manifester leurs sentiments envers Pie VII, de reconnoître la primauté d'honneur et de juridiction, comme les églises des pays reunis. « Mais nous osons de-» clarer à l'Europe chrétienne, que » nous n'avons par aucune faute » provoqué ces jugements, ces brefs, » qui ne sont revêtus d'aucune mar-» que d'authenticité; ces preten-» dus brefs qu'on a répandus avec » profusion dans toute la France ; » ces brefs équivoques, ou qui ne sont » pas l'ouvrage du saint Père, ou projet de lettre synodique aux églises » qui ont été surpris à sa religion; des pays réunis à la république française. \" ces brefs dangereux qui ont desolé

"l'église de France, qui nous ont profondément affligés, et qui ont causé tant de scandale parmi les fi-dèles. Ne craignez donc pas de vous réunir à ceux qui sont restés observateurs zélés des lois canoniques, etc. Le 2 du mois d'août, on proclama solennellement cette lettre et le décret qui la suivoit, lesquels avoient été adoptés définitivement la veille.

L'évêque de l'Aube posa, dans un rapport qu'il fit le 28, sur le schisme et l'excommunication, des principes avec lesquels les schismatiques peuvent aisement se defendre de ce nom odieux; et les hérétiques dejouer l'anathème dont ils sont frappés. Il suffit aux premiers de protester qu'ils ne veulent point se separer ; car ou ne peut être schismatique malgré soi, et on peut viercet mourirdans la charité et la sainteté, hors de la communion du pape même (1). Les seconds n'ont qu'à dire que la censure lancée contr'eux, est ou une excommunication latœ sententiœ, inconnue à la vénérable antiquité, contraire aux libertés de l'église gallicane, et qui n'a pas lieu en France, ou que du moins elle n'a pas été prononcée au nom et du consentement de toute l'Eglise; puisque leurs nombreux adhérents, qui étoient incontestablement du corps de l'Eglise avant

cette sentence, n'y ont ni prête leur nom, ni douné leur consentement; d'où il suit que cette excommunication n'est ni canonique, ni valide. Ainsi Photius eut raison de braver l'anathème de Nicolas I , et Luther celui de Leon X avec sa bulle Exurge, Domine: car ils avoient l'un et l'autre une foule de partisans, quand les foudres partirent contr'eux de la nue du siège apostolique. En exigeant que l'excommunication fût prononcée au nom et du consentement de toute l'Eglise, Blampoix renouvela la X Ce proposition de Quesnel, et il ressuscita le richérisme tout entier dans ce qui concerne le gouvernement de l'Eglise, à la face de tout le concile; sans aucune réclamation authentique de la part de cette assemblee qui se pretendoit assistee du Saint-Esprit (1).

Il y a plus, encouragé par l'exemple de son illustre collègue qui venoit de si bien dire, l'evêque de la Somme voulut signaler aussi son zèle en faveur du jansénisme. « Quant à » ce qui concerne l'excommunica-» tion, dit-il, il n'y a presque rien à » ajouter à ce qu'a dit le R. évêque » de Troyes : sinon un celebre arti-» cle, qu'il fant que nous avons le » courage de retablir... Peut-être » qu'en remontant dans l'antiquité, » on trouvera que l'excommunica-» tion n'est point du tout dans l'es-» prit de l'Eglise; que c'est une plan-» te parasitequi s'y est introduite.... » Je prie en grâce la commission, » en faisant usage des armes que lui » fournissent la philosophie et la raison, » de pénetrer à travers cette espèce » de tribunal qu'on a établi sur » nous, et qu'enfin on examine cet » article censuré : La crainte d'une » excommunication injuste ne doit pas » nous empécher de faire notre devoir. » Il est étonnant qu'un évêque ait

<sup>(1)</sup> Le premier principe de Blampoix est captieux. Le schisme est sans doute une separation volontaire; mais on tombe dans ce crime, quand on pose le mur de séparation, quoiqu'on assure qu'on ne prétende point se séparer. Ainsi les pélagiens et les manichéens ne laissérent pas d'être schismatiques, malgré leurs protestations d'union avec l'Eglise et leur obstination à s'y tenir caches. Blampoix allegue en preuve de son second principe l'exemple de saint Cyprien et Firmilien; mais il falloit prouver que ces illustres personnages avoient été frappés d'excommunication par le pape saint Etienne, fait que ne soutiennent que ceux qui ont l intérêt de l'admettre, et que nient beaucoup de savants critiques.

<sup>(1)</sup> Voyez le dict. des hérés. nouvelle édition, imprimée chez Petit. t. 2. p. 840 et suivantes.

sus-Christ institua lui-même cette censure, en parlant de celui quiu'é-l coute pas l'Eglise. Saint Paul en fit usage contre l'incestueux de Corinthe. Les premiers novateurs en furent frappés, et l'Eglise ne cessa point de recourir à cette arme puissante, pour punir les schismes, les hérésies et beaucoup d'autres crimes scandaleux. Combienne voit-on pas encore d'excommunications dans le droit, qui sont présentement en vigueur ? Quant à la proposition que Desbois de Rochefort veut que l'on rétablisse, nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter à cet égard les paroles d'un auteur judicieux. « On » sait que c'est la XCIe des propo-» sitions condamnées par la bulle » Unigenitus. Les modernes partisans » de Ouesnel eussent été ravis de » faire approuver par les constitu-» tionnels assembles cette assertion » de leur patron, qui appeloit injuste » toute censure portée contre les » siens, et qui faisoit consister son devoir à defendre ses erreurs. Ils » eussent voulu pouvoir opposer un » concile pretendu national al'auto-» rité du saint Siège qui avoit don-» né la bulle, et de l'Église qui l'a-» voit acceptée. Il y eut des debats à » ce sujet. L'évêque d'Ille-et-Vi-» laine, Lecoz, président du con-» cile, trouvoit la proposition dan-» gereuse, et vouloit qu'on la sup-» primât. La plupart furent de son » avis, quoique Desbois se defendît » avec chaleur. Sa proposition étoit » d'une éternelle vérité. Nous avons dé-» claré sous le sceau du serment, que la » résistance à l'oppression est le plus sain! » devoir. Cette proposition est restée sur » la charte des droits de l'homme.... Ne » sommes-nous plus les enfants de la » liberté? On ne s'attendoit pas à voir » rappeler dans un concile la sainte » insurrection; mais c'est un des réunis » qui parle ici, et qui parle dans un l l'évêque de la Somme fut moins heu-l ses vues d'amélioration; et dans le

pu affecter autant d'ignorance. Jé- | reux que celui de l'Aube. Il eut cependant ce dernier pour approbateur, et celui du Jura qui, tout en opinant qu'il falloit éviter ce qui pouvoit avoir l'air de les brouiller avec la cour de Rome, et par conséquent retrancher la proposition du procès-verbal, prétendit qu'elle étoit d'une-vérité éternelle et au'elle n'avoit jamais été condamnée

Le 20, un membre du second ordre ayant dit que le conseil d'état s'occupoit à discuter le code civil, où se trouvoit un article sur le divorce. opposé aux règles du christianisme : et qu'il convenoit que le concile sollicitât auprès du gourvernement, en faveur des catholiques, une disposition qui s'accordât avec leurs intérêts temporels et les principes de leur religion, sa proposition fut renvoyée à une congrégation. Dans la séance de 8 août suivant, Cougoureux renouvela sa même motion. Elle fut encore appuyée surtout par l'evêque de la Somme, qui profita de la circonstance pour faire une sortie vigoureuse contre le clergé dissident: " Ces hommes impudents, » dit-il, qui osent encore tromper » le peuple, se disent les martyrs de » cette religion, et ont, sous ce pré-» texte, la bassesse de prétendre aux » plus excessives largesses des fidè-» les. » On chargea une commission de rédiger un mémoire relatif à l'affaire du divorce : mais d'autres événements ayant tourné ailleurs les pensées des Pères, il ne fut plus question de réclamations à faire auprès du gouvernement sur cet objet.

Le 5 août, Grégoire lut la suite de son rapport sur la liturgie. C'est un long traite en cinq chapitres. L'auteur parle dans le premier, de la nature, de l'objet et de l'utilité de la liturgie : dans le second, de la diversité des liturgies, et de la nécessité de les ramener à l'uniformité; dans » concile constitutionnel. « Ainsi | le troisième et le quatrième il donne

plan pour les livres liturgiques

« Content d'étaler le fruit de ses » lectures et de montrer son érudi-» tion et sa critique, dit encore l'au-» teur des Mémoires pour servir à l'his-» toire ecclésiastique pendant le dix-hui-» tième siècle, dont nous venons » d'emprunter déjà le langage (l'é-» vêque de Loir-et-Cher), disserta longuement sur plusieurs usages attribués à différentes églises; et ramassant à ce sujet des » anecdotes vraies ou fausses, il s'ap-» pesantit sur des details frivoles, » s'égava sur des pratiques singulie-» res, et ne montra qu'une envie » immodéréedecritiquer et de faire » rire. On fut scandalisé, même dans » le concile de son affectation à » railler. »

Nous pourrions nous entenir à ce jugement. Nous ajouterons cependant qu'on trouve quelques observations utiles dans le premier chapitre, où il definit la liturgie, « le » culte public soumis à des règles » methodiques. »Il en venge, quoique assez légèrement, l'utilité contre les sophistes, et la sainteté contre les novateurs. Mais dans son second chapitre, où se trouvent beaucoup de détails et d'anecdotes peu graves, il dit, en parlant des cas réservés, qu'il n'est pas le seul à désirer qu'on applique cette peine aux crimes de conspiration contre la souveraincié du peuple et l'existence de la république. Dans le troisième chapitre, après avoir émis son mot contre tant de monstruosités royales, contre la publication de l'édit d'Henri II , qui se faisoit tous les ans au prône; contre les droits honorifiques, les évêques auciens qui avoient la langue liée comme Zacharie, et contre une foule d'associations pieuses établics dans les églises des religieux. Il désire qu'on ne voie plus qu'un autel dans une église, et qu'on n'y célèbre plus qu'une messe par jour. Il s'unit à ceux qui reprochent au bréviaire romain (il eut [de ces assemblées le vœu de l'église

cinquième chapitre, il presente un pu en ajouter d'autres encore), ces apostrophes adressées à la sainte Vierge: Solve vincla reis, etc. Il dit que Gregoire VII v tient la place d'autres saints qui devroient y être; tels que Gerson et Clément XIV. Il veut qu'on examine s'il ne convient pas d'établir l'usage de réciter à haute voix les paroles du canon : « la meil-» leure manière d'assister au sacri-» fice n'est-elle pas de suivre le celé-» brant, d'unir sa voix à la sienne?» Plus loin il place le cutéchisme de Naples parmi les meilleurs ouvrages de ce genre. Partout enfin il fournit des preuves multipliées que l'auteur des Mémoires l'ajugé sans exagération et avec vérité. Cependant la discussion du projet de decret qui terminoit ce rapport fut renvoyée à huit jours après l'impression et la distribution de ce projet, et cette discussion n'eut pas licu

> Le même Henri Grégoire fit, le 7 août, une motion remarquable. « Depuis plus d'un mois que nous » sommes réunis, dit-il, de grands » travaux ont été proposés par une » partie des congrégations, mais » il v en a eu peu d'adoptes. Cepen-» dant il ne faut pas laisser courir » le temps, sans que le concile ne fasse » des actes éclatants..... Il y a un tra-» vail surtout dont est chargée la » congrégation de discipline ecclé-» siastique, sur la nécessité et la » possibilité d'un concile acuménique; » un autre sur une espèce de confé-» dération entre l'église de France et les » églises étrangères. Il faudroit s'oc-» cuper de ces deux objets le plus » promptement possible. » Il revint encore à ces objets, le 10 août.

> Le jour suivant, de Torcy fit remarquer que toutes les opérations du concile avoient été jusque là indépendantes de ce qui s'étoit fait dans les synodes et les conciles métropolitains qui avoient précédé le concile national. Il croyoit cependant apercevoir dans le résultat

gallicane, et il pensoit qu'on ne l devoit pas s'en écarter, quand il etoit unanime ou inême fornic par la majeure partie. « Je sais, » ajouta-t-il, qu'on doit vous son-» mettre avant peu, un socramentaire » français, tandis que dans tous les \* synodes et conciles metropolitains, » il n'y en a pas un qui n'aitdeman-» dé qu'il restâten latin.... Il y a des » députés qui sont chargés par eux » de protester contre tout ce qui » seroit fait en langue vulgaire; » d'autres pour ce qui est relatif au » bréviaire, la pénitence publique, » etc. » L'orateur demanda la formation d'une commission, à laquelle on remettroit tous les actes des assemblées synodales et métropolitaines, pour en faire le dépouillement.

La discussion s'engagea.

L'évêque du Cher qui vit dans le concile national une autorité plus grande, et une assistance spéciale du Saint-Esprit, rejeta la motion. L'evêque de l'Eure s'unit à de Torcy. Vernerey pretendit qu'il ne falloit pas que la représentation allat contre le van de ceux qui l'avoient nommée. Plusieurs membres du secondordre opinerent dans le même sens. Mais l'evêque de la Somme s'eleva fortement coutre la motion et ceux qui l'avoient défendue. « Permettez-moi, dit-il, de » vous exprimer la douleur que j'é-» prouve en voyant avec quelle lé-» gèreté, et même avec quelle per-» fidie on lance inopinément cer-» taines questions au milieu de vous : » si jamais le concile pouvoit ac-» cueillir les intentions plus que cer-\* taines qui ont fait naître la motion » dont on s'occupe, seroit-il imagi-» naire le reproche que nos adver-» saires font au clergé de pencher » vers le presbytérianisme? N'eût-» elle pas excité tous les murmures » et l'improbation générale, cette » motion, si elle eût été proposée à » un concile canoniquement composé, je

» ques, et non par une assemblée don! » les prêtres forment plus de la moi -» tie? Examinez en effet, ceque sont » ces synodes dont on vent anjour-» d'hui que les deliberations fassent » la regle de vos décrets. Ne sont-ils » pas tous formés dans la presque » totalité par des prêtres? Dans cha-» cun d'eux vous ne vovez qu'un » évêque qui, sous le nonveau nom » de président, et surtout dans » l'état actuel de l'esprit des prêtres » (constitutionnels), n'est devenu « que leur instrument ; en cumulant » ensemble toutes les présidences » d'évêques, reconnoissez-vous l'ac-» tion du corps episcopal, de ce » corps dont le jugement fait seul » loi dans l'Eglise? Ainsi, en effeuil-» lant l'opinion de M. de Torey, » vous ne voyez que le presbytéria-» nisme; et l'avis des synodes n'est » que l'avis des pretres.... On a dit » que les députés étoient les té-» moins de leurs églises; mais dans les » conciles connoît-on d'autres té-» moins de la foi des églises que les » évêques....? J'ai entendu parler » de protestations : si le Saint-Esprit » est au milieu de vous, comme les » promesses de Jesns-Christ ne nons » permettent pas d'en-douter, que » yeulent dire de pareilles protesta-» tions? pour mettre le comble à » notre douleur et à notre étonne-» ment, il ne restoit plus qu'à parler » de mandats particuliers donnes « par les synodes et par les conciles » métropolitains, à leur deputes. » Lous connoissez tous le jugement solen-» nel que l'assemblée constituante porta sur » la question des mandats particuliers.( Il eut bien fallu laisser là ce finneste jugement; mais c'est un évêque constitutionnel qui parle; il faut bien qu'il soit consequent.) « Mais » surtout que doivent être de pa-» reils mandats devant un concile!'». Suivant l'évêque de l'Aube, « dire » que le concile national doit suivre » les conciles métropolitains, ct » yeux dire, un concile composé d'évé- | » ceux-ci les synodes, c'est un prino cipe hérétique qu'il ne convient pas » d'émettre dans cette assemblée. » L'évêque de l'Eure, effrayé peutêtre de cette hérésie, adoucit sapre-

miere proposition.

Malgre ces fortes réclamations, le concile voulut bien encore ouvrir un large flanc aux coups des dissidents, et prouver qu'il étoit une assemblée où les prêtres formoient les décrets et les décisions au préjudice de l'autorité des evêques. Il arrêta « que chaque congregation » désignera dans son sein un mem-» bre pour former la commission » demandée par le V. de Torcy. »

Le concile s'étoit beaucoup occupé d'une instruction à rediger sur la soumission due à la puissance temporelle. L'évêque de l'Isère avoit lu deux projets dans les séances du 23 et du 29 juillet. L'évêque de la Nièvre en avoit présenté un autre, le 7 août, dont la lecture avoit beaucoup plû; et on l'avoit proclame dans la seance solennelle du q. Cependant on revint encore à la discussion sur ce mêmeobjet, le jour suivant. Comme cette pièce ne se trouve pas dans les actes du concile, nous n'en parlerons pas ici, non plus que des discussions qui eurent lieu toutes les fois qu'il s'agit de cet important objet.

On rejeta, le 11, un rapport de Lagirardière, qui avoit pour objet la réformation des mœurs du clergé. Cette pièce jugée incomplète et défectueuse, ne se trouve pas dans les actes du concile. Mais on y lit un aveu non exagéré, échappé de la bouche de l'évêque de la Somme, sur le compte du clergé de son parti, pendant la discussion du rapport dont il s'agit. « Il faut avouer, dit ce Père, » qu'après l'établissement du pro-» testantisme, à la suite des guerres » civiles, les mœurs des ecclesias-» tiques out été fort relâchées : nous » sommes à peu près dans la même cir-» constance; il est à propos de faire » ce qu'ont fait (les conciles pro-

» de Trente) pour arracher le clergé » au désordre qui l'entraîne.»

Un autre objet occupa aussi le concile dans la même scance. Grégoire nous en instruira, « Les VV. Degola » et Bergancini ( ont redigé ) une » lettre de communion de plusieurs églises » d'Italie avec le clergé et le peuple fran-» çais, laquelle a été imprimée et » envoyée en Italie pour recueillir les si-» gnatures : quand une fois toutes ces » signatures seront recueillies, il sera » utile d'en faire un dépôt aux ar-» chives. Un respectable laïque en » a fait la traduction; si le concile » le juge à propos, on lui en fera » lecture » Les Percs consentirent volontiers à cette communication, et Movse lut.

A entendre ces églises d'Italie, qui parlent sans douter, par l'inspiration de l'évêque de Loir-et-Cher, et par l'organe de deux de leurs transfuges , elles ont gardé jusqu'ici le silence, parce qu'à la vue des manx terribles qui pesoient sur le clerge constitutionnel, il leur paroissoit plus convenable de verser des larmes, que de se répandre en de vains discours; mais elles adressoient en même temps au ciel des vœux fervents, pour qu'il ne permit point que les preuves éclatantes de constance, données dejà par ce clergé dans une foule de dangers effrayants, fussent jamais souillees par quelque acte honieux de làcheté. Elles avouent que , dès les preriiers instants qui virent naître la republique, elles n'apercurent ni schisme, ni herésie dans la soumission exigée par la loi; et que celle-ci même ne blessoit en rien les nœuds de l'unité, ni l'intégrité de la foi. Elles deplorent que les vœux formes depuis long-temps pour l'extinction des erreurs et la répression des abus, aient trouvé dans la cour de Rome une résistance toujours invincible. Elles assurent que nos ancêtres, dont les cœurs furent » vinciaux tenus depuis le concile quelquefois enflammés de l'amour de la vérité, combattirent de temps | en temps avec force contre cette cour: mais que nos rois ne surent que trop, pour le malheur de l'Eglise, associer alors son esclavage avec ses droits. Pendant que les choses étoient dans ce triste état, et que les dispositions des supérieurs ecclésiastiques au milieu desquels régnoient l'envie et la discorde, ne permettoient pas d'espérer qu'un concile général viendroit remédier à de si grandes calamités, un événement soudain et presque celeste en présenta tout-à-coup le remède. Eût-on pu le rejeter? Cependant quand la constitution civile du clergé parut, il s'eleva de toute part un cri : la foi est perdue ; le ministère saint et l'honneur du sacerdoce sont détruits; on provoque les peuples à l'impiété. Beaucoup d'hommes sensés admirent ces inculpations absurdes, ou par la crainté qu'ils avoient des curialistes ( des amis de la cour de Rome), ou par haine pour les Français, ou peut-être encore par ignorance. Mais les églises parlent, regardèrent comme très-légitime tout ce que l'assemblée nationale faisoit, ayant son roi à sa tête. C'étoit la représentation de tout le peuple, qui administroit les droits suprêmes; l'histoire offre six cents exemples où l'Eglise usa de patience et de soumission à l'égard de lois qui, sans blesser les dogmes, affoiblissoient légèrement la liberté chrétienne. Une chose néanmoins faisoit naître quelque dissidence dans les opinions. et des scrupules dans certaines consciences : c'étoit l'article qui abolissoit des siéges épiscopaux, qui en érigeoit de nouveaux, et qui fixoit les limites de tous. Les uns ne virent rich qui ne fût temporel dans ces dispositions; et ils en attribuèrent aisément la compétence à l'assemblée qui avoit porté le décret : d'autres crurent y apercevoir du spiri-

scopale est de ce ressort; et ils eussent voulu l'intervention des deux puissances, ou du moins, que les évêques guérissent cette plaie faite à leur puissance, en consentant euxmêmes positivement à la loi; au surplus, si quelque grave inconvénient étoit à craindre , il falloit mettre en sûreté la foi, et conserver l'unite. Tous neanmoins se réunissoient à donner des eloges à la loi. On se réjouissoit d'y voir les anciennes élections rétablies, les deux ordres rapprochés par le renversement de la domination épiscopale, l'antique discipline ramenée dans toute sa pureté. On ne s'étonne point que les esclaves de la cour romaine eussent crie au crime, ni que les évêques même eussent craint que leurs droits ne fussent sacrifiés, ainsi que ceux du souverain pontife : ces prelats, aux yeux des églises qui dogmatisent si admirablement, furent entraînés, ou par envie, ou par avarice. Mais plus le serment, qui fut bientôt preserit, causa de clameurs et de troubles, plus il dut être rigoureusement exigé, et plus il devint indispensable de le prêter. La belle occasion pour le chef *ministériel* de l'Eglise, de terminer les discordes et ramener le concert dans les cœurs! Mais la cour romaine, qui ne sait point fléchir, se refusa à cette bonne œuvre. D'abord elle garda le silence, comme pour delibérer : car il n'étoit plus, le temps où elle pouvoit à volonté frapper d'anathème les églises et les empires. Nous gémissons qu'un tel silence mît la religion dans le danger d'être entièrement perdue, si tous les évêques montroient en France la même résistance et la même opiniâtreté. Il falloit ou obéir, ou émigrer. Déjà depuis long-temps quelques-uns avoient abandonné leurs troupeaux par la fuite; ceux qui restoient, formoient une résistance vaine et dangereuse : la puissance civile les traitoit comme des ennemis tuel, parce que la juridiction épi-l jurés du salut public. En vain quatre d'entr'eux leur donnèrent un l grand exemple. Ceux-ci jurèrent : et nous crumes que le ciel les avoit conservés, pour le soutien de la religion, et pour placer à la tête des diocèses le nombre des évêques admis par la loi civile. Les ennemis de la liberté sourioient à ces débats : ils esperoient y trouver une arme puissante pour renverser l'ordre établi. Sur ces entrefaites arrivèrent des décrets de la cour de Rome, remplis de reprimandes et de menaces. Mais la republique devenoit plus redoutable chaque jour; sa valeur et sa puissance croissoient au milieu

des dangers. Les eglises d'Italie examinent ensuite les plaintes des évêques insermentes; bien entendu qu'elles les presentent en peu de mots, et comme le jugent à propos leur inspirateur et leurs organes. Après quoi elles les réfutent avec aisance, facili negotio. Nous n'entrerons pas ici dans leurs raisonnements, ni dans la discussion des faits qu'elles puisent dans l'histoire. Saint Athanase, saint Chrysostôme et un pape chassé et remplacé injustement, leur fournissent des armes avec lesquelles elles chantent victoire. Les efforts de l'impiété contre la religion ne les effrayèrent pas non plus; elles furent seulement touchées de compassion à la vue de la persécution atroce qui frappoit plus encore sur les nouveaux pasteurs que sur les ouailles. Mais Robespierre tomba; on cessa les massacres; la paix se remontra; les temples se rouvrirent, et le clergé de France offrit au monde le spectacle admirable d'un concile assemble pour le bien de la religion. Jusqu'à quand donc les évêques anciens querelleront-ils les nouveaux évêques? Quant aux églises italiennes, elles se réjouissent de présenter à leurs frères une preuve de charité qui passera aux siècles à venir comme un monument illustre en favenr de la vérité defendue.

Cette lettre est datée de Gênes . 23 octobre 1798; et ce n'est pas saus quelque mystère. Il falloit donc qu'on eût rencontré de grandes difficultés à recueillir les signatures. puisque près de trois ans après l'emission de cette piece, c'est-à-dire le 11 août 1801, époque où l'on en parla dans le concile, cette operation qu'on ne soupconnera pas d'avoir eté conduite avec lenteur et negligence , n'étoit pas , à beaucoup près , terminée, et puisqu'un des *réunis*, aui devoit être fort instruit des secrets , proposa de prier Dégola de travailler à faire parvenir de nombreuses signatures qu'on espéroit encore de la part du clergé d'Italie. Un père demanda aussi s'il ne seroit point à propos de renvoyer cette lettre à une congrégation, afin de lui donner un plus grand caractere. Un antre observa qu'on disoit que l'original latin étoit admirable, et qu'en conséquence il ne falloit pas y toucher. Un troisième declara que, malgré les eloges qu'on en faisoit, il desiroit qu'on en retranchât certaines. expressions qui lui paroissoient injurieuses à la cour de Rome. Ajoutons l'exposé de Grégoire que nous avons rapporté plus haut. Eût-on parlé ainsi d'une lettre si avantagense, si elle eût eté composée à Gênes et envoyée dans toutes les parties de l'Italie depuis plus de deux ans? D'ailleurs, si, à l'epoque dont nous parlons, les signatures apposées à cette pièce se fussent trouvées deià un peuimportantes par le nombre, pourquoi le concile n'adressa-t-il nommement des remerciments qu'aux seuls W. Dégola, Bergancini et Carrega, tandis que le premier de ces venerables l'assuroit, qu'à part certaines personnes, qui pourroient être compromises et dont il connoissoit les noms, on pouvoit désigner les autres sans aucun danger? Tout ceci rappelle cette mascarade fameuse qu'on introduisit au commencement de la révolution dans l'assem290 blee qui donnoit des lois à la France, [ avec tout l'appareil dû aux ambassadeurs de cent têtes couronnées : mascarade qui coûte cher à la France. Mais qu'importe que ce temoignage de cominunion donné par nuelques individus, et non par les rglises d'Italie, à nos constitutionnels, ait été fabriqué à Paris, et pendant la session même du concile, ou qu'il ait pris naissance à Gênes, le 23 octobre 1798? L'evêque réuni que nous venons de citer, voyant que cet acte recevoit l'approbation genérale de l'assemblée, ne voulut pas qu'elle ignorât que l'on devoit « cet ouvrage au zèle infatigable de » l'évêque de Blois (Loir-et-Cher), » qui depuis long-temps n'a cesse » d'entretenir des correspondances » dans toutes les parties de l'Europe » avec les églises. » Quoi qu'il en soit, ce monument de défection et de schisme est rapporté en latin assez beau dans les actes du concile, et on y raconte ensuite, dans la même langue, qu'il fut souscrit par un grand nombre (quam plures) de menbres du clergé d'Italie, dont les signatures sont à Paris, sans doute dans les archives de l'histoire, à côté des archives du clergé constitutionnel, dont le concile de 1801 confia le dépôt à Henri Grégoire.

L'avis de Leymonerie, qui demandoit des retranchements dans cette lettre schismatique qui nous occupe, occasiona des saillies admirables de la part de quelques Pères Révérends. Deberthier, evêque de l'Aveyron et promoteur du concile, s'exprima ainsi : « Je crois que, dans tous les » temps, les âmes timides ont perdu » la chose publique : il faut avoir le » courage de se prononcer pour la » vérité; et pour la faire connoître, » il faut nécessairement attaquer la » cour de Rome. » Suivant l'évêque du Jura, « il seroit honteux de biai-» ser et de mollir sur cet article des » prétentions d'une cour ambitique et manda une réponse digne des églises d'Italie: le concile la decreta, et en chargea la congrégation des libertes de l'eglise gallicane.

Nous ne croyons pas devoir ajonter ici des observations sur la lettre des pretendues eglises d'Italie. ()n n'y trouve rien de tout ce qu'il faudroit démontrer pour en faire un juste appui au parti constitutionnel. On est loin d'y etablir, par exemple, qu'il appartienne à la puissance civile de donner aux évêques la juridiction spirituelle, de la soustraire aux uns, d'en étendre, et d'en resserrer les bornes à d'autres, et de fixer à tous les règles d'après lesquelles ils doivent l'exercer. On n'y prouve pas, non plus, que cette même puissance puisse restreindre aussi la juridiction du chef de l'Eglise, ou la lui ôter entièrement. C'est de même sans en alléguer aucun fondement qu'on énonce que les evêques pouvoient, par leur consentement, remedier au vice radical qu'entraînoient les changements opérés dans les sieges épiscopaux, par la réduction et l'erection des diocèses. Et pouvoient-elles, ces églises prétendues, avec quelque connoissance de l'histoire, assimiler les élections établies par la constitution civile du clergé, aux elections pratiquées anciennement dans l'Eglise, etc., etc. ? Mais qu'on nous montre donc les signatures originales de cette fameuse lettre. Si l'on craint pour les signataires, pourquoi faire mention dans les actes du concile d'une pièce signée du seul Dégola? d'une pièce qui n'a aucun caractère d'authenticité , et qui a toute la physionomie de l'imposture et du mensonge? Quel est done l'homme sensé qui n'y reconnoîtra pas le dessein évident de tromper, et d'opposer à la vérité connue des armes de toute espèce? Mais c'en seroit trop pour un objet de si peu d'importance, si l'on n'y voyoit des marques saillantes de la mauw orgueilleuse, etc.» Au reste, on de- | vaise foi des constitutionnels.

Vernerey y prouva son érudition en faisant, le 12 août, au nom de la congrégation de la foi, des mœurs et de l'enseignement, un rapport sur l'éducation des clercs.

Remontant au commencement de l'Eglise . l'auteur dit que l'éducation des jeunes ecclesiastiques n'exigeoit presque rien de particulier, parce qu'alors les chrétiens étoient presque tous des saints; que les ministres de la religion pouvoient se passer de l'etude des langues etrangeres, et qu'il leur suffisoit, pour apprendre la religion, d'assister aux explications de l'Ecriture sainte avec les autres fidèles; les hérésies ne causant point encore d'embarras pour les confondre. Mais à mesure que celles-ci se multiplièrent et qu'elles se répandirent, indépendamment de la connoissance des Livres sacrés avec de bons commentaires, il fallut lire les Pères qui réfutoient les novateurs, et consulter les monuments où se trouvoient les preuves de la tradition. Le travail s'accrut encore par la suite, quand la langue de l'Eglise, des conciles et des Peres cessa d'être la langue vulgaire. Depuis long-temps on voyoit des écoles celèbres établies en diverses villes. Celles d'Athènes et d'Alexandrie formèrent de grands hommes. Les évêques réunirent aussi de jeunes gens auprès d'eux, et en prirent soin par eux-mêmes. Mais dans le 12e siecle, on crut suppleer à ces seminaires episcopaux, en y substituant des universites. Alors parurent les universités de Boulogne , de Pavie et de Paris, (fameuses par le nombre des elèves qui s'y rendoient de tonte part); mais peu propres à peupler le clerge de sujets édifiants et solidement instruits. En effet, la licence s'introduisit bientôt ( dans ce monde de jeunes gens occupés la pendant de nombreuses années, sous un régime qui, sans doute, ne pouvoit les contenir assez. L'histoire gémit en rapportant les exces auxquels grecque, l'histoire sacrée et un petit

cette déplorable licence fut quelquefois portee ). D'un autre côté, les professeurs, (imbus des subtilites de l'ancienne philosophie), s'attachèrent à des questions metaphysiques, minutienses, souvent inutiles, tandis qu'ils negligeoient des objets essentiels, (ou dont ils ne parloient pas même, ou qu'ils ne faisoient que comme saluer en passant ). Les collèges particuliers presenterent de meilleurs resultats: mais ces institutions n'ayant point pour objet d'elever des clercs, ce but si necessaire ne s'y trouveit pas rempli. Heureusement le concile de Trente vint au-devant des besoins. en ordonnant l'érection d'un seminaire dans chaque diocèse, pour former les aspirants au sacerdoce, à la vertu, aux sciences ecclesiastiques, et aux règles sacrées du saint ministère.

Venant ensuite aux vues qu'il propose, l'orateur désire que l'education cléricale commence dès le bas âge ; et il désigne pour *pédagogues* aux enfants qui montreront d'heureuses dispositions à l'état ecclésiastique, les curés de leurs paroisses. Il indique à ceux-ci les livres qu'ils pourroient mettre entre les mains de leurs eleves. Mais, dans la tâche qu'il leur impose envers ces jeunes plantes, il n'a peut-être pas assez égard au defaut si commun de capacité dans l'art difficile de l'enseignement , à la multitude des livres nécessaires pour cette profession et surtout aux soins très-assidus que les pasteurs doivent à leurs troupeaux.

Quoi qu'il en soit, Vernerey reporte ensuite l'attention du concile sur l'établissement à former, d'écoles spéciales. Celles-ci seroient composees d'une douzaine d'elèves qu'un ecclésiastique conduiroit sous l'inspection immediate d'un archiprêtre , avec l'agrément de l'évêque diocesain. Ici, les langues française et latine, les elements de la langue

cours de logique occuperoient princinalement les élèves: ( au lieu de présenter d'abord les fables du paganisme et les auteurs profanes assez peu utiles sous quelques rapports), on leur mettroit devant les veux des endroits bien choisis dans les Pères. où, tout en puisant des leçons capables de porter ces jeunes gens à la vertu, ils tronveroient encore des connoissances d'une utilité reconnue. Au reste , le rapporteur n'exclut pas l'explication des poètes, des historiens et des orateurs distingués, qui honorèrent la langue romaine dans le beau siècle d'Auguste. Des extraits de ces illustres écrivains viendroient achever de polir un travail commencé heureusement avec d'autres instruments.

Enfin, arrivant à l'étude de la théologie, à laquelle il associe encore celle du grec et de l'hebreu, il a recours, comme par nécessité, aux séminaires. Il fixe le cours à trois ans d'études publiques, que l'évêque pourroit encore restreindre, en cas de pauvreté. Il joint à l'étude théologique, pour laquelle il demande qu'on compose un nonveau cours qui seroit suivi dans toute la France, et gu'on associeroit au code civil pour le mariage, ainsi que pour certaines matières de justice, il y joint, disonsnous, l'instruction des règles du ministère pastoral, et une sorte de rhétorique, qu'il trouve placée là plus avantageusement que dans les cours précédents. Quant à la théologie à composer, il en écarte tout système, toute question inutile et les formes syllogistiques dans la rédaction. Il divise ce cours en trois parties; la positive , qui comprend l'histoire et la critique des monuments de la religion; le dogme et la morale. Mais entendons un instant le ranporteur dans ses propres expressions.

Plus l'ultramontanisme fait » d'efforts pour soutenir son em-

» nécessaire d'établir les vrais prin-» cipes, si chers à nos pères. Il faut » que toutes les vaines prétentions » de la cour de Rome soient détail-» lées et solidement combattues. » Combien d'autres questions en-» core sur la competence de la » puissance civile dans les matières » ecclésiastiques, sur, etc.; dout » l'ignorance a occasioné tant de maux » en France dans ces derniers temps. » qu'il est par conséquent néces-» saire de traiter? » Hélas! ce que dit ici le rapporteur l'ignorance qui a été funeste à la France, n'est que trop vrai, soit que cette ignorance deplorable ait eté reelle, soit qu'elle ait eté affectée; mais il faut en appliquer le défaut ou le crime à d'autres qu'à ceux qui sont demeurés dans la foi et dans l'unité catholique; démarche qui exclut éminemment l'ignorance pernicieuse dont on parle; car ils out du moins su qu'ils devoient se soumettre à l'église, et être prêts à tout sacrifier plutôt que de manquer à un devoir si indispensable dans la circonstance.

Au reste, on est fâché que Vernerey veuille mettre entre les mains des jennes gens l'Histoire ecclésiastique de Fleury, dont les cinq premiers volumes sont excellents, mais qui, dans d'autres, montre une predilection excessive pour l'ancienne discipline, et ailleurs, une partialité impardonnable sur le compte des papes ; partialité qu'il a puisée dans des sources suspectes, d'où decouloient avec une égale malice le fiel noir de la haine et le poison amer de la calomnie. Mais que dire, quand il substitue à ces livres dangereux, un plus dangereux encore, l'Histoire de l'abbé Racine , où l'on retrouve tout le venin du jansénisme, surtout dans le supplement et les lettres de Philatèthe à Morenas, production acerbe de Clémencet? Et pourquoi encore placer » pire chancelant, plus aussi il est sous les yeux de la jeunesse des livres entachés de la même erreur et le Catechisme de Montpellier, sans exiger l'édition corrigée par de Charency? Pourquoi donner tant d'eloges aux écrivains de Port-Royal, regrettant de ne pouvoir en tirer une theologie complete? Vernerey, forme à la science ecclesiastique dans un seminaire si orthodoxe, elevé an doctorat par une université jusque-la si ennemie des nouveautés profancs, se seroit-il laissé gagner au parti de la petite église, de longue main, par des lectures ou des insinuations perfides , ou toui-à-coup , en hantant trop familièrement, dans le concile même, quelques-uns de ces Peres ani étoient les fermes colonnes de ce parti tant de fois condamné? Assurement non; du moins pour ce qui concerne la doctrine de la grâce; car nous savons qu'il adhere aux bulles qui condammerent, àcet égard, les erreurs de Baïus, de Jansenius, de Quesnel. Il faut donc croire qu'il fut comme forcé par des membres de la congrégation au nom de laquelle il parloit, d'insérer l'adoption de livres pernicieux: et que quand il s'exprima d'après sa propre pensée, après avoir loué, à quelques égards, la théologie de Lyon, il la rejeta comme incomplète, et surtout, parce qu'on y discutoit certains systemes; expressions que nous entendons du jansénisme qu'on y insinue en plusieurs endroits. Il est cependant vrai que les constitutionnels ont besoin des jansénistes, et qu'ils doivent l'être, du moins à certains égards pour ce qui concerne l'autorité des deux puissances.

Nous ne rapporterons pas le long projet de décret qui suivoit ce rapport. Il y ent des debats pour savoir si on le discuteroit, ou si on le rejetteroit sans discussion: si on le leroit imprimer, ou si on le discuteroit sans cette mesure. Nous passons ces débats qui se terminerent il résulte de l'entretient officiel

par la résolution d'imprimer ce mênie projet an plutôc, et de le discuter trois jours après l'impression. On nomma aussi une commission pour examiner la vartie qui con-

cernoit la théologie.

Mais tandis que le concile se livroit à de grandes spéculations ; que ses congregations composeient a l'envi des rapports sur les matières les plus importantes, et qu'il sembloit aux Peres que l'âge d'or alloit renaître de leurs travaux dirigés par la main de la sagesse même, un evenement subit vint tout-à-coup renouveler, parmi eux, la confusion qui avoit autrefois dispersé les enfants de Noc, et faire cesser leur entreprise téméraire. L'assemblee ent la nouvelle officielle, le 13 août, que les négociations entre le saint Siege-et-le-premier consul etoient terminées, et que des mesures étoient prises, dans le nouveau concordat, pour ramener efficacement la paix en France. En même temps elle reçut, de la part du gouvernement, l'ordre positif de cesser ses travaux et de se séparer. Les actes dissimulent cette circonstance inattendue ; mais l'embarras où se trouvèrent les Pères, quand ils eurent reçu cet ordre , la decèle. Et si leur séparation etoit volontaire. pourquoi s'en effrayèrent-ils? Si elle pouvoit avoir des suites fâcheuses, enhardir les ennemis de la tranquillité publique à livrer de nouvelles persécutions aux pasteurs, pourquoi effectuèrent-ils une séparation si à contre-temps. Si le gouvernement ne leur-ordonnoit pas de désemparer, pourquoi y eurent-ils recours ufin de lui soumettre particulièrement cet objet, et de le recommander et à sa sagesse et à sa prévoyance l'

La députation envoyée au gouvernement par le concile, etoit composée des évêques d'Ille-et-Vilaine , du Rhône , de Loire-et-Cher , de l'Aveyron et du Puy-de-Dême.

qu'elle ent avec le ministre de la! police, disent les actes, « 1.º que le » concile a fait l'impression la plus » profonde sur tous les membres du » gouvernement et les habitants de » Paris; qu'on a generalement ad-» miré le développement des lu-» mieres que renfermoit cette as-» semblée, où il se trouve un grand » nombre d'hommes éclaires et à » grand caractere; qu'on avoit été » frappé du maintien grave et reli-» gieux de tous les membres, et » et qu'on avoit été loin de s'at-» tendre à une reunion aussi im-» posante. 2.º que le gouverne-» ment avant recu de Sa Sainteté une ! » bulle pour la pacification des trou-» bles religieux de France, il atten-» doit des dispositions patriotiques » et religieuses du concile, qu'il con-» courroit de tous ses movens à une » si importante operation; et qu'il » transmettroit à la posterite un » monument durable des disposi-» tions pacifiques, qui n'avoient cessé » d'animer le clergé constitutionnel.» L'auteur des actes n'en dit pas davantage sur cet entretien, afin de ne point s'écarter de son plan de dissimulation. Mais un père du synode alla plus loin, et dit, dans uneautre occasion, que le ministre de la police leur avoit fait entendre que le concile seroit seulement suspendu, et qu'il pourroit reprendre ses travaux dans un temps plus opportun. Ceci étoit un motif de consolation pour les membres de l'assemblee constitutionnelle, et c'est pour nous une preuve nouvelle de notre assertion.

Il fut décidé que la dernière séance auroit lieu le 16 août, qui etoit un dimanche cette année-là.

« Mais que deviendront les libertés | » de l'eglise gallicane? On ne peut » présumer que ses droits qui fu-» rent dans tous les temps le soutien d'un côté? Il faut que toutes les » de la religion et de l'état, aient été » sacrifies; mais s'ils avoient été l'autre, ne faire que deux lignes, et » meconnus le concile ne pourroit | pasdayantage. L'un veut qu'on ecri-

» se séparer sans en réclamer la con-» servation et en solliciter le réta--» blissement. Le memoire au'il con-» viendroit de presenter sur ce su » iet, deviendra un monument pour » la posterité ; il prouvera tout ce » qu'ont fait des evêques et des prê-» tres, pour les soutenir, pendant » près de douze ans, au milien des » circonstances les plus extraor-» dinaires. L'évêque de Loir-ct-» Cher , en donnant à cette opi-» nion une plus grande extension, » fait connoître toute l'importance » de cette reclamation; et les évê-» ques du Jura , des Hautes-» Pyrénées et de l'Aube , sont « nommés pour rédiger ce me-» moire. »

On ordonna aussi la rédaction d'une lettre synodique au premier consul, pour lui témoigner la reconnoissance du concile; ce fut la tâche imposee aux évêques de Loir-et-Cher, du Rhône et de la Seine-Inferieure. Le lendemain 14, cette tâche fut transferce entre les mains des évêques de la Somme, des Vosges et du prêtre Orange. En demandant de nouveau la redaction de cette lettre, Desbois émit cette phrase remarquable : « En vertu de quoi nous » separons-nous? n'est-ce pas par » une deliberation commune avec

. (le gouvernement)? »

On en étoit à l'avant-veille de la clôture solennelle ; le temps etoit court; et les Pères faisoient des motions divergentes. Ici, on demandoit une lettre aux fidēles sur la clôture ; là , on parloit de la mission canonique; plus loiu, on prioit le concile de preciser les objets à discuter; ailleurs, on exhortoit les Peresa ne pas emettre plusieurs propositions à la fois. Ne seroit-il pas possible d'exposer les raisons qui nous font cesser nos travaux, dit-on paroles soient pesées, répond-on de

ve au pape pour lui annoncer la fin du concile ; un autre pretend qu'on adresse la même lettre aux dissidents, pour leur dire que, vu la pacification, il n'y aura pas de conferences. Elles auront toujours lieu, repond un troisième et elles sont décretees de nouveau. -- Aucun concile ne s'est séparé dans de pareilles circonstances, notre conduite doit donc être aussi extraordinaire que notre separation; et si dans la bulle il y a des articles qui ne nous conviennent pas, comment nous trouverons-nous après avoir ecrit? -- Il faut écrire au pape avant que de connoître la bulle; car il pourroitse faire qu'apres en avoir eu connoissance, on ne pourroit lui écrire, etc. Enfin, on désire qu'on parle sur les demissions.

Il paroît que le gouvernement les avoit proposees aux évêques du concile. Cependant les Peres ne se montrerent pas d'accord sur ce point : quelques-uns crurent qu'on les demandoit d'une maniere très-positive: d'autres pretendirent qu'on avoit voulu seulement pressentir leurs dispositions à cet egard; plusieurs sontinrent que du moins on ne les

exigeoit pas sur-le-champ.

Moyse s'etoit prépare sur cet objet. Il réclama l'indulgence et lut un mémoire très-long, où il examinoit, 1.º si, dans l'hypothèse proposée, les évêques constitutionnels, exercant actuellement leurs fonctions, devoient donner leur demission: 2.º supposé que cet acte fût jugé nécessaire, à quels caractères il devoit être marque, et quelles qualités principales il devoit avoir ; 3. º dans la même supposition, en quelles mains cette demission dévoit être donnée.

Mais avant que d'en venir à la discussion de ces questions importantes, Moyse demanda qu'on lui permît de traiter avec quelque etenprévoyoit que ses collegues pour- » vous aurez lie sur la terre, sera

roient être obligés bientôt de prendre un parti, d'où dependroit la gloire immortelle ou l'éternelle ignominie de l'église gallicane, c'est-à-dire, de la société constitutionnelle.

Apres ce preambule assez piquant, l'évêque du Jura s'exprima ainsi : « Jesus-Christ, en envoyant son " ambassade à tous les peuples et à » tous les siecles, ne l'autorisa pas à » exiger de qui que ce fut d'autres de-" voirs, que ceux dont lui-même avoit » prescrit l'observation : mais en etablis-» sant l'Eglise, il lui donna le droit et » lui imposa l'obligation de prendre en » MASSE, ou PAR REPRESEN-» TANTS, les moyens d'exéculion né-» cessaires pour procurer, de la part de » ses membres, l'accomplissement exact » des lois évangéliques ; avec ordre de » punir de peines purement spirituelles, et » d'exclure même de son sein ceux qui » refuseroient de s'y soumettre. Ainsi » consacra-t-il le pouvoir qu'a toute » societé de statuer ce qu'elle juge » nécessaire pour atteindre son but, » se conserver, prévenir la confu-» sion et se garantir du désordre, » en évitant toutefois ce qui peut » troubler l'ordre public. »

Voilà, sans doute, des principes excellemment lumineux, et grandement capables de préserver de l'ignominie la nouvelle eglise gallicane. Ouel dommage qu'ils se trouvent plus en harmonie avec les héresies de Marsille de Padoue, de Luther, de Richer, etc., qu'avec l'Evangile, la foi catholique et la conduite que tinrent constamment les apôtres, tandis qu'ils formèrent sur la terre l'ambassade dont on nous parle ici! Mais si le Fils de Dieu n'autorisa pas les apôtres à imposer d'autres devoirs que ceux qu'il avoit lui-même prescrits, pourquoi leur dit-il: « Toute puissance m'a etc » donnée dans le ciel et sur la terre, » ( Matth. 28, 18.), je vous envoie » comme mon Père m'a envoye due un seul article, sur lequel il » (Joan. 20, 21.); tout ce que

» lie dans le ciel : et tout ce que vous » aurez delié sur la terre, sera aus-» si delié dans le ciel ( Matth. 18, » 18.)? » Pourquoi les apôtres qu'on n'accusera pas d'avoir ignore la commission que Jesus-Christ leur avoit confice, ni même d'en avoir ambitiensement depassé les bornes sacrees, etablirent-ils des lois et des reglements de discipline, sans avoir prealablement consulté la masseniles rerrésentants de la societé des fideles? Pourquoi le chef de l'Eglise et ses collegues dans l'episcopat suivirentils le long des siecles, les exemples des premiers envoyes du Sauveur ; et reclamerent-ils tant de fois contre les empereurs, les rois, les magistrats, qui vouloient se mêler de decider sur la doctrine chretienne et d'usurper la puissance ecclesiastique ? D'ailleurs si le pouvoir de gouverner appartient à la societé catholique, à charge par elle de l'exercer en masse ou par des représentants, les premiers pasteurs ne sont donc à cet égard que ses delegués, ses commis, ses ministres; elle a donc droit de les choisir, de leur communiquer la juridiction, de les déposer et de les punir : tout ce qui se fait legitimement, se fait donc aussi en son nom et de son consentement au moins presumé; l'Eglise forme donc, dans toute la rigueur de l'expression, une république, dans le sein de laquelle nul n'occupe le premier rang ou d'autres dignites eminentes, si elle-même ne distribue en masse, ou par ses représentants, ce rang et ces dignités supérieures. Car il faut admettre toutes ces circonstances et bien d'autres encore dans le système hérétique de l'evêque du Jura. Ne sovons donc plus surpris, si dans le concile de 1797, on donna au pape le titre de chef ministériel de l'Eglise, et si, dans son docte mémoire, Moyse l'appelle constamment, ou le premier des pontifes ou le premier vicaire de Jésus-Christ.

On n'exigera pas de nous, sans doute, que nous réfutions ces erreurs dejà condamnees tant de fois, ni que nous en montrions toutes les suites affreuses. On peut consulter le traité des deux puissances de l'abbé Pey, le conferencier d'Angers sur la hiérarchie ecclésiastique, le dictionnaire des hérésies, imprime à Besançon 1817, t. 2. pag. 840, et suivantes ; d'où nous extrairons seulenient le texte suivant. « En enlevant des mains des » pontifes, qui forment, ainsi que » nous l'avons dit, l'Eglise ensei-» gnante, l'autorite spirituelle, sou-» veraine que Jesus-Christ leur a » confiée directement et immédiatement » dans la personne des apôtres, et la » transferant au peuples, aux ma-» gistrats, aux princes temporels, » en un mot, à tous les membres du » corps mystique, comme si cette » même puissance avoit eté donnée » primitivement et originairement à tous » les fidèles, non pas, il est vrai, pour » l'exercer par eux-mêmes, mais par les » premiers pasteurs, qui sont leurs com-» mis , et qui doicent agir de leur consen— » ment présumé, ( ou bien en masse, » ou par representants ) , il est clair » que ce principe heretique ouvre » une large porte à la revolte contre » la puissance spirituelle legitime; » qu'il fomente le schisme et l'heré-» sie ; qu'il mine, par consequent, » l'unite catholique jusque dans ses » plus solides fondements, qu'il tend » à renverser la biérarchie sainte » établie de Dieu même, à detruire » toute subordination, toute har-» monie dans l'Eglise ; qu'il fournit » à tous les novateurs accredites, des » moyens de se soutenir, et de con-» tinuer à propager tranquillement " leurs dogmes antichretiens, mal-» gré les anathèmes les plus justes et » les plus canoniques; et qu'enfin il » autorise à se relever et à renaître comme de leurs cendres, toutes les » erreurs proscrites depuis les temps » apostoliques jusqu'à nos jours. . » Car quelle est la nouveaute hete» rodoxe, antique ou récente, quil » s'avouera jamais avoir été frappée » par tous les catholiques, du moins, » de tous ceux qui se disoient ou » croyoient l'être ? Wiclef, Jean » Hus, Luther et Calvin curent-ils » besoin d'une antre base, pour » appuyer leur resistance opinià-» tre, etayer leurs dogmes mon-» strueux <sup>p</sup>»

Movse poursuit: «C'est sur ces ba-» ses que s'établit le gouvernement ec-» clésiastique; ce gouvernement de » douceur, de confiance, de persua-» sion et d'humilité, qui rend le » premier des pontifes le serviteur de » tous..; ce gouvernement nouveau » qui, par sa nature, exclut jusqu'à » l'idée de l'arbitraire et de la domi-» nation, no se present pas des regles, » mais les reçoit, s'y conforme et les » fait observer...; ce gouvernement » tout spirituel..., dont les movens » ne peuvent jamais rien avoir de » coactif, et se réduisent à maintenir la » rigueur des saints canons. »

Si on demande à notre dogmatiste d'où le gouvernement ecclesiastique, si tant y est qu'on puisse l'appeler ainsi d'après l'idee qu'il nous en donne, reçoit les règles qui le dirigent, puisqu'il ne s'en fait pas à luimeme? Il fera valoir de suite sa masse. Si on lui réplique, mais où a**t**-on jamais vu cette masse composée de tous ses eléments et de toutes ses parties, enfanter des canons, des lois et des réglements? Il recourra à ses représentants. Si on le prie de dire quels sont ces représentants nés ou délegués ? Il montrera les empereurs, les rois, les chefs des republiques, les magistrats, et en sous-ordre, les papes et les évêques ; car il ne veut pas des prêtres. Si on ajoute, qui a donc nommé tous ces représentants et leur a communique les pouvoirs de tout genre? Il reviendra encore à sa masse: en sorte que cette masse est merveilleuse; car elle veut sans v peuser, elle agit sans se remuer, elle

verne sans s'en apercevoir, elle fait tont sans y prendre garde : ne faudroit-il pas la placer à côte de l'etonnante massue de la vérité?

Quoi qu'il en soit, gouvernés alors par la masse de Moyse, « pendant douze » ou treize siecles, les papes, lors » de leur exaltation, juroient d'ob-» server toutes les règles ecclesiasti- oues contenues dans les conciles. » universellement reçus, et de ne » pas souffrir qu'il y fût porté la » moindre atteinte..... Pendant une » longue suite de siècles, les premiers » vicaires du Sauveur declarèrent con-» stamment, authentiquement que, » loin d'avoir la funeste autorité de » violer ou de detruire les canons. » ils etoient obligés à s'y conformer » avec exactitude, et à les faire re-» vivre si on avoit cessé de les respecter .... Régulièrement parlant, l'Eglise doit être gouvernce, non par la volonté arbitraire de son » premier ministre, ni par des décrétales » trates ou fansses, moins encore » par des spéculations diplomatiques » (des concordats): mais unique-» ment en conformité des canons » consacres par le respect de tout » l'univers catholique, et des lois » émunées de la puissance protectrice. »

Oue faire donc des decrétales vraies, qui ont eté reques et qui sont encore respectées dans toute l'Eglise? En les rejetant sans distinction Moyse ne se contredit-il point luimêine? Sans doute; mais elles ont eté entachees d'arbitraire dans la source d'où elles sont emanées : il faut bien les abjurer. Et cette puissance séculiere dont on veut qu'on suive les lois spirituelles avec la même docilité qu'on doit aux saints canons, qui l'a investie de l'autorité legislative dans les matieres purement ecclésiastiques et spirituelles? Encore la masse!' Eh! oui ; car les chefs des gouvernements représentent les nations qu'ils régissent; ils ont par conséquent toute l'autorité civile et reliparle sans articuler un mot, elle gou- | gieuse qui appartient essent rellement

et immédiatement à ces sociétés. Ils cipe renverse la constitution que penvent donc, s'il leur plaît, faire revivre les anciens canons qu'un long usage contraire a abroges, donner des constitutions civiles et autres à leur clergé , sans le consulter , même contre la reclamation du premier des pontifes et de tous les évêques de la catholicité; parce que le corps des premiers pasteurs ne represente qu'imparfaitement la masse, puisqu'il forme un gouvernement qui NE SE PRESCRIT PAS DES RÈGLES, MAIS LES RECOIT; tandis qu'au contraire. les chess des nations et des peuples ont droit de faire des lois pour l'Eglise et d'obliger tous les membres des societés auxquelles ils président. d'obeir ponetuellement à ces lois. Mais si ces superieurs temporels étoient des deistes, des juifs, des protestants ou d'autres ennemis jures de la religion catholique, et qu'ils s'avisassent de brouiller tout dans les dogmes et dans la discipline, que faire alors? Marsille de Padoue remet, dans ce cas, la juridiction ecclésiastique entre les mains du peuple fidele, et la fait couler de la immediatement aux pontifes; mais les constitutionnels ne veulent pas de tant de précautions : ils nous apprennent, par leur exemple, qu'il faut encore se soumettre, soutenant avec hardiesse que l'on ne se sépare pas de l'Eglise universelle, que la foi demeure intacte; qu'il ne s'agit que d'une discipline réglementaire, qui peut varier; que la chaîne de la succession n'est pas rompue, des lors qu'on est choisi par le peuple, et ordonné validement, etc., etc.

Tel est donc le gouvernement de l'Eglise : la puissance temporelle y a la primauté, et le corps des premiers pasteurs y tient le second rang; mais soit les princes, soit les évêques sans exception du premier d'entr'eux, reçoivent toute leur juridiction du peuple, qui est le seul souverain et la gource d'où emane tout pouvoir de

Jesus-Christ a donnée lui-même a son Eglise; qu'il est heretique. schismatique, subversif de tout ordre dans le sacre bercail: n'importe : les constitutionnels en ont besoin. Sans cette planche, helas! bien frêle et hien casuelle, ils coulent à fond, et entraînent avec eux la constitution cicile du clergé, leurs elections, leurs titres, leurs sieges, leur succession légitime, la juridiction de la plupart et tous leurs droits. Quel affreux naufrage! faut-il s'etonner s'ils s'attachent si fortement à cette planche, toute manyaise qu'elle est?

Cependant Moyse va nous montrer de la moderation et nous en donner des conseils. Il veut bien qu'il y ait des circonstances si fâcheuses, qu'elles commandent qu'on suspende pour un temps, le plus court possible , l'exécution des canons antiques, et qu'on y substitue des remedes passagers, capables de sauver la religion en danger. On a vu quelquefois naître ces circonstances deplorables dans les siècles passes; mais jamais elles ne furent plus impérieuses qu'au moment où il parle. En consequence, il ne veut pas qu'on « se laisse aller » avec trop de chaleur aux impres-» sions defavorables qu'inspire néces-» sairement ce qu'on appelle un con-» cordat. Si jusqu'à present aucun n'a » pu soutenir les regards de la justice et de » la piété; si ceux de Venise et de la » Germanie sont condamnables à plu— » sieurs égards ; si celui de Léon X et » de François I doit être marqué du » sceau d'une éternelle réprobation , s'en-» suit-il qu'il ne puisse pas en exister » un scul vraiment utile, vraiment » salutaire, ou, si vous le voulez, » moins funeste que les déchirements » et les calamités qui nous acca-» blent?» Il faudroit le suivre dans les objections qu'il se fait et les reponses qu'il y donne. Un concordat est une brèche faite à la discipline sainte; il a toujours été, de la part du pape, souverner. Il est vrai qu'un tel prin- un acte d'oppression exercée sur l'E-

elise, on un contrat monstrueux par lequel il traite d'elle, pour elle et sans elle. On dit que le nouveau concordat accorde au pontife romain des droits que les canons lui refusent, le droit d'instituer les evêques. Pourquoi faut-il que Romen'accorde presque jamais des secours charitables aux grandes eglises, sans stipuler la violation de quelques-uns des saints decrets; et leur fait-elle presque toujours acheter la justice par des complaisances pour ses prétentions que toute l'antiquité - desavoue? Viennent encore les brefs sans authenticité qu'elle ne désavoua jamais nominativement. Mais « quand on est au » fond d'un puits, il faut saisir la chaîne » qu'on descend pour nous en tirer: » il n'est plus question si elle pourra » nous blesser; il est question de savoir » si l'on veut perir. Se precaution-» ner,s'il est possible, contre le danger, » c'est sagesse: rejeter le moyen, ce » seroit folie. » D'ailleurs, apres avoir » recu du pape ces institutions inutiles, qu'on peut regarder comme des lettres de communion toujours tres-précieuses, les evêques de France pourront encore s'adresser au metropolitain ou à son premier suffragant, pour obtenir la confirmation canonique, etc.

L'évêque du Jura perd un peu de sa moderation, quand il en vient aux precautions à prendre. Ecoutons-le dans ses propres expressions.

« A plus forte raison il faut se » mettre en garde contre les dangers » d'un concordat, particulierement » contre celui de voir la volonté du » pape substituée à la lettre et à l'es-» prit des saints canons. Il faut se » mettre en garde, et contre les » clauses même d'un concordat, et » contre l'intention perfide avec la-→ quelle la cour romaine, cettecour » qui ne recule jamais, pourroit en-» treprendre de les faire agréer. Il b est dangerenx de lui permettre » d'opérer dans des circonstances » particulières, ce qu'elle ne man- [

» de faire toujours : il ne l'est pas » moins de lui laisser omettre les » actes qu'elledoit à l'équité, et dont » elle presenteroit bientôt l'omission » comme un titre vour se dispenser » à jamais de rendre justice. On doit » se defier de ses paroles astucieuses » et de son silence affecté, des restric-» tions, et surtout des équivoques » dont elle sait user avec tant d'a-» vantage pour deguiser ses preten-» tions, quandelle est foible, et pour » les faire valoir hautement, quand » elle a acquis cette force absolue ou » relative que l'intrigue et les mal-» heurs publics ne lui donnent que » trop souvent.

"De tous les concordats connus, » celui dont on parle maintenant en » France, est le seul qui puisse n'être » pas rejete par des evêques pene-» tres de la saintete de leurs devoirs. » pourvu toutefois qu'il ne détruise pas » les droits des fideles ( leurs droits de » nommer aux évêchés et aux cures, » etc ) .... et qu'il n'exige ( des pre-» lats ) rien de contraire à la verite, » à la justice , oa même à l'honneur » de l'episcopat. Il est le seul qui ne » soit pas entache du vice honteux » de la simonie; le seul que des cir-» constances imperieuses puissent » forcer de souffrir, du moins si l'on a » pris toutes les précautions que nous re-» nons d'indiquer. » Il faudra donc rester au fond du puits, si ces précautions salutaires ont eté oubliées. En effet , un grand nombre de ces messieurs s'y sont tenus; plusieurs ysont morts, et quelques-uns y vivent encore.

Apres ce préambule plein d'erreur, d'héresies et d'injures contre la cour de Rome, l'evêque du Jura examine la premiere question sur

les demissions.

lci, apres avoir déclamé de nouveau contre la cour de Rome et contre les evêques de France du dixhuitieme siècle, l'auteur du memoire, supposant que le nouvel ordre dechoses ne dependra pas, ou » queroit pas de s'attribuer le droit qu'il ne dépendra que foiblement de

l'acceptation des constitutionnels, et | qu'ils n'auront pas la faculté de paître l'unique troupeau qui leur étoit consie en vertu de leur titre, décide que la démission de ses collègues est, dans toutes les hypothèses possibles, un acte dont ils ne peuvent se dispenser, sans trahir la plus juste des causes, sans se déshonorer et fletrir leur épiscopac. Suivant lui, le titre qu'ils ont comme constitutionnels, est plus honorable que celui qu'on pourra leur donner: il ne faut donc pas avoir l'air de le méconnoître, de le regarder d'un œil d'indifference, ni, à plus forte raison, laisser à penser qu'il etoit nul. En consequence, il est nécessaire de se démettre, quand même le pape s'y opposeroit; surtout de peurque la courde Rome ne prenne de la occasion de blasphémer ce titre, et de dire qu'au commencement du dix-neuvieme siecle, les évêques de France ont reconnu qu'ils ne sont que les vicaires d'un autre éveque, de qui seul ils tiennent leur délégation. Cependant il y auroit un cas où la demission deviendroit inutile : ce seroit celui où le premier pontife et le gouvernement français, voulantoperer un changement général, operation que les circonstances, inonïes jusque-là, peuvent commander, supprimeroient tous les sieges, pour creer à l'instant le petit nombre de ceux qui doivent exister sur le sol de la France : car on ne se démet pas de ce qui n'existe plus.

Sur la deuxième question, la démission « doit présenter un carac-» tère de spontanéité dans son prin-» cipe, de dignité dans ses motifs, de » justice et de zèle dans ses condi-» tions, d'uniformité dans ses clau-» ses, et de simultaneité dans son » exécution. » A ce prix elle sera » un monument d'honneur pour l'é-» piscopat français du dix-neuvième » siècle, et la source d'une gloire \* immortelle pour l'église gallicane, « c'est-à-dire constitutionnelle.

" Cet acte généreux, nous l'avons » offert dans plusieurs circonstan-» ces; et nous n'y avons mis d'autres » conditions que celles qu'exigent » impérieusement la justice, la vé-» rite et la charité..... Maiss'il étoit » ordonné, il perdroit tout son mé-» rite..... Il seroit honteux pour » nous, deshonorant DOUR HOS » eglises: il ne pourroit nous être en-» joint que dans des vues perfides, » et pour nous empêcher de le réali-» ser.Un tel ordre, emanât-il du pape » ou de tout autre *individu*, devroit » être denoncé à l'Eglise assemblee » en concile général, seule compé-» tente pour le donner, et au -lieu » de courber indignement la tête » sous ce scandaleux empiètement » d'un orgueilleux despotisme, il » faudroit le condamner solennelle-» ment ..... Un tel ordre, à suppo-» ser qu'il ne renfermât pas une » monstrueuse vexation, laisseroit » soupçonner au moins quelque doute sur la » légitimité de l'épiscopat français.... Et » sans nous mettre en peine de ven-» ger l'outrage fait à la verité, nous » acquiescerions, par une servile, » par une folle obeissance, à un pa-» reil ordre! Non, ce seroit un » crime. Si donc le pontife de Rome » déclaroit nos siéges vacants, nous » lui dirions qu'il n'en a pas le droit.» En effet, comment le pape pourroit-il déclarer vacants des siéges créés uniquement par une assemblée révolutionnaire et sans autorité spirituelle ; des siéges dressés au fond des rivières, sur des montagnes, audessus de rochers escarpes, ou au milieu des neiges eternelles des Alpes; des siéges enfin que l'Eglise ne reconnut jamais, et dont la juridiction, si juridiction y étoit, ne s'etendoit pas sur des sujets dont les noms doivent trouver place ici?

« Et forcés d'opter. ... entre la « doctrine chrétienne et les attentats d'une » cour corromple. (1), nous saurious

<sup>(1)</sup> Moyse étoit familiarisé avec ce

" devoirs. Si dans sa bulle il insi-» nuoit le moindre doute sur la légi-» timité de notre épiscopat (ce qui » n'étoit pas fort necessaire ), cette » bulle seroit déclarée criminelle...; » s'il se taisoit sur ce point imporbulle seroit renvoyée sa » comme insuffisante. » Que falloit-il donc que le pape fit? Moyse nous l'apprendra bientôt. « Dans tous n les cas, elle ne sera acceptée que » par voie de jugement, et ne pour-» ra être publice..... que d'après » l'adhésion constatée des évêques » » (constitutionnels).... « Si le pape, » après avoir reconnu. SANS » EQUIVOQUE, la canonieité de » notre épiscopat, et de toutes les fonc-» tions que nous avons exercées (ce qu'il » nepouvoitque dans le seus ci-des-» sus), nous INVITOIT, au nom » de la paix, à nous retirer..., nous » nons rendrions avec transport aux » charitables acis de notre frère aîne.» il en dit autant dans le cas d'une invitation officielle et honorable faite par legouvernement, pourvu qu'on soit assuré que les nominations vont être annoncées, et que les nouvelles institutions sont prêtes.

Quant aux motifs qui doivent presider aux démissions, elles seront données par le desir de resserrer les liens de l'unité et de la charité; de pacifier des troubles prétendus religieux, d'assurer la tranquillité interieure des divers membres de l'état; de n'avoir plus pour les catholiques qu'un troupeau et qu'un pasteur, comme il n'y a dans la republique qu'une première magistrature et qu'une societe civile.

Mais ces démissions ne doivent être données, que pour valoir au moment où les sièges seront remplis, et que « sous l'agrement des " eglises qui nous ont choisis, et à

» refuser hautement, et remplir nos | » qui nous appartenons : c est que » nous ne sommes pas les maîtres » absolus de disposer à volonté des » droits des fideles, qu'on semble avoir » seandaleusement oubliés depuis long-» temps. » Ces droits naturels , imprescriptibles et inalienables, que les constitution**nels** ont constammen**t** defendus, et que même ils eussent creés, s'ils n'avoient pas existe deja, le concile de 1797 nous apprend qu'ils consistent à choisir les pasteurs. Moyse indique la manière dontil faudra s'y prendre pour obtenir à coup sûr l'agrement de leurs diocesains. Une lettre pastorale, dans laquelle on exposera, avec une eloquence touchante, le sublime devoûment dont leurs premiers pasteurs sont animes, les sacrifices genereux qu'ils veulent bien faire, et les supplications pathetiques qu'ils adressent à leurs cheres ouailles, pour les engager à recevoir docilement le nouveau pasteur et à lui transferer l'attachement qu'il avoit pour l'evêque quine s'en separe qu'exterieurement non pas de cœur; cette lettre pastorale ( non indispensable) fera toute l'affaire.

> Cependant l'uniformité est necessaire dans les clauses. « Une for-» mule convenue par tous les évê-» ques, et déposée aux archives, pour » en faire usage en temps opportun , » contiendra la déclaration simple, » mais energique, des sentiments » invariables de tons les prélats fran-» çais, ou l'expression de leur dernier » testament. » Il faut se ressouvenir toujours que par l'épiscopat francais et autres expressions semblables concernant le clergé de France, on entend exclusivement dans la nonvelle église , l'episcopat ou le clergé constitutionnel. En effet, le clergé insermente étoit dechu , suivant les décrets, ensuite du simple refus du serment condamné; et suivant le concile de 1797, par suite d'emigra-Ce clergé ne présentoit donc, dans le

langage plein d'aigreur : depuis longtemps il ne parloit de la cour de Rome tion ou d'une deportation indefinie. que ab irate.

sens des constitutionnels, que des l evêques sans sieges, episcopos vacantes, et que des pasteurs sans bergeries, lesquels, par conséquent, ne pouvoient être comptés pour rien dans le clergé de l'Eglise gallicane.

Il estyraique, quand Jesus-Christ dit à ses envoyes, que lorsqu'ils seroient persecutes dans une ville, ils enssent à s'enfuir dans une autre, i¹ n'ajonta pas qu'ils perdroient , par cette demarche, l'autorité sur les fideles qui demeuroient sur les lieux d'où ses envoyes se retireroient. Il est vrai que saint Athanase persécuté par les empereurs ariens et relégue à Trèves, ne laissa pas d'être reconnu par tous les evêques orthodoxes comme évêque d'Alexandrie wendaut sa fuite ou son exil. Il est vrai que saint Chrysostôme regarda toute sa vie comme un intrus, le prétendu successeur qu'on lui avoit donné, pendant qu'il étoit traîné d'exil en exil par l'ordre de l'empereur de Constantinople. Il est vrai encore que tout récemment l'evêque de Gand, dont l'arrêt qui le condamnoit à l'exil avoit eté affiché zur un échafaud entre deux malfaiteurs, dans le royaume des Pays-Bas, par ordre de l'autorité publique, n'a pas laissé de gouverner, jusqu'à sa mort, son diocèse, par ses vicairesgénéraux et par lui-même, depuis le sejour qu'il avoit choisi pour sa retraite. Enfin, ilest vrai que jamais on ne regarda, dans l'Eglise, comme irrégulier, demis ou dechu, aucun pasteur proscrit, detenu, prisonnier ou exile pour la foi ou de l'unité catholique, de quelle part que fussent emanés les ordres persecuteurs et tyranniques. Mais les constitutionnels ont le courage de croire le contraire; non pas néanmoins sans quelque contradiction de leur part. Car, quoique demis auprès de la puissance civile et interdits par leur frere aîné, ou en a vu qui remplissoient encore de temps en temps des fonc-

d'aucune de ces deux autorités suprêmes. Mais la contradiction est permises aux novateurs, et elle fait très-bien, quand elle est manice avec beaucoup d'art et de reserve : laissons donc paisiblement entre les mains de nos constitution~ nels cette arme si précieuse et si efficace. Cependant écoutons encore le docteur aui donne de si belles lecons au concile.

La simultaneité est le dernier caractère qui doit signaler les démissions. Oui, « il faut que le même » jour éclaire ce noble dévoûment » de tout l'épiscopat français, et force » ses detracteurs eux-mêmes à vene-» rer ses vertus sublimes, ou du moins » à rougir de l'avoir calomnié, »

Abordant la dernière question, Moyse ne permet pas à ses collègues de remettre leurs démissions entre les mains du pape, parce qu'il ne les a pas institués, et qu'il n'en a jamais cu le droit. Il ne veut pas non plus qu'ils les transmettent au gouvernement : « une puissance temporelle et » toute séculiere, qui n'a pour objet » que de procurer aux citoyens le » bonheur de ce monde, n'a par là » meme aucune relation avec des offices tout » spirituels.» Pourquoi donc disiez-vous dans votre long préambule, et sans aucune restriction, que l'Eglise doit être gouvernce aussipar des lois émanées de la puissance protectrice? Ne vous apercevez-vous pas qu'en changeant ainsi de principes, et que, refusant a la puissance temporelle toute relation uvec des offices tout spirituels, vous renversez d'un seul coup la base fondamentale sur laquelle repose la légitimité de votre épiscopat et de votre ministère? Car, si la puissance temporelle, « qui n'a pour objet que » de procurer aux citoyens le bon-» heur de ce monde , n'a par là mê-» me aucune relation avec des offi-» ces tout spirituels, » la constitution civile du clergé, établie par cette seule puissance, tombe, et elle entraîne tions épiscopales, sans l'agrément Inécessairement dans sa chute, vos

sièges, vos élections, vos titres, tous | Si vous prenez le mot peuple dans le vos droits: vous ne fûtes donc jamais l que des évêques sans évêche, episcopi vacantes. N'est-ce pas, en effet, cette puissance toute séculiere qui decreta la constitution civile du clergé, en consequence de laquelle vous fûtes elus, sacres, institues, eleves sur les sieges crees par elle? Si donc cette même puissance n'avoit aucune relation avec des offices tout spirituels, il faut que vous avouiez, ou que vos elections, vos confirmations, vos sieges, par consequent tous vos titres, n'étoient que des objets temporels, relatifs seulement au bonheur du monde; ou que, si ces choses etoient spirituelles et liees avec des offices de cette nature, elles n'étoient point de la competence d'une puissance qui n'a aucune relation avec des offices tout spirituels. D'où il suit tres-nécessairement que vos titres ne furent que des mots vides de sens dans le discours. et que des chimeres trompeuses dans la realité.

En vain vous alléguez que vous avez eté choisis par le peuple, institués suivant les anciens canons. Vous nous forcez par la même à vous dire que vous cherchez à en imposer sur ces deux questions, et que vous y faites percer votre mauvaise foi. Eh! qu'entendez-vous ici par le peuple? Est-ce la population entière des départements respectifs dans lesquels yous fûtes individuellement elus , ou seulement la collection des catholiques habitant les mêmes arrondissements, population ou collection representee par des electeurs? Si vous entendez le mot peuple dans le premier sens, quel droit vous donneroit une election à laquelle pouvoient contribuer exclusivement des hommes de tout autre religion que la religion catholique? car la ioi admettoit au nombre des electeurs descitorens actifs sans égard à la religion qu'ils professoient (1).

second sens, your forcez evidenment cette même loi; vous la changez, ou plutôt, vous y en substituez une autre de votre création, nulle par consequent.

Mais quand vous auriez été elus par le peuple considere dans le meilleur sens possible, qui avoit donné à celui-ci un pouvoir si grand et si exclusif? Les canons antiques. Outre qu'ils etoient tombes en desuetude depuis bien des siecles, et qu'ils ne pouvoient plus avoir par eux-mêmes force de loi. jamais canon ne prescrivit un pareil mode d'election : le clerge y fut toujours appelé, et le jugement, ou le choix definitif, appartint constamment aux evêques, suivant les regles de l'ancienne discipline. Le mode donc de vos elections, ce mode nouveau et très-etrange, ne dut son existence qu'à la puissance toute séculière qui n'a aucune relation avec des offices

laigues votèrent autrefois dans les élections des évêques, mais la part qu'ils exerçoient dans ces actes etcit de peu de conséquence; elle se réduisoit à peu près à proposer le sujet qui leur etoit agréable; encore étoit-ce par une concession de l'Eglise, dont saint Pierre avoit donné l'exemple, lors de l'élection du successeur de Judas. Election que saint Chrysostôme assure que le prince des apôtres ent pu faire lui-même. Les nominations des princes temporels donnent aux sujets nommés quelques droits; mais ces nominations et ces droits n'ont lieu qu'en vertu de lois ecclesiastiques on de concordats par lesquels le chef de l'Eglise a pris des arrangements avec la puissance séculière. Il est vrai gu'indépendamment de tout accord particulier, ou de toute loi, cette dernière puissance pourroit requerir l'Eglise de placer sur les sieges de ses etats, des personnes dont la fidelité ne lui fût pas justement suspecte, etc. Mais il n'y a rien dans tous ces objets qui ressemble au mode d'élection ctabli par la constitution civile du clergé; tien qui

<sup>(1)</sup> Nous n'ignorons pas que les favorise ce mode inour.

tout spirituels: ce mode étoit donc nul, et ne donnoit pas le moindre droit.

Vons fites institués, dites-vous, d'après les anciens canons. Mais ces canons etoient abroges depuis longtemps par un usage contraire, consacré par le respect de l'Eglise : qui les a fait revivre? Il faut que vous en reveniez sans cesse à cette puissance temporelle, qui n'a aucune relation acce des offices tout spirituels, et qui ne pouvoit en conséquence ressusciter un mode de confirmation uniquement relatif à des offices d'une nature toute spirituelle. Et encore, les canons antiques, tous ceux du moins que vous nous citez dans votre concile, attribuoient aux metropolitains le droit de confirmer leurs suffragants. Dites-nous donc quels evêques de cette dignite instituèrent les premiers évêques constitutionnels ? Ceux que vous appelez les anciens? Ils s'en garderent bien ; et les décrets vous defendoient de vous adresser à eux, parce que tous, excepté l'archevêque de Sens, avoient refusé le Les evêques d'Autun, serment. d'Orleans, de Viviers, de Babylone et de Lydda, qui imposerent leurs mains sacrileges sur les premiers inirus, etoient-ils des metropolitains? l'étoient-ils de toute la France? Vous fûtes donc dans l'impossibilité d'être institués suivant les canons que vous réclamez en vain. Il est vrai que des décrets vous autorisèrent à vous présenter successivement et de porte en porte, accompagnés de deux notaires, à tous les évêques jureurs de l'arrondissement de vos métropoles respectives, et qu'au defaut d'évêques assermentes, cesmêmes decrets vous obligerent à recourir aux directoires de département, afin que cenx-ci vous designassent d'office l'évêque de France que vous deviez requerir, avec vos deux notaires, de vous donner la confirmation canonique. Dites-nous encore à quel canon ces derniers modes d'institution etoient conformes?

Mais vous parlez de nécessité. Vous aboudonnez donc dejà une grande partie du terrain: voyons si vous tiendrez long-temps sur celui où vous etablissez vos derniers retranchements.

Les eglises ne peuvent pas être sans pasteurs .-- Soit .-- L'ancien episcopat etoit dechu de ses droits .--Oni vous l'a dit, sinon encore, par ses décrets, cette puissance toute sécaliere, qui n'a aucune relation avec des offices tout spirituels, et qui ne pouvoit donc rien statuer de semblable? Montrez-nous la loi ecclesiastique ani prive de son office un évêque. un prêtre, etc., proscrit, detenu en prison, exile, on oblige de fuir, pour la cause de la foi ou de l'unite catholique? Il n'exista jamais une pareille loi dans l'Eglise. Les sieges que vous envaliftes, etoient donc encore, ou canoniquement remplis, où canoniquement administres. Où est votre nécessité prétendue? Mais les évêques étoient la plupart hors de France. -- On'importe? Les canons ne leur permettoient-ils pas d'exercer leur juridiction gratieuse depuis les lieux de leur retraite, quoique hors de leurs diocèses? -- Mais ils étoient eloignés.--Qu'importe encore? n'avoient-ils pas sur les lieux mêmes des vicaires-genéraux, pour terminer les affaires qui ne souffroient pas de retard?--Mais quelques-uns etoient morts. -- Fort bien; mais alors, ou les chapitres avoient pourvu à l'administration des dioceses, selon leur droit; ou ils ne l'avoient pas fait. Dans le premier cas, l'administration se faisoit encore canoniquement, et votre necessite étoit de reste. Dans le second cas, les canons attribuoient cette même administration à un des prelats de l'arrondissement de la metropole : et votre nécessité n'existoit pas encore. Enfin, si l'archevêque et tous les prelats de son ressort avoient payé le tribut à l**a nature s**aus que les chapitres respectifs eussent ou s'assembler ensuite pour nommer

des administrateurs, le pape alors avoit droit de pourvoir immediatement aux besoins des diocèses livrés à une si penible detresse. Ainsi, dans tous les cas possibles, votre peressite n'etoit qu'un prétexte apporte pour couvrir votre ambition masquée sous le voile hypocrite du zèle et de l'amour de la religion. Reve-

nons au memoire. Moyse desire que ses collègues remettent leurs demissions, les métropolitains entre les mains de leurs premiers suffragants, tous les suffragants entre les mains de leurs métropolitains. Il suggère ensuite des mesures à prendre pour différentes circonstances; puis il présente un modele uniforme de demission qu'il sonmet à la discussion des evêques du concile. Il dit dans ce modele. qu'ils ont été « appeles par le *clerge* » et par le peuple, en vertu d'elec-» tions confirmées, comme le prescricent » les saints canons, pour remplir des " sièges vacants de droit et de fait, con-» sacres par l'ordination sainte, con-» formement au rit de l'Eglise; ins-» talles régulièrement, et sans aucune " opposition canonique; par conse-" quent sculs légitimes évêques de nos » dioceses respectifs. » Que de faussetés réunies dans ce peu de lignes! On peut aisément s'en convaincre d'après tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Il ajoute qu'ils n'ont « con-» senti, malgré notre extrême répugnan-» ce, à nous laisser imposer le redou-» table fardeau de l'episcopat, que » parce que ces églises ne pouvoient » rester sans pasteurs, etc. » Il seroit a souhaiter pour ces évêques que les archives de l'histoire nous transmissent quelque monument solide de la violence qu'ils se sont faite pour courber leurs épaules robustes sous le fardeau redoutable de l'épiscopat constitutionnel. Voici du plus curieux encore. "Nonobstant tout acte éma-» ne ou à émaner de qui que ce soit, » nous Persistons invariable-]» le parti de l'obcissance. Quant " MENT DANS LES PRINCIPES QUE | " aux démissions qu'on demandoit

» NOUS AVONS CONSTAMMENT PRO-" FESSÉS, et que nous avons confir-" mes par serment ou par promesse. " Triste engagement, dont l'orgueil porté aux derniers exces, est seul capable. « Un tel acte, continue » Moyse, ..... sera votre ouvrage..... » Il contiendra ce que vous devez à » la gloire de l'église gallicane, ainsi » qu'à votre propre honneur.... Si » quelque prelat.... vouloit donner » individuellement sa demission sous » une forme particulière, il enseroit » le maître : mais, certes, il n'iroit » pas la faire entre des mains séculie-» res, ni même entre les mains du » pape. En se retirant, il n'auroit pas » la *lâcheté* de se taire sur la canonicite » de ses titres, sur la légitimité de ses » serments, sur les droits de sonéglise, » sur la vérité des principes qu'il a pro-» fessés. »

Nous lisons dans les Mémoires pour servir à l'histoire ccclésiastique pendant le dix-huitieme siècle, quelque chose qui revient à notre sujet. « Enfin, le souverain pontife n'oublia » pas même les évêques établis par » la constitution civile du clergé ; et » dans un bref adressé à M. Spina , » il le chargea de les exhorter à re-» venir promptement à l'unité, à donner » chacun par écrit leur profession d'obéis-» sance et de soumission au pontife romain " » à manifester leur acquicscement sincère » et leur entiere soumission aux jugements » émanés du saint Siège sur les affaires » ecclésiastiques de France, et à renon-» cer aussitôt aux siéges épiscopaux dont » ils s'étoient empares sans l'institution » du siège apostolique. Ce bref qui com-» mençoit par ces mots : post multos *» labores* , étoit rempli d'expressions » touchantes de bonté et d'indul-» gence ; et quoiqu'il n'ait pas eu » tout l'effet que le chef de l'Eglise » étoit en droit d'en attendre, on » sait cependant que plusieurs de » ceux qu'il concernoit, s'y sont » conformés, et ont pris sincèrement

» à ces évêques, il les donnérent » TOUS entre les mains du gouverne-» ment. » Tom. 3. pag. 405 et suivantes.

Le même jour, 14 août, Grégoire presenta le compte abrégé des travaux des réanis, depuis le concile de 1797 jusqu'au concile de 1801. Ce travail qu'il eut pu resserrer sans en retrancher rien de piquant, occupe 238 pag. dans les actes que nous analysons.

En remontant jusqu'au premier synode des constitutionnels, l'auteur du compte rendu, en releve les heureux resultats. La collection des conciles n'en offre ancun dont les décrets soient mieux rediges, pentêtre peu qui l'egalent en precision. Jusqu'en 1801, on ne connoissoit encore aucun acte d'hostilite de la part des dissidents contre ce concile; leur silence forcé est une preuve en sa faveur. Publies principalement par les soins de Raymond, alors evêque de l'Isère, les canons et décrets de cette assemblée furent bientôt traduits en allemand et en italien. Lacombe, évêque de la Giron de, s'etoit aussi charge d'en faire une version latine; mesure indispensable pour qu'il prenne rang dans la collection des conciles.

Mais il falloit pourvoir à l'exécution de ses decrets. Vingt-quatre evêques furent sacrés et envoyes sur autant de sièges. Si d'autres églises en plus grand nombre demeurèrent vacantes, ce ne fut point la faute des réunis, qui se lavent aussi les mains de ce que les mendiants circulent encore dans les eglises de Paris, et de ce qu'on n'y chante pas partout la prière ordonnée pour la république.

Le concile de 1797 avoit ordonné la rédaction d'un rituel uniforme pour toute la France, dans lequel l'administration des sacrements devoit être en français, sauf les formules essentielles. A l'invitation des réunis, Posignon exécuta ce projet; a de remarquer qu'ils ont été or-

et Clement, evêque de Scine-et-Oise, consentit , recommanda même qu'en en fit l'essai dans sa ville episcopale de Versailles, pour y conferer le baptême, le mariage et les sacrements des mourants. De suite on sentit tout l'avantage de cette nouveauté precieuse. Cependant il y ent bientôt des ecrits pour et contre , même des protestations dans dernier sens. Gregoire, qui assure qu'on a tout dit dans le parti de l'opposition , et qu'il reste à dire du nouveau dans le partiqui approuve, promet l'impression prochaine d'un ouvrage où il espere inserer du neuf, pour appuyer l'usage de la langue vulgaire dans l'administration des sacrements.

Nous ne suivrons pas le rapporteur dans l'énumeration de tous les travaux des réunis. De leurs mains. et des mains d'une-foule de plumes savantes dont ils avoient invoque les lumieres, sortirent une foule d'ecrits nouveaux et d'abreges d'autres ouvrages. On travailla sur les indulgences, le jubile, la penitence publique, les fonctions d'archiprêtres et d'archidiacres, sur les formules d'installation pour les évêques, les dyptiques à remettre en usage, etc. Presque tous les evêques et plusieurs prêtres se signalerent par des ecrits lumineux, quelquesois même peremptoires contre les dissidents. Gregoire parle encore ici, on ne sait d'après quelle coherence avec son sujet, de la chètive theologie de Collet, enseignée dans la plupart des séminaires , où l'on donnoit aux aspirants au sacerdoce, une éducation *pitorable* ; apparemment parce qu'on n'y enseignoit pas les maximes de la petite eglise. Il dit que de ces seminaires et des monastères infectés quelquefois d'impiété, étoient sortis des prêtres ignorants et mauvais sujets qui, dans le cours de la révolution, scandalisèrent la

a donnes par les evêques de l'ancien [que toujours on y voyoit figurer les » regime, et non par nous » Oui; mais elle dira aussi que ces prêtres ignorants et mançais suiets furent les veritables colonnes de votre eglise; que ce sont eux qui sanctionnerent la constitution civile du clergé declarant par un jugement très-juridique, en s'y soumettant, qu'elle ne contenoit rien qui fut contraire à la foi, vraie discipline, aux droits réels de l'Eglise; que sans eux, et le renfort de quelques autres moins ignorants, sans doute, et moins mauvais suiets, l'église constitutionnellen'ent pu se former, manquant par le foudement; que vos sieges fussent demeures à jamais vides, et que vous leur de- ! vez tous vos droits à l'épiscopat et à vos sieges. Vous êtes forces d'en convenir, à moins que vous ne preferiez avouer que vous n'élicz eveques qu'en vertu d'une loi purement civile. De Torey ne vous fit-il pas toucher au doigt toutes ces choses, dans la seance du premier juillet de votre concile de 1801? Voilà donc ce que racontera encore l'histoire, en jeignant l'humiliante retraite que firent les évêques du synode à la vue de cet argument redoutable. Vit-on jamais deroute plus complete et plus honteuse.

Il faut entendre Grégoire luimêmes ir la persecution touchant le décadi. On appeloit ainsi chaque dixième jour du mois republicain, jour consacré au repos dans le dessein de faire tomber les dimanches et les autres solennités de la religion catholique. « Des fêtes décadaires » étoient ordonnées dans toute la » France : des écrivains à gages » étoient charges de les organiser; » des journalistes, de les vanter; des orateurs, d'y haranguer; des » poètes, de préparer des chansons " pour les celebrer: l'argent fut pro-" digué; les églises furent encom-» brees de tous les échafaudages qui |

bustes du patriarche des impies et du citoven de Genève. «On invita les » prêtres, sous peine de déportation, » a transferer les offices du di-» manche au décadi : on y joignit la » promesse d'accelerer le paiement de leurs pensions : on s'empa-» roit des clefs des églises, avec dé-» fense de les ouvrir autre jour que » les décadis. » Mais des plumes courageuses écrivirent; le rapporteur publia deux opuscules; il parla à la tribune nationale d'où il fut entendu de toute la France : décadi perdit tout son credit, et la revolution du 18 *brumaire* le fit bientôt disparoître.

Venant ensuite aux dissidents, l'évêque de Loir et-Cher exhale contr'eux tout le fiel de sa bile, les peignant sous les couleurs les plus hideuses, leur faisant les reproches les plus sanglants , les accusant de crimes grossiers, d'inconsequences eton-nantes, d'ignorance, de calomnie, de haine contre les constitutionnels et contre la république. Un des crimes les plus atroces des incommunicants ctoit une prière pour le roi, prescrite dans l'Ordo de Langres pour 1796. Un abbe Hespelle avoit aussi ose remercier Paul I de ce qu'il a fait pour notre auguste monarque. Ils ne censurèrent non plus jamais les seditieux qui crient contre la vente des biens du clerge devenus nationaux? Les constitutionnels se montrerent, au contraire, toujours animes d'une charité douce, officieuse, et qui cherchoit toutes les occasions d'obliger et de sauver leurs adversaires. Tels furent constamment en particulier les sentiments et la conduite d'Henri Grégoire. C'est dommage que ses ecrits ne furent pas toujours d'accord avec son excellent eœur.

Parlant du sejour de Pie VI en France, il assure que lui et les sieus » pouvoient gener ou empêcher les prirentla plus vivepart aux malheurs \* solennités du christianisme. Pres- | de ce pontife, et qu'ils cherchèrent à le soulager par tous les movens qui l'tendit ces paroles, qui eussent mienz étoient en leur pouvoir, excepté par des sacrifices pécuniaires, qui ne dépendoient pas d'eux. Dans l'intention de venir au secours de ce père commun des fidèles, les réunis entretinrent des relations avec les evêques voisins des lieux où il etoit. Ils eussent bien désiré lui faire parvenir leurs reclamations: mais il avoit été circonvenu par les dissidents qui les avoient calomniés auprès de sa Sainteté; lui avoient ferme les oreilles, exaspere le cœur : en sorte que jamais il ne voulut écouter leurs représentations: les condamna sans les entendre, par des bulles dignes de Gregoire VII, d'Alexandre VI, et de Jules II, et que pendant l'espace de dix ans, ils n'en entendirent parler qu'au milieu des foudres dont on disoit qu'il vouloit les accabler. Pourquoi ne pas dire plus clairement que Pie VI refusa constamment, même pendant son sejour en France, d'avoir aucune communication avec eux? Nouvelle preuve que jamais il ne biaisa, ni sur ses principes, m touchant ses jugements, ni dans sa conduite à l'egard des innovations introduites dans le royaume.

Cependant Grégoire s'extasie de plus en plus sur les sentiments de respect, de piete et d'amour que les ecclesiastiques et même les laïques constitutionnels temoignèrent à Pie VI, avant et après sa mort. Mais changeant tout à coup de langage, et en empruntant un bien peu digne d'un chrétien, à plus forte raison d'un évêque, il s'ecrie: « Français catho-» liques, craignez qu'au milieu des » orages de notre révolution, on » n'abuse encore de votre attache-« ment filial, de votre sensibilité si » connue pour vous égarer. SOU-» VENEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES » CITOYENS, AVANT D'ÈTRE CHRÉ-» TIENS, QUE VOUS ÊTES FRANÇAIS » AVANT D'ÊTRE ADMIS DANS L'É-» GLISE ROMAINE, »

figuré dans un club ou dans la bouche d'un prédicant de décade que dans une assemblée religieuse et sur les lèvres d'un ecclésiastique, quelque fût son rang. Les actes disent bien que l'évêque de Loir-et-Cher présenta ce compte abrégé; mais on n'y voit point que le concile y eût fait la moindre observation , ni qu'il en eû: loue l'auteur : nous craindrions donc de le calomnier, si nous l'accusions de ne s'être pas eleve avec indignation contre un pareil discours, apres l'avoir entendu. Mais comment at-on osé l'imprimer et l'insérer dans les actes du concile?

Viennent ensuite les relations des réunis avec le gouvernement. Elles furent nulles pendant quelque temps ou plutôt elles se reduisirent à une petition qui, après avoir ete adoucie, mutilee, délayée plusieurs fois, avoit enfin eté rejetée par la commission des inspecteurs, et n'avoit puparvenir à son adresse. Surces entrefaites le clergé constitutionnel et même quelquefois ses adherents enduroient des persecutions cruelles, où il y eut des victimes : le venerable Teissier fut massacré dans le Haut-Rhin; et dans le Finistère, le révérend Audrein perit sons la hache des persecuteurs, comme il portoit à ses diocesains les secours de la religion. D'autres furent traînés dans des cachots; quelque-uns subirent la peine de deportation. Mais ce fut autre chose, quand le gouvernement consulaire eut pris la place de celui qu'on avoit vu à la tête des conjurés contre le christianisme. Après la révolution du 18 brumaire, les réunis eurent des relations avec les ministres des finances, de la marine, de l'intérieur et de la police. Ce dernier surtout, Fouché de Nantes, leur temoigna une grande bienveillance. Un de ses plus signalés bienfaits fut la protection efficace qu'il accorda au revérend Blampoix, pour favoriser son Nous ignorons si le concile en linstallation sur le siège de l'Aube,

entravée par une opposition puissante. En tout et partout, le ministre de la police prouva son empressement a obliger, a proteger, les pasteurs amis de la république.

Les réunis eurent aussi des relations avec les eglises des contrecs nouvellement annexees à la France. Tandis que des dissidents tres-ignares faisoient des efforts pour s'introduire a Genève, les réunis conqurent le projet d'y placer un évêque. Ils en ecrivirent à leurs collegues les plus voisins de cette ville. Ils nommerent même plusieurs prêtres, entr'autres le citoren Vernerey, pour y aller au secours descatholiques, qui s'y trouvent en grande nombre. On se chargeoit de fournir à la depense. Mais les prêtres designes refusèrent ; et l'eglise catholique de Geneve toniba entre les mains des dissidents. Les relations avec la Belgique ne furent guère plus heureuses. Ce pays habite par les savants le Plat, Schédel, etc. et qu'avoient illustre Opstraët, Henry de Saint-Ignace, Van-Espen, etc., etoit soumis à l'influence de Rome, rempli des maximes ultramontaines. " Tous nos efforts pour y disseminer » les bons cerits et former des cor-» respondances utiles, n'ont pas » jusqu'ici produitales fruits que » nous désirions. « Il faut en dire à-peu-près autant des diocèses de Trèves, Cologne, Mayence, Worms et Spire, dont ce qui est place sur la rive gauche du Rhin, est désormais partie intégrante de la republique. Celle-ci etendit pendant quelque temps son domaine jusqu'aux îles Venitiennes et à Maite. Aussitôt les réunis y ouvrirent aussi des relations, y envoyerent des écrits de leur facon ou du moins de leur parti, entr'autres, les numéros les plus récents des *annales de* la religion avec le recueil des canons et décrets de 1797, ainsi que plusieurs pièces imprimées à cette occasion. Cet envoi considérable étoit accompagné d'une lettre en grec, l d'entre vous doupoient à la France?

adressée aux vénérables archevêques, évêques, et à tous les pasteurs des iles de Corfou , Zante , Céphalonie , Cérigo , Sainte-Maure, et autres, réunies récemment à la république française.

Supposant, dans cette lettre, que les maux de l'eglise de France ont retenti dans leurs cantons, les réunis parlent ainsi: « La première assem-» blee nationale ayant jugé neces-» saire d'opérer quelque reforme » dans les abus qui déshonoroient la » police exterieure de l'Eglise, ( ré-» formes commandées par la nécessité et la » sagesse ) une partie des ecclesiasti-» ques refusa de s'y soumettre;... » l'autre partie crut devoir suivre » le precepte de l'Evangile, en ren-» dant à Cesar ce qui est à Cesar, » et à Dieu ce qui est à Dieu. Cer-» tes , si la foi de Jesus-Christ avoit » eté attaquée, nous serions morts » mille fois plutôt que de souffrir » qu'on y portât la moindre atteinte : » mais les reformes opèrées n'étoient . » qu'une sage correction des abus, et un » retour à l'ancienne discipline de l'Egli-» se. Nos adversaires.... firent pleu-» voir sur nous une multitude de » calomnies ; et ils les répandirent » dans toute l'Europe. Notre con-» duite a confondu l'imposture; et » quant à leurs arguments, nous y » avons repondu d'une manière » irréfragable : nous vous envoyons » quelques-uns des ouvrages publies » à ce sujet. »

Pourquoi parler toujours de calomnies, et les attribuer sans cesse aux dissidents? Les écrits que vous disseminiez partout, comme vous le témoignez dans ce compte rendu, ne contenoient-ils pas vos principes, vos maximes, vos regles, vos apologies? Les annales de la religion, dont vous etiez les redacteurs, et que vons repandiez an loin, ne peignoient-elles pas aux yeux de l'univers , la maniere de penser et d'agir de tous, les excès de plusieurs, les scandales qu'un trop grand nombre

Si quelques traits manquoient à ce tableau, par oubli ou par une réticence etudice de votre part; si même quelques-uns de ces traits y étoient dénatures par une main infidèle et portée au déguisement, ne se trouvoit-il pas presque aussitôt des ecrivains periodiques, qui se hâtoient de suppléer avec zèle à ces defauts, et de les reparer? Les dissidents n'avoient donc que faire de chercher à inventer sur votre compte; et puisque vous vous denigriez vous-mêmes avec tant de soin, et que vous etiez encore aides en cela par les temoins de votre conduite publique, au point de deconcerter le genie le plus fecond dans l'art de creer, vos adversaires avoient assez à dire, en repétant seulement à l'Europe, ce qu'ils avoient lu dans vos propres écrits et dans ceux de vos auxiliaires

Mais où sont ces réponses irréfragables dont yous yous vantez ici avec tant de confiance? Sans doute que si elles eussent existe quelque part, on en trouveroit au moins quelquesunes des principales dans vos conciles nationaux, où vous vous proposiez de faire triompher votre cause, et de demontrer d'une manière invincible la legitimité de vos titres. Cependant on n'y voit rien de semblable. Il est bien vrai que vous y exaltez vos lumières étendues, votre grand dévoûment à la république, vos vertus sublimes, votre amour brûlant pour vos frères separés, tout en parlant d'eux avec un peu d'aigreur. Vous y relevez avec excès la vivacité de votre zele, la légitimité de votre ministère, les sacrifices généreux que vous êtes disposés à faire, les persecutions atroces que vous avez endurées, etc.... Mais toutes ces choses et beaucoup d'autres encore, faciles à réduire à leur juste valeur; toutes ces jactances; en un mot, sont-elles des reponses irréfragables? Démontrent-elles que vous teniez vos premiers titres,

votre mission, vos siéges d'ailleurs que d'un décret purement civil; et que si vous avez creé d'autres mesures pour la suite, ces mesures n'étoient autre chose que des inventions arbitraires, inefficaces, qu'il vous avoit plu de vous tracer avousmêmes sans autorité, pour parvenir à propager et eterniser votre parti? Voila sur quoi il falloit vous defendre, et répondre d'une manière irréfragable. Mais il n'etoit pas aisé.

Revenons à la lettre aux insulaires.

Les réunis y racontent les persécutions qu'ils ont essuyees, le bonheur qu'ils ont en de tenir un concile national, de voir renaître la pieté, de pourvoir aux eglises veuves en sacrant des évêques, de tenir des synodes. Ils espèrent que des conciles metropolitains preluderont, l'année prochaine, à un nouveau concile national, quise tiendra l'année séculaire, et où ils auront la joie de voir sans doute les evêques des îles annexées à la France , venir partager les travanx de leurs collegues. Enfin , ils se disent soumis en tout à la foi de l'Eglise catholique, apostolique et romaine ; unis à Pie VI, successeur legitime de saint Pierre, comme centre de l'unité ; soumis aux lois de la republique française ; et ils terminent en se recommandant aux prières des pasteurs et des fideles des îles nouvellement réunies à la France.

Cette lettre, souscrite par Saurine, Royer, Wandelainceurt, Clément, Grégoire et Deshois, demeura sans reponse. On attribue ce silence fâcheux aux évenements qui changerent ensuite la destination de ces îles. Il nous paroît néanmoins que si cette lettre et les ouvrages qui l'avoient accompagnee, avoient eté reçus favorablement, les changements politiques survenus après la reception de tous ces objets, et surtout du premier concile national, n'auroient pas dû empêcher les évê-

mes insulaires d'adresser des remercîments et des felicitations à des collegues si devoues et si obligeants.

Quoi qu'il en soit, passant de la aux Antilles, Gregoire parle de auelques prêtres de Saint-Domingue qui lui avoient mande le desir qu'ils avoient de renouer leur correspondance avec la France eatholique, et qui changerent ensuite de sentiment. Il dit que Toussaint-Louverture, (ce chef de revoltes) l'avoit invite, par plusieurs lettres, à envoyer dans la même île douze ecclesiastiques vertueux, éclaires *jutrioles*, et à s'y transporter lui-même. « Cette correspondance, com-» mencee avant le concile national » de 1797, avoit amene le decret » par lequel cette assemblee y erigea » cinq sieges, en nommant des ti-» tulaires pour plusieurs « En conséquence, les reuns adresserent aux insulaires une lettre pastorale, sacrerent Mauviel evêque des Cayes, l'instituerent ; et ce courageux apôtre partit pour se rendre à sa destination. Tout cela est admirablement *légitime*. Aussi Gregoire en parle-t-il en ces termes; l'acte d'ins-» titution canonique donné par nous » an nouveau prelat, a un carac-» tere spécial, qui en fait une piece » unique et remarquable dans l'histoire » ecclesiastique. »

Après avoir raconté cette expédition singuliere, Gregoire porte les yeux vers l'Orient, où il voit l'archevêque d'Alep, armenien de nation, mais catholique, emportant d'Italie en Asie, un attachement sincere à l'eglise de France. Dejà ce prelat avoit fait traduire en arabe, l'histoire ecclesiastique de Fleury, le catéchisme de Mesenguy , la bible de Sacy; et il attendoit encore, il y a peu, un exemplaire de la Défense du clergé de France, pour en faire de même. En général les Arméniens avoient pris un vif intérêt aux sueces de Buonaparte en Egypte.

menie en Angleterre, notre rapportenr n'y trouve que quatre vicaires apostoliques, « tandis que plus de » cent de ces contrebundiers ecclésiasti-» ques infestoient la France, il y a quel-» ques annces. « Il reçoit ensuite une lettre du doyen du clerge reforme de Berne, dont il donne cet extrait. « Si du sein de votre eglise » il sort encorequelques apôtres tels » que vous, mon respectable evê- que et ami, il est impossible que le » moment soit eloigne, où vous re-» cevrez les protestants sous les ban-» nières de la religion catholique. » Qu'est-ce qui a occasionne cette » scission? n'etoit-ce pas quelques » abus trep peu voilés? Le remede que » yous apportez à ces abus sera en » même temps le moyen le plus in-» faillible de notre reunion. » C'est dommage que l'eglise constitution-, nelle n'ai pas fourni un assez grand nombre d'*apôtres* aussi zeles contre les abus que celui à qui le deveu ecrivoit ces choses. Mais comment les protestants ont-ils pu se deciderà quitter le sein de l'Eglise antique, parce qu'ils ont cru y voir ou qu'ils ont vu en effet quelques abustrop pru voi lés? Si un pretexte de cette nature pouvoit commander une separation ou seulement l'autoriser, quelle societe humaine, naturelle civile on religieuse , pourroit subsister? Eh! partout où il y a des hommes, n'y a-t-il pas aussi des passions, des foiblesses, de l'ignorance, des abus? celui qui ne veut rien souffrir de cette nature, il faut qu'il sorte de ce monde et de soi-même. Or, une rupture faite, ainsi avec une eglise dont les titres, qui n'appartiennent qu'a elle, remontent sans interruption jusqu'à son divin fondateur : une église dont la doctrine n'a jamais varie, dont le ministère descend depuis les apôtres jusqu'à nous par une succession constante, dont le culte fut toujours essentiellement le même; une Eglise à laquelle il fant Transporte tout-à-coup d'Ar- necessairement appartenir pour être

sauve, parce que, selon l'Evangile même, celui qui refuse d'écouter sa voix, doit être regardé comme un païen et comme un publicain, et que celui qui ne croit pas son enseiguement suffisamment connu, sera condamné; une Eglise avec laquelle Jesus-Christa promis d'être jusqu'à la fin des siècles, et d'empêcher que les portes de l'enfer, c'est-à-dire, les schismes, les heresies, les passions des hommes, les efforts des puissances du monde et de l'enfer, ne prévalent en aucun temps contre elle; une Eglise, par conséquent, indéfectible dans sa durée, infaillible dans l'enseignement de la foi et les règles des mœurs : cette rupture. fondee sur quelques abus trop peu voilés ; pouvoit-elle être légitime dans son commencement, on le devenir par une succession de siècles? Est-il possible de prescrire contre l'Evangile même? Mais écoutons Grégoire.

Transporté subitement de Berne en Hollande, l'evêque de Loir-ct-Cher y remontre avec complaisance le Plat et Mouton. Le premier a dignement succede à ce Van-Espen, qui favorisa de toutes ses forces l'etablissement du schisme d'Utrecht. Le second remplace très-bien cet abbe de Bellegarde, qui deployoit à peu-près autant de zèle pour le jansenisme, que le patriarche de l'église constitutionnelle en faisoit éclater naguère encore, par ses relations et ses ecrits en faveur des restes de son parti. Temoins la chronique religieuse et tout le contenu de ce rapport.

En Allemagne, Grégoire y trouve très-affoiblis les prejugés répandus d'abord contre les constitutionnels, « depuis, dit-il, que nous sommes » parvenus à faire publier dans les » journaux allemands divers faits, » et annoncer divers ouvrages » relatifs à notre situation... M. » de Dalberg, prince évêque de » Constance..., nous a exprimé se » regrets de ne rouvoir se regrets de pe rouvoir se rouv

» ce concue.... Les annales out pu» bliésuccessivement les détails four» nis par notre correspondance sur
» l'etat des catholiques de Dane» marck, Suède et Russie.... Ces
» articles.... attestent l'etendue de
» nos relations, et la perseverance
» avec laquelle nous les avons sui» vies.... Un mémoire (pour la reu» nion à l'Eglise de cette dernière re» gion) nous a été démandé et fourni.

L'auteur de ce memoire établit l'utilité de cette réunion sur les rapports politiques, 'qui existent entre la France et la Russie; sur les liaisons du czar avec l'ordre de Malte; sur l'accession d'une partie de la Pologne à la Russie, etc. Il raconte comment un premier projet de ce genre, insinue en 1717, par Bousier, au czar Pierre I, alors à Paris, avoit échoné, de la faute du cardinal Dubois qui y mit de la négligence ; de la cour de Rome , qui exagera ses prétentions ; de l'archevêque de Novogorod, qui, se trouvant à la tête du synode perpétuel et par là chef de l'église de Russie, traversa la négociation. Cependant les évêques russes étoient dejà d'avis qu'on préparât les voies à la reunion par des correspondences fraternelles. Aujourd'hui que la civilisation a fait de grands progres dans cette vaste contrée; ¡que les prejugés et les haines contrele catholicismey sont affoiblis, et que parmi les évêques, qui y forment un corps respectable, instruit, celui de Smolensko gemit des divisions de l'Eglise, il seroit plus facile d'opérer cette heureuse fusion des Russes dans l'Eglise catholique. Seulement l'évêque précite « craint les » prétentions exagérées de Rome ; » mais sur cet article même l'inter-» vention et la sagesse du gouverne-» ment français peuvent lever les obsta-» cles. »

relatifs à notre situation... M. Grégoire gémit de ce que la guerne de Dalberg, prince évêque de ne Constance..., nous a exprimé ses ne regrets de ne pouvoir se rendre à le pense, en netions sur la science ecclémastique, comme sur les autres branches des connoissances humaines. Il doit beaucoup anx talents et au courage du célèbre Percira, dont on ne sauroit trop recommander aux ecclésiastiques de lire le traité du pouvoir des évêques, composé, en 1760, à l'occasion des différends survenus entre Rome et le gouvernement portugais. (Nous observerons seulement que cet oratorien volage étoit un des instruments du fameux ministre Pombal, et qu'il ne savoit pas deguiser son penchant contre le saint Siege. La circonstance où il composa ce livre, dans l'intention de favoriser le gouvernement, suffitseule pour en faire soupconner la doctrine, et detourner de le lire tous ceux qui ont horreur du poison de la nouveauté. )

L'évêque rapporteur passe du Portugal en Espagne, où il a obtenn d'heureux résultats que la crainte de compromettre des personnes tresrespectables l'empêche de publier. Il predit la chute prochaine de l'inquisition; et il n'est pas entièrement etranger à l'auvre chrétienne qui renversera ce tribunal horrible et honteux. Une lettre qu'il avoit adressée au grand inquisiteur, fit une sensation si profonde en Espagne, qu'il réduisit ce tribunal à la nécessité de faire ce qu il ne fait jamais, à la nécessité de repondre. La même piece fut envovée dans l'île de Saint-Domingue, dans l'Amérique méridionale, dans l'Inde, à Goa surtout, et dans les Philippines. Il parle ainsi d'un de ses antagonistes espagnols. « Il peut te-» nir pour certain d'ailleurs qu'il en-» tre dans mes projets de revenir sur » cet objet, dussé-je me cramponner » sur le cadavre de l'inquisition; " mais comme il ne suffit pas d'ecri-» re et qu'il faut publier en temps " utile, j'attends cette époque moins » éloignée peut être qu'on ne pense. » Il avoit envoyé aussi dans sa chère Espagne l'ouvrage du eitoren le Plat contre la bulle auctoren fidei. Cette bulle fut d'abord repoussée. Un édit

de Charles IV, antorisa les évêques à rentrer dans leurs droits primitifs. On publia en langue castiliane le célèbre ouvrage de Pereira sur le pouvoir des évêques, pour favoriser les vues du gouvernement. Divers mémoires furent presentés; mais les opposants traiterent leurs adversaires de jansenistes : une intrigue de cour renversa tout-à-coup les esperances; la bulle auctorem fidei fut publiée, et les relations avec Rome, remises sur l'ancien pied. Enfin, Gregoire loue les dignes successeurs des Osius, des Isidore, des Pacien, qui « auront gré à l'église gallicane » d'avoir, au milieu de ses desastres, » signale son attachement à celle » d'Espagne, en s'efforçant d'ebran-» ler le credit usurpateur d'un tri-» hunal monacal, qui a envahi les » droits des evêques. De son côté , » l'eglise de France conservera le » precieux souvenir des marques » d'union que lui ont adressées des » pontifes et des prêtres, dont les » sciences et la religion s'honorent. 🔊

Arrivé en Italie, l'evêque de Loiret-chers'y arrête avec plus de complaisance que dans toutes les autres regions connues du catholicite, « L'italie, centre de la catholicite, » appeloit d'une manière speciale » l'attention des évêques réunis. C'est » la que nous avions le plus à cœur, » de former des liaisons d'amitie et » de communion; c'est la que nos ef-» forts ont obtenu plus de succès. »

En Piemont, le citoyen Gautier, oratorien, armé de sa franchise chrétien ne, de ses talents, de ses vertus, tradusit en italien les canons et décrets du concile de 1797, dont il y eut en peu de temps deux éditions, l'un en Milan, l'autre à Verceil. Ce pays ayant change de face, le president du gouvernement provisoirerecommanda à tous les evêques, de lire et de repandre dans leurs diocèses, ce concile dont il envoya à chacun un exemplaire. Mais les autrichiens etant entrés dans le Piémont, « presente de rente entrés dans le Piémont, « presente de sa chréche de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont, « presente de le president entrés dans le Piémont entrés de le president entrés dans le Piément entrés de le president entrés dans le Piément entrés de le president entrés

» que tout le clerge qui n'avoit pas l » renonce au bon sens, fut persécu-» te : plus de cent prêtres et moines » des plus respectables par l'âge, les » vertus et les talents, furent renfer-» més, puis traînes de prison en pri-» son, dans les derniers jours qui pre-» cederent la bataille de Marengo.... » Depuisquelques années, le gouver-» nement de ce pays, domine par les » flagorneurs de la cour de Rome, sem-» bloit conspirer avec elle pour » aneantir les vrais principes de la » hierarchie. A cette trame n'etoient » pas etrangers, dit-on, le cardinal » Gerdil, homme moral et savant, » mais imbu des maximes ultramon-» taines, et Cotta, archevêque de Tu-» rin. » Le rapporteur cite ensuite quelques amis, entr'autres le citoren Della-Torre, evêqued'Acqui. L'empereur avoit supprime l'universite de Pavie, « pour avoir contribue à re-» pandre les principes de liberté poli-» tique et religieuse. Cette suppression » outrageoit la raison et les sciences. » Elle renversoit aussi un puissant boulevard contre les pretentions ultramontaines. « Malheureux etat de » Naples! à quelles calamites tu » étois réservé! Tes évêques et tes » prêtres, en grand nombre, etoient » transportes de joie à l'aurore d'une » revolution dont les resultatspou-» voient être și utiles à la régénération » de cette contrée! » Le cardinal Ruffo triomphe; et l'ami Serrao, évêque de Polenza, est massacré dans son lit; et le digne evêque de Vico est traîne à l'echafaud; et l'archevêque de Tarente gemit dans les prisons; ct le cardinal archevêque de Naples est relegué on ne sait où : « leur » crime a tous etoit d'avoir embrasse » la cause du republicanisme, et d'être » ligues contre les prétentions de la » cour romaine. » On ne massacra pas en Toscane, mais la persecution pese sur quiconque déteste les abus. Une foule d'écclésiastiques en ont ete atteints. On distingue parmi eux les respectables evêques de Chiusi!

et Pienza, le prelat Vecchi, le doyen de Pontremoli, qui a traduit en latin le concile de 1797, et l'ancien evêque de Pistoie, Ricci, à qui l'on doit quarante-huit bons ouvrages publies surtout par ses soins; entre autres, l'instruction pastorale de l'evêque d'Auxerre contre la légende de Gregoire VII ; celle de l'évêque de Leybach, à l'occasion des reformes ordonnées par Joseph II; les recherches des prerogatives attachees à la primatie; l'ouvrage de Petit-Pied, sur les excommunications injustes, et surtout le synode de Pistoie, « qui sera à jamais un » monument honorable de son courage » et de sa piété. » Gregoire espère, que, rendu enfin à la liberte et au repos, ce prelat consacrera le reste de sa vie, comme il a fait le temps precedent, à la gloire de la religion et au bien de l'humanite. ( La vérite est que Ricci retracta ses erreurs et deplora ses fautes aux pieds de Pie VII, qui le reçut en grace avec le saint Siege, lors de son passage en Toscane, au retour de son voyage en France ). La Ligurie partagea le sort des autres contrees de l'Italie : les autrichiens chasserent de leurs paroisses tous les cures estimables qui, quoique reconnus pour légitimes par Rome , n'ont encore pu obtenir justice, ni retourner dans leurs paroisses. Tout etoit prépare pour saisir, transporter à Civita-Vecchia, et livrer à la vengeance de la cour de Rome, « tout ce que l'etat de Gênes » renferme d'ecclesiastiques distin-» gues. La savant Molinelli etoit » mort; mais ses amis, ses disciples » etoient les points de mire des per-» secuteurs. » Sont signales à la reconnoissance et à l'attachement de l'eglise de France, l'evêque de Bobbio, qui se console en apprenant les nouvelles qu'on lui donne de l'eglise constitutionnelle : et « Solari, evê-» que de Noli, qui, dans une lettre » du 22 décembre 1800, manifes-» toit le désir que les evêques d'Ita-

» lie, attaches à l'eglise gallicane, » formassent, a cet egard, une con-» fédération.... De la Ligurgie nous » sont arrivés en tout temps des » consolations de tout genre : grâces » soient rendues à ces respectables » Solari, Palmieri, Vignoli, Degre-» gori , Dégola, Carrega , etc. L'acte » le plus signale de leur bienveil-» lance, et la lettre de communion » qu'ils ont adressée à l'eglise de » France, rédigee par ces deux der-» niers. » (Gregoire ne se ressouvient pas iciqu'ailleurs il avoit associe le seul Bergancini a Degola, pour la redaction decette fameuse piece). « Il assure, en passant, que la reli-» gion de Jesus-Christ et l'ultra-» montanisme sont les antipodes.... » Les juifs rabbinistes comparent la » bible à l'eau, le talmud au vin: » mettez certaines bulles, certains » brefs à la place du talmud, vous » aurez la pensee des curialistes et » de tous les esclaves de l'ultramon-» tanisme.... Il est certain que d'un » mot, d'un seul mot (le pape) pou-» voit terminer les maux de l'es lise » de France, et faire cesser toutes » les divisions; et ce mot, il ne l'a » pas dit.... justice éternelle, par-» donne à Pie VI. »

Il ne faut pas s'etonner que les constitutionnels soient parvenus à s'associer en Italie un grand nombre d'adherents: le jansenisme, qui s'y etoit introduit, surtout par les soins trèsactifs de l'abbé de Bellegarde (1); les innovations de Leopold, trop dependant et trop-fidele imitateur-de son frère Joseph II; l'université de Pavie qui, comme le dit l'évêque rapporteur, répandoit les principes de liberté politique et religieuse, et le pretendu concile de Pistoie avoient prepare les voies aux constitutionnels en Italie, et leur avoient concilie tous les amateurs de nouveautés, tous les ennemis de la subordination et de l'ordre, tous ceux qui portoient avec peine le joug de leur dependance, de leurs premiers pasteurs, et surtout du chef visible de l'Eglise. Encore moins doit-on s'etonner de la maniere derespectueuse et souvent emportee dont les constitutionnels parlent du souverain pontife et de sa cour : la haine contre le vicaire de Jesus-Christ et contre tout ce qui l'entoure, est le caractère propre et essentiel des schismatiques et des heretiques : l'histoire nous en fournit mille preuves ; et la raison en conçoit la cause. N'est-ce pas du Siege apostolique que partent le plus souvent les premiers foudres qui ecrasent les schis-

mes et les heresies?

Après cette longue course dans les églises etrangeres, où il s'est fait presque partout des amis et des partisans, Gregoire revient a la convocation du concile de 1801, dont il developpe la necessite et peint les obstacles. Il dit que depuis le concile national de 1797, jusqu'a ce dernier, il s'etoit tenu en France environ soixante synodes et huit conciles metropolitains. Ceux-ci avoient edifie les villes de Besançon, Bourges, Rouen, Lyon, Reims, Rennes, et Carcassonne. L'histoire « citera le zele et les talens qu'on y a » developpes pour la conservation de *» la foi*, de la morale, des libertes » gallicanes dans leur integrite, et » pour la restauration de la discipline. » Nous avons analyse plusieurs lettres des réunis relatives à la convocation du concile de 1801, et nous y avons joint l'opposition du metropolitain de Paris. Il nous suffira d'ajouter ici que , dans une des séances du 14 août, le même evêque temoigna aux réunis le regret sincere qu'il ressentoit d'avoir pu entraver leurs travaux, et qu'il les pria, les larmes aux yeux, d'oublier quelques expres-, sions qui avoient pu lui échapper.

Rentrant ensuite dans des détails et.

<sup>(1)</sup> On assure qu'il fit passer en Allemagne et en Italie, pour plus de dix millions de livres janseniens. Mein. p. servir a l'inst. cecles., etc.

observations sur les travaux des évêques réunis, l'auteur du compte rendu dit que les dépenses de l'agence pour les les frais de bureau, d'impressions, d'envois, de relations interieures et etrangères, etc., dépassoient les ressources fournies par le clergé constitutionnel, et que les réunis avoient comblé ce deficit; lui spécialement qui tenoit la correspondance à une époque où les rigueurs de la fortune le contraignoient de vendre sa bibliothèque, composée de livres rares dont certaines parties etoient intronvables ailleurs. A ces sacrifices utiles à la religion, il faut ajouter des soins multiplies et continuels, pour amortir la persécution suscitée par les dissidents et des fonctionnaires vendus a leur parti; pour neutraliser les efforts de l'impieté, repousser ses attaques, dissiper ses prestiges, refuter ses sophisnies, etc. « Certes, tous les pasteurs » ont de instes plaintes à former des » vexations auxquelles ils ont été en » proje; mais chacun de nous, comme » Guatimozin, etendu sur un lit de » charbons ardents, pouvoit dire: » et moi, suis-je sur des roses?» Cependant, soutenus par une disposition particulière de la Providence, malgre les vexations de l'autorité gouvernante et de l'autorité subalterne coalisées avec les royalistes et les dissidents, « nous n'avons pas cessé » de nous occuper des intérêts de » l'église gallicane, de la gloire de la » religion, dont nous avons toujours » associé les devoirs à ceux que nous » impose la patrie. Membres de l'Eglise » catholique, membres du souverain qui » est le peuple, et qui ne peut être que le » peuple; honorés de la double qua-» lité de chretiens et de citoyens, » nous avons tâché, par nos discours, » nos écrits, nos actions, de prouver » que nous en sentions le prix. » Grégoire étale ensuite les vues qui presidoient aux réunions frequentes qu'ils avoient, d'abord une fois la

encycliques, une foule de lettres pastorales, de consultations, de notices, de mémoires, de tentatives surtout, pour rapprocher les esprits et les cœurs, furent les henreux résultats d'une partie de leurs efforts. Il est vrai qu'il est dit dans ces encycliques, que le gouvernement de l'Eglise n'est pas monarchique; mais si on restreint ce mot à designer un chef qui gouverne par les lois et comme mandataires, il paroît qu'on ne s'en offensera pas. Du reste. « inflexibles dans – notre marche » comme dans nos principes, pene-» tres de l'importance des fonctions » dont nous etions charges, nous » croyons avoir conservé partout le » caractère de dignité nécessuire pour » représenter le clergé. ) » (Les réunis formoient donc comme un synode perpetuel à l'instar de celui de Russie; et s'ils avoient un président, il étoit aussi le chef de l'église constitutionnelle). Grégoire demande que, quels que soient les évenements qui s'annoncent de près, on établisse une agence pour correspondre avec le gouvernement, avec les diocèses. les eglises etrangères; et il entre dans le detail des qualités que doivent reunir les membres de cette agence. Il veut bien que l'évêque de Paris puisse y entrer comme coopérateur, mais il le repousse comme chef. Il souhaite le retablissement de la primatie de Lyon et de celle de Trèves. Il avone que les tracasseries dont ils ont à se plaindre, « sont en dernière analyse, l'ouvrage » de quatre à cinq individus qu'on » oublie, en contemplant ce clergé » français , si digne d'eloges et d'ad-» miration. (Aussi) l'histoire pe-» sera, dans sa balance impartiale, » l'influence de l'église gallicane sur » la catholicité : et c'est alors qu'on » verra toute l'étendue des services » rendus à la religion par ce clergé » fidèle à la patrie, composé d'hom-» mes qui TOUS ont confessé Jésussemaine, ensuite tous les jours. Les | » Christ; qui ont souffert la faim.

» les calomnies, les outrages et les [ » persecutions de tout genre, pour » rester inviolablement attachés à la » foi, dont ils sont les défenseurs; » à cette religion, dont ils sont les » ministres; au siège de saint Pierre, dont " ils respectent les successeurs, sans » être les esclaves de la cour de Rome; » à la republique française qui, sans » eux, eût ete ensevelie sous les de-» bris de son berceau. Voilà des vé-» rités que l'histoire répetera, que » la postérité reconnoîtra: nous ne » craignons pas de dire que, si le » gouvernement sacrifioit ces pas-» teurs venerables à l'intolerance. » à la haine, aux fureurs de leurs » ennemis; si même il etoit assez » impolitique pour ne pas leur assi-» guer le rang houorable que reclament » les services qu'ils ont rendus et qu'ils » rendront encore, cette conduite » seroit marquee au coin de la per-» fidie et de l'ingratitude. »

Douze de cesevêques furent placés sur des sieges, lors des nominations qui eurent lieu ensuite du concordat: mais, après un preliminaire exige par le souverain pontife, et qui avoit été executé d'une manière sincère par les uns, hypocrite par d'autres, et que quelques-uns avoient peutêtre opiniatrement refusé : circonstances sur les quelles on avoit trompe lechefde l'Eglise, qui y supplea dans la suite, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

Quoi qu'il en soit, le 14 août, dans la seance du soir, le concile exprima sa reconnoissance aux evêques réunis, Grégoire et Deshois de Rochefort. Il les invita à continuer leurs soins à l'église gallicane, du moins jusqu'à l'epoque où seroient termiués les arrangements projetés relativement au clergé. Il arrêta que les archives continueroient d'être sous la garde du premier, et que les proces verbaux, ainsi que les papiers concernant la présente session lui seroient remis sans delai. Il adopta une lettre au pape, une synodique adressée aux pasteurs et aux fideles de de France réuni à ses pasteurs, ils insul-

l'église gallicane, le projet de décret de clôture et les formules d'acclamations. Grégoire émit aussi le vœu. « que les membres charges des tra-» vaux précieux, entrepris par les » congrégations, continuent de s'en » occuper afin de les représenter à » la discussion du prochain concile, » dont la reunion des pasteurs et des » fideles assurera le succes pour le » triomphe de l'eglise gallicane. » Avant que de lever la seance, qui etoit la derniere qui-dût être-particulière, les pères se manifestèrent mutuellement l'attachement le plus sincere et le plus affectueux. Desirant connoître les residences que la Providence destinoitàchacun d'eux, ils indiquèrent comme moyen de communication, la commission intermediaire que formoient les réunis.

Dans leur lettre au pape, redigce par Dégola, les peres disent qu'ils se sont assembles de toutes les parties de la France, pour travailler au retablissement de la paix, et que le même dessein les a engages à clore leur session, dès qu'ils ont connu que, par des lettres apostoliques adressees aux chefs suprêmes de la republique , sa Saintete avoit pourvu à l'extinction des divisions, et à ce que tout ce qu'il y a d'ecclesiastiques en France, se rennissent avec eux dans les doux embrassements de la charite. Ils n'ont aucun doute que sa sainteté ne regarde, comme conformes à la foi et à la discipline antique, tous les decrets portes jusqu'à ce jour dans le concile ; et ils l'invitent à se rejouir, « en apprenant qu'au » milieu de tant de sujets d'amer-» tume, de tant de dangers pour la » religion, le peuple chrétien de France, » réuni à ses pasteurs, n'a pas hésité » d'acquiescer , d'esprit et de cœur , » aux efforts, à la doctrine, aux » sentiments du présent concile. »

Si les constitutionnels entendent désigner seulement leurs adhérents, quand ils parlent ici du peuple chrétien

tent au chef de l'Eglise, en jui presentant un spectacle dont ils savent bien qu'il ne peut se rejouir. Si par ces mêmes mots, christianam gallorum plebem ad pastores suos congregatam, ils pretendent enoncer de plus, tout ce qu'il y avoit alors de catholiques en France, ils ajoutent à l'insulte, un mensonge dementi hautement par l'évidence même. Mais laissons les reflexions.

Prêts à tout entreprendre, les pères se hâtoient, disent-ils encore, de servir l'Eglise. Des conferences avec les dissidents ont ete indiquees dans le dessein de prouver, si on le desire encore, la sincerite de leur foi; et ces conferences auront lieu. La clôture du concile ne leur permet pas d'entrer plus avant dans ce qui regarde la justice de leur cause : ils se reservent à donner au Siege de saint Pierre, de plus grandes marques de leur respect, quand ils auront lu les lettres de sa Saintete, bien persuades qu'elle y a respecte les droits sacres de l'eglise de France, c'est-à-dire, la discipline ancienne de l'Eglise universelle. Ils se confient aussi qu'elle prêtera volontiers l'oreille à des hommes qui, ayant pris pour modeles les Irenee , les Cyprien , les Basile, les Augustin, ont bravé la haine des heretiques, les outrages des superstitieux, les sarcasmes des impies ; des hommes que ni l'exil , ni les chaînes , ni la crainte de la mort n'ont pu abattre, et qui sont détermines encore à conserver, avec le même courage et dans toute leur integrité, les asages anciens de l'Eglise. Le latin porte: traditos ceclesiæ mores: la traduction dit, la doctrine, les maximes et les usages qu'ils ont reçus de leurs pères. Du reste, les pères du concile veulent qu'on apprecie leurs dispositions a la vue de l'attachement qu'ils ont montré à l'Eglise. Attachement qui les engagea à offrir cent et cent fois tous les sacrifices compatibles avec la vérité et la justice. Ils prient le saint Père de manifester ces gené- dans la vue de renouveler leurs

reux sentiments à toute la catholicite, et de donner à l'eglise de France sa benediction apostolique

Cette lettre est datee du 15 août. quoique adoptee des la veille, ct elle

est signee du president Lecoz.

A cette piece impertinente et déplacee, les actes en joignent une antre, dans laquelle les peres semblent avoir epuise toutes les ressources de l'art de tromper et de seduire. Ils pressentoient la chute prochaine de leur pretendne église gallicane : il falloit bien en faire préceder le renversement total par quelque acte éclutant. Ils prevovoient de même que leur lettre synodique aux pasteurs et aux fideles, à l'occasion de la clôture du synode national, seroit le dernier accent qu'ils feroient retentir en corps. aux oreilles de leurs partisans et de toute la France : il convenoit douc qu'ils y accumulassent brievement tout ce qui pouvoit deriver sur eux l'interêt, la consideration et les regrets. Enfin, c'etoient des adieux tristes qu'ils adressoient à leurs amis, en presence de leurs adversaires; cette piece exigeoit par consequent qu'ils fissent leur apologie devant les uns, et qu'ils traçassent aux autres des regles de conduite.

Aussi, dès le commencement de leur synodique, les peres out soin de s'elever au-dessus du clerge insermenté. Le pretexte qu'ils en donnent, est le concile national qu'ils tinrent, à peine échappés aux cachots de la tyrannie et livres encore aux angoisses de la misere et de la persecution. Ils racontent les fruits precieux qui resulterent de cette assemblee : les fideles se rattachèrent à leurs pasteurs, les curés à leurs evêques, et les liens de la charité se resserrèrent eutre tons. Un plan de pacification dresse dans le synode n'agant pas obtenu de succès, leur zèle empressé pour la paix ne se ralentit pas: ils indiquerent un second concile national, principalement efforts vers le même but. D'autres grands projets entroient aussi dans leur plan pour le bien. Presenter le tableau des erreurs contre la foi et les mœurs, qui ont afflige la religion depuis le concile de Trente; refondre les statuts synodaux de tous les dioceses, en un seul code; rappeler avec force les règles de la penitence publique; organiser l'enseignement des seminaires; ramener l'uniformite dans les rites liturgiques; preparer les voies à la convocation d'un concile œcumenique; determiner les rapports des eglises avec leurs metropoles, de l'eglise de France avec les eglises etrangères, et « re-» tracer sous les yeux des fideles les » maximes sacrees des libertes de » l'eglise gallicane, dont plusieurs ap-» partiennent au dépôt de la foi. » Tels etoient les grands travaux ou ils s'etoient imposes, et dont quelques-uns etoient soumis dejà à la discussion du concile.

Quelles sont ces maximes de nos libertés particulieres qui *apparticunent* au dépôt de la foi? Les peres ne le disent pas, et nous ne chercherons pas nou plus a les decouvrir. Il est vrai que le synode de Pistoie trouva une place dans le decret qu'il emit sur la foi, pour y loger les quatre articles du clerge de France de 1682; mais Pie VI se hâta de les debusquer de là , condamnant l'insertion qui y en avoit ete faite comme téméraire, scandaleuse et tres-injurieuse au saint Siège. Quoiqu'il en soit de ces maximes, que nos auteurs de jurisprudence moderne out souvent portees trop loin, en assurant que plusieurs appartiennent au dépôt de la foi, les peres font, sans y penser peut-être, le proces à un grand nombre d'eglises etrangères, ou qui ne les connoissent pas, ou qui, les connoissant, les negligent entierement dans la pratique : indifference qui seroit coupable, sans doute, à l'égard de maximes qui appartiendroient au dépôt de la foi.

en géneral, «qu'il est des circonstan-» ces imperieuses etrares, où l'appli-» cation rigoureuse de ces maximes » seroit impossible, où le bien de la » paix exige momentanement qu'on » n'en presse pas toutes les couse-» quences ». Qui, mais ne faudroit-il pas mettre ici une exception en faveur de celles qui appartiennent au dépôt de la foi? Vous ne voulez pas qu'on braise sur l'article des pretentions d'une cour ambiticuse et orgacilleuse, seroit il plus permis, seroit-il moins honteux de biaiser sur des maximes appartenant au dépôt de la foi l'

Les sacrifices offerts depuis quatre ans, font trop d'honneur aux constitutionnels pour qu'ils ne les rappellent pas ici. Si on eût accepte d'abord ce moyen de pacification, « bien des larmes et des crimes eussent ete epargnees ». Voila ce qu'ils disent; mais an fond ces offres et ces sacrifices n'etoient qu'apparents : ils etoient presque sans objet; et de plus, il falloit que les membres du clerge orthodoxe avec lesquels les constitutionnels vouloient bien trausiger, membres encore tres-peu nombreux d'apres lenr choix, se separassent de l'Eglise universelle pour se reunir à eux : des offres de cette nature etoient-elles hien genereuse?

lls reviennentencore à leurs conferences solennelles , qu'ils peignent comme devant être le triomphe de la charite , presidees par l'esprit de paix, et un moyen efficace de conciliation , loin d'avoir un caractere hostile. « Pouvoit-on presenter aux » fideles, un gage plus certain, plus tou-» chant de notre réconciliation, qu'en » exposant en leur presence les mo-» tifs qui doivent operer la leur? »

Ainsi done provoquer des adversaires à de nouvelles disputes ; y reporter tous les elements qui avoient allumé les feux de la division; y defendre avec une vigoureuse opiniàtreté, le parti deplorable qu'en Cependant les pères conviennent l'avoit jusque-la malheureusement suivi; rendre ce combat public, et y I selon le mode observe de leur temps appeler les simples laïques comme juges, en des matieres où ils n'ont d'autre droit que d'éconter avec une humble docilite la voix des premiers pasteurs; c'etoit, aux yeux des peres du concile de 1801, un gage certain de leur réconciliation avec le clergé fidèle, et le moyen de fournir aux peuples divises, des motifs pressants pour les porter à faire aussi leur accommodement et leur paix. Doit-on s'etonner de la faussete de beaucoup d'autres de leurs raisonnements? Et le refus que firent les dissidents d'accepter un defi de cette espece, put-il devenir un sujet raisonnable de railleries et de triomphe de la part des constitutionnels?

Laissons donc ces pères se flatter d'avoir rendu de grands services à la société « Services, disent-ils, sur » lesquels on ne pourra faire mentir. » l'histoire... L'histoire à laquelle » nous réservons tant de verites.... » Avec tant de titres à l'estime, à la » reconnoissance, pouvoit-on ne » pas se reposer avec confiance sur » la sagesse et la loyauté du gouver-

» nement?»

Pour attendrir leurs adhérents et se les attacher irrévocablement, ils leur disent : » Vous n'avez pu oublier » que vous êtes venus nous arracher à » la retraite ou à des fonctions pai-» sibles. Avec quel empressement yous nous réclamiez pour la direction des » paroisses et des dioceses abandonnés! » Nous cédames à vos vœux : nous » fûmes consacrés et institués par l'E-» glise, de la même manicre que les saints » évêques et prêtres des premiers âges du » christianisme, »

On vous cède la validité de vos ordinations et de vos consecrations. sur lesquelles on vous demande seulement de reconnoître qu'elles etaient sacriléges; mais on vous conteste la validité de vos institutions, bien différentes sous ce rapport, des institutions reçues par les saints dont vous nous parlez. Ceux-ci furent institués | ces applications civiles, parce que

dans toute l'Eglise; tandis que yous le fûtes contre l'usage de la même Eglise, et d'apres un mode qu'ellemême tient pour abroge depuis des siecles, mode done qui n'a plus d'efficace ni de valeur, et qui atteste par conséquent l'invalidité de vos

institutions pretendues.

Au reste, à entendre les pères du concile, malgre la protection du gouvernement, les persécutions ne laissèrent pas de les tourmenter encore d'une manière furieuse; « et cepen-» dant leur courage ne s'est point » ralenti, leurs principes ne se sont » pas alteres, leur conduite n'a pas » varie. » Mais ccci est adroit : « Freres bien-aimes, compagnous de » nos travaux, de nos infortunes, ces » faits gravés dans notre souvenir, » nous penetrent d'attendrissement; » nous acquittons un devoir bien » doux, en proclamant ces vertus » qui vous placent au nombre des » heros chretiens. »

ll ne faut pas leur reprocher d'avoir ete un obstacle à la paix de l'Eglise, ni à celle de l'etat : l'une et l'autre fut toujours l'objet de leur vœu le plus cher et de leurs constants efforts. Disposes à oublier tout ce qu'ils ont souffert, en continuant le ministère sacre auquel ils se sont vonés, ils consentent à ne conserver que le souvenir de ce qui peut fortifier leur amour pour des fières égarés, mais qui ont conservé des droits sur leurs cœurs. Que ces sentiments sont admirables! en voici d'autres plus francs et moins merveilleux.

" Nos très-chers Frères, si » mauvaise foi elevoit des doutes sur » la constance de notre attachement au » serment prété en 1791; si la crédule » ignorance les repetoit, dementez » hautement cette imposture : l'en-» gagement qu'alors nous avons con-» tracté, étoit le résultat de la *médita-*» tion qui en avoit approfondi la légitimité. » Il a changé dans quelques-unes de » le gouvernement a changé; mais » dans ce qui concerne les matières reli-» gieuses ce serment toujours juste est » toniours obligatoire. » On devoit s'attendre encore à entendre ces pères si constants, pour ne rien dire de plus ici, exhorter leurs adherents à demeurer intrepidement aussi dans les mêmes sentiments et les mêmes dispositions.

« Après avoir signalé de nouveau » notre invariable attachement aux » principes purs que nous professons, » à la cause juste que nous defendons, » aux fonctions légitimes que nons » exercons, nous adressons au ciel » les vœux les plus ardents pourqu'il » eloigne de vous toute nouveante » dans la foi, toute doctrine contraire » à celle que nous vous avons enseignée... » Nous répéterons avec saint Paul : » Quand nous vous annoncerions nous-» mêmes, ou quand un ange du cicl vous » annonceroit un évangile différent de celui » que nous vous avons annoncé, qu'il soit » anathème.»

Enfin pour qu'il ne manque rien aux caresses qu'ils font dans cette synodique à leurs partisans, ils empruntent encore tout ce qu'un zele ardent et sans exemple avoit dicté à la plume inspirée du grand Apôtre , de plus affectueux, de plus tendre

et de plus heroique.

Dans son décret de clôture, qui suit immediatement la lettre synodique dont nous venons de parler, le concile considérant que la pacification pour laquelle il s'étoit surtout assemblé, paroissant terminée par les négociations entre Notre Saint Père le pape Pie VII et le gouvernement français, il devient superflu qu'il s'occupe davantage de cet objet; que les travaux importants auxquels il s'est livre d'ailleurs, peuvent être plus utilement continues après le retablissement de la paix dans l'Eglise; et qu'entre ces travaux, ses lettres adressees au pape et à ses frères divisés, « expriment suffi-

» quelle ses membres et le clergé » qu'ils représentent, ont toujours été et » seront toujours , de persévérer dans les » principes qui les ont constamment dirigés . » et de faire au bien de la paix, tous » les sacrifices compatibles avec la » justice et la verite. » Il declare « la » présente session terminée par » cette séance solennelle, tenue le 🗆 » 16 août de la présente année, » dans l'église métropolitaine de » Paris. »

Les novateurs ont heau chercher à s'envelopper du manceau de l'hypocrisie et du déguisement, toujours il leur échappe des traits qui servent à découvrir leurs artifices et la fausseté de leurs démonstrations extérieures. Ici, les constitutionnels du concile parlent encore de la paix et des dispositions où ils sont de faire des sacrifices pour se prêter généreusement au dessein de la rétablir . Seulement ils mettent deux conditions à ces sacrifices : ils devront être compatibles avec la justice et la vé*rité.* Quoi de plus raisonnable et de plus conciliant en apparence? Mais qu'entendent-ils par ces expressions, justice et vérité, si agréablement sonores aux oreilles des gens de bien et si propres à leur en imposer?Les constitutionnels rappellentici la première lettre du concile au pape, dans laquelle ils disent qu'ils espérent que sa Sainteté rendra justice à la vérité de leurs principes, à la droiture de leurs intentions : voila le vrai sens de ces mots. Ils l'exposent encore dans le décret même de clôture, quand ils y assurent solennellement qu'eux et les membres du clergé qu'ils representent, scront toujours dans la disposition de persévérer dans les principes qui les ont constamment dirigés. Afin donc que les sacrifices qu'ils offrent depuis quatreans, etdont ils veulent bien reiterer avec emphase l'offrande dans le concile, soient compatibles avec la justice, il faut qu'ils ne supposent aucun tort dans la conduite » samment la disposition dans la- qu'ils ont tenne pendant le schisme

qui a désolé l'église de France; et! pour que ces mêmes sacrifices se concilient avec la vérité, il est necessaire qu'ils supposent que les constitutionnels out constamment professe des principes à l'abri de toute erreur. Sans ces deux conditions, point de sacrifices à espérer d'eux. Ainsi, Claude Lecoz ent bonne gråce de s'ecrier dans un discours qu'il improvisa, dit-on, apres la publication du decret de clôture :

« Il y a environ 1410 ans, les » evêques d'Afrique offrirent de » s'immoler aux besoins de la paix » dans leurs eglises; et les siccles » qui ont suivi, n'ont cessé d'ap-» plaudir à leur genereuse résolu-» tion. Ah! nos tres-chers freres, » nous sommes à la veille d'être plus » heureux encore. Le sacrifice qu'ils » offrirent, nous avons la joie et la

» gloire de l'effectuer.

» Le voici donc pour vous, ce » moment de nous apprecier d'une » maniere sûre et incontestable: » oui , bientôt vous pourrez , par » un jugement irrevocable. pronon-» cer si nous n'avons ete que de vils » hypocrites dans les offres que nous » avons faites; ou si nous n'avous » été que de sincères, que de zeles

» apôtres de la paix. »

Il est vrai qu'ils remirent entre les mains du gouvernement les sieges que le gouvernement avoit crees : mais ce sacrifice même rendit leur condition meilleure; il leur valut de fortes pensions, tandis qu'ils se plaignoient auparavant d'avoir etc reduits à l'indigence par la triste bangueronte qui leur avoit ete faite par un gouvernement irreligieux et persecuteur. Encore ce sacrifice peu pénible dans la circonstance, fut-il entièrement libre et volontaire de leur part? Les débats du 14 août semblent indiquer que le gonvernement leur avoit proposé de se demettre, ou que du moins il avoit

ment vouloit sincèrement retablir la paix, il etoit indispensable qu'il retirât des mains des constitutionnels, les sieges qui, quojque mils dans leur erection nouvelle, et illegitimement remplis, ne pouvoient être que des elements de dispute**s** et de guerres continuelles. Les coustitutionnels ne firent donc que les sacrifices qu'ils furent dans la nécessite de faire.

Ils enssent mérité les embrassements de tout le clerge fidele et de justes eloges de la part de tous les catholiques, s'ils avoient renonce de bonne foi aux principes condamnes par l'Eglise, rentrant humblement dans son sein . et se soumettant à toutes ses decisions : mais loin d'en venir là, les peres du conciliabule s'engagèrent de nouveau. et ils engagerent encore solennellement, par leur decret de clôture, les membres du clerge qu'ils se disoient representer, à persévérer touiours dans les principes qui les avoient constamment dirigis. Pouvoient-ils enoncer d'une manière moins équivoque, qu'ils étoient animes de l'esprit de presomption, d'entêtement et d'orgueil, qui distingua dans tous les temps les novateurs et qui enfanta toutes les heré-

Parmi les acclamations qui terminerent la seauce, nous ne citerons que celle que le prétendu concile national adressa aux prétendues églises qui avoient pris part aux maux de la prétendue église gallicane. Il y est dit : « Oue Dieu recompense ces églises » de leur zele, en maintenant en elles

» l'amour de la VÉRITÉ. »

Ainsi se termina ce fameux conciliabule, term par les constitutionnels en 1801. Preparé d'avance par des conferences, des synodes, de soi-disants conciles metropolitains, et par des travaux confies à des mains habiles; convoque de toutes les parpressenti leurs dispositions à cet ties de la France, et même du égard. D'ailleurs si le gouverne- monde catholique, puisqu'on y

etrangeres; annouceà tout l'univers comme devant operer de grands biens, et condamner de nouveau les erreurs elevees depuis le concile de Trente, contre la foi et la morale, il ne put parvenir à discerner ses propreselements, secomposer d'une maniere reguliere, ni s'empêcher de presenter le spectacle d'une assemblee anarchique, où ceux qui doivent obeir prevaloient sur ceux qui doivent commander et faire la loi-Anime de l'esprit qui preside aux schismes et aux heresies, on y parla le langage du deguisement, des reticences etudices, de l'hypocrisie, de l'orgueil et de la haine ; tous les pères y montrèrent un attachement opiniatre aux principes condamnes dans la constitution civits du clergé : plusieurs y professerent en diverses occasions le jansenisme et des erreurs proscrites dans Marsille de Padoue, dans Luther, Richer, etc., sans que le concile s'y opposât : la haine contre le saint Siege, ou du moins contre les papes et leur cour y eclata souvent sans frein et sans mesure : dans les actes publics qui exigeoient de grandes demonstrations de moderation et de douceur, la charite ponr leurs feeres divisés couloit, d'une maniere gracieuse et enchanteresse, de la plume et des levres artificienses des peres; dans leurs seances partienlieres, et dans les autres occasions ou ils pouvoient s'exprimer avec franchise et sans gêne, c'etoit un tout autre langage: les dissidents etoient alors tout noirs des crimes qu'ils avoient commis, tout rouges du sang innocent qu'ils avoient fait repandre, responsables en grande partie des maux terribles qui etoient tombes sur la France (1): ils annoncerent

avoit invite les évêques des églises avec emphase des dispositions générenses a la paix et à de coûteux sacrifices : mais ils attacherent à cellelà des conditions impossibles, et à ceux-ci des reserves qui en faisoient descendre tout le poids sur leurs adversaires ; il falloit que le clergé catholigne admît leurs errenrs, reconnût la legitimite pretendue de leurs titres, et qu'il rompit avec l'Eglise universelle, pour prendre ensuite place dans leurs rangs seditieux et schismatiques. Nous avons parle des entreprises hardies qui entroient dans le plan du conciliabule : il voutoit reformer l'enseignement de la theologie, les rites de la liturgie, le nombre des fêtes chômees ; etablir les rapports des dioceses aux metropoles, de l'eglise de France avec le saint Siège et les antres eglises; determiner nos libertes gailicanes, et v donner apparemment des extensions adaptees à leurs principes; enfin ils portoient leurs vues longues et penetrantes insque sur la convocation d'un concile œuménique à laquelle ils prétendoient preparer les voies. Mais celui qui dit à la mer de respecter le grain de sable qu'il avoit posé pour limite a ses flots agites et menaçants, sut blen deconcerter tout-a-coup les projets hardisde cette assemblee illegitime et temeraire. Le concordat alloit être ratifie dans la capitale du mende chretien; na ordre du gouvernement, on si l'on aime mieux, nn acis ou une invitation équivalente à un ordre emané de sapart, arrive : le concile se dissout ; et de tous ses grands travaux , distribués dans des congregations particulières, dont quelques-uns sont même dejà soumis à la discussion, il n'y a de termine que quelques lettres synodi-

pas d'autres erreurs que celles qui tiensommes loin de vouloir taxer tous les nent à leur parti; il s'en trouvoit aussi peres du synode en particulier : il y en qui montroient plus de moderation et de

<sup>(1)</sup> Quand nous parlons ainsi, nous avoit, sans doute, qui ne professoient douceur.

ques, et la provocation si déplacée une seconde faisant céder le pape par à des conferences plus propres à ranimer les feux de la division qu'à les éteindre.

Actes du second concile national de France, tenu l'an 1801 de J.-G. ( an o de la république française ) dans l'église métropolitaine de Paris. A Paris, à l'imprimerie-librairie chrétienne, rue des Bernardins, an X. Trois vol. in-8.º

PARIS (C. de ) l'an 1811. Le général - consul de la republique française , que le pape PieVII etoit venu conronner et sacrer empereur dans cette capitale de la France, le 2 decembre 1804, et quine s'appeloit plus que Napoleon I.er, ayant, dans son ambitieuse politique, réuni les états romains à son empire, le 17 mai 1809, le même souverain pontife, apres avoir proteste les 10 et 11 inin contre cette usurpation, fulmina, le 6 juillet suivant, une bulle d'excommunication contre l'envahisseur et ses agents. Le refus qu'il faisoit de l'institution canonique à tous les prêtres que, suivant ses concordats de 1801 pour la France et 1803 pour le royanme d'Italie, Napoléon lui présentoit pour les sieges vacants dans ces deux états, savoir pour ceux d'Italie depuis 1805, et pour ceux de France depuis 1808, ce refus devint plus invincible. Napoleon, oubliant toute mesure, fit enlever de Rome le saint Père le 12 août 1809, et le relegua dans le palais épiscopal de Savone, où il lui envoya quelques évêques pour traiter avec lui de cet objet d'après les instructions d'un conseil ecclésiastique du choix de cet empereur, et composé du cardinal Fesch, qui en étoit le président, des cardinaux Maury et Caselli, de l'archevêque de Tours , de l'evêque de Poitiers, nommé à l'archevêché de Malines, des évêques d'Evreux, de Trèves et de Nantes, et enfin de M. Emery, supérieur de la commudéputation n'ayant purienconclure, ment institués. Le cardinal Fesch

les considérations du bien spirituel des fideles, il accepta, le ro mai 1811, les propositions suivantes qui furent ecrites sous ses yeux, en simple forme de note, savoir : « 1.º qu'ilaccorderoit l'institution canonique aux sujets nommés par l'empereur, dans la forme convenue à l'époque des concordats de France et du royaume d'Italie ; 2.º que sa Saintete se prêteroit à etendre, par un nouveau concordat, les mêmes dispositions aux eglises de la Toscane, de Parme et de Plaisance (qui etoient aussi sons la domination de Napoléon ) ; 3.º qu'elle consentoi**t** qu'il fût insére dans les concordats une clause par laquelle elle s'engageroit à faire expedier aux evêques nommes, les bulles d'institution canonique , dans un temps determiné, que sa Sainteté estimoit ne pas pouvoir être moindre de six mois : et que, dans le cas où elle differeroit plus de six mois, pour d'autres raisons que l'indignité personnelle des sujets, elle investiroit du pouvoir de la donner en son nom, après les six mois expirés, le metropolitain de l'eglise vacante, et, à son defaut, le plus ancien évêque de la province ecclésiastique; 4.º que sa Sainteté ne se determinoit à ces concessions que dans l'espérance que lui ont fait concevoir les évêques députés, qu'elles prépareroient les voies à des arrangements qui rétabliroient l'ordre et la paix de l'Eglise, et qui rendroient au saint Siege la liberté, l'independance et les dignités qui lui conviennent. »

Dans l'intervalle, Napoléon avoit convoqué, pour le 9 juin, en concile national, les évêques de France, d'Italie, et de la portion d'Allemagne comprise dans ses etats. L'assemblée se composa de six cardinaux, neuf archevêques. quatre-vingtsévêques, et neuf prêtres nommes à des évênauté de Saint-Sulpice. Cette première I chés, mais non encore canoniqueen fut le président. Depuis le concile de Trente, en n'avoit pas vu autant d'evêques reunis; et sans être œcumenique, celui-ci paroissoit être bien plus qu'un concile national. Il avoit pour objet unique de chercher les movens de pourvoir à ce que l'institution ne put être suspendue par aucune autre cause que les empêchements canoniques La note apportee de Savone lui fut presentee comme devant mettre fin à toutes les dissidences : et la commission d'evêques chargee de faire un rapport sur cet objet, proposa, le q juillet, au concile de se declarer competent pour statuer sur l'adoption du mode d'institution à donner par le metropolitain, dans le cas dont la note parloit. Rien ne fut decide; et dans la muit suivante, nu des membres de la commission où la majorite pour cet avis n'avoit ete que d'une voix, passa dans la partie opposante qui l'emporta. La nouvelle opinion que la commission produisit dans la session du 10 juillet, se fondoit 1.º sur ce que la concession faite par le saint Pere, n'etant pas signée, manquoit d'une forme indispensable; et 2.º sur ce que l'addition relative à l'institution que donnercient les métropolitains. n'etoit pas exprimee textuellement dans les concessions faites par le pape. La conclusion fut que le concile devoit se déclarer incompétent : elle entraîna l'assemblee; et Napoléon irrité , en prononça le même jour la dissolution. Quelques évêque profitèrent de cette occasion, pour retourner dans leurs diocèses; mais le plus grand nombre restoit à Paris, où, après quelques explications avec eux, on convogua de nouveau le concile en congrégation générale le 5 août, et il prononca deux décrets, par le premier desquels il se declara « competent pour statuer sur l'institution des évêques en cas de nécessité. « Le second decret fut ainsi conçu : « 1.º les siéges | qu'elle ne voulût en enlever le pape,

épiscopaux, d'après l'esprit des canons, ne peuvent rester vacants plus d'un an pendant lequel la nomination, l'institution et la consecration doivent avoir lieu; 2.º le concilesuppliera l'empereur de continuer à nonuner aux evêches d'après les concordats : et les nommes aux evêchés s'adresseront au pape pour obtenir l'institution canonique ; 3.º six mois après la notification de la nomination faite dans la forme ordinaire, sa Sainteté devra donner l'institution d'après la forme des concordats; 4 º les six mois écoules sans que le pape ait accorde l'institution, le metropolitain y procédera, et à son defaut, le plus ancien evêque de la province, qui fera la même chose, s'il s'agit du metroplitain ; 5.º le présent décret sera soumis à l'approbation du pape ; et, à cet effet, l'empereur sera supplié de permettre à une députation de six evêques de se rendre auprès du pape, pour obtenir de lui la confirmation d'un decret qui peut seul mettre un terme aux maux des églises de France et d'Italie.

La deputation partit, le pape accéda au decret, en le consacrant par un brefen date du 20 septembre, dans lequel il le transcrivit, en v ajoutant toutefois, que l'institution qui seroit donnée par le metropolitain ou le plus ancien suffragant de la province, le seroit au nem de sa Sainteté. Ne hornant pas là sa condescendance, il expedia des bulles aux evêques nommés; mais Napoleon ne voulut pas qu'on les leur remit, parce que son conseil d'état lui avoit fait observer que, dans son bref, le pape n'avoit consideré le concile que comme une simple assemblée. Les choses restèrent en suspens et les pères du concile furent congédies. Mais bientôt après, Napoléon, ayant appris qu'une escadre anglaise étoit aperçue dans la rade de Savone, et craignant

le fit transporter à Fontainebleau : I ticles suivants comme devant servir ce qui lui sembloit rendre plus facile l'execution du dessein ou il avoit forme de fixer la chaire de saint Pierre à Paris, Pie VII resta à l'outainebleau pendant toute la campagne de Russie, en 1812; Navoleon qui en revint humilie vers la fin de cette année, voului se consoler de l ses pertes par un traite pacifique avec le pape; il se rendit pres de lui, et, apres une discussion fort animee, il obtint la signature d'un nouveau concordat, le 25 janvier 1813. Mais le pape, en le signant, ajouta ces deux lettres SS, qui signifiant sercatis servandis de rendoient conditionnel: et les conditions paroissoient être ou'il ne servit exécute ou'après que le pape l'auroit communique à un consistoire, et que Napoleon attendroit que cette formalite fût! remplie pour le rendre public. Celui-ci, transporte de cette victoire sur son auguste captif, n'hésita point à permettre aux cardinaux qu'il avoit eloignes du pape et disperses, comme exiles, sur divers! points de la France, de revenir auprès du saint Père. Ils accourarent à Fontainebleau, sachant mieux que lui les preparatifs d'une nouvelle guerre, celle qui perdra Napoleon. Il avoit manque à ses engagements particuliers envers le pape. I vrier 1813, comme loi de l'état, ct] concordat nonveau. Le pape le regarda comme nul, refusa des bulles d'institution aux évêques : et restat captif jusqu'an commencement des seconds revers de Napoleon, en janvier 1814, où celui-ci jugea convenable à sa situation de laisser retourner le pape en Italie.

Le concordat du 25 janvier 1813 étoit en ces termes : « Voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux et pour voir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Eglise, (sa Sainteté et des mesures pour les biens ven-

de base à un arrangement définitif.

« ARTICLE I. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, de la même manieré et avec les mêmes formes que

ses predecesseurs

» ARE. II. Les ambassadeurs, ministres, charges d'affaires pres le saint Père, et les ambassadeurs, ministres on charges d'affaires que le pape pourroit avoir pres des puissances etrangeres, jouiront des immunités et privileges dont jonissent les membres du corps diplomatique.

» Ant. III. Les domaines que le saint Pere possedoit, et qui ne sont pas aliénes, seront exemptes de toute espèce d'impôts; ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seroient aliénes seront remplaces jusqu'à la concurrence de deux millions de

France de revenu.

» Art. IV. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'empereur aux archevéches et evêches de l'empire ei du royaume d'Italie, le pape donnera l'institution canonique, conformement aux concordats, et en vertu du present indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés, sans que le pape ait accordel institution. en se hatant de le publier le 13 fe-lle metropolitain, et, à son defaut où s'il s'agit du metropolitain, l'évêque le plus ancien de la provin**ce** procedera à l'institution de l'évêque nomme; de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plusd'une année.

» Art. V. Le pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêches qui seront ultérieurement désignés de concert.

» Art. VI. Les six évêches suburbicaires seront rétablis, ils seront à la nomination du pape. Les biens actuellement existants seront restitues, et il sera pris l'empereur) sont convenus des ar- dus. A la mort des évêques d'Anagni et de Ricti, leurs diocèses seront i reunis auxdits six e rêches, conformement an concert qui aura lien entre sa Majeste et le saint Pere

» ART, VII. A l'egard des evêques des etats romains, absents de leurs dioceses par les circonstances, le saint Pere pourra exercer en leur faveur son droit de donner des evêches in vartibus. Il leur seca fait une pension egale au revena dont ils jouissoient, et ils pourront être replaces aux sieges vacants, soit de l'empire, soit du royanme d'Italie.

» ART. VIII. Sa diajeste et sa Saintete se concerteront en temps opportun sur la reduction a faire, s'il y a lieu, aux evêches de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les evêches à etablir en Hollande et dans les departements an-

seatiques.

» ART. IX. La propagande, la pénitencerie, les archives seront etablies dans le lieu du sejour du saint

Pere.

» ART. X. Sa Majeste rend ses bonnes graces aux cardinaux, évêques, prêtres, laiques, qui ont encouru sa disgrâce par suite des evenements actuels.

» ART. XI. Le saint Père se porte aux dispositions ci-dessus, par consideration de l'état actuel de l'eglise, et dans la confiance que lui a inspirec sa Majeste, qu'elle accordera sa puissante protection anx besoins si nombreux que la religion epronve dans le temps on nons vi-

PANIE (C. de ) Papiense ou Tieinense, l'an 850, en decembre. L'eupereur Louis assista a ce concile ou parlement, et il y fit un capitulaire pour les affaires seculieres, qui fut depuis confirme par l'empereur Lothaire. On y fit XXV canons sur la discipline ecclesiastique, c'est-adire, la vie edifiante que doivent mener les evêques, sur la conduite que doivent tenir les prêtres de la ville et de la campagne : comment servoient pas, T. IX. C. p. 819.

ils agivent veiller sur les pénitents pour voir s'ils observent la pénitence prescrite. Le concile vent que ceux qui font des peches publics fassent penitence publique; autrement ils doivent être retranches de l'Eglise, et anathematises. Il veut que pendant le temps de cette penitence publique, ils ne puissent ni porter les armes, ni juger des causes, ni exercer aucune fonction publique, ni se trouver dans les assemblees, faire des visites; mais ils peuvent prendre soin de leurs affaires : ils ne penvent se marier pendant le cours de la penitence. Tom. I'III. C, v, 61.

PAVIE (C. de) l'an 855, revrier. Les evêques de Lombardie assembles par l'empereur Louis, fils de Lothaire, y dresserent dixneuf articles à la demande de Louis, pour reformer les abus, et entr'autres de ce que les seigneurs laïques viennent rarement aux grandes

eglises. Ib. p. 146.

PAME (C. de) l'an 876, par Charles le Chauve, couronné empereur par Jean VIII, le 25 décembre 875, et reconnu pou**r tel à** Pavie, par dix-sept évêques Toscane et de Lombardie

PANTE (C. de ) l'an 997, tenu par Gregoire V. On y excommunia Crescence avec l'antipape Jean XVI, qu'il avoit fait élire la même

annee.

PAVIE (C. de) fan 1020, 1ee août. Le pape Benoît VIII s'y plaiguit de la vie licencieuse du clergé. il exposa qu'elle deshonoroit l'église, et qu'ils dissipoient les grands biens qu'elle a recus de la liberalité des princes, les employant à entretenir des femmes, et à enrichir leurs enfants il fit voir que les clercs etoient obliges à la continence : enfin il fit un decret divisé en sept articles, pour la reforme du clergé. L'empereur le confirma, et ajouta des peines temporelles contre ceux qui ne l'ol

vrier, non reconnu), par ordre de l'empereur Frederic. Environ cinquante évêques avec plusieurs abbes v assistèrent. On examina pendant sept jours la question des deux elections, et le concile prononça en favenr d'Octavien ou Victor III, antipape, qui étoit présent, et condanna Roland (Alexandre III) par contumace et avec tous ses fauteurs qui avoient refusé de venir à ce concile. L'empereur approuva la sentence. Victor fut recu à l'eglise avec grande solemité, et reconnu pour pape . T. X. Conc. p. 1387.

PAVIE (C. de) l'an 1423 : il avoit été indique au concile de Constance : on en fit l'ouverture au mois de mai : il s'v trouva quelques députes de France, d'Allemagne et d'Angleterre; mais il fut transfere à Sienne le 32 juin, à cause de la peste dont Pavie etoit menacée, et le pape consentit à cette translation. Tom. XII. Conc. p.

365.

PENNAFIEL (C. de) Penafelense, l'an 1302, du 1er avril jusqu'au 13 mai, par Gonsalve de Tolede et ses suffragants. On y publia treize articles pour reprimer les abus que l'on voit dans les autres conciles du temps, le concubinage des clercs, les usures, etc. On y ordonna aussi, entr'autres choses, qu'en chaque église on chantera tous les jours à haute voix Salve Regina après complies. On ordonna, dans ce concile, aux prêtres, de faire eux-mêmes le pain destiné à être consacré, ou de le faire en leur présence par d'autres ministres de l'Eglise. On ordonna de payer la Hîme de tout ce qu'on acquiert légitimement pour reconnoître par là le souverain domaine de Dien. Tom. X1. C. p. 2444.

PERPIGNAN (C. de) Perpiniacense, l'an 1408, (non reconnu) par l'antipapeBenoît XIII. Il en fit l'ouverture le premier novembre. Il fut

PAVIE (C. de l'an 1160, 5 fe-1 décembre. Les prelats se partagèrent alors, avant etc consultes sur ce qu'il falloit faire pour l'union de l'Eglise; il n'en resta que dix-huit avec Be-Cenx-ci lui conseillerent d'embrasser sans delai la voie de la cession comme la meilleure, et d'envoyer des nonces à Gregoire XII et à ses propres cardinaux, qui tenoient alors un concile à Pise. Il nomma en effet , suivant ce conseil , sept legats à Pise, le 26 mars : mais six de ces légats furent arrêtés à Nîmes par ordre du roi de France. On intercepta les lettres dont Benoît les avoit charges : ce qui fit perdre toute espérance d'amener Benoît à la cession . et de parvenir à l'union de l'Eglise. Le septieme etoit resté en Catalogne pour aller en ambassade aupres du même roi Charles VI, de la part de Benoît. India, Arrag. p. 277.

Supp. n. 21. c. p. 211.

PHILIPPÓPOLIS (C. de) dans la Thrace , l'an 347. Ce fut un conciliabule, tenu par les eusebiens ; ils composoient la plupart des evêques orientaux. Ce fut pour s'opposer au concile de Sardique, tenu par les catholiques, la même année qu'ils tinreut le leur : ils pretendoient par là, faire entendre que leur assemblée étoit le veritable concile, et anéantir, s'ils eussent pu , l'autorité légitime du concile de Sardique. C'est dans ce conciliabule qu'ils tâchèrent de répandre leur venin par une lettre circulaire à tous les évêques. Le but de cette lettre étoit de donner quelque couleur au refus qu'ils avoient fait de se joindre aux Occidentaux, et fletrir leurs ennemis par les calomnies les plus noires: ils n'y parlent que de paix et d'observation des lois de l'eglise; eux qui y mettoient le trouble et qui violeient tous les canons. Ils y renouvellent les calomnies contre saint Athanase. tant de fois réfutees, et celles contre Marcel d'Ancyre, Asclépas de Gaze, et saint Paul de Constantinople, et d'abord nombreux jusqu'au cinq ils prononcèrent anathème contre le pape Jules, Osius et saint Maxi- sommations qui lui furent faites de min de Trèves. La lettre finit par la part des cardinaux. un symbole de foi qui semble n'être defectueux que par l'omission du terme de consubstantiel, mais c'en etoit assez pour le rejeter, parce qu'il ne falloit point d'autre symbole que celui de Nicce, si on n'avoit point d'autre foi. Sozom. III. c. 11. T. H. C. p. 699. Till. Fl.

PISE (C. de) Pisanum, l'an 1134; convoque de tous les evêques d'Occident, par le pape Innocent II. Saint Bernard y assista à toutes les deliberations et à tous les jugements, et il fut respecté de tout le monde. On v excommunia de nouveau Pierre de Leon, antipape sous le nom d'Anaclet II, et ses fauteurs, sans esperance de retablissement. Tom. A. C.

p. 990.

PISE (celèbre Conc. de ) l'an 1409, commence le 25 mars, jusqu'au 7 20ût. L'objet de ce concile fut de parvenir a l'extinction du schisme. Les cardinaux des deux obediences, savoir, de Benoît XIII, et de Gregoire XII, s'etant adresses au roi de France, Charles VI, pour l'exhorter à concourir avec eux de tout son pouvoir à cet important dessein, il fut conclu unanimement que, dans le cas présent, les cardinaux etoient en droit d'assembler un concile qui jugeât les deux concurrents à la papauté, et fit l'electiond'un pape; que les deux colleges des cardinaux, etant reunis, pouvoient faire cette convocation, du consentement de la plus grande partie des princes et des prelats.

Benoît ayant ete conseillé par plusieurs évêques d'envoyer de sa part des nonces à Pise où le concile avoit ete indique avec plein pouvoir d'exécuter tout ce qui seroit necessaire pour la paix, comme s'il y etoit en personne, il nomma en conséquence, sept légats de diverses nations, pour aller à Pise. A l'égard de Grégoire, il refusa constamment de s'y rendre

L'ouverture du concile se fit le 25 mars de l'an 1400, et l'assemblee fut nne des plus augustes et plus nombreuses qu'on eût jamais vues dans l'Eglise. Il s'y trouva vingt-deux cardinaux : les quatre patriarches d'Alexandrie, d'Antioche, de Jerusalem et de Grade. On y vit douze archevêques presents, et quatorze par procureurs; quatre-vingts evêques et les procureurs de cent deux autres; quatre-vingt-sept abbes, entre lesquels etoient ceux de Cîteaux, de Clairveaux , de Grammont , de Camaldoli et Vallombreuse, les procureurs de deux cents autres abbes, quarante-un prieurs; les generaux des jacobins , des cordeliers , des carmes , des augustins; le grand maître de Rhodes accompagne de seize commandeurs, avec le prieur general des chevaliers du Saint-Sepulcre ; le procureur general des chevaliers tentoniques , au nom du grand maître et de tout l'ordre; les deputes des universités de Paris, de Toulouse, d'Orleans, d'Angers, de Montpellier, de Boulogne, de Florence, de Cracovie, de Vienne, de Pragne, de Cologne, d'Oxford, de Cambridge et de quelques autres; ceux des chapitres de plus de cent eglises metropolitaines et cathedrales; plus de trois cents docteurs en theologie et en droit canon; enfin les ambassadeurs des rois de France, d'Angleterre, de Portugal, de Bohême, de Sicile, de Pologne et de Chypre, ceux des ducs de Bourgogne , de Brabant , de Lorraine , de Bavière , de Poméranie , du marquis de Brandebourg, du landgrave de Thuringe, et de presque tous les princes d'Allemagne.

Ire Session. Elle se passa à régler les rangs que chacun devoit y tenir : ce qui fut executé, et chacun fut place selon sa qualité.

He Sess. 26 mars. Après les prières sous différents prétextes, malgre les accoutumees, le cardinal de Milan fit un sermon pour exhorter le concile à travailler sérieusement à l'union : il prit son texte du livre des Juges: Adestis omnes, filii Israel: decernite quid facere debeatis. Your voila tons, ô enfants d'Israel : vovez ce que vous avez à faire. Ensuite l'archevênne de Pise Int le decret de Gregoire A. zor la procession du Saint-Esprit, auunel les Grecs avoient consenti dans le II concile general de Lyon, en 1274 : et un canen d'un concile de Tolede , touchant la modestie et la discretion requise dans ces sortes d'assemblées. On nomma les officiers du cencile; savoir: six notaires, quatre procureurs, deux avocats: et on leur fit prêter serment. On lut les lettres des cardinaux des deux colleges, pour la convocation du concile. On Lt appeler aux portes de l'eglise, Pierre de Lune et Ange Cerrario, sei-disant papes, pour savoir s'ils etoient presents, et personne ne comparut en leur nom.

His Sess. Bo mars. On cita de nonvéau les deux concurrents, et personne n'ayant comparu, ils furent declares contumaces dans la cause de la foi et du schisme, par une sentence qui fut affichee aux por-

les de l'eglise.

IVe Sess. 7 avril. On donna audience aux envoyés de Robert, roi des Romains; et, par les questions qu'ils proposerent, on vit qu'ils avoient pour but de traverser les desseins du concile; et ils se retirèrent sans attendre qu'on repoudit à leurs difficultés.

Ve. Sess. 24 avril. On accusa de nouveau les deux contendants, de contumace, et le promoteur du concile fit proposer, contre eux, trente-sept articles, qui contenoient tonte l'histoire du schisme, et qui faisoient voir combien leur cause etoit mauvaise; on nonma des commissaires pour faire informer de la verité de ces faits, quoiqu'ils fussent tons notoires.

Vie Sess. 30 avril. L'évêque de riété des faits Salisbury fit voir, dans un discours, et Grégoire.

qu'avant d'aller plus loin, il falloit que la soustraction fût générale, et il declara que lui et ses confrères avoient pouvoir suffisant de poursuivre l'allaire de l'union, et de consentir à tout ce qui seroit ordonné par le concile.

VII Sess. 14 mai. Le docteur Pierre d'Anchavano, professeur en l'université de Boulogne, refuta toutes les propositions des envoyés de Robert, roi des Romains.

VIII Sess. Les évêques de Salisbury et d'Evreux représentèrent qu'on ne pouvoit faire l'union des deux colleges , tant que les cardinaux de Benoît lui obeiroient, pendant que les autres ne reconnoissoient pas Gregoire, et qu'il falloit que la soustraction fût génerale. En conséquence le concile déclara l'union des deux collèges legitime, et le concile dûment convoque: et on prononça une sentence qui portoit : que chacun avoit pu et dù se soustraire a l'obedience de Grégoire et de Benoît, depuis qu'on vovoit que, par leurs artifices , ils eludoient la voie de la cession comme ils l'avoient promis avec serment.

IX Sess. 17 mai. On lut le décret de la session precedente, par lequel on se retiroit de l'obedience des deux

contendants.

Xe Sess. 22 mai. On fit appeler les deux contendants à la porte de l'églisé, pour entendre les dépositions des témoins. On lut ensuite une partie des trente-sept articles de ces dépositions, et on marqua sur chacun par combien de témoins il étoit prouvé.

XI e Sess. 23 mai. On continua la même lecture, et on demanda que le concile déclarât que tout ce qui etoit contenu dans ce rapport etoit vrai, public et notoire: ce qui fut remis à

la session suivante.

XII · Sess. 25 mai. On prononça le décret du concile, touchant la notorieté des faits avancés contre Benoît et Grégoire.

oul, un des députés de l'universite de Paris, fit voir, dans un discours, que Pierre de Lune ctoit un schismatique obstiné, même heretique et dechu du pontificat : ajoutant que c'etoit l'avis des universités de Paris. d'Angers, d'Orleans, de Toulouse. Ensuite l'evêque de Novarre lut un écrit qui portoit que tous les docteurs du concile, assembles au nombre de cent trois, pensoient comme l'université de Paris; que celle de Florence et de Boulogne etoient du niême avis.

PIS

XIVe Sess. Elle servit de préparation à la quinzieme, c'est-à-dire, qu'on declara que le concile representant l'Eglise universelle, c'etoit à lui un'appartenoit la connoissance de cette affaire, comme n'ayant point à cet égard de superieur sur la terre. On dressa l'acte de la soustraction cenerale d'obeissance aux

deux contendants.

XVe Sess. 5 juin. On prononça la sentence définitive, en presence de l'assemblee et du peuple qu'on avoit laissé entrer. Cette sentence porte que le saint concile universel, représentant toute l'Eglise à laquelle il appartient de connoître et de decider de cette cause, après avoir examiné tout ce qui s'etoit fait touchant l'union de l'Eglise, déclare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII , et Ange Corrario, appele Grégoire XII, sont tous denx notoirement schismatiques, fauteurs du schisme, hérétiques et coupables de pariure ; qu'ils scandalisent toute l'Eglise par leur obstiration; qu'ils sont dechus de toute dignite, separes de l'Eglise ipso facto: defend à tous les fideles, sons peine d'excommunication, de les reconnoître, on de les favoriser: casse et annule tout ce qu'ils ont fait contre ccux qui ont procure l'union et les dernieres promotions des cardinaux qu'ils ont faites l'un à l'autre.

XVI Sess. On lut un écrit, par

XIII. Sess. Le doctour Pierre Pla-1 que signelan'un d'eux étoit élu pape. il continueroit le présent concile jusqu'à ce que l'Eglise fût réformée dans son clief et dans ses membres: et que si on elisoit un absent, on lui feroit faire la même promesse avant son election. Ensuite le concile ratifia la sentence prononcee contre les deux concurrents.

> XVII<sup>e</sup> Sess. On convint que les cardinaux créés par les pretendus papes, séparés l'un de l'autre, procederoient pour cette fois à l'election, sons l'autorité du concile, sans pretendre déroger au droit des cardinaux pour l'election d'un pape.

XVIII Sess. On fit une procession solennelle pour demander à Dieu les grâces necessaires pour l'élection d'un pape : en consequence, les cardinaux, au nombre de vingtquatre , étant entrés au conclave qui avoit été preparé dans l'archevêché, et dont la garde fut confice au grandmaître de Rhodes, y demeurérent enfermés dix jours, après lesquels ils elurent unanimement Pierre de Candie, de l'ordre des frères mineurs, cardinal de Milan, âgé de soivante-dix ans, et qui prit le nom d'Alexandre V.

Des qu'il fut élu , Jean Gerson , chancelier de l'université de Paris, prononça un discours en présence du nouveau pape et de tout le concile, dans lequel il prit pour texte ces paroles des Actes des apôtres : Domine, si intempore hoc restitues regnum Isracl? Seigneur, sera-ce en ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël? Il prouva la validité du concile de Pise et son autorité, par l'exemple du concile de Nicee, qui fut assemble par l'ordre de Constantin seul, et par le V.º concile œcuménique, contre Théodore, disciple de Nestorius, assemblé par les Pères eux-mêmes. Il exhorta le pape à ne se dispenser d'ancun de ses devoirs, et à couper, sans différer, la racine du schisme par la vive poursuite des lequel les cardinaux promettoient | deux concurrents : il s'eleva contre

le relâchement du clergé, et surtout des moines mendiants: il parla des abus dans la collation des benefices: enfin il exhorta le pape et les Peres du concile à travailler serieusement à la reformation de l'Eglise.

XIX<sup>e</sup> Session. 1<sup>er</sup> juillet. Le pape y presida: il y fit un discours sur ces paroles de saint Jean: Fret unum ovile et unus Pastor. On y lut le decret de son election; et il fut couronne

le dimanche suivant.

XX. Sess. On lut Le la part du pape un decret par lequel il approuvoit et ratifioit toutes les dispenses de mariage, ou autres qui concerpoient la penitencerie, accordees par

Benoît et Gregoire.

XXIs Sess. 27 juillet. On publia un decret de la part du pape et du concile, qui confirmoit toutes les collations, provisions, translations de dignites, de benefices, et ordinations faites par les contendants, pour vu qu'elles enssent ete faites canoniquement, et à l'exception de celles qui avoient eté faites au pré-

judice de l'union.

XXII° Sess. 7 août. On lut un décret qui ordonneit aux metropolitains d'assembler des conciles provinciaux, et aux generaux d'ordre de tenir leurs chapitres, où il y auroit des présidents de la part du pape. Du reste, le pape ratifia tout ce qui avoit été fait et règle par les cardinaux, depuis le 3 mai 1408, et particulièrement ce qui s'etoit passé à Pise. On regla les affaires de l'Eglise comme on pouvoit les régler prudemment pour reparer les maux que le schisme avoit causés. A l'égard de la reforme de l'Eglise dans son chefet dans ses membres, le pape declara qu'il la suspendoit jusqu'au prochain concile, qu'il indiqua en 1412, ne pouvant la faire actuellement à cause du depart de plusieurs prelats: ensuite il congedia le concile avec indulgence pleniere pour tous ceux qui y avoient assisté et qui y adheroient.

Ce qui établit invinciblement l'autorite du concile de Pisc, c'est que non-sculement les Eglises de France, d'Angleterre, de Portugal, d'Allemagne , de Bohême , de Hongrie, de Pologne et des royaumes du Nord, et de la plus grande partie de l'Italie, ont reconnu sa validité : mais que Rome mêmes y est soumise, et l'a regarde comme tres-legitime, en reconnoissant Alexandre V. ci son successeur Jean XXIII. Il y a plus l'Eglise universelle, dans le concile general de Constance, a approuvé celui de Pise, dont il etoit comme une suite et une continuation. En France, on l'a toujours regardé comme très-legitime, sur cette raison que, dans un schisme, comme on ne peut savoir avec certitude lequel entre plusieurs contendants est le vrai pape, l'Eglise a le pouvoir de s'assembler et d'elire un pape que tous les fideles doivent reconnoître. Ce concile, dit le celebre Bossuet, tenoit son autorité de l'Eglise universelle gu'il representoit, et du Saint-Esprit qui, par sa vertu toutepuissantē, reunissoit en un seul corps tant de membres epars; et l'Eglise, reduite au triste etat où elle se trouvoit, etoit dans le cas de l'absolue necessité : ainsi il falloit qu'elle s'assemblât de quelque manière que ce fût.

On peut voir plus amplement cette matière dans l'histoire du concile de Pise, par M. l'Enfant, et dans le traite de Gerson, De auferibilitate papæ ab Ecclesiä, ou dans l'analyse que M. Dupin a faite de cet ouvrage. Collect. Conc. Tom. XI. p. 2164; Spicil. p. 261. Act. c. 1. v. 6; Gerson. oper. Tom. II. Part. I. p. 131; Jean. c. 10. v. 16; Boss. Def. de la déclar. du dergé de Fr. l. v. c. 10.

PISE et MILAN (conciliabule de) l'an 1511. L'empereur Maximilien, et Louis XII, roi de France, ayant juste sujet de se plaindre du pape Jules II, qui s'etoit déclaré ouvertement leur ennemi, engagèrent par

leurs ambassadeurs les cardinaux de l Sainte-Croix, de Narbonne et de Cosence, à convoquer un concile à Pise, desiraut que ce fût un concile general, et dans cette vue, ils le qualifierent de ce nom.

Les motifs, exposés dans la convocation qui fut affichee, etoient de reformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres, et de punir des crimes notoires, qui depuis longtemps scandalisoient l'Eglise universelle : que la necessité de tenir ces sortes d'assemblees pressoit : que le pape Jules avoit, non-sculement neglige d'en convoquer un, mais qu'il avoit mêmeelude la proposition toutes les fois qu'on la lui avoit faite. Enfin on citoit le pape à comparoître, mais en termes respectueux.

Bien plus, pour repondre aux plaintes de Jules II, ils publierent une apologie de leur conduite, et ils établirent par principes la con-vocation du concile de Pise, 1.º sur le precepte de l'Eglise, tire de la session trente-neuvieme du concile de Constance; sur le vœu du pape, qui avoit promis de faire tenir un concile: sur le serment des cardinaux. et pour eviter un tres-grand scandale; enfin ils exposerent que les canons qui enseignent que le pape doit convoquer le concile, doivent s'entendre selon la règle ordinaire; mais qu'il y a des cas, où un concile peut être indiqué et assemblé sans le souverain pontife.

Le pape de son côté, pour parer le coup, voulut opposer concile à concile, et dans ce dessein, il donna une bulle, par laquelle il convoquoit un concile géneral à Rome, et cità lestrois cardinaux qui avoient indiqué le concile de Pise à comparoître à Rome dans certain temps sous peine d'être prives de la dignité de cardinal: mais cela n'empêcha pas la tenue du concile de Pise.

L'ouverture s'en sit le premier novembre de la même année. Qua-

la procuration de trois autres absents: il s'y trouva aussi plusieurs evêques de France et plusieurs abbes, les procureurs du chancelier de l'eglise de Paris, plusieurs docteurs de la même eglise, les deputes des universites de Tonlouse et de Poitiers, et les ambassadeurs du roi Louis XII.

1re Session. Le cardinal de Samte-Croix y présida. On y decida que la convocation du concile de Pise pour la reforme de l'Eglise dans son chef et dans ses membres etoit juste et legitime; et que tout ce qui avoit ete ou seroit fait au prejudice etoit

lle Sess. On régla ce qui regardoit la police de l'assemblée : on y lut un canon du concile de Tolede, sur la conduite qui doit être observée dans les conciles. On nomma des juges pour entendre les causes qui concernoient la foi , le schisme et la reformation de l'Eglise : ce furent les évêques de Nodeve, de Luçon, de Rhodez, et d'Angoulême.

III Sess. On fit un decret portant que ce-concile-ne pourroit être séparé que l'Eglise ne fût reformée dans son chefet dans ses membres; on v renouvela les decrets du concile de Constance sur l'autorité des Conciles generaux. Mais comme le pape fit alors une ligue entre Ferdinand et les Venitiens, et qu'il commença par attaquer l'état de Florence, de la dependance duquel étoit la ville de Pise, les Peres du concile crurent devoir le transférer à Milan, et ils s'y rendirent à cet effet; et comme les Suisses firent alors une irruption dans le Milanez , la quatrieme sessionne se tintque le 4. janvier 15 12.

IV. Sess. A MILAN, le 4 janvier 1512. L'assemblee fut beaucoup plus numbreuse. Les cardinaux de Saint-Severin et de Saint-Ange, se joignirent aux autres. Le procureur général de l'ordre des tre cardinaux s'y trouvèrent avec prémontrés y fit un long discours

sur les désordres qui ravageoient] l'Eglise du Seigneur, et exhorta les Pères à les reparer, in collabentis ecclesior reparationem. 2.º On lut les decrets par lesquels on accordoit trente jours au pape pour se determiner à reformer lui-même les abus qui s'étoient introduits, ou d'assembler un concile géneral, ou de s'unir à enx dans celui qu'ils avoient assemble.

Sess. 11 fevrier. On renouvela le décret du concile de Constance contre ceux qui maltraitoient les personnes qui venoient au concile.

VIe Sess. 24 mars. Un docteur deputé de l'université de Paris y fit un discours. On cita de nouveau dans les formes ordinaires, le pape Jules, et faute de comparoître, on demanda qu'il fût declare contumace. On publia divers decrets, et entr'antres sur la vie exemplaire que doivent mener les ecclesiastiques sur l'ordre qui devoit être observé dans le concile par rapport aux sessions et aux congregations. On confirma comme legitime l'indiction du concile par les raisons énoncées dans l'apologie dont on a parlé, et sur ce que le pape Jules avec les cardinaux avoit jure solennellement d'assembler un concile dans l'espace de deux ans; que comme ce pape n'avoit pas tenu son serment, le droit étoit devoiu aux cardinaux pour assembler le coucile : on cassa et annula la convocation de celuiqui avoitete fait à Rome, par Jule II.

VII Sess. 19 avril. Les promoteurs demanderent que le pape Jules fût declare avoir encourn, comme contumace, la suspense ipso facto pour l'administration du souverain pontificat. En conséquence on l'appela par trois fois au bas de l'autel et à la porte, et on remit à la session suivante la décision de

l'affaire.

VIII: Sess. 21 avril. L'évêque de l Maguelonne (aujourd'hui Montpellier) y chanta la messe. On fit un

Le concile, après être entré dans un grand détail de tout ce qu'il avoit fait auprès du pape pour l'engager à lui accorder sa protection, exhorte les cardinaux , les évêques , les princes, enfin tout le peuple chrétien à ne plus reconnoître le pape Jules, comme étant declare notoirement contumace, auteur du schisme, incorrigible et endurci, et comme tel ayant encouru les peines portées dans les saints décrets des conciles de Constance et de Bâle, et suspens de tonte administration pontificale, laquelle etoit devolue de plein droit au concile.

Ce fut la dernière action de ce concile ; car les Français avant été obligés d'abandonner le Milanez, les prelats furent obligés de anitter Milan et de se retirer à Lyon, où ils voulurent continuer le concile,

mais ce fut inutilement.

Malgré ce manyais succès , le roi Louis XII accepta le decret du concile qui saspendoit le pape, et fit défense à ses sujets d'impetrer aucune provision en cour de Rome, ni d'avoir egard aux bulles que le pape pourroit expedier; et ce, par des lettres-patentes données à Blois le 16 juin 1512. Ce que le pape Jules avant appris, il mit le royanme de France en interdit : mais Louis XII protesta contre cette bulle du pape. In. Act. II. Conc. Pis. p. 108. ct seq. 93. et. seg.

Jules II opposa à cette assemblée schismatique le Veconoile de Latran, auguel Maximilien et Louis XII adhererent eux-mêmes, après avoir renouce au conciliabule de Pise. Voy. ci-dessus Latran (Ve concile de ).

PISTES (C. de) Pistense, l'an 862, tenu par Charles le Chauve. On y publia un de ses capitulaires contre les pillages. Rotade de Soissons y appela au pape de l'excom-, munication qu'Hincmar, archevêque de Reinis, avoit prononcée contre lui. Hinemar fut obligé décret qui suspendoit le pape Jules. de suivre ce concile et de deferer

Tom. 1111. Conc. p. 755.

PLAISANCE ('C.' de ) en Lombardie, Placentinum, l'an 1095, 1er mars jusqu'au 7, tenu par Ŭrbain II. Deux cents évêques s'y trouverent. avec près de quatre mille clercs et plus de troiscent mille laïques. L'assemblée se tint en pleine campagne. L'impératrice Praxade ou Adelaïde vint s'y plaindre de son epoux l'empereur Henri, et l'y accusa publiquement des infamics qu'il lui avoit fait souffrir en sa personne. Philippe, roi de France, y obtint un delai jusqu'à la Pentecôte. Les ambassadeurs de l'empereur de Constantinople v vinrent demander du secours contre les infideles : on y-renouvela la condamnation de l'heresie de Berenger et l'on y etablit clairement la foi de la presence reelle de Jesus-Christ dans l'eucharistie. Les nicolaïtes, les prêtres ou clercs majeurs incontinents, les simoniagnes y furent aussi comdamnes, de même que les ordinations faites par Guibert et par les autres excommunies; le jeune des quatre-temps, fixe aux mêmes jours que nous l'observons aujourd'hni: ce qui doit être remarqué pour certaines dates des chartres avant ce concile on l'on fit encore d'autres reglements. D. M. Tom. Y. Conc. p. 501.

PLAISANCE (C. de) l'an 1132, après Pâques, par le pape Innocent 11 , assiste de plusieurs évêques de Lombardie. On defendit de recevoir à pénitence ceux qui ne voudreient pas renoncer au concubinage, à la haine, ou quelqu'autre

peché mortel

POISSY (Assemblée des évêques de France a) l'an 1561. Elle fut tenue a l'occasion du fameux colloque de ce nom, et on y fit plusieurs reglements de discipline tres-utiles: 1 osur la promotion des évêques, on ordonne d'afficher à la porte de l'eglise cathedrale des autres lieux le nom de celui qui aura eté nomme

à l'appel de Rothade. I'. Soissons. [parle roi à un évêché, afin que chacun puisse declarer s'il a des défants qui le rendent incapable d'une si hautedignite; 2.º sur la residence, on enjoint aux archevêques et evêques de ne point s'absenter de leur diocese plus de trois mois, sinon ils rendront compte à leurs metropolitains; on les exhorte à s'appliquer à la predication, qu'ils feront faire par despersonnes d'une saine doctrine; a faire la visite de leurs dioceses et à tenir tous les ans des synodes.

Les archevêques assemblerout le concile provincial tous les trois ans, suivant le decret du concile de Bâle. On ne prononcera des excommunications que pour des causes graves. Les theologaux feront exactement des leçons de theologie, auxquelles les chanoines assisteront, etc. Les eures ne pourrontêtre mis en possession qu'ils n'aient eté approuvés et examinés par l'evêque avec les anciens chanoines: ils seront ordonnes prêtres dans l'annee, et resideront exactement: ils expliqueront l'Evangile à leurs peuples et leur apprendrontà Lien prier. On defend les messes privees pendant la messe

solennelle.

On ordonne aux prêtres de se bien preparer avant que d'approcher du saint autel, de prononcer distinctement les paroles du sacrifice ; de s'acquitter de toutes les céremonies avec decence et gravite : on defend de toucher sur les orgues d'autres airs que des hynnes, et des cantiques spirituels : on enjoint de corriger et de reformer les livres de l'office ecclesiastique; on abolit toutes les pratiques superstitienses; on ordonne d'avertir les peuples, que les images ne sont exposees dans les eglises que pour rappeler le souvenir de Jesus-Christ et des saints. On veut que celles qui ont quelque chose d'indécent, ou qui representent des histoires fabuleuses on ridicules, soient entierement ôtees. Ces reglements sont ter-

minés par une profession de foi, où l'on rejette particulièrement les erreurs des lutheriens, des calvinistes et des autres sectaires. De

Thou , Liv. 28.

POITIERS (C. de) Pictaviense, l'an 505. Dans ce concile, Chrodilde et Basine, religieuses de Sainte-Croix de Poitiers, révoltees contre leur abbesse Laubouère, furent excommunices. On leur demanda raison de leur sortie du monastere et des violences commises contre Gondegésile et les autres évêques qui avoient vouln les juger l'année précedente, et de leur derniere rebellion contre l'abbesse et le monastère. On les exhorta à demander pardon: ce qu'elles refusèrent hautement, menacant de tuer l'abbesse. Les évêques, ayant consulte les canons, les declarèrent excommunices, jusqu'à ce qu'elles fissent pénitence : et ils retablirent l'abbesse dans le gouvernement du monastère. Grég. Tur. X. Hist. 16.

POITIERS (C. de) l'an 1004, le 13 janvier, convoqué par Guillaume V, surnommé le Grand, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, illustre par sa pieté. Cinq évêques y firent trois canons; on y ordonna que ceux qui pilleroient les églises, qui depouilleroient les pauvres du peu qu'ils ont, ou qui frapperoient les clercs désarmés, seroient anathématisés; et que s'ils se l révoltoient, les seigneurs et les évêques s'assembleroient, marcheroient contre les rebelles, et ravageroient tout chez eux jusqu'à ce qu'ils se soumissent. Les autres canons defendent aux évêques de rien recevoir pour les sacrements de penitence et de confirmation, et aux prêtres et aux diacres d'avoir des l femmes chez eux. Tom. IX. Conc. p. 780.

POITIERS (C. de) l'an 1023, au sujet de l'apostolat de saint Mar-

rien décidé. D. M.

POITIERS (C. de) l'an 1074. en presence du cardinal Geraud. legat ; on y agita la matiere de l'eucharistie, et les esprits furent tellement echauffes contre Eerenger. qui soutenoit son heresie, qu'il pen-

sa v être tué.

POITIERS (l'an1078), par le légat Hugues, evêque de Die. Il ytrouva plusieurs obstacles à ses desseins, comme il paroit par le compte qu'il rend de ce concile au pape Grégoire VII. Il se plaint que le roi de France, Henri I, avoit defendu au comte de Poitiers de souffrir que ce concile se tînt dans ses etats, et que l'archevêque de Tours, qu'il appelle l'opprobre de l'Eglise, et l'evêque de Rennes s'etoient presque rendus maîtres de tout le concile:que l'assemblee avoit et et roublée par les serviteurs de ces évêques qui y étoient entres à main armée. On attribue à ce concile dix canons, et quelques-uns croient que c'est le même que celui de 1005. Tom. X. Conc. p. 366 Fl.

POITIERS (C.de) l'an 1095. On y fit dix canons, dont le premier defend aux évêgues de recevoir les investitures des rois, ou des autres laiques, sous peine d'excommunication et d'interdit des

églises.

POITIERS (C. de) l'an 1100, 18 novembre, par deux légats, assistés d'environ quatre-vingts prelats, soit évêques ou abbés, entre autres d'Yves de Chartres. Norgaud, évêque d'Autun, accusé de simonie. y fut condamné à rendre l'étole et l'anneau pastoral; mais s'etant retire et n'ayant pas voulu obeir à ce jugement, il fut deposé de l'episcopat et du sacerdoce, et ou excemmunia tous ceux qui lui obeiroient comme evêque; mais il persista dans son refus d'acquiescer à ce jugement, et garda l'etole et l'anneau. Mais l'affaire la plus importante tial de Limoges, sur lequel il ne fat qu'on y traita, fut celle de Philippe, roi de France, qui avoit épousé

d'évêques, et celles de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, prononcerent l nne excommunication contre Philippe et Bertrade : ce qui occasiona un grand tumulte, et les légats cou-l rurent risque d'être tues. Cependant cette excommunication fit en ce temps-là une telle impression sur [ les esprits, que pendant le sejour ni ciseaux ni serviettes. Tom. X. que Philippe et Bertrade firent à Conc. p. 720.

Bertrade. Les légats, malgré les Sens, on tint les églises fermées. De représentations d'un grand nombre quoi la reine Bertrade fut si irritée. qu'elle envoya rompre la porte d'une eglise et y fit dire la messe par un de ses chapelains. En ce concile on fit seize canons, dont le premier porte, qu'il n'y aura que les évêques, qui donneront la tonsure aux clercs, et les abbés aux moines, et qu'on n'exigera pour cette fonction

risiacense, l'an 849 Gothescale y fut condamné par l'incmar et douze évêques, à être fouette et renferme à Hautvilliers, où il écrivit deux professions de foi, dans le sens de l'écrit qu'il avoit donné au concile de Mayence en 848. Onécrivit alors pour et contre Gothescalc. T. IIII. conc. p. 56.

QUIERCI. (C de) l'an 853. Quelques évêques et quelques abbes souscrivirent quatre articles composés par Hinemar, contre la doctrine de Gothescale. Ibid.

OUIERCI (C. de) l'an 857, 25 février. Charles le Chauve y assembla les évêques et les seigneurs, païens, etc. p. 654.

UIERCI (C. de) sur-Oise, Ca-) pour remédier aux maux de l'Eglise et de l'état. Ibid. p. 246.

OUIERCI. (C. de) l'an 858. Dans ce concile, les évêques des provinces de Reims et de Rouen écrivirent une grande lettre de reproche au roi Louis, de ce qu'il venoit en France, y etant invité par les seigneurs mécontents du gouvernement du roi Charles. Nous avons appris, disent-ils, que dans les dioceses où vous passez, on commet des cruautés, des abominations qui surpassent celles des païens, et nous en voyons une partie; vous pretendez venir pour corriger les abus, tournez plutôt vos armes contre les

RATISBONNE (C. de ) en Ba- | On décida dans ce concile que les vière, Ratisbonense, l'an 792. On y condamna Felix d'Urgel, convaincu d'erreur, et on l'envoya à Rome vers le pape Adrien, en présence duquel il confessa et abjura son herésie dans l'église de Saint-Pierre; puis il retourna chez lui à Urgel. Il soutenoit, comme Elipand, que Jesus-Christ homme, n'étoit fils que par adoption. D. M.

corévêques ne feroient point les fonctions épiscopales, n'etant que prêtres, et que toutes celles qu'ils avoient faites seroient déclarées nulles : on y desendit aussi de faire de nouveaux corévêques; espendant, les corevêques n'ont cesse entièrement que vers le milieu du dixième siècle. D. M.

RAVENNE (C. de) Ravennatense, RATISBONNE (C. de) l'an 803. I'an 874, par le pape Jean VIII, on y termina un différend entre Ursus, duc de Venise, et Pierre, patriarche de Grade. Tom. IX.

conc. p. 1235.

RÁVENNE (C. de) l'an 877, 22 juillet. Le pape et quarante-neuf évêques tinrent ce concile pour remédier aux désordres de l'Eglise et l de l'état ; ils firent XIX canons. Le premier porte que le métropolitain enverra à Rome, dans les trois mois après sa consécration, pour exposer sa foi et demander le pallium; et jusque-là il n'exercera aucune fonetion. L'evêque clu sera consacré dans trois mois, sous peine d'excommunication. Ib. p. 300.

RAVENNE (C. de) l'an 898, par le pape Jean IX, en présence de l'empereur Lambert : on y relut les articles du concile de Rome, et on y approuva douze articles.

ŘANENNE (C. de ) l'an 967, avril. L'empereur Otton yrendit au pape la ville et le territoire de Ravenne. Hérolde, archevêque de Salsbourg y fut déposé, et l'acte de sa déposition fut souscrit le 25 avril par cinquante-sept évêques, le pape Jean XIII compris. L'empereur souscrivit après le pape, et les évêques ensuite. On verigea aussi Magdebourg en archevêché. Tom. 1X. conc. p. 674.

RÁVENNE (C. de) l'an 968. Plusieurs évêques d'Italie et de Germanie y souscrivirent un échange entre l'église d'Halberstad et celle de

Magdebourg, D. M.

ŘAVENŇE. (C. de) ľan 998, premier mai. Gerbert, qui en etoit archevêque, y fit trois canons, avec huitsuffragants de sa metropole. Id-

RAVENNE. (C. de) l'an 1014, 30 avril, par le nouvel archevêque Arnoul. On y exposa que, pendant la vacance du siège de Ravenne, qui avoit duré onze ans, on avoit fait des ordinations illicites, et des dédicaces irrégulières : il fut dit que tous ceux qui avoient eté ainsi ordonnés, de-lexercées contre les évêques qui

à la tête de soixanie-dix évêques : | meureroient suspens, jusqu'à une discussion plus exacte, etque toutes les églises et oratoires, consacrés par Adalbert, à qui l'empereur avoit donné l'évêché d'Aricie, seroient interdits et la bénédiction déclarée nulle. Tom. I.V. conc. p. 833.

RAVENNE (C. de) l'an 1128. Le pape Honorius y deposa les patriarches d'Aquilee et de Venise, ou de Grade , pour avoir été favorables aux schismatiques. Pagi.

RAVENNE (C. de) l'an 1261. tenu par l'ordre du pape Alexandre IV , et ce , pour prêter secours contre les Tartares. Mais ce pape mourut le 25 mai de cette année , avant que de pouvoir tenir le concile qu'il n'avoit indiqué qu'au mois de

inillet suivant.  $D.\ M.$ 

RAVENNE (C. de) l'an 1286, 8 juillet , par Boniface de Lavagne . archevêque de cette ville, avec huit évêgues, ses suffragants. On y publia une constitution divisée en neuf articles, dont le premier condamne un abus introduit par les laïques: c'étoit que quandils étoient faits chevaliers, ou qu'ils se marioient, ils faisoient venir des jongleurs et des bouffons pour les rejouissances de ces fêtes. Tom. XI. C. p. 1246.

RAVENNE (C. de) l'an 1311, par Rainald, archevêque de Ravenne, pour l'affaire des templiers. Il s'y trouva huit évêques de la province et trois inquisiteurs, deux frères prêcheurs et un frère mineur. On y fit comparoître sept templiers qui', sans paroître intimidés, nierent constamment tous les crimes dont on les chargeoit. Le lendemain, on jugea qu'on devoit tenir pour innocents ceux qui avoient confessé par la crainte des tourments; mais il y en eut cinq qui firent la purgation canonique. En ce concile, on publia une constitution de trente-deux articles, dans la vue de renouveler les anciens canons mal observés. Le plus important regarde les violences

étoient emprisonnés, tues ou chassés de leurs églises, et dépouillés de leurs biens. On prononça, contre les auteurs de ces crimes, toutes les censures et les peines spirituelles, mais ce remêde n'étoit pas suffisant. Tom. XI. C. p. 1533.

RAVENNE (C. de) l'an 1314, par le même archevêque, assiste de six evêques et de quatre deputes. Ce concile fit un réglement en vingt articles. On v defend, entrautres, d'ordonner evêque aucun etranger ni inconnu, n'avant point de peuple soumis deçà la mer; de faire des ordinations on d'autres fonctions pontificales dans leurs éalises. Les inconnus etoient sans doute des evêques in partibus, dont le nombre s'augmentoit tous les jours. Quand les évêques passeront dans leurs villes on leurs diocèses, les cures feront sonner les cloches, afin que les peuples puissent venir recevoir labenediction à genoux, sous peine de cinq sous d'amende applicable aux pauvres.

Les chanoines ou religieux iront au-devant de l'évêque en chapes, avec l'eau benite, l'encens et la croix. en chantant jusqu'à la porte de l'église, et recevront sa benediction solennelle, prosternés devant l'autel. C'est la première fois, dit M. de Fleury, que l'on voit une ordonnance expresse pour faire rendre aux évêques ces honneurs extérieurs que le respect et l'affection des peuples attiroient assez dans les premiers siècles. Le même concile dit encore, qu'aucuns religieux on autres ne pourront s'exempter de la visite des ordinaires, sous prétexte de prescription. Les prêtres seront tenus de célebrer leur première messe dans trois mois, après leur ordination, et ensuite de la dire au moins une fois l'an. T. AI. C. p. 1604.

REDINGUE (C. de) en Angleterre, Redingense, l'an 1279, 30 juillet, par l'archevêque de Cantorbéri, légat du pape, et ses suffragants. On y renouvela les constitutions du con-

cile de Latran, de l'au 1215, et de celui de Londres en 1268, contre la pluralité des bénéfices à charge d'âmes. On y fit encore un réglement pour les religieuses. Il leur est ordonné de chanter l'office sausen rien retrancher; et on leur prescrit la manière de faire ou recevoir leurs visites, carces religieuses ne gardoient pas une clòture exacte. T. XI. C. p. 1062.

REDON (C. de) abbaye en Bretagne, au monastère de Saint-Sauveur, Redonense, l'an 848. Nomenof, duc de Bretagne, obligea quatre evêques bretons à renoncer à leurs sieges, en mit d'autres en leur place, et crigea trois nouveaux évêches, Dol, Saint Brieu, Tregnier, en donnant à Dol le nom de metropole, qu'il a conservé, malgre Tours, pendant 300 ans. Les sept évêques furent sacres à Dol, et Nomenoi déclare roi, qui étoit ce qu'il s'étoit proposé, dans tous ces changements.

REIMS (C. de) Remense, l'an 625, tenu par l'archevêque Sonnace, à la tête de quarante évêques. On y fit vingt-cinq canons; dont l'un dit qu'on observera ceux du concile de Paris de l'an 614. Saint Arnoul de Metz et saint Cunibert de Cologne assistèrent à ce concile.

REIMS (C. de) l'an 813, la mimai, tenu par l'ordre de Charlemagne, pour rétablir la discipline ecclesiastique. L'archevêque Vulaire y présida. On commença, è uivant la coutume, par un jeune de trois jours: ony fit quarante-quatre canons. T. VIII. Conc. p. 1253.

REIMS (C. de) l'an 923. Sculfe de Reims, avec ses suffragants, ordonna à ceux qui s'étoient trouvés à la bataille de Soissons, entre Robert et Charles, de faire pénitence pendant troiscarêmes, trois ans durant. Tom. I.V. C. p. 581

REIMS ou de saint BASLE (C. de) à trois lieues de Reims, l'an 991, 17 juin, assemble par l'ordre de Hugues Capet, contre Arnoul.

archevêque de Reims et fils de Lothaire. Il avoit été soupconné d'être d'intelligence avec son oncle Charles de Lorraine, qui s'étoit emparé de la ville de Reims, et qui ensuite fut pris par Hugues Capet, et mis en prison à Orléans, Seguin, archevêque de Sens, présida au concile comme le plus ancien; et Arnoul, évêque d'Orléans, comme le plus savant evêque des Gaules, en fut le promoteur, et chargé de faire les propositions. Il exhorta les evêques à agir sans passion, mais avec liberté, et proposa le sujet du concile : il dit qu'il s'agissoit de savoir si Arnoul de Reims pouvoit se purger du crime de lèze-maiesté dont on le chargeoit. On exposa ensuite les preuves contre lui. Mais trois hommes distingués par leur science, savoir : Jean Scholastique d'Auxerre , Ranulfe , abbé de Sens, et Abbon de Fleuri, parlèrent pour la defense d'Arnoul de Reims : ils produisirent la fausse lettre des évêques d'Afrique au pape Damase, pour montrer que toutes les grandes affaires de l'Eglise doivent être réservées au pape, surtout le jugement des évêques. Ils citèrent plusieurs extraits des fausses décrétales, et soutinrent que la cause d'Arnoul devoit être signifiée au pape; que les accusations, les témoins et les juges, doivent être examinés en un grand concile.

On répondit à cela qu'Arnoul avoit été appelé au concile par lettres canoniques et par députés depuis plus d'un an, et on prouva que la cause avoitété portée au pape, par la lettre du roi Hugues à Jean XV.

Arnoul d'Orléans fit, en cette occasion, un discours remarquable, où il dit, entr'autres choses : « Nous » eroyons qu'il faut toujours honorer » l'Eglise de Rome à cause de saint » Pierre, et nous ne prétendons point » nous opposer aux décrets des pa-» pes, pourvu qu'ils ne soient point » contraires aux canons qui doivent

» car nous devous bien prendre » garde que ni le silence du pape, ni » ses nouveaux décrets ne combat-» tent point les anciens canons.... » Si quelqu'un prétend que, selon » Gélase, l'Eglise de Rome juge tout » le monde et n'est jugée de personne, » qu'il mette à Rome un pape dont » le jugement ne puisse être reformé. » encore les évêques d'Afrique l'ont-» ils jugé impossible, quand ils ont » dit : peut-on croire que Dieufasse » connoître la vérité à un seul d'en-» tre nous, et qu'il la refuse à une » multit ude d'évêques assemblés en » son nom. Ensuite Arnoul rapporta » plusieurs passages de saint Gré∗ » goire pour montrer que ce saint » pape approuvoit que les évêques » coupables fussent jugés sur les » lieux, sans avoir recours au saint » Siége. C'étoit en effet l'ancien droit » qui avoit été troublé par les fausses » décrétales. Il conclut que les cau-» ses évidentes doivent être termi-» nées par le concile de la province , » et ajoute : Celui de Nicée ordonné » de tenir un concile deux fois l'an-» née, sans faire mention de l'auto-» rité du pape. Au reste, pour ne » point disputer, ayons encore plus » de deférence pour l'Eglise de » Rome, que n'en avoient les évê-» ques d'Afrique , et consultons-la , » comme on en a fait en cette occa-» sion. Si son jugement est juste » nous le recevrons en paix; s'il ne » l'est pas , nous obeirons à l'apôtre » qui nous ordonne de ne pas ecou-» ter un ange même , contre l'Evan-» gile; que si Rome se tait, comme » elle fait à présent, nous consulte-» rons les lois. »

Ce discours contenoit, à la vérité, des propositions excessives, dit M. de Fleury, et qui sembloient tendre an mépris du saint Siége; mais il est juste d'expliquer favorablement les paroles d'un évêque vénérable par son âge et par son savoir, et qui, bien loin de conseiller le schisme, avoit » être éternellement en vigueur; l'd'abord déclaré qu'il falloit respecter l'Eglise romaine: d'ailleurs, ajoute le même historien, tous les gens de bien ne pouvoient qu'être indignés des désordres affreux qui régnoient à Rome depuis un siècle, et cette indignation ne pouvoit que diminuer le respect pour la personne des papes, et pour leurs constitutions.

Après qu'on eut entendu les raisons des uns et des autres, il fut convenu qu'Arnoul de Reims pouvoit être jugé, dans le concile. On le fit donc entrer, et on lui exposa avec douceur les bienfaits qu'il avoit reçus du roi, et le mal qu'il lui avoit fait. Arnoul se defendit foiblement, disant qu'il se voyoit entre les mains de ses ennemis; mais peu de temps après, il confessa son crime, et dit qu'il vouloit renoncer à l'épiscopat, pour l'avoir exercé indignement.

Dans la deuxième session où les deux rois Hugues et Robert assistèrent, Arnoul d'Orléans exhorta Arnoul de Reims à se prosterner devant les rois, et à leur demander la vie, ce qu'il fit, et ce qui lui fut accordé. Ensuite il remit au roi l'anneau et le bâton pastoral, et rendit aux évêques les autres marques de sa dignité : il lut ensuite son acte de renonciation portant que, pour les pécliés qu'il avoit confessés secrètement aux évêgues, il se reconnoissoit indigne de l'épiscopat, y renonçoit, et consentoit qu'un autre fût elu en sa place. Ce fut Gerbert, personnage célèbre, qui, par son amour pour les lettres et la part qu'il avoit aux affaires de l'Eglise, mérita dans la suite d'être élu pape, sous le nom de Sylvestre II.

Adalger, ayant avoué d'avoir ouvert les portes de Reims, et d'être entré hostilement dans l'église, accepta d'être déposé, et fut dépouillé des habits sacerdotaux dont on l'avoit revêtu, et onlui accorda la communion laïque. Gerber. Hist Conc. Rem. Fl.

REIMS (C. de) l'an 1049, 3 oc- dans celles qui sont assez considératobre, le lendemain de la dédicace bles. L'archidiacre de Cambrai sou-

de Saint-Remi, par le pape Léon IX. Il s'y trouva vingt évêques, près de cinquante abbes, et plusieurs autres ecclesiastiques. Dans la première session, on proposa le sujet du concile, savoir, les abus qui se pratiquoient dans les Gaules contre les canons, c'est-à-dire, la simonie, les fonctions ecclésiastiques, les églises usurpées ou vexées par les laïques, les mariages incestueux, l'apostasie des moines et des clercs, les pillages et les détentions injustes des pauvres, les crimes abominables et quelques hérésics qui s'elevoient dans le pays. Tons ces évêques se purgèrent du soupçon de simonie, à la réserve de quatre. Les abbés en firent de même. mais quelques-uns n'osèrent rien répondre. On déposa un abbé de Poutières, à cause d'incontinence.

Dans la deuxième session, plusieurs confessèrent qu'ils étoient entrés par simonie. On excommunia les évêques qui, ayant été invités au concile, n'y etoient point venus, et n'avoient point envoyé d'excuse par écrit. Ensuite on fit douze canons pour renouveler les décrets des Pères, méprisés depuis long-temps, et on condamna, sous peine d'anathème, plusieurs abusqui avoient cours dans l'église gallicane, comme la simonie, les promotions d'évêques sans élection du clergé et du peuple. A la fin du concile, le pape donna une bulle qui ordonnoit de célébrer la fête de saint Remi le premier iour d'octobre.

REIMS (G. de) l'an 1092, par Renaud, archevêque de Reims assisté de six évêques de la province. On y examina le différend au sujet de la séparation de l'évêché d'Arras, d'avec celui de Cambrai. Les députés d'Arras, s'y trouvèrent, et convinrent que l'on devoit rétablir des évêques dans les villes qui en ont eu, et qui sont revenues à leur premier état, et que l'on doit en établir dans celles qui sont assez considéraliles. L'archidiacre de Cambrai soupoint avoir d'évêque propre. Le concile renvoya la décision de cette affaire au pape, et ordonna aux parties d'aller à Rome plaider leur cause. Le pape decida qu'on devoit ordonner un évêque à Arras. Lambert, après avoir eté elu à Arras, fut sacré à Rome par le pape. Tom.

X. C p. 464. REIMS (C. de) 1 an 1094, composé de trois archevêques et de huit évêques. Le roi Philippe espéroit y faire approuver son mariage avec Bertrade, vu que Berthe, sa première femme étoit morte la même année. Yves de Chartres ne voulut point se trouver à ce concile, et en appela au pape; disant qu'il ne lui auroit pas eté permis de dire la vérité impunément dans cette assemblée; il ajouta ensuite ces paroles : que le roi fasse contre moi tout ce que Dieu lui permettra de faire; qu'il m'enferme, qu'il m'eloigne, qu'il me proscrive; j'ai résolu, avec la grâce de Dieu, de tout souffrir pour sa loi. Ib. p. 497.

REIMS C. de) l'an 1105. On y élut pour évêque de Cambrai, Odon, abbé de Saint-Martin de Tournay, qui fut sacré par Manassès de Reims.

D. M.

REIMS (C. de) l'an 1115, 28 mars, par le légat Conon. Il y excommunia l'empereur Henri, et renvoya à Amiens l'évêque Godefroi, qui s'étoit retiré à la Chartreuse. Id.

REIMS. (C. de) l'an 1119, du 20 au 30 octobre, tenu par le pape Calixte II, assisté de quinze archevêques, de plus de deux cents évêques : car il en fit venir de toutes les provinces de l'occident : il y avoit environ autant d'abbes. Après la messe, le pape s'assit sur un trône elevé vis-à-vis de la porte de l'église. Les évêques et les cardinaux étoient au premier rang. Un cardinal diacre, débout auprès du pape, tenoit à la l main le livre des canons pour les lainsi reçue. Le troisième, contre les

tint que l'Eglise d'Arras ne devoit | lire quand il étoit nécessaire. Après les litanies et les oraisons, le pape fit une espece d'homelie en latin sur l'évangile, où il est dit que labarque, figure de l'Eglise, etoit agitée par les flots. Un cardinal fit ensuite un discours eloquent sur le devoir des pasteurs. L'évêque d'Ostie expliqua les divers sujets pour lesquels le concile etoit assemble.

Louis le Gros y porta ses plaintes an sujet de la Normandie, que le roi d'Angleterre lui avoit envahie par violence, mais le concile n'en jugea point. Hildegarde, comtesse de Poitiers, suivie de ses femmes, étant entrée dans le concile, y porta sa plainte contre le comte Guillaume, duc d'Aquitaine, qui l'avoit abandonnée pour prendre à sa place la femme du vicomte de Châtellerault, et qui étoit plongé dans toutes sortes de vices, et jusqu'au point de faire gloire de ses debauches. On recut l'excuse des prélats d'Aquitaine, qui représentèrent que leur duc étoit malade, et qu'il n'avoit pu se rendre an concile, selon que le pape le lui avoit mandé. On lui donna un delai pour se présenter à la cour du pape, et reprendre sa femme légitime sous peine d'anathème.

L'archevêque de Lyon se plaignit, au nom de l'évêque de Mâcon, des entreprises de l'abbé de Cluny, contre lequel plusieurs autres moines et clercs formerent de grandes plaintes. L'abbé de Cluny, défendit sa cause, et soutint que toutes les plaintes n'etoient fondées que sur le soin qu'il avoit de conserver les biens et les privileges de son monastère, et dit que le pape sauroit bien defendre les biens qu'il avoit confiés anx ablés de Cluny. On examina cette affaire et on confirma les privileges de ce monastère. Le concile fit cinq décrets, le premier contre les investitures des évêchés et des abbayes, qui furent défenducs sous peine d'anathème, et de la perte de la dignité

usurpations des biens de l'Eglise. Le june personne consacrée à Dieu. T. quatrième, contre ceux qui exigent quelque rétribution pour le baptême, les saintes huiles, la sépulture, la visite et l'onction des malades, le dernier est pour la continence des clercs. On y fit aussi un decret pour la trêve de Dieu: mais on n'y put conclure la paix projetée entre le pape etl'empéreur Henri. Ce prince, etant à Mouson où le pape se transporta pendant la tenue du concile. ne voulut point exécuter la promesse qu'il avoit faite avec serment de renoncer aux investitures.

A la derniere seance, les évêques et les abbés au nombre de quatre cent vingt-sept, avant chacun un cierge à la main, se levèrent, et le pape excommunia solennellement plusieurs personnes dont on Int les noms, et dont les deux premiers étoient l'empereur et l'antipape Bourdin. Tom. A. conc. p. 865.

REIMS (C. de) l'an 1131, 18 octobre, tenu par le pape Innocent II , à la tête de treize archevêques , de deux cent soixante-trois evêques et d'un grand nombre d'abbés, de clercs et de moines Français, Allemands, Anglais et Espagnols. Le plus celèbre des abbes ctoit saint Bernard, il parut avec éclat dans ce concile. L'election du pape Innocent y fut approuvée, et Pierre de Léon excommunié, s'il ne revenoit à résipiscence. On publia XVII canons de discipline, dejà publiés au concile de Clermont de l'année précédente, et le pape y sacra le roi, Louis le Jeune.

Le VI.º de ces canons défend aux moines et aux chanoines réguliers d'etudier les lois civiles et la médecine pour gagner de l'argent, parce que l'avarice les engageoit à cette etude. Ce même concile defend les tournois, parce qu'on y mettoit en péril la vie des corps et des âmes, en voulant faire preuve de sa force et de son adresse, et il prononce anathème contre celui qui aura frappe

A. Conc. p. 982. D. M.

REIMŚ (C. de) l'an 1148, il étoit composé du pape Eugène III, assisté des cardinaux, de plusieurs evêques de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Espagne. Saint Bernard y fit avouer à Gilbert de la Porce, qu'il enseignoit que l'essence de Dieu, sa divinité, sa sagesse, n'est pas Dieu : et le saint abbe attaqua fortement cette proposition Après qu'on ent conteste long-temps, Saint Bernard dressa une profession de foi contraire aux erreurs de Gilbert, qui fut approuyée du pape et des cardinaux.

En voici la substance : 1.º Nous croyons que la nature simple de la divinité est Dieu, et que Dieu est la divinité ; qu'il est sage par la sagesse qui est lui-même, grand par la grandeur qui est lui-même , ainsi du reste, 2.º Quand nous parlons des trois personnes diviues, nous disons qu'elles sont un Dieu et une substance divine; et au contraire, quand nous parlons de la substance divine, nous disons qu'elle est en trois personnes. 3.º Nous disons que Dieu seul est éternel, et qu'il n'y a aucune antre chose, soit qu'on le nomine relation, proprieté ou autrement, qui soit éternel sans être Dieu. 4.º Nous croyons que la divinité même et la nature divine s'est incarnée dans le Fils, etc.

Comme plusieurs membres du concile etoient favorables à Gilbert, le pape ne confirma pas ce jugement par un décret solennel, il obligea seulement Gilbert à retracter ses erreurs, ce qu'il fit. On amenadans ce même concile une espèce de fanatique nommé Eon de l'Étoile, qui avoit séduit beaucoup de gens da peuple, en publiant que c'étoit lui qui devoit juger les vivants et les morts, à cause de ces paroles de l'Eglise, per eum qui venturus est, etc., que l'on prononçoit alors per Eon. Mais comme il ne fit que des réponses insensees, on le mit en prison où il

mourut peu de temps après. On accusa, dans la même assemblée, Guillaume, archevêque d'Yorck, de n'avoir pas éte elu canoniquement, ni sacré legitimement, mais intrus par l'autorite du roi : ilen fut convaincu ; et Albert, evêque d'Ostie, prononça contre lui au nom du pape, la sentence de deposition, alleguant pour motif, qu'avant l'election il avoit été nommé par le roi Etienne : cependant cette sentence fut donnée contre l'avis de la plus grande partie des cardinaux. Cemême concile fit quelques canons, la plupart répétés des conciles précédents, et rapporté diversement en divers exemplaires. Un des plus remarquables est celui qui fait connoître l'origine des curés titulaires. On ne mettra point, dans les églises, dit ce canon, desprêtres par commission, mais chacune aura son prêtre particulier, qui ne pourra être destitue que par le jugement canonique de l'évêque, et on lui assignera la subsistance convenable sur les biens de l'Eglise. Tom.  $X \cdot Conc \cdot p$ , 1107. Fl.

REIMS (C. de) l'an 1164, par le pape Alexandre III, pour la croisade.

REIMS (C. de) (ou plutôt de Saint-Quentin en Vermandois,) l'an 1235, d'où l'archevêque de Reims, avec six de ses suffragauts, allèrent à Melun trouver le roi, le 29 du même mois, pour lui faire des remontrances sur certains articles qui blessoient selon eux la liberté de l'Eglise. D. M.

REIMS (C. de) l'an 1187, 1<sup>cr</sup> octobre. Pierre Barbet, archevêque de Reims, sept évêques ses suffragants, et les deputés des deux autres, résolurent unanimement d'envoyer à Rome, pour y poursuivre jusqu'à son entière expédition l'affaire qu'ils avoient avec les religieux mendiants, au sujet de leurs priviléges pour la confession et la prédication. T. XI.

Conc. p. 1317.

REIMS (C. de) l'an 1301, 22 novembre. On yfit une constitution de sept articles, dont la plupart regardent les clercs qui seroient appeles à un tribunal seculier. D. M.

REIMS (C. de ) l'an 1565, tenu par le cardinal de Lorraine. Ce concile fut fort nombreux : les évêques de Senlis, de Soissons, de Châlons-sur-Marne s'y trouverent, l'archevêque de Sens (Pellevé) et l'évêque de Verdun qui étoient alors à Reims, y prirent place; l'archevêque à la droite du cardinal, et l'évêque à sa ganche. Les procureurs des évêques de Novon, de Laon, d'Amiens et de Boulognes'y rendirent. Les députés des chapitres et plusieurs abbés qui y assistèrent, eurent droit de suffrage. On v tint jusqu'à dix-neuf congrégations. Dans la seconde du 28 novembre on y conclut que pour l'article de la réformation des mœurs, on la remettroit au concile suivant, après que chaque évêque auroit examiné dans son diocèse ce qu'il y auroit à réformer On fit un grand nombre de statuts et de réglements. On entrouve dixhuit imprimés ; les principaux ont pour objet la résidence des curés, l'administration des sacrements; la vie réglée que doivent meuer les pasteurs ; l'examen , tant de ceux qu'on choisit pour être curés, que de ceux qui aspirent aux ordres sacrés. L'article qui concerne la vie des clercs contient d'excellents réglements. Labber Coll. Conc. Tom. AI', p. 43, etc.

REIMS (C. provincial de ) l'an 1583, mai, tenu par le cardinal de Guise, assisté des évêques de Soissons, Laon, Beauvais, Châlons-sur-Marne, Noyon et Amiens, et un député de Senlis. On ytraita du culte divin, du bréviaire, du missel et rituel, des jours de fête, des sacrements, des séminaires, des sépultures, des curés, des chapitres, des simoniaques, 'des confidentiaires, de l'usure, des visites épiscopales,

du synode diocésain. On traita de l ces diverses matières dans cinq congrégations : on fit plusieurs réglements touchant l'administration des sacrements et les devoirs des ecclésiastiques, qui furent approuves par un bref de Grégoire XIII, du 30

juillet 1584. Ibid. p. 848. RIEZ ( C. de ) en Provence ( ou la seconde Narbonnoise ) Regiense, l'an 439, le 29 novembre, par saint Hilaire d'Arles à la tête d'environ trois évêques : il fut assemblé pour remédier aux désordres de l'église d'Embrun, excités à l'occasion de l'élection d'Armentarius. Une faction, composée de laïques, l'avoit nommé évêque, sans avoir eu le consentement du metropolitain, et elle l'avoit fait ordonner par deux évêquesseulement, quoique les canons en prescrivent trois. Le concile decida, qu'encore que les deux évêques qui avoient ordonné Armentarius méritassent d'être déposés, on leur pardonneroit néanmoins; mais qu'il ne leur seroit point permis d'assister à aucune ordination episcopale, ni à aucun concile provincial. A l'égard d'Armentarius, il fut décidé qu'il ne pourroit être évêque d'Embrun, mais qu'on le traiteroit comme le concile de Nicée avoit fait des novatiens, c'est-à-dire, qu'il seroit permis aux évêques qui le voudroient bien, de lui donner une paroisse, ou pour la gouverner en qualité de corévêque, on pour y assister au service et participer aux saints mystères, comme un évêque etranger; qu'il ne pourroit jamais gouverner plus d'une paroisse, ni ordonner le moindre clerc, quoique l'un et l'autre se fit souvent par les corévêques, ni exercer ancune fonction épiscopale, hors la confirmation et la consécration des vierges, et dans son église seulement. Ce même concile accorda aux prêtres la permission de donner partout la bénédiction quand on la demanderoit, excepté dans les églises, et qu'on leurs ne sont point dans l'Ecriture.

tiendroit deux fois l'année des conciles provinciaux selon la constitution du concile de Nicée. Tom. III-C. p. 1285. a. b. Till.

RIGA (C. de ) en Livonie, Rigense; l'an 1429, par Henri, archevêque de cette ville. Ce concile envova à Rome seize députés, tous prêtres, pour se plaindre de ceux qui opprimoient l'église de Riga : mais avant eté arrêtes sur les confins de la Livonie par le gouverneur du fort de Goswin, chevalier de l'ordre Teutonique, cet homme harbare les fit jeter pieds et mains liees dans une rivière glacée, où ces prêtres innocents et malheureux furent noyés. On n'a rien de ce concile qui regarde l'état de l'Eglise. Tome XII.

Conc. p. 405.

RIMINI (C de) Ariminense, dans la Romagne, sur le bord de la mer Adriatique, l'an 359, convoqué par l'ordre de l'empereur Constance. qui y fit venir tous les évêques d'Occident leur fournissant des voitures et tout ce qui étoit nécessaire pour leur entretien ; mais ceux des Gaules, pour dependre moins de l'empereur, voulurent vivre à leurs propres depens : il en vint plus de quatre cents à Rimini, d'Illyrie, d'Italie, d'Afrique, d'Espagne, des Gaules et d'Angleterre : dans ce nombre il ven avoitenviron quatrevingts qui etoient ariens.

Les evêques catholiques, dont le plus celebre etoit Restitutus de Carthage, ayant d'abord proposé d'anathématiser l'hérésie arienne avec toutes les autres, tout le monde s'y accorda excepté ceux de la faction d'Ursace et de Valens, qui étoient ariens. Ceux-ci tentèrent de surprendre les catholiques par divers artifices, en représentant que le mot de consubstantiel étoit inntile ; qu'il valoit mieux dire semblable au Père en toutes choses, que d'introduire des mots nouveaux qui ne servent qu'à exciter des divisions, et qui d'ail-

Les orthodoxes, qui composoient le plus grand nombre, répondirent qu'il n'étoit plus question d'aucune nouvelle formule : ils se plaignirent hautement de la duplicité des ariens. et declarerent qu'ils n'etoient pas venus pour apprendre ce qu'ils devoient croire, mais pour s'opposer à ceux qui combattoient la verite et qui introduisoient des nouveautés dans la fei; qu'il falloit condamner la doctrine d'Arius, et recevoir clairement la foi de Nicée. On déclara que la profession présentée par Ursace et Valens étoit entièrement contraire à la foi de l'Eglise, qu'on ne pouvoit l'approuver. On confirma ce qui avoit eté fait à Nicée. et on déclara qu'on ne devoit y ajouter quoi que ce fût. Valens et ceux de sa faction ne voulurent jamais acquiescer à cette résolution du concile; ainsi le concile les condamna comme des fourbes et des héretiques, et les déposa de vive voix. Trois cent vingt évêques souscrivirent à ce décret; la doctrine d'Arius fut anathematisée, ainsi que les crreurs de Photin et de Sabellins. Jusques-là la foi catholique étoit triomphante dans le concile de Rimini. Les Pères du concile écrivirent en même temps une lettre à Constance, dans laquelle ils temoignent qu'ils n'avoient rien trouvé de plus propre pour assurer la foi, que de s'attacher an symbole de Nicée , dont ils font un grand cloge, sans y ajouter ni en diminuer quoi que ce soit: ils ajoutent que tous les efforts que Valens et les autres avoient faits, n'avoient servi qu'à faire connoître les mauvais desseins etl'impiété de ces personnes, et qu'ils avoient été contraints de les séparer de leur communion.

Les ariens de leur côté avoient déjà envoyé à Constance des députés les mots d'ousia et d'homoousios, ... fins et rusés qui prévincent l'esprit de ce prince contre le concile, en lui consubstantiel : car Ursace et Vamontrant la formule qu'en y avoit lens, avec les autres ariens, disoient rejetée : ce que l'empereur trouva seulement, que le Fils étoit sembla-

mauvais. Ainsi lorsque les députés du concilefurentarrivés à Constantinople, on refusa de les admettre à l'audience de Constance, et on les traîna en longueur sous divers prétextes sans leur faire aucune réponse ; cependant Constance écrivit aux Peres de Rimini, qu'il vouloit finir les affaires de l'état, avant d'achever celles de l'Eglise ; il affecta des longueurs sans fin, dans l'espérance que tous ces évêques ennuyés de demeurer silong-temps à Rimini, separés de leurs églises, céderoient à sa volonté et se verroient contraints d'abandonner les termes de substance et de consubstantiel.

D'un autre côté les ariens, avant fait venir malgré eux à Nicée, dans la Thrace, les dix députés du concile, ctles avant intimidés par les menaces et affoil lis par les violences qu'ils leur firent, les obligèrent à l'abolition des mots de substance et de consubstantiel, età recevoirune confession conforme à celle qui avoit été faite à Sirmium, deux ans auparavant : elle disoit que le Fils etoit semblable au Père selon les Ecritures, sans ajouter autre chose : elle rejetoit le mot de substance comme nouvellement introduit, et celui d'une scule hypostase, ( c'est-à-dire, substance) en la personne du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et disoit anathème à tout ce qui étoit contraire à la doctrine exprimée dans la formule. Enfin ils les engagèrent à faire un acte de réunion avec les ariens, et à laisser tout ce qui avoit été fait à Rimini

Cependant l'empereur manda au préfet Taurus, de ne point sonffrir que le concile se séparât jusqu'à ce que tous les évêques eussent souscrit cette formule de Nicée. Il enjoignit aux évêques de supprimer c'est-à-dire, de substance, et de

ble en substance, au lieu que les Occidentaux, c'est-à-dire les vrais catholiques, le reconnoissoient de même substance; par la les ariens tâchoient de persuader aux catholiques, mais par une veritable tromperie, que la suppression du mot de substance reuniroit l'Eglise, sous pretexte qu'il ne se trouvoit point dans l'Ecriture, et qu'il scandalisoit les simples par sa nouveauté.

Comme le prefet Taurus avoit ordre de ne point laisser sortir les evêques de Rimini, qu'ils n'eussent tous signé cette confession de foi, appelee formule de Nice ou de Rimini, la plupart d'entr'eux, vaincus par foiblesse ou par ennui, cédèrent à la violence et souscrivirent cette formule : le nombre de ceux qui refuserent constamment se trouva réduit à vingt. Parmi ceux-ci, saint Phebade, evêque d'Agen, et saint Servais de Tongres, se montrèrent les plus fermes, mais ils ne purent se dégager des pieges que leur tendirent Ursace et Valens. Ceux-ci leur exposèrent qu'on ne pouvoit sans crime rejeter une proposition de foi très-catholique, produite, disoient-ils, (mais faussement), par les évêques d'Orient; que si la formule dont il s'agissoit ne leur paroissoit pas assez claire, ils pouvoient ajouter ce qu'ils voudroient. Les catholiques, à qui il tardoit de se tirer de cette affaire par quelque moyen que ce fût, accepterent cette proposition avec joie. On produisit bientôt des professions de foi, dressées par Phebade et Servais: elles portoient la condamnation d'Arius et déclaroient le Fils egal à son Père, sans commencement et sans aucun temps; mais lorsqu'on les dressoit, comme pour y contribuer de sapart, dit qu'il falloit mettre que le Fils n'est pas une créature comme les antres créatures; or cette proposition, sous prétexte de distinguer le f Fils d'avec les créatures, en faisoit !

nne véritable créature relevée seulement au-dessus-des autres : on ne s'en aperçut pas néanmonis pour lors Ces prelats, dit M. de Tillemont, qui avoient la simplicité de la colombe, mais non l'adresse du serpent, crurent avec trop de facilité et ne reconnurent pas le piege qu'on leur dressoit : ils souscrivirent ainsi par surprise une formule qui renfermoit le venin de l'herésie arienne. 1.º en ce qu'elle ne disoit pas ce qu'il etoit alors essentiel de dire : 2.º en ce qu'elle condamnoit tout re qui lui étoit contraire, et par conséquent la doctrine catholique, et ils s'en retournerent chez eux, ne s'apercevant pas qu'ils avoient été trompés.

On croit que la dernière action de ce concile, dont les commencements etoient si beaux, fut la nomination des deputés que l'on envoya à Constance, Ursace et Valens en furent les chefs. Cenx-ci et les compagnons de leur malice ne tardèrent pas à publier leur victoire, et à se vanter qu'ils n'avoient pas dit que le Fils ne fût pas créature, mais qu'il n'étoit pas semblable aux autres créatures. Bien plus, ils expliquoient en des sens herctiques les paroles catholiques dont ils s'étoient servis à Rimini, pour tromper les autres.

Cependant, cette formule fut cnvoyée après le concile de Rimini dans l'empire, principalement en Orient, avec ordre d'exiler tous cenx qui ne vouloient pas y sonscrire : ainsi le plus grand nombre signèrent, les uns plus tôt, les autres plus tard, soit par crainte, soit par interêt, soit par ignorance. Ursace et Valens, chefs de la faction arienne avoient ordre de chasser les évêques qui refusoient de signer cette formule et d'en mettre d'autres à leur place; et comme la persécution fut générale , le nombre de cenx qui souscrivirent fut trèsgrand.

Tout l'univers génit de cette sur-

prise, et s'étonna d'être devenu arien, selon la celebre expression de saint Jérôme, qu'il ne fant pasnéanmoins prendre dans une rigneur littérale, puisqu'enfin les évêques qui ne se trouvèrent pas au concile de Rimini ne souscrivirent pas la formule : et rejetèrent ce concile lorsqu'ils enfurent instruits. C'est cette fin si deplorable qui a rendu le nom du concile de Rimini si odieux à toute l'Eglise, et qui l'a fait mettre par saint Athanase an nombre des conciles ariens. Saint Ambroise l'avoit en horreur.

Mais tous les autres évêques qui n'étoient pas à Rimini détestèrent ce concile, et la plupart de ceux qui étoient tombés dans des piéges des ariens, reconnurent bientôt la grandeur de leur faute, quand ils en virent les suites funestes. On les vit accourir aux pieds des saints confesseurs, protester par le corps du Seigneur, et par tout ce qu'il y a de sacré dans l'Eglise, qu'ils étoient toujours demeurés dans la pureté de la foi; qu'ils n'avoient manqué que de prudence, pour découvrir la duplicité des autres, et qu'ils étoient prêts à condamner et leur propre signature et tous les blasphèmes des ariens. Ceux de France avouèrent presque tous leur erreur, comme on voit par un concile de Paris, où ils confessent que leur simplicité a été abusée par la fourberie de ceux qui leur ont fait supprimer le mot de substance. Saint l concile de Rimini fut cassé par tout le monde. Le pape Libère, dans l'historien Socrate, assure à tout l'Orient, que ceux qui avoient été ou trompés ou surmontés à Rimini, étoient depuis rentrés presque tous en eux-mêmes, qu'ils avoient anathématisé la profession de foi de ce concile, et avoient souscrit le symbole de Nicée.

plupart des évêques de l'Occident, soixante évêques, parmi lesquels il y

il est constant qu'il y en ent plusieurs qui furent exempts de cette surprise L'histoire remarque particulièrement le pape Libère, dont le concile de Rimini auroit dû attendre le sentiment plus que d'aucun autre, Vincent de Capoue, Grégoire, évêque d'Elvire en Andalousie, et plusieurs autres. Cela n'empêcha pas que les ariens ne causassent une horrible confusion dans l'Eglise et dans l'état, par la persécution qu'ils allumèrent, en voulant obliger les évêques à signer la formule de Rimini, et en persécutant tons les orthodoxes qui vouloient garder fidèlement le dépôt de foi. Athan. de Sin. p. 874. Ambr. de fid. l. 3. c. 7. p. 159. Hier in Lucif. c. 7. p. 143. Hil. in Aux. p. 122. Socr. l. 4. c. 12. p. 223. Theod. l. II. c. 17. p. 618. Till. Fl.

ROME (C. de) Romanum, l'an 196, convoqué pour decider que la Pâque devoit être celebrée le dimanche après le 14 de la lune. La même année, il se tint divers conciles sur le même sujet parmi lesquels on compte ceux de Cesarée en Palestine, de Pont en Asie, de Corinthe, d'Osrhoenne et de Lyon.

ROME (C. de) l'an 17 ou environ. Le pape Victor y voulut excommunier les Asiatiques quartodécimains; mais Polycrate, evêque d'Ephèse, ainsi que les Asiatiques, ne firent pas grand compte de ces menaces. Plusieurs autres evêques, et, en particulier, le celèbre saint Hilaire dit généralement, que le Irenée de Lyon, écrivirent à ce sujet à Victor pour le porter à conserver la paix. Il semble néanmoins, dit M. de Fleury, que cette observance, étant devenue dangereuse, ne devoit plus être tolérée. Quoi qu'il en soit, elle dura quelques siècles en Asie et en Orient.

ROME (C. de) l'an 251, sur les tombés, tenu par le pape saint Corneille. Ce concile fut fort nom-Cependant, malgré la chute de la breux : il s'y trouva environ cent avoit un grand nombre de confes-fanels etoit Donat, évêque des Casesseurs de la foi. On y vit aussi une grande quantité de prêtres et de diacres. On y decida qu'il etoit permis de donner la paix aux tombés, parce qu'il falloit secourir les pecheurs et les guérir par les remèdes de la pénitence. Saint Corneille embrassa le sentiment des évêques d'Afrique. qui alloit à admettre les tombes à la communion après une longue penitence, et même avant la fin de la pénitence, s'ils etoient en danger de mourir. Le même concile conclut que l'on devoit regarder comme ennemis de l'Eglise, Novatien et les autres schismatiques qui suivoient son sentiment inhumain: savoir, que ceux qui avoient abandonné la foi, dans la persécution, ne sauroient plus espérer de salut, quelque pénitence qu'ils pussent faire. Et les évêques, voyant qu'ils ne pouvoient vaincre l'opiniâtreté de Novatien et de ses adherents, et l'obliger de renoncer à une opinion qu'ils s'efforcoient d'établir avec une chaleur qui dégénéroit en passion, les retrancherent du corps de l'Eglise. On confirma, dans ce concile, les canons pénitentiaux du premier concile de Carthage. Au reste, dans le mois de novembre de la même année, les confesseurs schismatiques ayant renoncé au schisme de Novatien, furent recus à la communion de l'Eglise par le même pape et par cinq autres évêques, au grand contentement de tous les fidèles. Crpr. Ep. 52. p. 96. Theod. h. l. III. c. 5. p. 22Q.

ROME (C. de) l'an 513, 2 octobre, sur le schisme des donatistes. à l'affaire de Cecilien. Il fut convoque par l'ordre de l'empereur Constantin, et tenu dans le palais de l'impératrice Fausta, nommé la maison de Latran. Le pape Miltiade y présida à la tête de dix-neuf évêques. Cécilien, évêque de Carthage, y tint le rang de partie : ses accusa-

Noires en Numidie, regardé comme le premier auteur du schisme des donatistes. Celui-ci fut convaincu d'avoir fait schisme à Carthage, lorsque Cecilien n'etoit encore que diacre, d'avoir rebaptisé, d'avoir imposé de nouveau les mains à des evêques tombés dans la persecution, d'avoir soustrait les temoins et les accusateurs de ces faits. Donat convint de ces accusations, se retira du concile et n'y parut plus; ainsi les accusateurs de Cécilien avouèrent qu'ils n'avoient rien à dire contre lui, et les schismatiques n'alleguerent que de vaines raisons, et les cris de la populace qui suivoit le parti de Majorin.

Dans la deuxième séance, on examina les accusations contre Cécilien, et on ne trouva rien qui en prouvât la vérité. On v examina le conciletenu à Carthagepar soixantedix évêques qui avoient condamné Cécilien, mais on n'v eut point d'égard, parce que Cécilien y avoit été condamné absent, et il s'excusoit de ne s'y être pas trouvé, parce qu'il craignoit la violence de ses adversaires.

Dans la troisième séance, Cécilien, sur les avis du pape Miltiade et des autres évêques, fut declaré innocent, et son ordination fut approuvée. Donat des Cases-Noires fut condamné comme auteur de tout le mal, mais le concile ne crut pas devoir séparer de sa communion les évêques qui avoient condamné Cécilien, ni ceux qui avoient été envoyes pour l'accuser. Saint Augustin rapporte en substance leur avis. Quand, dit-il, le bienheureux Miltiade vint à prononcer la sentence definitive, combien y fit-il paroître de douceur, de sagesse et d'amour pour la paix? il n'eut garde de rompre la communion avec ses collegues, puisqu'on n'avoit rien prouvé contr'eux; et à l'égard des accuteurs y comparurent, à la tête des- sateurs de Cécilien, se contentant de charger Donat, qu'il avoit reconnu pour auteur de tout le mal, il laissa les autres en état de rentrer dans la paix et dans l'union de l'Eglise, s'ils eussent voulu. O l'excellent homme! s'écrie saint Augustin, parlant de Miltiade dont on suivit l'avis; ô le vrai enfant de la paix! ô le vrai pèrede tout le peuvle chrétien!

En effet le concile leur laissa le choix de demeurer dans leurs sièges, quoiqu'ordonnés par Majorin hors de l'Église : ainsi on régla que, dans tous les lieux où il se trouveroit deux evêques, l'un ordonné par Cécilien l'autre par Majorin, celui qui auroit été ordonné le premier seroit maintenu, et qu'on pourvoiroit l'autre d'une autre église. On voit, dans le jugement de ce concile, dit M. de Fleury, un exemple remarquable de dispense, contre la rigueur des règles pour le bien de la paix. Les évêques envoyèrent les actes de ce concile à Constantin, et protestèrent qu'ils avoient prononcé selon que la justice le demandoit. Aug. Ep.

162. p. 279. Till. RÓMÉ (C. de) l'an 341, sous le pape Jules, à la tête de cinquante evêques, et tenu pour juger la cause de saint Athanase et des autres qui etoient venus se plaindre des eusébiens. M. de Tillemont croit qu'il faut mettre de ce nombre Osius de Cordoue, et Vincent de Capoue. En effet, beaucoup d'évêques étoient venus à Rome demander justice au concile des violences de ces hérétiques. Le pape Jules avoit sommé ces derniers, par une lettre, de justifier les accusations qu'ils avoient formées contre saint Athanase, et de répondre à celles que Marcel d'Ancyre avoit formées contr'eux. Mais les eusébiens ne jugèrent pas à propos de se rendre au concile : ce qui les rendit suspects. Les évêques eurent beaucoup d'égard à la lettre du concile d'Alexandrie, tenn deux ans auparavant : c'étoient les évêques

d'Egypte, au nombre de cent, qui l'avoient écrite pour la justification de saint Athanase. Elle fut jugée d'un grand poids, étant jointe aux témoignages que divers autres evêques rendoient à l'innocence du saint Arsène, etant encore vivant, faisoit voir la fausseté d'une des principales accusations. La nullité de l'information de la Maréote ctoit manifeste par la pièce même, et saint Athanase fit voir, par les lettres d'Iskiras, quelle étoit la cabale que l'on avoit formée contre lui. Bien plus, les evêques représentèrent les violences inouïes des eusebiens, exercées à l'occasion de l'intrusion de Grégoire. On trouva toute cette procedure du concile de Tyrinjuste et irregulière : on déclara saint Athanase innocent, et on le confirma dans la communion de l'Eglise, comme évêque legitime. On examina la cause de Marcel d'Ancyre, et la profession de foi qu'il avoit faite, dans sa lettre au pape : le coneile en fut satisfait, et le déclara mal condamné et mal déposé. Le pape Jules ecrivit aux Orientaux une très-belle lettre fort étendue, dans laquelle il-les exhorte à changer de conduite. Athan. Apolog. p. 744. Tom. 1711. C. p. 493.

ROME (C. de) l'an 349, contre Photin. Ce fut dans ce concile qu'Ursace et Valens rétractèrent, en présence du pape Jules, ce qu'ils avoient dit contre saint Athanase, et lui écrivirent des lettres de communion.

ROME (C. de) l'an 352, sous le pape Libère, pour saint Athanase, accusé par les Orientaux, et soutenu par un plus grand nombre d'Egyptiens. Le pape y lut la lettre que les Orientaux lui avoient écrite contre ce saint, et celle d'environ soixante et quinze évêques d'Egypte en sa faveur. Le concile jugea qu'il étoit contre la loi de consentir aux Orientaux. Tom. XI. Conc. p. 745.

ROME (C. de) l'an 368 ou 369, assemble par le pape Damase, et composé de beaucoup d'évêques. Ce

Dape s'y appliqua surtout à relever ceux qui étoient tombés dans l'arianisme, et à faire connoître quels étoient les auteurs et les chefs de cette heresie. On confirma la foi de Nicee : on declara nul tout ce qui s'etoit fait de contraire à Rimini. Ursace et Valens y furentexcommunies avecceux qui snivoient leurs sentiments.

On n'v parlapoint d'Auxence, qui avoit usurpe le siege de Milan sur saint Denis. Ce concile ecrivit une lettre à tous les prelats d'Egypte; et ceuxci, avant à leur tête saint Athanase, ecrivirent à Damase pour le remercier d'avoir sauvé l'unité de l'Eglise catholique en condamnant Ursace et Valens; mais ils temoignèrent être surpris de ce qu'on n'avoit pas encore déposé et chassé de l'église Auxence. Le même concile écrivit aux evêques d'Afrique pour les conjurer de conserver l'unité episcopale, et de ne se point laisser aller à ceux qui soutenoient le concile de Rimini, au prejudice de celui de Nicee, sous pretexte du terme de consubstantiel. Sozom. II. c. 23. Bar. 369. § 36.

ROME (C. de) l'an 372, sous le même pape. Quatre-vingt-treize evêques y excommunièrent Auxence de Milan, et ils y traiterent de la consubstantialité du Saint-Esprit.

Tom. II. C.p. 892.

ROME (C. de) l'an 374, sous le même pape, tenu contre les apollinaristes, dont le chef étoit Apollinaire, évêque de Laodicée en Syrie Les apollinaristes pretendoient de même que les ariens, que Jésus-Christ avoit eu seulement une chair humaine, et non point une ame, et que la divinité lui en tenoit lieu. Ensuite, distinguant l'ame qui nous fait vivre, de l'intelligence par laquelle nous raisonnons, ils n'accordoient à Jésus-Christ que cette ame animale, car ils n'osoient, disoientils, le reconnoître homme parfait comme nous sommes, parce que 1.º il cût aussi ete pecheur ; 2.º que

pas faire une scule: 3.º parce que la divinité n'eût ete qu'une partie d'un tout, et qu'ainsi il auroit fallu reconnoître deux Fils et deux Christs.

C'est sur ces pensées de l'esprit humain et ces inconvenients imaginaires, lesquels ne se rencontroient pas moins dans leur opinion, qu'ils fondoient leur nouveau dogme, sans se mettre en peine s'ils abandonnoient la foi ancienne et la tradition que l'Eglise a reçue des apôtres, contre laquelle il ne faut point écouter nos raisonnements. Ils ne considéroient pas que l'homme ne peut prétendre, sans une étrange temérité, de decider par ses foibles lumières, ce qui est au-dessus de notre raison et de notre intelligence, car enfin, s'il étoit vrai que Jésus-Christ ne se fût pas uni à ce qu'il y a de plus considerable en nous, cette opinion nous ôtoit toute espérance de salut, et elle rendoit la Divinité passible.

Mais les erreurs des apollinaristes allerent encore plus loin dans la suite: car, comme ils ne vouloient pas reconnoître deux substances et deux natures en Jésus-Christ, l'une divinectl'antrehumaine, ils soutinrent qu'il avoit une seule nature mixte et composée de la divine et de l'humaine, et ils disoient que sa chair etoit consubstantielle à sa divinité; qu'une partie du Verbe avoit été changee en chair et en os, en un mot, en un corpseten une nature toute différente de la sienne; que ce n'avoit pas été un corps comme le nôtre; qu'il en avoit seulement la forme et l'apparence exterieure, mais qu'il étoit coéternel à la nature divine , formé de la substance même de la Sagesse eternelle, et de celle du Verhe changée en un corps passible; qu'ainsi c'étoit la divinité du Fils consubstantiel au Père, qui avoit été circoncise et attachée à la croix, et non un corps terrestre comme le nôtre Ils inféroient de là, que la substance de son corps n'étoit pas deux choses parfaites n'en penyent prise de Marie, mais avoit seulement passé par elle comme par un canal, et | stantinople, assemblé quelques mois ils lui refusoient le titre de mère de Dieu, disant que ce corps avoit été avant Marie; que Jesus-Christ l'avoit toujours eu, et qu'il étoit céleste et incréé.

Outre ces erreurs, sur le mystère de l'incarnation, ils admettoient différents degrés dans la Trinité, et disoient que le Saint-Esprit étoit grand, le Fils plus grand, et le Père très-grand : ils tenoient encore l'opinion des millénaires, et admet-

toient trois résurrections.

Toutes ces erreurs, plutôt que les personnes, furent condamnées dans ce concile. A l'égard de la personne d'Apollinaire, il ne le fut qu'après que lui et Vital eurent fait schisme, c'est-à-dire l'an 377, et lorsqu'il donna à Vital le nom d'évêque des apollinaristes dans Antioche. Cette secte y causa beaucoup de troubles et de divisions. Les questions embarrassées et obscures, que lui et ses sectateurs agitoient sur l'incarnation, embrouilloient tellement les esprits, que beaucoup doutoient absolument de ce grand mystère: d'autres se perdoient dans les difficultés où ils se jetoient, cherchant de nouveaux termes, dont l'unique fruit étoit des disputes sans fin, et peu s'en tenoient à la simple et ancienne doctrine de l'Eglise.

Saint Basile ecrivit plusieurs lettres sur cette hérésie, contre laquelle il s'éleva fortement. Ce fut sur ces lettres que le pape Damase convoqua un concile à Rome, l'an 378, avec Pierre d'Alexandrie. Ils y condamnèrent les sentiments d'Apollinaire, et ils déclarèrent que Jésus-Christ étoit vrai homme aussi bien que vrai Dieu, et que quiconque diroit qu'il mangue quelque chose, soit à sa divinité, soit à son humanité, devoit être jugé ennemi de l'Eglise; et on déposa Apollinaire. Cette même hérésie fut condamnée au concile d'Antioche de l'an 379,

après, confirma la sentence du concile de Rome , contre Apollinaire et ses sectateurs. Apollinaire persista dans son erreur impie, et mournt dans un âge avance, sous le règne de Theodose. Selon le temoignage des auteurs ecclesiastiques contemporains, il avoit reçu destalents extraordinaires de la nature, et de grands dons de la grace. Il avoit combattu, avec beaucoup de courage et de gloire, pour la vraie foi, contre ceux qui en étoient les ennemis, car Julien l'apostat avant defendu aux chrétiens l'étude des auteurs païens, les deux Apollinaires , père et fils, s'efforcèrent, dit Socrate, de suppléer au defaut de ces auteurs par les ou-

vrages qu'ils composèrent.

Le père mit en vers héroïques, les livres de Moise, et les histoires de l'ancien Testament ; et le fils des dialogues à l'imitation de Platon, où il renferma l'Evangile et les préceptes des apôtres. Mais, dit M. de Tillemont, parce qu'il mit sa confiance en sa propre sagesse, parce qu'il voulut resoudre des difficultés que la foiblesse humaine ne peut éclaircir, parce qu'il se laissa aller à la demangeaison d'une curiosité profane, parce qu'il voulut trouver des routes nouvelles dans la pureté et la simplicité de la foi, tous les avantages qu'il avoit lui devinrent inutiles, et il mérita d'être regardé de toute l'Eglise, comme un schismatique et un hérétique. Sozom. VI. c. 25. tom. II. c. p. 896. epiph. 77. c. 1. p. 995. Till.

ROME. (C. de) l'an 376 en faveur du pape Damase et contre l'antipape Ursin. Ce concile fut composé d'un grand nombre d'évêques, qui écrivirent une grande lettre aux deux empereurs Gratienet Valenti-

nien. Tom. II. c. p. 1001.

ROME (C. de) l'an 382. Ce concile avoit été indiqué au concile d'Aquilée, de l'an 381, pour être un et le concile œcuménique de Con-| concile œcuménique. Il fut composé du pape Damase, de saint Ambroise, l de deux illustres metropolitains de l'Orient, savoir, saint Epiphane, metropolitain de Salamine on Cypre, ct de Paulin que les Occidentaux reconnoissoientévêque d'Antioche; 2.º de cinq évêques de l'Occident, sans ceux que nous ne savons pas, et de trois deputés des Orientaux. Ce concile fut très-nombreux. Nous n'avons aucune connoissance de ce qui s'y passa : on conjecture seulement que la communion y fut confirmée avec Paulin, et qu'on v résolut de ne point communiquer avec Flavien ni avec Diodore de Tarse , et Acace de Béree, qui étoient les auteurs de son election. Sozom. t.

VII. c. 11. p. 717. ROME (C. de ) l'an 386, sous le pape Sirice. Quatre-vingts évêques y assisterent : ils y firent une lettre en faveur de ceux qui n'avoient pu venir au concile : elle ne porte à la verité que le nom de Sirice : elle est composee de plusieurs canons. Il y est defendu, entr'autres choses, d'admettre dans le clergé celui qui, après la rémission de ses péchés, c'est-à-dire, le baptême, aura porte l'epee de la milice du siècle, c'est-àdire, aura eu quelque charge à la cour ou dans les armées. La continence des prêtres et des diacres est particulièrement recommandée, parce qu'ils sont obligés de servir tous les jours au ministère de Dieu. Tom. 11. conc. p. 1028.

ROME. (C.de) l'an 390, sous le même pape, contre Jovinien qui enseignoit que ceux qui ont reçu le baptême avec foi ne pouvoient être vaincus par le demon; que les vierges n'ont pas plus de merite que les veuves : il nioit que la sainte Vierge fût demeurée vierge, après avoir mis Jesus-Christ au monde. Id. p. 1024.

ROME (C. de) l'an 430, 11 août, assemblé par le pape Celestin contre Nestorius : on ne sait point

posoient; mais on voit que leurs décrets passèrent pour les décrets de tout l'Occident. On y lut et on y examina les homelies et les lettres que Nestorius avoit envoyees à Rome : et à cette lecture, tous les evêques s'écrièrent qu'il étoit auteur d'une heresie dangereuse. Au contraire, on approuva fort les deux lettres de saint Cyrille, et on les déclara orthodoxes. Le pape fit voir, dans un discours étendu, que la vierge etoit veritablement Mère de Dieu, par les passages des Pères, entr'autres de saint Hilaire et du pape Damase. Le concile déclara que ceux qui ne suivoient pascette foi , seroient déposes du ministere.

Le pape dicta les décrets du concile, et il ecrivit à Nestorius et à saint Cyrille. Il y est dit que les deux lettres écrites par saint Cyrille à Nestorius lui tiendroient lieu de deux monitions; que la lettre que l**e** pape lni ecrivoit seroit la troisieme, et que si dans dix jours après que cette lettre lui aura eté signifiée, il ne déclare pas clairement, et sans équivoque, qu'il reçoit la croyance enseignee par les églises de Rome et d'Alexandrie et par toute l'Eglise catholique, et s'il ne condamne pas la nouveauté criminelle par laquelle il sépare ce que l'Ecriture nous anprend être parfaitement uni , il sera des lors sépare de la communion de l'Eglise , et privé de tout le pouvoir qui appartient à la dignité du sacerdoce; qu'il faut qu'il condamne ce qu'il a cru jusqu'alors, et qu'il enseigne ce qu'il voit être enseigné par saint Cyrille; que ceux qui l'ont suivi dans son erreur, seront obligés d'y renoncer par écrit, s'ils ne veulent être séparés de la communion; et que si après avoir condamne ses erreurs, il ne donne une preuve de son entière correction. en rappelant à l'Eglise toutes les personnes qu'il avoit privées de la communion, il en sera lui-même chasse. quels étoient les évêques qui le com- Le pape ordonne encore que saint

Cyrille agira en cette affaire au nom l du saint Siege et avec son autorité, pour notifier cette sentence à Nestorius et à tous les autres, pour la faire exécuter avec toute la severite necessaire, et pourvoir prompte-ment aux besoins de l'Eglise de Constantinople, si Nestorius refuse de se soumettre aux conditions qu'on Ini propose, c'est-à-dire, pour faire elire un autre evêque. Le pape manda aux evêques la resolution du concile par diverses lettres qui nous restent encore. C. T. III. p. 349.

ROME ( C. de ) l'an 431 tenn à l'occasion de la lettre de l'empereur Théodose, pour la convocation du

concile general d'Ephèse.

ROME (C. de ) l'an 433, tenu par le pape Sixte, pour l'anniversaire de son elévation : il y recut la nouvelle de la paix entre saint Cv-

rille et les Orientaux.

ROME (C. de) l'an 445, sous saint Leon. On v retablit Celidonius : il avoit eté déposé an concile de Besançon; et on y retrancha saint Hilaire de la communion du saint Siege: on lui defendit d'entreprendre sur les droits d'autrui

Arles , 442.

ROME (C. de) 449, octobre, composé d'un assez grand nombre d'évêques pour représenter tout l'Occident : on y condamna tout ce qui s'étoit fait la même année au brigandage d'Ephèse. On y écrivit plusieurs lettres au nom de saint Léon et du concile. Dans celle à l'empereur Théodose, le pape se plaint de la violence de Dioscore et de l'irrégularité du concile d'Ephèse. On a, dit cette lettre, rejeté les uns et introduit les autres qui ont livre leurs mains captives pour faire au gré de Dioscore ces sous criptions impies, impiis subscriptionibus captivas manus dederunt: sachant qu'ils perdroient leur dignité s'ils n'obeissoient. Nos légats y ont résisté constamment, parce qu'en effet tout le mystère de

n'efface pas ce crime qui surpasse tous les sacriléges : ensuite il prie l'empereur, attendu la réclamation de plusieurs evêques, surtout celle de l'evêque Flavien, à la disposition des canons de Nicce, d'ordonner la celebration d'un concile général en Italie pour ôter tous les doutes sur la foi. Ep. Leon. 16. al. 4. c. ult.

ROME ( C. de ) l'an 450 , juin , sons saint Leon, assiste d'un grand nombre d'évêgues d'Italie. Ce saint pape s'étant mis à leur tête, alla trouver l'empereur Valentinien qui étoit à l'eglise, avec l'impératrice Placidie sa mère, et Eudoxie sa femme : il les pria avec larmes et les conjura par l'apôtre à qui ils venoient rendre leurs respects; par leur propre salut et celui de Théodose, de vouloir écrire à ce prince, pour l'engager à faire réparer tout ce qui s'etoit fait contre l'ordre à Ephèse, et de faire assembler un concile general: que c'etoit le véritable remède aux maux de l'Eglise, et qu'il étoit nécessaire, surtout à cause de l'appel de Flavien. Saint Léon obtint la grâce qu'il demandoit.

ROME ( C. de ) l'an 458, tenn par le même pape, pour résoudre différentes difficultés que les ravages des Huns avoient fait naître.

ROME (C. de) l'an 462, novembre , par le même pape , en faveur d'Hermès, qui s'étoit emparé de l'église de Narbonne. On y decida que, pour le bien de la paix, Hermès demeureroit évêque de Narbonue, mais à condition qu'il n'auroit point le pouvoir d'ordonner les évêques. et ce pouvoir fut transferé à Constantius, évêque d'Usez, comme le plus ancien de la province, mais qu'après la mort d'Hermes, le droit des ordinations reviendroit à l'évêque de Narbonne: il y est dit encore que les évêques des Gaules tiendront tous les ans un concile des provinces, et qu'ils ne sortiront point de la leur, sans avoir des lettres de la foi chrétienne est détruit, si on leur métropolitain, et en cas de refus de l'évêque d'Arles, T. II. C. 1

p 1040.

ROME (C. de) l'an 465, novembre, compose des evêques qui étoient venus celebrer la fête de l'ordination du pape saint Hilaire ou Hilarus. On en compte quarante-huit, dont deux étoient des Gaules, savoir, Ingénnus d'Embrun, et Saturnus d'Avignon: tout le reste étoit du vicariat de Rome. Après que les évêques et les prêtres eurent pris place, les diacres demeurèrent debout. Saint Hilaire exposa que sa qualité de premier évêque l'obligeoit à prendre plus de soin de la discipline de l'Eglise qu'aucun autre, sans quoi il eût été, dit-il, d'autant plus coupable que sa dignité étoit plus grande: il dit ensuite qu'il falloit prendre garde à ne point elever aux ordres sacrés tous ceux qui auroient eté mariés à d'autres qu'à des vierges, ou qui l'anroient eté deux fois, ou qui ne savoient pas les lettres, ou à qui on avoit coupé quelque membre, ou qui avoient été dans la pénitence publique. Il parla ensuite de l'affaire d'Irenée, qui avoit passé d'un siège à un autre. Nondinaire, evêque de Barcelone, avoit désiré en mourant qu'il fût son successeur: saint Hilaire se déclara fortement contre cette translation : les évêques s'écrièrent aussi qu'il ne falloit point souffrir qu'on violat l'ordre de l'Eglise, et qu'il falloit maintenir la discipline et les décrets du saint Siége. Cependant ces sortes de prières, ou de désignations de successeur étoient fort ordinaires aux plus grands saints, dit M. de Tillemont : il est vrai, ajoute-t-il, que par la crainte de l'abus les papes s'y sont toujours opposés. Ainsi l'abus que quelquesuns en ont fait, ne peut pas faire condamner ceux qui s'en sont servis par des vues légitimes et saintes. Quoi qu'il en soit, le pape envoya aux évêques d'Espagne, qui lui avoient écrit là-dessus, les actes du concile de Rome, où la translation

d'Irénée avoit été rejetée, sur ce que Nondinaire l'avoit demandé pour son successeur dans son testament, attendo la defense si souvent, reiterce. dans les canous, de passer d'un évêché à un autre. Conc. Tom. IV. p.

1060. ROME (C. de) l'an 484, fin de juillet , tenu par le pape Felix III. II s'y trouva soixante evêques. On y condamna Acace, patriarche de Constantinople, qui avoit fait beaucoup de maux à l'Eglise par sa grande union avec les heretiques : c'est lui qui engagea l'empereur Zénon à faire l'henotique : c'etoit une espèce de formulaire dressé pour rénnir tous ceux qui étoient hors de l'Eglise, et rempli de diverses propositions que les catholiques et les hérétiques avouoient également. Elle ne contenoit pas effectivement l'hérésie d'Eutyches, mais elle ne la condamnoit pas non plus; au contraire elle la favorisoit, en ruinant l'autorité du concile de Calcédoine, et en ouvrant la porte de la communion aux eutychiens. Cette pièce causa un schisme effroyable dans l'Eglise. Quantité d'evêques furent chassés de leurs sieges pour ne l'avoir pas voulu signer. On croit que ce fut Acace lui-même qui l'avoit composée. Bien plus, il avoit embrassé la communion de Pierre Monge, trèsméchant homme , et grand persécu~ teur des orthodoxes, car il étoit eutychien : il disoit anathème au concile de Calcédoine; il s'étoit fait évêque d'Alexandrie, ordonner après la mort de Timothée Elure, par un évêque hérétique déposé de l'episcopat : étant revêtu de cette nouvelle dignité, il commit toute sorte de violences. Acace avoit encore obligé par menaces les légats du pape Vital et Misène à communigner avec Pierre Monge.

Après que le concile cut vérifié qu'Acace etoit très-coupable, il le déposa et il l'anathématisa. Il priva aussi les légats de la dignité épisco-

2**3**.

pale et de la communion des mys- | rien, que ce concile pouvoit se contères. La sentence de condamnation l ne porte en tête que le nom de Felix: elle fut néanmoins signée des soixante-septévêques; car, selon une aucienne coutume, toutes les fois qu'il se tenoit un concile en Italie, particulièrement sur la foi, les decisions, qui s'y formoient au nom de tous les evêques d'Italie, ne portoient que le nom du pape. On dressa un acte de cette condamnation, et cet acte fut une lettre adressée à Acace, dans laquelle Felix lui reproche d'avoir fait Jean evêque de Tyr, et Hymère prêtre : il passe de là à l'affaire de Pierre Monge, ensuite à la manière dont il avoit traité ses trois légats, et il conclut ainsi: « Subissez donc par cette sen-» tence le sort de ceux pour qui » vous avez une si grande inclina-» tion, et soyez déposé de la dignité » de l'episcopat, prive de la com-» munion catholique, et retranché » du nombre des fideles. Sachez que » vous n'avez plus, ni le nom ni le » pouvoir d'un évêque, et que vous » avez été dégradé par le jugement » du Saint-Esprit, et condamné par » l'autorité apostolique, sans pou-» voir jamais être delié des liens de » cet anathème » Ces dernières paroles, dit M. de Tillemont, sont extraordinaires: on peut les expliquer, en sous-entendant, à moins qu'il ne reconnût ses fautes et n'en demandât pardon.

Outre cette lettre, Felix fit un autre acte pour être affiché : il porte que la sentence du ciel a prive Acace du sacerdoce, pour avoir méprisé les deux monitions qu'on lui avoit faites, et avoir emprisonné le pape en la personne de ses legats : ainsi, ajoute Felix, si un évêque, un ecclesiastique, un moine, ou un laique communique avec lui apres cette dénonciation, qu'il soit anathème et puni par le Saint-Esprit,

Sancto Spiritu exequente.

tenter de prononcer contre Acace seul, sans rompre, comme il fit, la communion avec ceux qui demenroient dans celle d'Acace. Car ce fut là proprement ce qui causa un malheureux schisme pendant trentecing ans, et divisa l'Orient d'avec l'Occident : en effet Acace, apprenant que le pape se separoit de lni, se sépara aussi du pape, et ôta son nom des deptiques : en sorte que plusieurs saints qui florissoient alors dans l'Orient, comme saint Sabas, saint Théodose, etc., paroissoient n'avoir point de communion avec l'Eglise romaine, quoique cette même Eglise ne laisse pas anjourd'hur de les reconnoître pour saints.

Les defenseurs d'Acace ont allégué à la vérité qu'il n'avoit jamais rien dit contre la foi, mais aussi il en étoit d'autant plus coupable d'avoir reconnu la vérité et de s'être uni à ceux qui la combattoient. Tom. IV. C. p. 1060 et 1072. Till.

ROME (C. de) l'an 485, par le même pape Felix, assisté de quarante-deux évêques. Ce concile fut tenu au sujet de l'église d'Antioche, peu après l'expulsion de Calendion, et le retablissement de Pierre le Foulon. Les évêques y renouvelerent, par leurs signatures, les anathèmes dejà prononcés par le saint Siege, contre Pierre Monge, Pierre le Foulon et Acace. Le concile adressa pour cet effet une lettre aux prêtres et abbés de Constantinople , par laquelle il déclare que cette condamnation a été résolue par tout le concile précédent; il envoie la sentence qui avoit été rendue contre Acace, demandant qu'elle soit executée avec courage, et il la confirme par un nouvel anathème. Le concile fit dans cette lettre quelque déclaration de sa foi, pour montrer qu'il suivoit les dogmes du concile de Nicée, du premier d'Ephèse et de celui de Calcédoine, mais cet endroit est Il semble, ajoute le même histo- perdu. Il la finit en gémissant de ce

357

qu'Acace, au lieu de s'humilier, fai- | qui y sont propres, de peur que si soit encore de plus grands crimes qu'anparavant, comme on le voyoit par ce qui venoit de se passer à An-

tioche.

On doit remarquer ici que l'Eglise se trouvoit alors dechiree par un schisme deplorable. L'Occident ne vouloit point avoir de communion avec l'Orient à moins qu'on n'anathematisât, non-seulement Nestorius, Eutychès et Dioscore, mais aussi Monge et Acace. Dans 'Orient, on voyoit l'Egypte et la Libye faire un corps de communion à part avec Pallade d'Antioche; et le reste de l'Orient en faisoit un autre. Voilà l'état où les intrigues d'Acace et la légèreté de l'empereur Zenon avoient reduit l'Eglise. Tom.

IV. Conc. p. 1127.

ROME (C. de) l'an 487, au mois de mars, sous le pape Felix, tenu dans la basilique de Constantin, pour la réconciliation de ceux qui étoient tombés en Afrique dans la cruelle persecution d'Huneric roi des Vandales. Quarante - quatre évêques s'y trouverent, assistes de soixante et seize prêtres. Le pape y proposa d'abord le sujet de son affliction; mais on ne voit point ce qui fut résolu dans ce concile, et la suite des actes ne porte autre chose qu'une lettre du pape à tous les évêques. Cette lettre, qui est un monument précieux de l'antiquité sur la penitence, nous fait comprendre que l'Eglise romaine conservoit encore toute la rigueur de l'ancienne discipline, et qu'elle étoit persuadée qu'il faut traiter les pecheurs avec force et en même temps avec bonté: car, dit ce pape, lorsque nous prolongeons la satisfaction et la penitence du pécheur, nous avons la gloire et la joie de trouver son âme plus pare et mieux disposée à recevoir le pardon: il faut rompre les filets du démon, et en tirer les âmes qu'il y

on les veut fermer avant le temps, non seulement cela ne serve de rien à des personnes attaquées d'une peste mortelle, mais encore que les médecins ne se rendent aussi coupables que les malades, pour avoir traité troplégèrement un mal si pernicieux

La disposition générale que ce pape demande à tous les penitents, c'est 1.º de confesser sincerement leurs fautes, et d'être persuades que celui qui trompe se trompe lui-même, parce que la facilité des hommes n'affoiblit en aucune manière la justice du tribunalsuprême; 2.º d'être humilies, de se pleurer sincèrement eux-mêmes, de renoncer à toute delicatesse pour embrasser les jeûnes, les gemissements et les autres pratiques salutaires de pénitence

qu'on leur prescrira.

Il descend ensuite dans le détail : il ordonne que les evêques, les prêtres et les diacres qui auront consenti à être rebaptises , ou volontairement, ou même par la violence des tourments, demeureront soumis à la penitence jusqu'à la mort, prives de la grâce de prier avec les fidèles, et même avec les cathécumenes : il leur accorde seulement la communion laïque à la mort. A l'égard des autres ecclesiastiques, les moines, les vierges, les seculiers qui, etant tombés sans y être contraints, seront touches d'un veritable désir de se relever , il ordonne qu'ils passeront trois ans dans le rang des cathécumènes, et sept dans celui des pénitents; qu'ils s'humilieront sons la main des prêtres, sans rougir de baisser la tête devant Dieu qu'ils n'ont pas rongi de renoncer, et qu'ils seront deux ans à prier avec les laïques , sans offrir aucune oblation. Que si les mêmes personnes sont tombées par la violence des tourments, il les admet à a enfermées: mais pour cela il faut la participation du sacrement par appliquer à leurs plaies les remèdes l'imposition des mains, après une

penitence de trois ans. Il paroit soumettre à la même peine ceux que les ariens avoient baptises malgre eux; et cela paroît juste à l'egard de ceux qui ensuite etoient entrés dans la communion des ariens.

A l'egard des enfants, clercs on laïques, il ordonne qu'ils passeront quelque temps sous l'imposition des mains, et qu'on leur-rendra ensuite la communion : mais que ni eux , ni qui que ce soit baptise, ou rebaptise hors de l'Eglise catholique, ne pourra être admis à la clericature : que les catéchumènes, qui auront recu le baptême des ariens, seront trois ans avec les écontants, puis auront la permission de prier avec les autres fidèles, jusqu'à ce qu'ils recoivent la grâce de la communion. Comme la règle générale est de donner l'encharistie aux pénitents qui [ la demandent à la mort, le pape ordonne qu'on la leur accordera, et que tout prêtre pourra le faire: mais que si ces personnes reviennent après en santé, elles demeureront dans la seule communion des prières, jusqu'a ce qu'elles aient acheve le temps qui leur est prescrit pour la pénitence : en quoi il cite, comme en divers autres endroits, le concile de Nicee. T. IV. Conc. p. 1076.

ROME (C. de) l'an 495, sous le pape Gelase, compose de quarante-cing évêques, et de cinquantehuit prêtres. Misène, légat prévaricateur à Constantinople en 484, y présenta une requête, par laquelle il demandoit miséricorde, attendu sa vieillesse. Le pape ordonna qu'on le fit entrer : il se prosterna , et obtint d'être admis dans la communion et dans la dignité sacerdotale. Vital. l'autre legat, étoit mort quelque temps auparavant. Tom. IV. C. p. 1269

ROME (C. de) l'an 496, sons le mêine pape, et composé de soixante-

Ecritures : il est conforme a celui qui est recu aujourd'hui dans l'E glise catholique. Après les livres inspires, dit ce même decret, l'E-glise reçoit les quatre conciles généraux, de Nicce, de Constantinople. d'Ephèse et de Calcedoine, et après eux les conciles autorises par les Peres : ensuite les ouvrages de saint Cyprien, de saint Athanase, de saint Gregoire de Nazianze, de saint Ba-sile, de saint Cyrille d'Alexandrie, de saint Jean Chrysostôme, de saint Hilaire, de saint Ambroise, desaint Augustin, de saint Jerôme, de saint Prosper, et la lettre du pape saint Leon à Flavien. Entre les apocryphes, le décret nomme ceux de Fauste de Riez. Le pape Gelase fait ensuite la distinction de la puissance ecclesiastique et séculière, en ces termes : l'empereur n'a pas le nom de pontife, ni le pontife la dignité royale. Dieu a séparé les fonctions de l'une et de l'autre puissance, afin que les emperenrs chretiens eussent besoin des pontifes pour la vie eternelle, et que les pontifes suivissent les ordonnances des empereurs pour les choses temporelles. Tom. IV. C.

ROME (C. de) l'an 497, premier mars. L $\epsilon$  pape Symmaque, qui venoit d'être elu, assembla ce concile. Ce fut, selon ce qu'il dit luimême, pour chercher les moyens les plus puissants de retrancher les brigues des évêques, et les tumultes populaires qui arrivoient dans l'election du pape, On y fit plusieurs décrets sur cette-matière. Soixante et treize évêques et soixante-sept prêtres v souscrivirent. Tom. IV. C. p. 1312.

ROME (C. de) l'an 500, sous le même pape. On y donna, à l'autipape Laurent, l'évêché de Nocera pour faire cesser le schisme. D. M.

ROME (C. de) l'an 502, sous le même. On y abolit la loi d'Odoacre, qui portoit défense de faire dix évêques. On y fit un décret qui l'élection du pape, sans le consentecontient le catalogue des saintes ment du roi d'Italie; et on y fit quelques décrets pour empêcher faliénation des biens de l'Eglise.

ROME (C. de) l'an 503, appelé Synodus Palmaris, peut-être à cause du lieu où il firttenu. Le pape Symmaque y fut declare, par cent quinze evêques, decharge, quant aux hommes, des accusations intentees contre lui devant le roi Theodoric, et laissant le tout au jugement de Dieu. Le concile ordenna que le même pape administreroitles divins mystères, et que les fideles recevoient de lui la sainte communion. Soixante et seize souscrivirent à ce jugement. D. M.

ROME (C. de) l'an 504. On y lut, avec l'approbation du concile, l'apologie du pape Symmaque, par Ennodius. Tom. IV. C. p. 1364.

ROME (C. de) la même année, sous Symmaque, composé de quatrevingts évêques, de trente-sept prêtres et de quatre diacres. On y fit un décret contre les usurpateurs des biens de l'Eglise. Ils y furent anathématisés comme des heretiques manifestes, s'ils ne les restituoient. Ibid p. 1333.

ROME (C. de) l'an 531, 7 décembre, par le pape Boniface, assiste de quatre évêques, de quarante prêtres et de quatre diacres. Ce fut au sujet d'Etienne de Larisse, métropolitain de Thessalie, qui, ayant été deposé par Epiphane de Constantinople, en avoit appelé au pape. La decision de ce concile nous manque. Ibid. p. 1691.

ROME (C. de) l'an 534. On y approuva cette proposition: *Unus e Trinitate passus est carne*. Et les moines acémètes, qui la combattoient, furent condamnés et excommuniés.

ROME (C. de) l'an 561, février. Le pape saint Grégoire y écrivit une grande lettre synodale aux quatre patriarches, où il dit qu'il reçoit et révère les quatre conciles genéraux comme les quatre Evangiles. llajoute ici, qu'il porte le même respect au cinquième. C'est an 639.

ce qu'il avoit dejà écrit auparavant aux évêques d'Istrie, qui ne recevoient point ce dernier. Il les invitoit de venir à Rome : ce qu'ils refusérent; et ils ecrivirent, sur ce sujet, à l'empereur Maurice, qui pria saint Grégoire de laisser ces evêques en repos, jusqu'à ce que l'Italie fût plus tranquille.

ROME (C. de) l'an 595, 5 juillet, sous le pape saint Gregoire. Il y proposa six canons que vingt-deux evêques, trente-trois prêtres, assis comme les evêques, et les diacres debout, approuverent. On y absout Jean, prêtre de Calcedoine, qui avoit appele au pape de la condamnation, que Jean de Constantinople, surnomnie le jeûneur, avoit portée contre lui. Les deputes de Jean, qui suivoient cet appel, y furent deboutes. Le prêtre Marinian y fut elu évêque de Ravenne. Tom. V. C. p. 1198.

ROME (C. de) l'an Goo, octobre, sous le même pape. On y condanua un imposteur grec, nommé Andre. D. M.

ROME (C. de) l'an 601, 5 avril, sous le même. On y fit une constitution en faveur des moines, qui fut souscrite par vingt-un évêques. Idem.

ROME (C. de) l'an 606, sous le pape Boniface III, assiste de soixante-douze évêques, de trentequatre prêtres, des diacres et de tout le clerge. Il y fut defendu, sous peine d'anathème, que du vivant du pape, ou de quelqu'autre évêque, personne ne fût assez hardi pour parler de sou successeur. Id.

ROME (C. de) l'an 610, 27 février, tenu en faveur des moines, contre ceux qui prétendoient, qu'etant mortsau monde, ils ne pouvoient exercer aucun ministère ecclésiastique.

ROME (C. de) l'au 639. Le pape Séverin y condamna l'Ecthèse d'Héraclius. V. CONSTANTINOPLE, an 630. ROME (C. de) l'an 648. On croit que, dans ce concile, le pape Theodore déposa Paul de Constantinople, et qu'il y anathematisa Pirrus, dontil souscrivitla sentence, du precieux sang de Jésus-Christ, mêle avec l'enere. J. CONSTANTINOPLE, 639, et AFRIQUE, 645. D. M.

ROME (C. de) l'an 667, decembre. Le pape Vitalien y renvoya absous Jean, évêque de Lappe, qui avoit eté condamné par un con-

cile de l'ile de Crete.

ROME (C. de) l'an 679, octobre, sous le pape Agathon, à la tête de plus de cinquante évêques. On y traita de l'affaire de saint Vilfrid, qui prenoit la qualité d'évêque de Saxe. On le fit entrer : il se plaignit qu'on l'avoit depose injustement en Angleterre , et qu'on avoit ordonné trois évêques à sa place. Le concile le rétablit dans son évêché, et ordonna que ceux qui y avoient eté mis irregulierement seroient chassés, mais que les évêques, qu'il choisiroit pour lui aider, seroient ordonnés par l'archevêque, sous peine de nullité, deposition et anathème. Avant tout considéré, dirent les évêques, nous ne le trouvons convaincu canoniquement d'aucun crime qui mérite la déposition. Tom. VI.  $C \cdot p. 579.$ 

ROME (C. de) l'an 680, 27 mars, sous le même pape, à la tête de cent vingt-cinq evêques. Saint Vilfrid étoit de ce nombre. On y envova des deputés à Constantinople pour le concile genéral, avec une leitre du pape, et une autre du concile à l'empereur Constantin Pogonat. Il ne nous reste, de ce concile, que ces deux lettres. Le pape, dans la sienne, y explique la foi de l'Eglise, sur la trinité et sur l'incarnation, principalement question des deux volontés, sur laquelle il dit nettement que les trois personnes divines, n'ayant qu'une nature, n'ont aussi qu'une volonté;

y a deux natures, il y a pareillement deux volontés et deux operations. Il prouve la distinction des deux volontés par les passages des Peres grets, en original, et des Pères latins, traduits en Grec. La lattre synodale est aussi en son nom, et en celui de toutes les provinces de l'Occident. Elle contient, en substance, les mêmes choses que la lettre du pape. Ib. p. 630 et seq.

ROME ( C. de ) l'an 703 ou 704, sous le pape Jean VI. On y examina les plaintes de saint Vilfrid et des députés de l'archevêque de Cantorberi, et l'on tint, pour cette affaire. pendant quatre mois, soixante-dix congrégations. Saint Vilfrid y fut pleinement justifié et renvoyé à son eglise par le pape, qui en ccrivit à Ethelrede, roi des Merciens, et à Alfrede, roi de Northumbre. Saint Vilfrid etant de retour en Angleterre, on y tint un concile en pleine campagne, près d'une rivière, où le roi assista avec les seigneurs , les évêques et les abbés. On y lut les lettres du pape, et, après une mûre delibération, le concile décida que tous les évêques, le roi et les seigneurs feroient une paix veritable avec l'évêque Vilfrid, et qu'ils lui rendroient ses deux monastères avec leurs revenus.

ROME (C. de ) l'an 721 , 5 avril, sous Gregoire II. On v fit dix-sept canons, dont plusieurs regardent les mariages illégitimes avec des femmes consacrees à Dieu. Ainsi on anathématisa celui qui épouseroit une femme dont le mari avoit été ordonne prêtre : car il étoit defendu à cette femme de se marier. même après la mort de son mari. On condamna celui qui épouse une diaconesse, une religieuse, sa commère, la femme de son frère, sa nièce, la femme de son père ou de son fils, sa cousine, sa parente, ou son alliée, et celui qui aura enlevé ne venveou une fille. T. II.C. p. 1455.

nature, n'ont aussi qu'une volonté; ROME (C. de ) l'an 732, commais qu'en Jésus-Christ, comme il posé dequatre-vingt-treize évêques. On y ordonna que quiconque mépriseroit l'usage de l'Eglise, touchant la veneration des saintes images, quiconque les ôteroit, les detruiroit, les profancroit, ou en parleroit avec mepris, seroit prive du corps et du sang de Jesus-Christ, et separe de la communion de l'Eglise. Ce decret fut sonscrit solemellement par sous ceux qui assistoient au concile, et on y joignit les autorites des papes precedents. Anast, in Greg. III. sup. n. 8. q.

ROME (C. de) l'an 745, 25 octobre, sous le pape Zacharie, assisté desept evêques, de dix-sept prêtres et du clerge de Rome. On y deposa Adalbert et Clement du sacerdoce avec anathème. On y comdamna au feu les écrits du premier, comme impies et insenses.

Tom. VI. C. p. 1556.

ROME ( C. de ) l'an 769 , sous le pape Etienne III, et compose de douze évêques de France, de plusieurs autres de Toscane, de Campanie, et du reste de l'Italie. On y condamna à une pénitence perpétuelle, le faux pape Constantin. On y brûla les actes du concile qui avoit confirmé son election, et on fit un decret touchant l'election du pape, avec defense de la troubler. On ordonna que les relignes et les images des saints seroient honorées suivant l'ancienne tradition : et on anathématisa le concile tenu en Grèce depuis pen contre les images. Ce concile fit un decret portant défense, sous peine d'anathème, de promonyoir à l'episcopat aucun laïque, ni aucun clerc, qui ne seroit pas monté par degrés au rang de diacre, ou de prêtre cardinal. Tom. VI. C.p. 1722.

ROME (C. de) l'an 799, sons le pape Léon III, assisté de cinquante-six évêques. On y condamna l'ecrit de Felix d'Urgel contre Alcuin, etony excommunia Felix lui-même, s'il ne renonçoit à l'hérésie dans laquelle il ctoit retombé.

ROME (C. de) l'an 826, sous le pape Eugene II à la tête de soi-xante-deux evêques, la plupart des provinces soumises aux l'rançais, dixhuit prêtres, six diacres et plusieurs autres cleres. Un diacre lut, au nom du pape, un petit discours pour servir de preface aux canons. On en fit trente-huit. La plupart, pour la reformation du clergé.

ROME (C. de) l'an 848. Le pape Léon y déclara, aux evêques Bretons, qu'aucun évêque ne doit rien prendre pour conferer les ordres, sous peine de deposition; mais il ne les deposa point pour le passé, et il les renvoya apres leur avoir donné différents avis. V. Conc. de Bretague, an 848. Tom. J'HI. C. p. 30.

ROME (C. de) l'an 853, 8 décembre, sous Léon IV, a la tête de soixante-sept evêques. On y publia quarante-deux canons, dont les trente-huit premiers sont du concile tenu par Eugène II, en 826, avec quelques additions; les quatre derniers sont nouveaux. On y déposa le prêtre Anastase, cardinal de l'Eglise romaine, du titre de saint Marcel. Ib. p. 101.

ROME (C. de) l'an 861, contre Jean de Ravenne, qui se soumit enfin au jugement du pape, et fut retabli dans sa communion.

ROME (C. de ) l'an 863, janvier. Le pape Nicolas , affligé des maux et de la persécution que faisoit Photius, convoqua ce concile. On y condamna tout ce qui avoit éte fait contre saint Ignace à Constantinople en 861. On y déposa et on y excommunia un legat du pape : on remit, à un autre concile, le jugement de l'autre légat qui etoit absent. Et sur le fond de l'affaire de Constantinople, le concile prononça une sentence conçue de cette sorte : Que Photius, qui a tenu le parti des schismatiques, et qui a quitté la milice séculière pour être ordonne evêque, par Grégoire de Syracuse, condamné depuis long-temps: qui, du vivant de notre confrère cédé. Enfin le pape condamna les Ignace, patriarche de Constantinople, a usurpé son siege, et est rentré dans la bergerie comme un voleur; qui a osé déposer, dans un concile, et anathématiser Ignace; qui a corrompules legats du saint Siege contre le droit des gens; qui a relegue les evêques qui n'ont pas vouln communiquer avec lui; qui persécute l'Eglise aujourd'hui, et ne cesse de faire souffrir toute sorte de maux à notre frère Ignace, soit privé de tout honneur sacerdotal et de toute fonction cléricale, par l'autorité de Dieu tout-puissant, des apôtres saint Pierre et saint Paul, de tons ses saints, des six conciles généraux, et du jugement que le Saint-Esprit prononce par nous, etc. Nous retablissons notre frère Ignace dans sa dignité et ses fonctions, etc. Ib. p.

ROME ( C. de ) l'an 864. On y cassa le concile de Metz, tenu en faveur de Lothaire. Theugand de Trèves et Gonthier de Cologne furent dépouillés de toute puissance épiscopale : les evêques, qui avoient tenu ce concile avec eux, deposés, mais à condition d'être rétablis s'ils reconnoissoient leurs fautes : ce qu'ils ne firent pas, car ils continuèrent leurs fonctions, C. Rom. Tom.

FIII. p. 767.

ROME (C. de) l'an 868, sous le pape Adrien. On y releva la temérite de Photins, d'avoir osé condamner Nicolas. On ordonna quele conciliabule fût supprime, brûle et chargé d'anathème, comme rempli de toute fansseté. Le pape Adrien avoua qu'Honorius avoit été anathématisé après sa mort ; mais , ajouta-t-il, il faut savoir qu'il avoit eté accusé d'hérésie, qui est la seule cause pour laquelle il est permis aux inférieurs de résister à leurs supérieurs, et toutefois, ancun, ni patriarche, ni évêque, n'auroit eu droit de prononcer contre lui, si l'autorité du saint Siége n'avoit pro- | Etienne VI fit apporter le corps du

écrits de Photius au feu, en le chargeant lui-même d'anathème. Cette sentence fut souscrite par trente évêques, dont les deux premiers sont le pape Adrien, et l'archevêque Jean, legat du patriarche Ignace. Tom. VIII. C. p. 1087.

ROME (C. de) l'an 877, fevrier. Il ne nous en reste que la confirmation de l'election de l'empereur Charles le Chauve. Ann. S. Bert. 877.

ROME (C. de) l'an 879, mai Le pape Jean VIII s'y proposoit d'y faire elire un empereur , attendu que Carloman, roi de Baviere, qui aspiroit à l'être , etoit incapable d'agir par sa mauvaise santé. Mais l'élection ne se fit point, et le pape fit de grands reproches par lettres à Ansperg, archevêque de Milan, de n'être pas venu à ce concile. Ep. 153.

ROME ( C. de ) l'an 879, août. Le pape y reconnut Photius pour patriarche de Constantinople, contre toutes les règles de la discipline de l'Eglise. (c'etoit avrès la mort de saint Ignace), usant, dit-il, d'indulgence avec lui, à cause des circonstances du temps; car il vouloit engager l'empereur Basile, dont Photius par ses artifices avoit regagné les bonnes grâces, à secourir l'Italie et surtout Rome, contre les Sarrasins. Il lui écrivit plusieurs lettres, et il envoya un troisième légat pour se joindre aux deux qui etoient déjà à Constantinople , avec une instruction souscrite par dixsept évêques. Tom. Conc. p. 1478.

ROME (C. de) l'an 879, 15 octobre. On y deposa Ansperg , archevêque de Milan, et le pape écrivit à l'eglise de Milan d'elire un autre

evêque à sa place. *Ibid*.

ROME (C. de) l'an 881. Le pape y excommunia Athanase , évêque de Naples.

ROME (C. de) l'an 806 ou 807 C'est dans ce concile que le pape pape Formose qu'il avoit fait déterrer ; qu'illui reprocha d'avoir quitté l'évêché de Porto, pour usurper celui de Rome, comme s'il avoit pu l'entendre ; il le condamna ensuite, le dépouilla des habits sacrés dont on l'avoit revêtu, lui fit couper trois doigts et enfin la tête, et fit jeter le corps dans le Tibre. Etienne y deposa aussi tous ceux que Formose avoit ordonnés. Mais ce pape porta bientôt la peine de ces horribles violences, car il fut chassé par le parti contraire, misen prison, et ensuite etrangle. T. I.V. C.p. 336. Luitpr. l. 1.c. 8.

ROME (C. de) l'an 868, tenu par Jean XI, en présence de l'empereur Lambert. On y cassa tout ce qui avoit ete fait an concile précedent de l'an 897. On y rétablit la mémoire de Formose, et les evêques qu'Etienne avoit déposés. Sergius et ses compagnons y furent condamnés avec defense de les retablir. L'election de Lambert y fut confirmée avec le décret qui porte que le pape ne pourra être sacre qu'en présence des députés de l'empereur. Mus. Ital. Mabil T. I. p. 86

ROME (C. de) l'an 949, tenu par le pape Agapit, pour y confirmer la condamnation de l'archevêque Hugues, prononcée au concile d'Ingelheim : il y excommunia le prince Hugues, son oncle, jusqu'à ce qu'il satisfit au roi Louis. Frodo.

chr. 949.

RŎME. ( C. de ) l'an 963, 4 décembre, tenu par l'empereur Othon, à la priere des Romains, pour la déposition du pape Jean XII , accusé d'un grand nombre de crimes. Les archevêques de Milan, de Ravenne et de Brême y étoient en personne : il s'y trouva aussi trois évêques d'Allemagne, et les autres de diverses parties de l'Italie, treize prêtres cardinaux, trois diacres, plusieurs autres clercs, et quelques laïques des plus nobles, avec toute la milice de Rome.

La séance se tint dans l'église de même année.

Saint Pierre. On examina les accusations dont le pape Jean XII étoit charge. On le deposa, et on élut unanimement en sa place Léon VIII, homme d'un mérite connu , qui fut ordonné pape avec toutes les cérémonies accoutumées. Au reste nous n'avons point les actes de ce concile. etainsi on n'en peut juger que sur le récit de Luit prand, qu'on peut voir à la fin de son histoire  $L^{T}VI$ c. 7. tom. IX. c. p. 648.

ROME. (C. de) l'an 964, (non reconnu). Le pape Jean XII y deposa Léon VIII, par une procédure encore moins régulière que celle du concile précédent. Léon VIII absent y fut condamné dans la première session, sans avoir été cité une seule fois , sans qu'il eût paru contre lui d'accusateurs ni de témoins. T. IX.

conc. p. 663.

RÓME. (C. de) l'an 954, juin, (non reconnu). Léon VIII v deposa Benoît V, qui avoit été élu apres la mort de Jean XIII. Ce dernier avoit été assassiné de nuit hors de Rome. En ce concile, Benoît se jeta aux pieds de Leon VIII, criant qu'il avoit peché, et qu'il étoit usurpateur du saint Siége. On le laissa dans l'ordre de diacre, en l'envoyant en exil. Le concile, composé d'evêques italiens, lorrains et saxons, fit ensuite un décret, par lequel le pape Léon, avec tout le clergé et le peuple de Rome, accorda et confirma à Othon et à ses successeurs la faculté de se choisir un successeur pour le royaume d'Italie, d'établir le pape, et de donner l'investiture aux-évêques; en sorte qu'on ne pourroit à l'avenir être ni patrice, ni pape , ni évêque, sans son consentement, le tout sous peine d'excommunication , d'exil perpétuel et de mort. En ce concile, la puissance temporelle étoit jointe à la spirituelle. D. M. Tom. IX. Conc. p. 569. ex Luitpr.

ROME (C. de) l'an 971. On y confirma celui de Londres, de la

vier. On y canonisa saint Udalric, après qu'on y eut entendu le récit de ses miracles, que Lintolfe, évêque d'Ausbourg y fit lire : il y avoit vingt ans qu'il étoit mort. C'est le premier acte de canonisation qui soit connu, et dont nous ayons la bulle du pape, signée par Jean XV, par cinq évêques des environs de Rome, neuf prêtres cardinaux, trois diacres. Ce fut peut-être dans le même concile que le pape cassa la déposition d'Arnoul de Reims, et l'ordination de Gerbert. 1b. p. 741.

ROME (C. de) l'an 996, tenu au sujet de saint Adalbert qui avoit quitté son evêché de Praguea cause de l'indocilité de son peuple : on attribue à ce concile, mais à tort, l'institution des sept electeurs pour l'election de l'empereur. D. M.

ROME (C. de) l'au 998, tenu par le pape Grégoire V, assisté de vingt-huit évêques, en présence de l'empereur Othon III, et de Gerbert, archevêque de Ravenne. On y fit VIII canons, dont le premier porte que le roi Robert quittera Berthe, sa parente, qu'il a epousée contre les lois, et qu'il fera sent ans pénitence suivant les degrés prescrits dans l'Eglise: le tout sous peine d'anathème. Le roi Robert n'obeit pas sitôt à l'ordonnance de ce concile, et il regarda Berthe encore deux ou trois ans. Tom. IX. C.p. 772.

ROME (C. de) l'an 1001, tenu sous Gilbert ou Silvestre II, et composé de dix-sept evêques d'Italie et trois d'Allemagne en présence de l'empereur. Saint Bernouard, évêque d'Hildesheim y fut confirmé dans la possession du monastère de l Gaudesem avec toutes ses dépendances : le pape lui rendit l'investiture de ce monastère, que l'archevêque de Mayence avoit ôtée à saint Bernouard: ce qu'il fit, en lui donnant le bâton pastoral.

ROME (C. de) l'an 1002, 3 de-

ROME (C. de) l'an 993, 31 jan- H, au sujet de l'abbaye de Pérouse. que l'evêque Conon fut oblige de ceder au pape pour avoir la paix avec l'abbé. T. IX. C. p. 1246.

ROME (C. de) l'an 1047, janvier. par le pape Clement II, sur la contestation pour la préséance entre l'archevêque de Ravenne, et celui de Milan : chacun pretendoit être assis près du pape au côté droit : on opina en faveur de l'église de Ravenne. On y commença à vouloir extirper lasimonie qui regnoit impunement dans tout l'Occident. Id. p. 1251.

ROME (C. de) l'an 1049, 26 mars, sous Leon IX, et compose des évêques d'Italie et de Gaule. On y déclara nulles toutes les ordinations des simoniaques; mais comme cela excita un grand tumulte, le pape suivit le décret de Clément II , savoir , que ceux qui étoient ordonnés par les simoniaques, pourroient exercer leurs fonctions après quarante jours de penitence. Ibid. p. 1049.

ROME (C. de) l'an 105ŏ , avril. Ce concile fut très-nombreux. Le pape Leon IX, à qui l'heresie de Berenger avoit été deferée, fit lire devant tout le concile sa première lettre à Lanfranc, celebre moine de l'abbaye du Bec, en Normandie, touchant l'encharistie. On vit que Berenger recevoit Jean Scot, condamnoit Pascase, et avoit des sentiments contraires à la foi touchant l'eucharistie. On prononça une sentence par laquelle il fut privé de la communion de l'Eglise. Ensuite, Lanfranc qui étoit soupçonné, quoi qu'injustement, d'adopter les erreurs de Bérenger, expliqua ses sentiments avec tant de netteté et de force, qu'il fût approuvé du pape et de tout le concile.

ROME (C. de) l'an 1051, après Pâques, par le pape Léon IX. Il y excommunia pour adultèrel'évêque de Verceil, qui étoit absent : ayant ensuite promis satisfaction, il fut cembre, tenu par le pape Silvestre l'rétabli dans ses fonctions. On rap-

perteà ce concile un décret du même ) nous les exhortons de faire en sorte dans l'enceinte des murs de Rome se seroient prostituées à des prêtres, seroient à l'avenir adjugees au palais de Latran comme esclaves : ce qui fut depuis etendu aux autres cglises. Fl. Herman. an 1051.

ROME (C. de) l'an 1053, après Pâques, par le même pape : il ne reste de ce concile que la lettre aux evêques de Vénetie et d'Istrie, en faveur de Dominique , patriarche de Grade, ou la nouvelle Aquilee, portant qu'elle sera reconnue métropole de ces deux provinces suivant les privileges des papes. Fl.

ROME(C. de) l'an 1057, 18 avril, appelé géneral par le pape Etienne IX. En ce concile, Victor II excommunia Guifrad de Narbonne, pour

crime de simonie.

H y eut aussi dans la même année plusieurs conciles tenus à Rome par le même pape; pour empêcher les mariages des prêtres et des clercs. Hist. de Langued. Tom. 11. p. 198.

Petr. Dam. Opusc. 18. c. 7.

ROME (C. de) l'an 1059, avril, sous le pape Nicolas II, assiste de cent treize évêques, des abbes, des prêtres et des diacres. Il y fit un discours sur l'election des papes. suivi d'un décret à ce sujet : nous ordonnons, dit-il, suivant l'autorité des Peres, que le pape venantà mourir, les evêques-cardinaux traitent ensemble, les premiers, de l'election; qu'ils y appellent ensuite les clercs-cardinaux, et enfin que le reste du clergé et du peupley donne son consentement. En ce concile, on y fit encore XIII canons: le IVe ordonne la vie commune aux clercs: et on creit qu'il est l'origine des chanoines reguliers. Le voici ; nous ordonnous, que les prêtres et les diacres qui garderont la continence, mangent et dorment ensemble pres des eglises pour les quelles ils ont été! ordonnes, et qu'ilsaient en commun | Justinien n'a point marqué jusqu'où tout ce qui leur vient de l'Eglise, et s'étend la parenté, observant que

pape, portant que les femmes qui de mener la vie des premiers fidèles. On fit une profession de foi sur l'eucharistie. Berenger la signa avec serment; mais ensuite il ecrivit contre, chargeant d'injuges le cardinal Humbert, qui en étoit l'auteur. F7

> ROME (C. de) l'an 1006, tenu par le pape Nicolas contre les simoniaques. Aldrède de Cantorbéri y fut d'abord deposé comme simoniaque; mais avant eté volé en chemin avec ses compagnons, on en eut pitié à Rome, en le voyant dans l'état où les voleurs l'avoient mis, et le pape lui rendit l'archevêché, et lui ac-

corda le pallium.

ROME (C. de) l'an 1063, sous Alexandre II, et composé de plus de cent évêques. Les moines de Vallombreuse y accuserent de simonie Pierre, évêque de Florence, et s'offeirent de le prouver par le feu : mais le pape ne voulut, ni deposer l'evêque, ni accorder aux moines l'épreuve du feu : on v fit ensuite douze canons, qui sont tirés presque mot pour mot du concile de Rome, de l'an 1059. Tom. IX. Conc. p. 1175.

ROME (C. de) l'an 1065, tenu par le pape Alexandre II, contre les incestueux, et ceux qui, par leur manière de compter, soutenoient les mariages valides dans les degrés defendus par l'Eglise. On y examina les lois et les canons : on trouva que leur différente manière de compter les degrés de parenté venoit de leurs differents objets.

Les lois n'ont fait mention de ces degrés qu'à cause des successions: les canons à cause des mariages : ainsi parce que la succession passe d'une personne à une autre, l'empereur Justinien a marque un degre en chaque personne, mais parce qu'il faut deux personnes pour contracter mariage, les canons ont mis deux personnes en un degre.

l'on peut compter plus de degrés que les six qu'il a spécifiés : mais les canons ne comptent plus de parenté après la septième génération. Ainsi l'une et l'autre supputation revient au même, parce que deux degrés des lois font un degré de canons, en sorte que les frères qui selon les lois sont au second degré, selon les canons sont au premier degré : les cousins germains selon les lois au quatrième, selon les canons au second: ainsi du reste. Tom. LY. Conc. p. 1140.

ROME (C. de) l'an 1073. Godefroy de Castillon, qui avoit acheté l'archevêché de Milan, y fut excon-

munie.

ROME (C. de) l'an 1074, première semaine de carême, sous le pape Grégoire VII. Il y ordonna que ceux qui etoient entrés dans les ordres sacrés par simonie, seroient à l'avenir privés de toute fonction; que ceux qui avoient donné de l'argent pour obtenir des eglises les perdroient; que ceux qui vivroient dans le concubinage ne pourroient celebrer la messe, ou servir à l'autel pour les fonctions inférieures. Tom. X. Conc. p 315.

ROME (C. de) l'an 1075, février, sous le pape Grégoire VII. Il s'y trouva un grand nombre d'archevêques, d'évêques, d'abbés, de cleres et de laïques. On n'y épargna point les menaces ni même les décrets d'excommunication et de suspense. Le roi de France, Philippe en fut menacé. On y fit un décret contre les investitures et l'incontinence des clercs. Ibid. p. 344.

ROME (C. de) l'an 1076, première semaine de carême. Le pape Grégoire VII y excommunia Henri, roi d'Allemagne. Ce prince fut anathématisé , privé de son royaume et ses sujets absous du serment de fidelite. C'est la première fois qu'une telle sentence avoit été prononcée contre un souverain. L'empire fut d'autant plus indigné de cette nou- Brunon évêque de Ségni. Bérenger

veauté, dit Othon, évêque de Frisingue, historien très-catholique et tres-attache aux papes, qui écrivoit an siècle suivant, que jamais auparavant il n'avoit vu de pareille sentence prononcee contre aucun empercur romain; il dit ailleurs : « Je » ne trouve nulle part, qu'ancua » d'enx ait été excommunié par un » pape ou privé du royaume. » Plusieurs évêgnes de deçà les monts furent aussi ou suspendus de leurs fonctions on excommunies par Grégoire VII dans ce concile. 2. Gest. Frid. c. 1. v. 1, Chr. c. 35. Tom. X. C. p. 356.

ROME (C. de) l'an 1078, sous Gregoire VII, la première semaine de carême. Ce concile fut d'environ cent evêques. On y prononça un grand numbre d'excommunications. et le pape s'apercut lui-même que leur multitude les rendoit impraticables : en restreignit-donc l'usage par un decret daté du 3 mars. On résolut dans le même concile d'envoyer des legats en Allemagne pour y tënir une assemblée genérale, qui pût juger lequel des deux partis du roi Henri ou de Rodolphe, avoit la justice de son côté. *Ibid. p.* 399.

ROME (C. de) l'an 1078, sous le même pape , en novembre. Dans ce concile, Bérenger fit une courte profession de foi , et obtint un delai jusqu'an concile prochain : on y excommunia l'empereur de Constantinople et plusieurs autres. Les députés de Henri et de Rodolphe jurèrent que leurs maîtres n'useroient d'ancune frande pour empêcher la conférence que les légats devoient tenir en Allemagne. On v fit encore des réglements pour l'utilité de l'Eglise, Ibid.

ROME (C. de) l'an 1079, sous le même, composé de cent cinquante évêques. On y traita la matiere de l'eucharistie en présence de Bérenger. De savants moines disputèrent contre lui; Alberic du Mont-Cassin, y fit sa profession de foi, et confessa qu'il s'étoit trompé, en disant que l'eucharistie n'étoit que la figure du corps de Notre-Seigneur, demanda pardon et l'obtint; mais à peine futil arrivé en France, qu'il publia un écrit contre sa dernière profession

de foi. T. X. C. p. 410.

ROME ( C. de ) l'an 1080 , sous le même, et tenu après la bataille gagnee par Rodolphe sur Henri. On y fit plusieurs décrets, mais le plus fameux est l'excommunication du roi Henri. Le pape y adressa la parole à saint Pierre et à saint Paul. Entr'autres choses, il dit, faites maintenant connoître à tout le monde, que si vous pouvez lier et delier dans le ciel, vous pouvez aussi sur la terre, ôter ou donner les empires, les royaumes et les principautes, les duchés, les marquisats, les comtés, et les biens de tous les hommes selon leurs mérites... Que votre justice s'exerce si promptement sur Henri, que tous sachent qu'il ne tombera pas par hasard, mais par votre puissance, etc. On traita ensuite du différend entre l'archevêque de Tours et l'evêque de Dol. Le premier vouloit que la Bretagne reconnût l'église de Tours pour sa métropole, mais le pape ne put le terminer. Ony reitera la defense de recevoir on de donner des investitures. On y renouvela les excommunications contre quelques évêques, et contre les Normands, qui pilloient en Italie les terres de l'Eglise. Fl. Chr. Sigebert. an. 1080.

ROME (C. de) l'an 1081, sous le même Grégoire VII. Il y excommunia de nouveau Henri, et tous ceux de son parti; et il confirma la déposition prononcée par ses légats contre les archives d'Arles et de

Narbonne. T. X. C. p. 308.

ROME (C. de) l'an 1083, sous le même. Il y parla si fortement de la foi, de la morale chretienne et de la constance nécessaire dans la persécution, qu'il tira les larmes de toute l'assemblée : il n'y renouvela dans les onze premiers sont moi pour

point l'excommunication contre Henri, mais il la prononca contre quiconque empêchoit ceux qui vouloient aller à Rome. En ce même concile, on declara nulles les ordinations faites contre les canons: on declara aussi nulles les penitences qui ue sont pas conformes aux maximes des saints Pères. On y ordonna aux évêques de faire enseigner les lettres dans leurs celises; et il leur fut defendu de tolerer l'incontinence des cleres. Cependant Henri vint à Rome le 21 mars de l'an 1084 : il y avoit sept ans que duroit cette division entre le pape et lui. Il fit introniser l'antipape Guibert, sous le nom de Clement III : il en recut la couronne imperiale le jour de Pâques, pendant que Gregoire s'étoit sauve au château Saint-Ange. D. M.

ROME ( C. de ) l'an 1084. Le pape Gregoire, avant été tire du château Saint-Ange par Robert Guischard, reitéra dans ce concile l'excommunication contre l'antipape, l'empereur Henri et ses par-

tisans. *Id*,

ROME (C. de) l'an 1089, sous le pape Urbain II, et composé de cent quiuze evêques. Guibert chassé de Rome s'en retourna à Ravenne, dont il se nomma toujours archevêque dans toutes les chartes de cette eglise, hors une seule, où il prend le nom de Clement. Id.

ROME ( C. de ) la même année (non reconnu) et tenu par huit cardinaux, quatre évêques et quatre prêtres schismatiques : Guibert etoit absent. Ils y ecrivirent une lettre datée du 7 août pour s'attirer des partisans; mais cette lettre fut méprisee par tous les catholiques. Fasc.

rer. exq. p. 43.

ROME. (C. de) l'au 1000, la troisième semaine après Pâques, par le pape Urbain, à la tête de cent cinquante évêques, entre lesquels étoit saint Anselme, archevêque de Cantorbéri. On y fit dix-huit canous,

mottirés de ceux de Plaisance, et on y prononça excommunication contre tous les laïques qui donneroient les investitures des églises, et contre tous les ecclésiastiques qui les recevroient. On defendit tout ce qui sent la simonie, ni d'exiger aucun present à l'ordination des evêques ; on ordonna que tous les fideles jeûneroient tous les vendredis pour leurs pechés. Tom. X. conc. p. 615.

ROME (C. de) l'an 1102, mars, par le pape Pascal II. Tous les evêques de la Pouille, de la Campanie, de Sicile, de Toscanes'y tronverent, ainsi que les deputés de plusieurs églises d'au-delà les Monts. On y anathematisa avec serment toute heresie, et on y promit obeissance an pape. On y confirma aussi l'excommunication contre l'empereur Henri, par Gregoire VII et Urbain II; et Pascal la publia de sa bouche le jeudi dans l'eglise de Latran, en presence d'un peuple innombrable. T. X. C. p. 727.

ROME (C. de) l'an 1110, 7 mars. Le pape Pascal II y renouvela les décrets contre les investitures et les canons qui defendent aux laiques de disposer des biens des églises. *Ib.* p. 764.

ROME (C. de) l'an 1144. Le pape Luce II y soumit à l'église de Tours comme à leur metropole, toutes les eglises de Bretagne, avec cette restriction pour celle de Dol, que tant que Geoffroy, qui en étoit évêque, la gouverneroit, il auroit le pallium, et ne seroit soumis qu'au pape. La bulle est du 13 mai. Au reste, ce différend entre Tours et Dolue fut entierement terminé en faveur de Tours, que par la bulle d'Innocent III, datée du premier juin 1193, et signée par dix-neuf cardinaux.

ROME (C. de) l'an 1210. L'empereur Othon y fut excommunie, et ses sujets absous du serment de fidelité: ce fut plutôt une assemblée du pape et des cardinaux, qu'un concile d'évêques. D. M.

ROME (C de) l'an 1227, 18

novembre, sous le pape Gregoire IX. Il y reitéra l'excommunication qu'il avoit deja portée contre l'empereur Frederic, le 29 septembre, pour ne s'être point embarque comme il l'avoit promis pour aller au secours de la l'erre-Sainte. Ib.

ROME (C. de) l'an 1228, sur la fin du carême. Le pape Grégoire IX y confirma, le jeudi saint, l'excommunication contre l'empereur Fréderic. Ce prince n'en fit aucun cas et il s'embarqua au mois de juin suivant, pour la Terre-Sainte, malgre la defense que le pape lui avoit faite d'y passer comme croisé, et jusqu'à ce qu'il fût absous des censures por-

tées contre lui. 1d.

ROME (C. de) l'an 1302, sous Boniface VIII. Ce pape y fit beaucoup de bruit et éclata en menaces contre le roi Philippe le Bel, mais sans en venir à exécution. On remarque seulement, comme l'ouvrage de ce concile, la fameuse decretale Unam Sanctam. « Nous apprenons, dit » le pape, en cette bulle, que dans » l'Eglise et sons sa puissance, sont » deux glaives, le spirituel et le teni-» porel; mais l'un doit être employé » par l'Eglise et par la main du pon-» tife, et l'autre pour l'Eglise et par » la main des rois, suivant l'ordre et » la permission du pontife. Or il » faut qu'un glaive soit soumis à' » l'autre, c'est-à-dire la puissance » temporelle à la spirituelle, autre-» ment elles ne seroient point ordon-» nées, et elles doivent l'être selon » l'apôtre, etc.

Il faut soigneusement distinguer dans cette bulle l'exposé et la decision, selon la remarque de M. de l'Eleury. Tout l'exposé tend à éprouver que la pnissance temporelle est soumise à la spirituelle, et que le pape a droit d'instituer, de corriger de de déposer les souverains. Cependant Boulface tout entreprenant un qu'il étoit, n'osa tirer cette conséquence, qui suivoit naturellement de ses principes, ou plutôt Dieu ne

le permit pas: et Boniface se contenta de décider en général que tout homme est soumis au pape : vérité dont aucun catholique ne doute, pourvu qu'on restreigne la proposition à la puissance spirituelle. Le pape Innocent III, cent ans auparavant, avouoit formellement que le roi de France ne reconnoît point de superieur pour le temporel. Cette bulle Unam Sanctam, ajoute M. de Fleury, ne porte aucun prejudice au roi ou au royaume de France; et c'est ainsi que le déclare une autre bulle du pape Clément V, du premier fevrier 1305; et elle ne rend point les Français plus sujets à l'Eglise romaine, qu'ils l'étoient auparavant. T. XI. c. p. 2444. extra. comm. de major.

ROME (C. de) l'an 1412 et 1413, sous le pape Jean XXIII, qui avoit succede, le 17 mai 1410, à Alexandre V, elu à Pise. Les députés de l'université de Paris, qui étoient venus pour demander que l'église gallicane fût soulagée des décimes, des services et des antres secours qu'exigeoit la cour de Rome, ne furent point écoutés malare leurs sollicitations. Au reste, ce concile ne fut pas si nombreux que le pape l'avoit espere, et l'on n'en voit aucun autre acte que la condamnation des ouvrages de Wiclef, comme etant remplis d'erreurs. Cette condamnation est de la troisième année du pontificat de Jean XXIII. Tom XI. C.

ROUEN (C. de) Rothomagense, l'an 1049 circ. tenu par l'archevêque Mauger. On y fit dix-neuf canons.

RÖUEN (C. de) l'an 1055, sons l'archevêque Maurille. On y traita de la continence des clercs et de l'observation des canons. On croit que c'est dans ce concile que l'on dressa une profession de foi, portant que le pain et le vin étoient changés au corps et au sang de Jésus-Christ, par la consécration, avec anathème contre quiconque attaque cette croyance. II. Analcet. p. 461.

ROUEN (C. de) l'an 1072, par l'archevêque Jean avec ses suffragants. On y fit vingt-quatre canons: entr'antres, on y defendit de manger, en carême, avant que l'heure de none fût passée, et que celle de vêpres fût commencée: autrement, dit le concile, ce n'est pas jeûner: ce qui fait croire que l'on commençoit des lors à avancer le repas les jours de jeùne, et par conséquent, l'office. Tom. LX. conc. p. 1205.

ROUEN (C. de) l'an 1074, en présence du roi Guillaume d'Angleterre, au sujet d'un tumulte, arrivé dans l'eglise de Saint-Ouen, l'année précédente. On y condamna la rebellion des moines de Saint-Ouen. Jean, archevêque de Rouen, y présida. On y fit quatorze canons.

Tom. X. C. p. 310.

ROUEN (C. de) l'an 1096, février. L'archevêque Guillaume y présida, assisté de ses suffragants. On y examina les décrets du concile de Glermont; et, après y avoir confirmé les ordonnances du pape, on y fit luit capans. Ilid p. 500

fit huit canons. Ibid. p. 599.

ROUEN (C. de) l'an 1118, 7 octobre. Henri, roi d'Angleterre, y traita de la paix du royaume avec les seigneurs et Raoul de Cantorberi, Geoffroy de Rouen y traita des affaires de l'Eglise, avec quatre de ses suffragants, et plusieurs abbés. Conrad, legat du pape Gelase, s'y plaignit de l'empereur et de l'antipape Bourdin, en demandant aux eglises de Normandie, le seconrs de leurs prieres et de leur argent, dit Orderic anteur du temps. Ord. 1. XII. p. 846.

ROUEN (C. de) l'an 128, par Matthien d'Albane, legat du pape, lequel, après avoir confere avec le roi d'Augleterre, sur les besoins de l'Eglise, assembla, par son ordre, les évêques et les abbes de Normandie, avec lesquels il fit plusieurs réglements de discipline en présence du roi.

ROUEN (C. de) l'an 119, 11

24

Rouen, avec tous ses suffragants et plusieurs abbes, y publièrent trentedeux canons, la plupart répétés des conciles précedents, et entr'autres, du concile général de Latran, de

l'an 1179. Rog. p. 663.

ROUEN (C. de) l'an 1299, 18 juin. Guillaume de Flavacourt, archevêque de Rouen, y fit avec ses suffragants, un decret divise en sept articles, dont le premier montre le déréglement du clergé de ce tempslà. Ony voit que des clercs, et autres béneficiers, paroissoient en public avec des habits courts et l'epce au côté; qu'ils tenoient chez eux des concubines, ou d'autres femmes suspectes; qu'ils exerçoient des charges dans les justices séculières, et prêtoient à usure. Le concile ordonné que, pour chacun de ces excès, ils perdront les fruits de leurs bénefices pendant une année, et, s'ils continuent un an sans se corriger, ils perdront les benefices mêmes. Les autres articles regardent la juridiction ecclesiastique, que les séculiers s'efforçoient de restreindre. Tom. XI. c. p. 1426.

BOUEN ( C. de ) l'an 1445, 15 décembre, par Raoul Roussel, archevêque de Rouen, avec ses suffragants. On v fit quarante-un statuts. lly en a plusieurs qui condamnent les livres de magie, les blasphemes, les inrements, l'invocation des démons: d'autres regardent les dispositions que l'on doit apporter pour recevoir les ordres sacres, et annoncer la parole de Dieu. Desense de rien recevoir pour les sacrements, bénédiction, lettres d'ordination. On ne confiera les écoles qu'à des personnes habiles et de bonnes mœurs. On examinera soigneusement ceux qui se présentent aux ordres sacrés, et l'on exigera d'eux un titre de patrimoine on de bénéfice. Les ecclesiastiques ne demeureront point avec des femmes, etc. Le septième est re-

fevrier. Cauthier, archevêque de superstition deceux qui, dans la vue de quelque gain, donnent des noms particuliers à des images de la sainte Vierge, comme de Notre-Dame de recouvrance, de consolation, de grâce, etc., parce que ces noms donnent lieu de croire qu'il y a plus de vertu dans une image que dans une autre. Tom. XIII. C. p. 1305.

ROUEN (C. de) l'an 1581, 2 avril, par le cardinal de Bourbon, archevêque de cette ville, assiste des evêques de sa province. On y dressa douze chapitres, qui sont un abrege de tout ce qui regarde le dogme et la discipline. On commença par une profession de foi, sur les articles du symbole, l'authenticité de l'Ecriture sainte, les sept sacrements, le culte des saints, les indulgences, etc. 2.º On traite de ce qui regarde le service divin, des sacrements, des devoirs des évêques et des chanoines, des saints ordres; des provisions des bénefices, de la visite des églises, des devoirs des curés, des ordres religieux, de la juridiction ecclesiastique. On renouvela les statuts, touchant le gouvernement des séminaires et des écoles, etc.

Tom. XV. C. p. 822 et seq RUFFEC en Poitou (C. de) Raffiacense, l'an 1258, 21 août, par Gerard de Malemort, archevêque de Bordeaux. On y publia un reglement de dix articles, qui regardent principalement les intérêts temporels del'Eglise. On y excommunia tous ceux qui font des confedérations pour restreindre la juridiction ecclesiastique, et empêcher que les ecclesiastiques ne plaident en cour d'Eglise, sinon en très-peu de cas.

Ib. p. 773.

RUFFEC (C. de) l'an 1327, par Arnaud de Chanteloup, archevêque de Bordeaux. On y publia deux canons. Le premier ordonne que l'on cesse l'office divin dans les lieux où les juges laïques, qui auront pris des clercs, refuseront de les delivrer, marquable en ce qu'il condamne la ] en étant admonestés. Le second permet aux clercs de postuler dans les et les personnes ecclésiastiques. tribunaux séculiers, pour les églises Tom. XI. C. p. 1773

SAINTES (C. de) Sanfonense, l'an 562. Ony déposa Emerius, qui avoit ete placé sur le siège de Saintes, par Clotaire prenier, sans l'avis des metropolitains, et on mit à sa place Heraclius: ce que Charibert, fils de Clotaire premier, trouva fort mauvais : il punit les évêgues de ce concile, et maintint Emerius. Greg. II'. Hist. c. 26.

SAINTES (C. de) 1282. Il a le nom de Synode. Geoffroy de Saint-Brice, qui en etoit évêgue, s'y plaignit que, dans son diocese, on enterroit les excommunies dans les cimetières, on si proche, qu'on ne pouvoit distinguer leurs sepultures de celles des fideles. La multitude de ces excommunications donnoit lieu à ces abus. Tom. XI. C.p. 1181.

SALAMINE (C. de) en Cypre, Salaminium , l'an 402 , tenu par saint Epiphane, évêque de cette ville, et par les évêques de Cypre. Il v fit condamner la lecture des livres d'Origene, dont il s'etoit declare l'ennemi irréconciliable, comme aussi de tous ceux qui le defendoient. Il ecrivit à saint Chrysostôme et à d'autres, pour les engager à le faire condamner dans leurs conciles. Mais saint Chrysostôme crut devoir examiner murement cette affaire. Aussi les ennemis de ce saint evêque ajoutoient son pretendu origenisme, aux accusations qu'ils intentoient contre lui. Socr. l. VI. c. 10. p. 314. Sozom. l. VIII. c. 14. p. 775.

SALTZBOURG (C. de) Salisburgense, l'an 807. On y decida, selon les canons, que les dîmes doivent être partagées en quatre portions. La première à l'évêque : la deuxieme aux clercs : la troisième aux pauvres : la quatrième à la fabrique des l eglises. D. M.

SALTZBOURG (C. de ) l'an 1274, par l'archevêque de cette ville, legat du saint Siege, et ses suffragants. On y ordonna que les constitutions des conciles de Lyon seroient publices dans la province de Saltzbourg, et ensemble celle du concile de la même province, tenn à Vienne en 1267. On v fit ensuite vingt-quatre articles de reglement. Idem.

SALTZBOURG ( C. de ) l'an 1281, par l'archevêque Frederic, legat du saint Siege, avec sept de ses suffragants. On y fit une constitution dedix-sept articles: la plupart, touchant les reguliers, pour réprimer divers abus. C'etoit, entr'autres, que les moines de saint Benoît ne portoient point l'habit de leur ordre: qu'ils etoient vagabonds, et ne tenoient point les chapitres tous les trois ans, suivant la constitution du pape Gregoire IX; que quelques religienses mangeoient dans leurs chambres particulieres, et que les abbesses ne mangeoient point an refectoire. Tom. XI. C. p. 1151.

SALTZBOURG ( C. de) l'an 1291, sur les moyens de seconrir la Terre-Sainte. On y conseilla au pape d'unir ensemble les templiers, les hospitaliers et les chevaliers teuto-

niques.

SALTZBOURG ( C. de ) l'an 1310. Il y ent deux conciles en cette ville et la même annee. Le premier, pour régler les paiements de la decime que le pape avoit demandee pour deux ans. Le second, pour expliquer quelques statuts des conciles précedents. On y lut la bulle de Clément V, qui modère celle de Boniface VIII : Clericis Lairos. L'archevêque Conrad y presida, assisté de

deux évêques et de six députés. T.

XI. C. p. 1514,

SALTZBOURG (C. de ) l'an 1386, par l'archevêque Pelgrin, assiste de trois évêques et des deputes des autres évêques de la province; et de quelques autres prelats. On y publia dix-sept canons, et entre autres, ceux-ci : desense d'absoudre des cas réserves, sous peine de suspense. Dans le doute, on doit recourir au superieur pour savoir si on en doit absoudre. Dans la celébration de l'office divin, les clercs se conformeront à l'usage de l'eglise cathedrale, etc. Tom. XI. Conc. p. 2061.

SALTZBOURG ( C. de ) l'an 1420, par Eberhard, archevêque de cette ville, pour le rétablissement de la discipline, presque aneantie durant le schisme. On y confirma plusieurs anciens statuts, et on en fit trente-quatre nouveaux. Voici les plus importants. C'est une erreur d'enseigner qu'un prêtre ou curé, qui est en péché mortel, ne peut absoudre ni consacrer. Ceux qui ne sont pas nes de legitime mariage ne pourront être admis aux ordres sacres. On ne prononcera pas légèrement une sentence d'interdit. Ce concile renouvelle les canons touchant la modestie que les ecclésiastiques doivent garder dans leurs habits. Les clercs, avant que de prendre possession d'un benefice, jureront devant l'évêque, qu'ils n'ont point commis de simonie pour l'avoir. Les patrons et les collateurs des bénéfices n'en retiendront rien, sous quelque prétexte que ce soit. Les cures auront soin d'apprendre à leurs paroissiens la forme du baptême. On publiera trois fois l'année, dans les cathedrales et collegiales, les decrets du concile de Constance contre les simoniaques.

Dans ce même concile, on fit un grand nombre de statuts touchant la discipline. Voici les plus remarqua- de Veronne, Verissime de Lyon, bles. Les clercs ne doivent poin' se Vincent de Capone, Janvier de

trouverdans les cabarets, ni manger chez les laïques , ni aller à la chasse, nijouerà aucun jeu de hasard ; il leur est defendu d'avoir chez eux des femmes suspectes d'incontinence. Les sacrements doivent être administres gratuitement, et on ne doit rien exiger pour les sépultures. On doit interdire l'entree des églises aux adultères et aux pecheurs scandaleux. Les mariages clandestins sont sévèrement desendus. On doit refuser la communion aux femmes vêtues d'une matière immodeste.

Tom. XII. Conc. p. 308.

SARDIQUE ( celebre C. de ) ville de la Dace en Illyrie , l'an 347 , le 22 mai. Ce concile fut accorde par les deux empereurs. Constant et Constance, à la prière de saint Athanase, persecute par les eusébiens, et à l'occasion de la violence qu'ils avoient commisc à Alexandrie lors de l'intrusion de Gregoire. Il s'y trouva des evêgues de tous les côtés, d'Espagne, des Gaules (au nombre de trente-quatre ), de l'Italie, de l'Afrique, de la Macedoine, de la Palestine, de la Cappadoce, du Pont , de la Cilicie , de la Thebaïde, de la Syrie, de la Thrace, de la Mesopotamie, etc. En un mot, il y en eut de plus de trente-cinq provinces, sans compter les Orientaux qui se retirèrent. On ne sait pas bien le nombre des evêques orthodoxes : quelques historiens en comptent jusqu'à trois cents. Il est certain qu'il en eut un nombre considerable.

Le célebre Osius de Cordoue fut l'âme de ce concile, et il y fit paroître son zele pour la justice, dans la force avec laquelle il s'opposa aux ariens. On croit qu'il y presida. Les actes de ce concile font de lui un eloge magnifique. Les autres évêques les plus illustres étoient Protogène de Sardique, Protis de Milan, Sévère de Ravenne, Lucille Bénévent, Maximin de Trèves, Eupliratas de Cologne, Gratus de Carthage, saint Athanase, Marcel d'Ancvre et Asclepas de Gaze. Le pape Jules, après s'être excusé au concile de ce qu'il n'y alloit pas, envova à sa place deux prêtres et un diacre. Du côté des Orientaux, il v eut environ quatre-vingts évêques. presque tous eusebiens ou attachés a leur parti, les uns par passion, les autres par crainte ou par ignorance. Les principaux étoient, Théodore d'Héraclee, Néroniade, Etienne d'Antioche, Acace de Césarée, Ursace de Singidon, Valens de Murse, Maris de Chalcédoine, etc.

Saint Athanase, Marcel d'Ancyre et Asclepas de Gaze, étoient à la tête de ceux qui venoient se plaindre des violences des eusebiens. Il y avoit quantité de personnes qui venoient porter pareillement les plaintes de leurs parents et de leurs amis, qui étoient en exil, ou à qui les eusebiens avoient fait perdre la vie. Les députés de plusieurs églises venoient représenter les maux qu'ils avoient endures. Les uns moutroient les chaînes dont on les avoit chargés ; d'autres, les coups d'épées qu'ils avoient reçus ; ceux-ci représentoient la faim qu'on leur avoit fait souffrir : ceux-là, les insultes d'une multitude de soldats, armés de massues, et les menaces des juges s'ils ne communiquoient avec les ariens. Et tous, en général, représentoient les églises brûlées, les vierges dépouillées, et autres semblables excès.

Enfinily en avoit qui venoient se plaindre des lettres que l'on avoit supposées. Théognis en avoit fait de ce genre pour irriter les empereurs contre saint Athanase: car telle étoit la noire méchanceté des eusebiens, que, quoiqu'ils fussent les auteurs de tous les maux, ils imputoient aux autres leurs propres

lexandrie et de Constantinople à Sardique une multitude prodigieuse de scelerats, et d'hommes perdus, coupables d'homicides, de brigandages, de pilleries, en un mot de tous les désordres imaginables : qu'ils avoient rompu les autels, brûlé les églises, profané les mystères sacrés, et massacré les plus sages d'entre les prêtres.

Les eusébiens, ayant donc bientôt compris que ce concile seroit un jugement purement ecclésiastique, où les soldats ni les comtes n'auroient point de place, n'y vinrent qu'à regret, d'autant plus qu'ils apprirent que l'on y envoyoit de toutes parts des gens pour les accuser de tous leurs excès, avec les

preuves en main.

Ils virent bientôt qu'ils ne pourroient soutenir ni leur doctrine, ni leur conduite, dans une assemblée où l'on craignoit Dieu beaucoup plus que Constance. Dans le trouble, dont ils se virent agités, ils résolurent, dès ce moment, de n'y pas comparoître. Ainsi, dès qu'ils furent arrivés à Sardique, ils se logèrent dans le palais, s'y tinrent renfermés, et ne laissèrent la liberté à aucun d'entr'eux de venir au concile. Mais deux évêques, Macaire de Palestine et Astère d'Arabie, se dérobèrent à cette violence ; ils se rendirent à l'assemblée, ils découvrirent les mauvais desseins des eusebiens et les menaces qu'ils faisoient à ceux de leurs confrères qui étoient dans de bons sentiments.

Comme les Pères du concile avoient recu saint Athanase et les autres accusés, les eusebiens, qui ne cherchoient qu'un prétexte pour s'en retourner, prirent sujet de dire qu'ils ne pouvoient communiquer avec le concile, à moins qu'on n'exclût saint Athanase, Marcel d'Ancyre et plusieurs autres. Mais le concile rejeta ces propositions, et excès. Ils avoient l'impudence de répondit qu'on ne pouvoit pas traidire, que l'on voyoit arriver d'A- ter comme coupables, des évêques

declares innocents par un jugement symbole de Nicee, pour ne donner authentique que le concile de Rôme avoit rendu en leur faveur, et par le temoignage que quatre-vingts evêques d'Egypte avoient rendu à leur innocence; que d'ailleurs les empereurs avoient permis au concile de discuter, de nouveau, toutes les matières depuis leur origine, et examiner ce que les autres avoient dejà jugé. Mais la vérité ne satisfit pas ceux qui aimoient le mensonge; les eusebiens crurent devoir alléguer qu'ils ne pouvoient se trouver dans une assemblee où l'on admettoit des gens coupables de sacrilége et d'homicide, et de tout ce qu'il leur plaisoit d'imputer à leurs adversaires, et ils persistèrent plusieurs jours dans la demande qu'ils avoient faite.

Les Pères, de leur côté, les pressoient de se presenter, et de prouver leurs accusations, disant que c'étoit se condamrer eux-mêmes que de se tenir caches. Saint Athanase leur faisoit faire les mêmes instances, et lenr protestoit qu'il se justifieroit de toutes leurs calomnies, mais tontes les propositions qu'on

leur fit furent inutiles.

Cependant, pour colorer leur fuite de quelque pretexte, ils dirent que l'empereur leur avoit mandé qu'il venoit de remporter une victoire sur les Perses, et que cette raison les oblige de partir pour aller lui en témoigner leur joie. Le concile, bien loin d'approuver une raison si pen sériense, leur écrivit qu'ils eussent auparavent, à se défendre des crimes dent on les accusoit ; qu'autrement il les en déclareroit coupables. Alors la frayeur les surprit, et, pendant la nuit, ils se retirerent en diligence : leur fuite fortifia les preuves que l'on avoit de leur conduite irrégulière.

Le concile traita ensuite de ce qui regardoit la foi : il declara qu'il ne falloit plus agiter les mêmes

aueun prétexte à de nouvelles formules. 2.º On y admit saint Athanase, et les autres accusés, à prouver leur innocence. 3.º La conduite des eusebiens fut mise dans tout son jour. On examina les plaintes formées de toutes parts contr'eux. La plus importante etoit qu'ils communiquoient avec les ariens, condamnés au concile de Nicce. Arsene, vivant, et même que l'on croit avoir été présent à ce concile, fut une conviction manifeste de l'imposture de ceux qui disoient qu'Athanase lui avoit ôte la vie.

On fut également convaince de la fausseté du calice rompu, par la déposition de diverses personnes venues d'Alexandrie, par le temoignage de quatre-vingts evêques d'Egyptedans leur lettre au pape Jules, par l'information même de Mareote, puisque ceux qui avoient été charges de la faire ne meritoient aucune creance, et qu'elle se combattoit elle-même ; enfin par le refus que les eusebiens eux-mêmes avoient fait de venir à Rome, y etant appelés par le pape. Les Pères du concile, frappes de tant d'impos-tures si grossières, confirmerent saint Athanase dans la communion de l'Eglise, et le reçurent comme un innocent injustement persecute : ils déclarèrent, aussi innocents, quatre prêtres d'Alexandrie, bannis par les eusebiens, et contraints de s'enfuir pour eviter la mort.

On examina ensuite la cause de Marcel d'Ancyre, accusé par les eusebiens : il se présenta au concile pour se justifier. Ses accusateurs renfermojent tous ses crimes dans son livre. Le concile, après en avoir fait l'examen, déclara qu'ayant lu ce qui précédoit et ce qui suivoit les endroits que les ensebiens aceusoient, il avoit trouve que les accusateurs prenoient malicieusement, pour les sentiments de Marcel, ce questions, mais se contenter du qu'il ne dispit que comme par quesque ses véritables sentiments étoient entièrement contraires aux hérésies qu'on lui imputoit. Ainsi il le declara innocent, legitime et unique

évêque d'Ancyre.

On fit voir que Théognis avoit supposé de fausses lettres pour animer les empereurs contre saint Athanase Le concile ne crut pas devoir laisser sans punition des évêques qui calomnioient leurs frères, qui bannissoient et qui emprisonnoient, quituoient, qui brûloient les eglises. Il cassa les ordinations de Gregoire et de Basile, ordonna qu'on ne les regarderoit ni comme evêques ni comme chretiens. Il declara innocents ceux qu'ils avoient déposés, et usurpateurs ceuxà qui ils avoient donne leurs églises ; deposa les principaux chefs des eusebiens, savoir : Acace de Césarée, George de Laodicée, Ursace de Singidon, Valens de Murse, Théodore d'Héraclee; ces trois derniers avoient été les commissaires envoyés à la Maréote contre saint Athanase. Le concile les déclara anathématisés, privés de la communion des fideles, et entièrement separes de l'Eglise : il en fit de même à l'égard de Grégoire, usurpateur du siege d'Alexandrie.

Le concile écrivit aux empereurs pour les supplier de mettre en lil·erté ceux qui gémissoient encore sous l'oppression; de faire en sorte que les eglises ne fussent plus infectces de la contagion des ariens. Il écrivit aussi une lettre circulaire à tous les [de Tillemont, approche de bien près evêques de l'Eglise, par laquelle les Pères du concile les prient tous de s'unir à eux, et de souscrire à leur doctrine. Ils y appellent l'herésie arienne, l'hérésie d'Eusèbe : ils y declarent que ceux qui étoient morts, par la persécution des eusebiens, avoient acquis la gloire du martyre. Tel fut le vrai concilé de Sardique.

Dans les actes de ce concile, il est dit qu'Osinis demanda un régle- que ses canons ont été cités comme

tion, et pour chercher la vérité, et d'aller à la cour aussi souvent qu'ils y alloient, et d'importuner continuellement l'empereur par des requêtes non necessaires, et qui regardent plutôt les grandeurs du monde que l'avantage de l'Eglise.

Nous avons vingt canons celèbres de ce concile, selon le texte grec, et vingt-un, selon le latin. Les deux premiers regardent les évêques qui changeoient d'eglise par ambition ou par avarice, comme il étoitaisé de le juger, puisqu'onn'en trouvoit pas un seul qui eût passé d'une plus grande église à une plus petite. Le concile veut qu'ils soient privés de la communion laïque. même à la mort. Il y en a un qui permet à un évêque, condamné par un concile, d'appeler à Rome; et au pape, de nommer de nouveaux juges s'il croit l'appel bien fondé.

Ces canons ont eté écrits en latin, selon la preface de Denis le Petit. Les plus habiles croient que le grec est une version et non l'original. Au reste, l'autorité de ces canons est regardée comme fort grande, parce qu'ils ont été reçus depuis, tant de

l'église latine que de l'église grecque. Quoique le concile qui les a faits n'ait pas été mis au nombre des œcumeniques, il est constant qu'il a eté convoqué pour représenter toute l'Eglise, selon l'intention des empereurs; que ce qu'il y avoit alors de plus saints évêques s'y trouva reuni, et qu'il a été enfin reçu par toute l'Eglise. Tout cela, dit M. de l'autorité d'un concile œcumenique. Que si quelques personnes demandent pourquoi on ne donne point rang à celui-ci entre les conciles œcuméniques, puisque celui de Constantinople, qui ne devroit être que le IIIe, a toujours été compte pour IIe; c'est parce que ce concile étoit regardé comme une suite et un abrégé de celui de Nicée, ment pour empêcher les évêques étant du concile de Nicée, et qu'on

n'y a pas fait de nouvelle formule de foi. Athan. Apol. II. p. 754. Socr. II. c. 20. Sozom. III. c. 11. Tom. II. Conc. p. 715. Marca. Cons. I. VI. c. 14. § 3. p. 120. D. M.

SARRAGOSSE (C. de) Cæsar-Augustanum, l'an 380, tenu par les évêques d'Aquitaine contre les priscillianistes, qui formoient une secte des erreurs des gnostiques, des manichéens et des sabelliens. Cette hérésie ent, pour auteur, un nommé Marc, né à Memphis en Egypte, grand magicien et disciple des manichéens. Les dogmes des priscillianistes étoient un melange de toute sorte d'impuretes, et des erreurs les plus grossières et les plus sales, mais particulierement de celles des manichéens et des gnostiques. Ils suivoient les sabelliens sur la Trinité, enseignant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étoient qu'une seule personne: ils vouloient, avec Paul de Samosate et Photin, que Jésus-Christ n'eût point été avant que d'être né de la Vierge. Comme Marcion et Manichée, ils ne vouloient pas qu'il eût pris véritablement une nature humaine, et ils étoient ennemis de la croix et de la résurrection. Ils disoient que le diable étoit sorti du chaos et des ténèbres éternelles, et qu'il ne tenoit son origine ile personne; qu'il étoit le principe du mal; qu'il étoit le maître des tonnerres, des foudres, des tempêtes; que les âmes étoient de la nature divine : ils supposoient qu'elles avoient péché dans le ciel, qu'a cause de cela, elles étoient tombées sur la terre entre les mains de divers princes et de diverses puissances de l'air, qui les avoient renfermées dans des corps. Ces princes étoient le démon même : ils leur attribuoient la formation de l'homme : de là vient qu'ils abhorroient l'usage du mariage : ils defendoient de manger de la chair des animaux, comme d'une chose impure, et ne vouloient Il seroit trop long de rapporter toutes les rêveries qu'ils avoient imaginées

Leur extérieur étoit modeste, mais, au fond, leurs mœurs étoient très-corrompues. Saint Augustin appelle Priscillien un impie, et condanné pour des héresies et des crimes horribles. Leurs mystères n'étoient pas moins infâmes que ceux des menichéens, qui passoient tout ce que l'on pourroit s'imaginer: mais rlus leur secte étoit honteuse, plus ils avoient soin de se cacher.

Priscillien, qui a donné le nom à cette secte, étoit d'une illustre naissance et avoit de grands biens : il étoit d'un génie vif et eloquent : il avoit beaucoup de facilité à s'expliquer et à disputer, mais il etoit extrêmement vain, et la connoissance qu'il avoit des sciences humaines lui avoit fort enfle le cœnr. S'étant laissé surprendre à la doctrine de Marc et d'Elpide, il y en attira beaucoup d'autres par ses discours artificieux et par ses caresses, mais les femmes surtont grossissoient le nombre de ses disciples. Bientôt toutes les parties de l'Espagne se trouvèrent infectées de cette détestable hérésie.

Ce fut vers l'an 379 que cette secte se forma et prit le nom de son auteur. Quelques évêques s'y laissèrent emporter, et entre autres Instance et Salvien. Idace, évêque de Mérida en Lusitanie, entreprit la cause de l'Eglise, avec un grand zèle, mais manquant de prudence, et poussant Instance et les autres sans modération, il aigrit plutôt le mal qu'il ne l'arrêta. Enfin, après plusieurs disputes entre Idace et les priscillianistes, les évêques d'Aquitaine s'étant assembles avec ceux d'Espagne l'an 358, l'affaire des priscillianistes fut portée en ce concile. On ignore le détail de ce qui s'y passa; mais en sait que ces hérétiques n'osèrent se présenter au jugepas croire la résurrection de la chair. I ment des évêques; malgré cela, leur

absence n'empêcha point qu'ils ne fussent condamnés par le concile, et nommement Instance et Salvien, évêques; Priscillien et Elpide, laïques. Hygin de Cordone fut aussi excommunie. Ithace eut ordre de publier partout le décret des évêques : mais Instance et Salvien, loin de se soumettre à ce jugement levèrent l'etendard de la revolte, et établirent Priscillien évêque d'Avila. Nous n'avons qu'un fragment de ce concile où l'on voit les noms de douze evêques : il contient VIII canons. Forez Bordeaux. Tom. II. Conc. p. 1009.

SARRAGOSSE ( C. de ) l'an 592, premier novembre. Ouze évêques et deux diacres députés y firent III canons touchant les ariens convertis : ils portent que les prêtres ariens, purs dans la foi et dans les inœurs, pourront servir après avoir reçu de nouveau la benédiction des prêtres et même des diacres. T. V.

Conc. p. 1600.

SARRAGOSSE (C. de) l'an Cg1. On y fit V canons, parmi lesquels on renouvela la defense aux veuves des rois de se remarier, et en ordonna qu'elles prendroient l'habit de religieuse et s'enfermeroient dans un monastère pour le reste de leur vie; la raison du concile est le manque de respect, et même les insultes auxquelles elles s'exposoient en demeurant dans le monde. T. FI. C. p. 1311. FI.

SAUMUR ( C. de ) Salmuriense, l'an 1276, le 31 août, par l'archevêque de Tours. On y fit XIV canons.

SAUMUR (C. de) l'an 1314 ou 1315, 9 mai, par Geoffroy de la Haye, archevêque de Tours: on y publia un décret de quatre articles pour la conservation des biens des églises; 2° contre ceux qui troublent la juridiction ecclesiastique; 3.° on défendit aux archidiacres de rien exiger de ceux qu'ils examinent pour les ordres ou les benéfices. Tom. XI. Conc. p. 1617.

SAVONIERES ( C. de, Apud Saponarias ou Tullense, l'an 859, composé de douze provinces, des trois royaumes de Charles le Chauve. de Lothaire et de Charles, qui y assistèrent tous trois. On v fit XIII canons, dont la plupart regardent des affaires particulieres. On y relut encore les six canons de Valence. Sur quoi quelques-uns du parti d'Hincmar voulurent faire quelques remontrances; mais Remi de Lyon les apaisa, et le concile prononça que ces articles seroient examines an premier concile après la paix retablie. Tom. VIII. Conc. p. 647.

SEGNI (C. de) en Italie, Signiense, l'an 1182, où saint Bruno qui en avoit été évêque, fut canonisé par le pape Lucius III. Pagi. ad

an.1125. n. 14.

SELEUCIE ( C. de ) en Isaurie dans l'Orient, l'an 359, 27 septembre ( non reconnu ). L'empereur Constance avoit donné des ordres pour que tous les évêques de la Thrace, de l'Orient, de l'Egypte et de la Libye , s'y rendissent : il ne s'y en trouva que cent soixante, mais tous de trois differents partis: des demi-ariens au nombre de cent cing, et des anoméens environ quarante, quelques catholiques au nombre d'environ treize. Dieu permit que saint Hilaire, évêque de Poitiers, qui depuis quatre ans étoit exilé en Phrygie, s'y trouvât et tout banni qu'il etoit, on le mit au rang de ceux qui devoient opiner dans le concile : il y rendit un temoignage authentique à la pureté de la foi des Occidentaux; mais ayant entendu les blasphemes des ariens. il se retira bientôt de cette assemblée. Il nous a laisse dans son ouvrage une effroyable peinture de l'Orient, où la plupart des évêgues étoient infectés du venin de l'erreur.

Il y eut fort peu d'évêques du parti d'Acace de Cesarée, qui étoit celui des auoméens : le plus grand

lesquels on compte, George de Laodicée, Sylvain de Tarse, Macédone de Constantinople, Basile d'Ancyre, Eustathe de Sébaste : ceux de ce parti étoient au nombre de cent cing: les treize autres étoient sans doute les évêques d'Egypte. Ils furent les seuls, selon saint Hilaire, qui soutinrent généreusement la consubstantialite du Verbe. On croit que saint Athanase étoit à Scleucie dans le temps de ce concile. Léonas, questeur de l'empereur Constance, avoit ordre d'assister aux delibéra-

Parmi les évêques qui vinrent à ce concile, il y en avoit plusieurs accusés de divers crimes; c'etoient lés acaciens. Cenx-ci, craignant les accusations formées contre eux. demandèrent que l'on commençât par l'examen du dogme : ce qui causa d'abord de la division entre les évêcues: car les uns vouloient que l'on examinât les accusations, les autres que l'on traitât la question de la foi : à la fin les acaciens, ayant obtenu ce de mandoient, rejetèrent ouvertement des la première séance le concile et le symbole de Nicée. Ils soutinrent que le Fils n'étoit point semblable à son Pere, pretendant que rien ne pouvoit être semblable à la substance de Dieu; qu'il ne pouvoit y avoir de generation en Dieu, et que Jésus-Christ étoit créature : ces impietés souleverent la plus grande partie des évêques qui étoient des semi-ariens, et qui étoient comme le corps du concile. En effet, à l'exception du mot de consubstantiel, comme trop obscur, disoientils, ils étoient déclarés pour le concile de Nicée. Cette différence de sentiments produisit de grandes disputes, et comme on crioit qu'il ne falloit point de nouvelle profession de foi, mais recevoir celle d'Antioche de l'an 341, les acaciens sortirent de l'assemblée.

Dans la seconde séance, le 28 sep-

nombre étoit des semi-ariens, entre | tembre, les semi-ariens s'assemblerent seuls, et confirmerent le formulaire d'Antioche. Les acaciens de leur côté, voyant l'opposition qu'on avoit pour leur dogne de la dissemblance, dresserent un nouveau formulaire plein de contradictions, car ils condamnoient la ressemblance de substance et la dissemblance.

Dans la troisième séance, Léonas présenta un acte dont les acaciens l'avoient chargé, et qui contenoit la profession de foi qu'ils avoient faite la veille : il excita un grand tumulte dans le concile, et le jour se passa à disputer. Dans la quatrième, on demanda aux acaciens en quoi ils avonoient le Fils semblable au Pere. et eux ayant répondu, que c'étoit seulement en volonté et non en essence, tous les autres déclarèrent qu'ils le croyoient semblable, même en essence : on disputa sur ce point le reste du jour, sans pouvoir con-

venir de rien.

Dans la cinquième, les semiariens s'assemblèrent seuls dans l'église, et y firent appeler les acaciens pour juger l'affaire de saint Cyrille, qui avoit appelé de sa déposition par Acace: mais ils ne voulurent ni venir au concile ni convenir touchant la foi , de sorte qu'après qu'on les eût appelés et cités plusieurs fois pour repondre aux accusations, le concile deposa Acace même, Eudoxe d'Antioche, et guelques autres. Il déclara excommuniés (c'est-à-dire, réduits à la communion de leurs églises), Astère, Eusèbe et cinq autres, jusqu'à ce qu'ils se fussent justifiés. Il retablit saint Cyrille à Jerusalem, il mit un autre évêque à Antioche à la place d'Endoxe : mais le jugement de ces évêques ne fut point exécuté, quoiqu'ils eussent envoyé dix députes à Constantinople informer l'empereur de ce qui s'étoit passé, parce que les évêques déposés y allerent encore plus promptement, et qu'ils prévincent l'empereur et les grands

de sa cour, qu'ils gagnèrent par leurs flatteries ou par le crédit d'Acace. Hil. in cons. l. 1. p. 114. Socr. II. c. 39 et 40. Sozom. IV. c. 22. Athan. de Sgn. p. 580 et 881. Till. Fl.

SELINGSTAD ( C. de ) près de Mayence, l'an 1022, tenu par l'empereur Henri. Aribon, archevêque de Mayence y présida, assisté de cinq evêques. On y fit XX canons. On y décida qu'un homme, pendant le cours de sa penitence, devoit demeuver dans le lieu où elle lui etoit imposee, afin que son propre pasteur pût juger de sa conduite. Comme plusieurs pécheurs chargés de grands crimes refusoient de recevoir la pénitence de leurs pasteurs, et s'en alloient à Rome, s'imaginant que le pape leur remettroit tous leurs péches, le concile déclara qu'une telle résolution ne leur serviroit de rien; mais qu'ils devoient accomplir la pénitence qui leur étoit imposée par leurs pasteurs. Bouchard, evêque de Worms, qui assista à ce concile, nous en a conservé les décrets à la fin de son recueil de canons. Après les canons on trouve la forme de tenir un concile. T. IX. C. p. 844.

SENLIS (C. de ) Silvanectense, l'an 863. Les évêques prierent le pape Nicolas de confirmer la deposition de Rothade de Soissons, mais il le refusa. Voyez Soissons, an 862.

Tom. VIII. Conc. p. 761.

SENLIS (C. de) l'an 873. Dans ce concile, sur la plainte du roi Charles, Carloman son fils, qui étoit | prisonnier dans cette ville, fut depose du diaconat, et de tout degre ecclésiastique, et réduit à la communion laïque: mais comme ses partisans dirent que, n'etant plus ecclesiastique, rien ne l'empêchoit de régner, ils résolurent de le mettre en liberte à la première occasion. Le roi Charles, ayant appris cette nonvelle. le sit juger de nouveau pour les crimes dont les évêques n'avoient pu prendre connoissance, et il fut conle temps de faire pénitence et lui ôter les moyens d'exécuter ses manvais desseins, on lui fit crever les yeux : telle fut la triste fin de son ordination forcee et telles étoient les mœurs du temps. T. IX. Conc. p. 258.

SENLIS (C. de ) l'an 989 circ On y confirma l'excommunication portee par Arnould de Reims, coutre ceux qui s'etoient emparés de la ville de Reims par l'autorité d'Arnoul même qui trahissoit Huges Capet, à qui il avoit fait serment de fidelite. Ibid. p. 735,

SENLIS (C. de) l'an 1235, 14 novembre. L'archevêque de Reims et six de ses suffragants, jetèrent un interdit sur tout le domaine du roi , situé dans la province de Reims.

V. Compiegne, an. 1235.

Le roi saint Louis arrêta cette affaire, en rendant à Paris un jugement favorable à l'archevêque, au mois de janvier de l'an 1236, et en nommant deux commissaires qui prirent toutes les précautions pour ôter toute matière de division. comme on le voit par le jugement rendu à Reims le 18 février 1236.

SENLIS (C. de ) l'an 1310. Ce fut un concile provincial tenu par Philippe de Marigni, archevêque de Sens. Neuf templiers y furent condamnés et brûlés par l'antorité du juge séculier, mais ils se dédirent à la mort, de ce qu'ils avoient confessé auparavant, disant que c'étoit par la crainte des teurments. Du-

bois , Hist. Paris. p. 551.

SENLIS (C. de ) l'an 1315, octohre, par Robert de Courtenay, archevêque de Reims, et ses suffragants. Le roi, Louis Hutin, avoit destitué Pierre de Latilli, chancelier et évêque de Châlons , et l'avoit fait emprisonner comme suspect d'avoir procuré la mort de Philippe le Bel, et de l'évêque son prédécesseur. Pierre de Latilli demanda au concile de Senlis, avant toutes damné à mort; mais pour lui donner | choses, la liberté de sa personne et

la restitution de ses biens : on les lui l accorda: il demanda ensuitel'information des faits, pour laquelle on prorogea le concile, en l'indiquant a Paris, où l'on ne voit point qu'il se soit tenu; mais on voit par un autre concile de Senlis de l'an 1318, auguel Pierre de Latilli avoit envoyé ses députés, que cet evêque devoit avoir eté pleinement justifié. Tom. XI. Conc. p. 1623.

SENLIS ( C. de ) l'an 1318, 27 mars, par le même archevêque, quatre des suffragants et les députés de sept autres absents, tenu contre les usurpateurs des biens de l'Eglise: le concile punit ces invasions par l'interdiction ou cessation de l'office divin dans toute la juridiction de celui qui en est l'auteur.

1bid. p. 1625

SENLIS (C. de) l'an 1326, par Guillaume de Trie, archevêque de Reims, sept de ses suffragants et les procureurs des absents. On y publia sept statuts, dont le premier marque la forme de tenir les conciles Le second defend aux bénéficiers de se charger des fonctions d'autrui, sous peine de perdre leurs benefices. Defense de violer l'immunité des églises, à l'égard de ceux qui s'y sont refugies, comme de leur refuser la nourriture, ou de les en tirerparforce: enfin on recommanda le maintien de la juridiction ecclésiastique contre les violences des laïques. Ibid. p. 1768.

SENS (C. de) Senonense, l'an 670. Trente évêques y signèrent l'exemption accordée à l'abbave de Saint-Pierre-le-Vif. Spicil. T. II. p.

706.

SENS (C. de) l'an 1140. Saint Bernard y accusa Abailard qui étoit présent : il produisit ses livres, rapporta les propositions erronées qu'il en avoit extraites, et pressa Abailard, ou de nier qu'il les eût vingt-cinq ans auparavant par son écrites, et s'il les reconnoissoit, de les prédécesseur Louis de Melun, et lard au lieu de se défendre en appela fice divin, de la réforme du clergé,

à Rome. Cependant les évêgues du concile condamnèrent ses sentiments: on y epargna sa personne par respect pour le pape, à qui il avoit appelé, et ils écrivirent au pape. pour lui demander la confirmation de ce jugement. Le pape le condamna comme héretique le 16 juillet de la même année, leur fit réponse qu'il condamnoit les propositions d'Abailard, qu'il lui imposoit un silence perpetuel, et qu'il jugeoit que les partisans de ces erreurs méritoient d'être excommunies. Abailard donna son apologie dans laquelle il fit sa confession de foi, laquelle est catholique sur tous les articles condamnés; il se désista de son appel, rétracta ce qu'il avoit mal écrit, et finit sa vie à Cluny, apres avoir vécu encore dix ans dans la retraite et dans la pénitence, selon le rapport de Pierre de Cluny. Petr. Clun. IF. Ep. 12

SENS (C. de) l'an 1198, contre les poplicains, espèce de manichéens. On fit une enquête de ceux aui etoient soupconnés de cette hérésie. Le doyen de Nevers et Raynal, abbé de Saint-Martin, en furent accusés : celui-cifut déposé : on prouva qu'il avoit encore soutenu deux erreurs , l'une celle des stercoranistes , et l'autre que tous seroient à la fin sauves, suivant la doctrine d'Origène, mais il en appela au pape, ainsi que le doven de Nevers.

SENS (C. de). Ce fut un concile de la province de Sens, mais qui fut tenu à Paris l'an 1528. l'oyez

Paris.

SENS (C. de) l'an 1320, 22 mai. Guillaume de Melun, archevêque de Sens, y fit un statut de quatre articles.

SENS(C. de)l'an 1485, par Tristan de Salazar, archevêque de Sens : il y confirma les constitutions faites prouver, ou de les rétracter. Abai-Jily traita de la célébration de l'ofdans les mœurs et dans les habits, de la réforme des religieux, et des devoirs des laïques envers l'Eglise, du paiement des dîmes. Les chanoines seront regardes comme absents lorsqu'ils ne sont point aux nocturnes avant la fin du psaume venite, et aux autres heures avant la fin du premier psaume, et à la messe avant la fin du dernier kyrie: la plupart de ces réglements sont tires du concile de Bâle, de Latran, de la pragmatique sauction; et il n'y a rien de remarquable qui ne se trouve dans les autres conciles. Tom. XIII. Conc. p. 1721.

SÉVILLE (C. de) Hispalense, l'an 5go, 4 novembre, compose de hnit evêques. Saint Leandre etoit le premier. Ayant consulte les canons, ils trouvèrent que les donations ou alienations des biens d'eglise faites par l'évêque Gaudence, étoient nulles, à moins qu'il n'eût donne ses biens propres à l'Eglise : mais par humanité, ils ordonnèrent que les serfs affranchis demeureroient libres, mais sujets de l'Eglise, et qu'ils ne pourroient laisser leur pecule qu'à leurs enfants, qui demeureroient à perpetuite sujets de l'Eglise. Tom. V. Conc. p. 1588.

SEVILLE (C. de) l'an 619, 13 novembre, tenu par saint Isidore à la tête de huit evêques. Ce sont des réglements genéraux à l'occasion de diverses affaires particulieres, parmi lesquelles il est marqué que les clercs étoient distingués des laïques par leur habit. Ces réglements sont divisés en treize chapitres. *Ibid. p.* 1663.

SICILE (C. de) Siculum, l'an 366, pour la foi de Nicée, tenu par Eustathe, et les députés des Orientaux qui y convoquèrent les évêques du pays, devant lesquels ils approuvèrent la foi de Nicée et le terme de consubstantiel; et les évêques leur donnerent des lettres conformes à celles de Libère. Socr. IV. c. 12. Poyez Thyane.

SIDON (C. de) en Palestine, Sidonense (non reconnu), l'an 511, par quatre-vingts évêques les plus de lares contre le concile de Calecdoine, et assemblé par l'ordre ce l'empereur Anastase, qui vouloit obliger à souscrire l'henotique de Zenon; mais ce fut sans aucun succès pour son dessein.

SIENNE (C. de) Senense, l'an 1423, 22 août, et selon d'autres le 8 novembre. On y tint quelques sessions, et on y fit un décret contre les heresies condamnées à Constance, et contre tous ceux qui donneroient du secours aux wiclefistes

on aux hussites.

Par un autre décret, on traita de la réunion des Grecs, que l'on remit à un temps plus favorable; on renvoya l'affaire de la reformation au concile qui fût indique à Bâle, et qui ne se tint qu'en 1431. Celui de Sienne fut dissous le 26 fevrier 1424. Le pretexte dont le pape se servit fut que les prelats y etoient en trop petit nombre, et il en confirma la dissolution le 12 mars de la même année. Tom. XII. C. p. 365.

SiRMICH ou SIRMIUM (C. de) en Illyrie, l'an 349, contre Photin qui en étoit évêque. Photin ue reconnoissoit qu'une seule opera tion dans le Père, le Verbe et le Saint-Esprit : selon lui , le Pere seul etoit Dieu : il croyoit un Verbe eternel, mais non subsistant et distingué personnellement du Père: il vouloit qu'il fût comme une exten~ sion que le Père faisoit de lui-même quand il vouloit agir au dehors. H soutint que Jesus-Christ n'etoit qu'un pur homme; qu'il n'etcit point Dieu; qu'il nefalloit l'honorer qu'en qualité d'homme; mais il disoit aussi que le Verbe avoit habité en lui, et s'etoit uni à lui d'une manière particulière : on croit même qu'il lui accordoit le titre de-Fils de Dieu , sans vouloir néanmoins, qu'il fût avant Marie, 131

qu'il eût créé le monde, ni qu'il fût avant tous les siècles.

Les évêques d'Occident, inquiétés de voir qu'après tant de troubles que l'arianisme avoit causes dans l'Eglise, Photin, qui avoit été condamné deux ans auparavant dans le concile de Milan, ne cessoit point d'en exciter encore par les erreurs qu'il soutenoit toujours, s'assemblerent en cette ville pour le déposer de l'episcopat, mais comme il s'etoit acquis par son eloquence un grand nombre de sectateurs, tout ce que le concile put faire, fut d'écrire aux Orientaux contre cet hérésiarque, selon la coutume qu'ont les évêgues d'avertir leurs confrères de ce qui mérite leur attention. Till.

SIRMICH (conciliabulede) l'an 351, par les eusebiens au nembre de vingt-deux. Le bruit qu'excitoient les erreurs de Photin, et qu'il prêchoit plus hardiment que jamais, ayant obligé l'empereur Constance de faire tenir un concile à Sirmich, la plupart des évêques qui s'y rendirent etoient eusebiens. Cependantils forent bien aises de faire paroître leur zele pretendu pour la foi. Dans ce concile, Photin, ayant été convaince de tenir la doctrine de Sabellius et de Paul de Samosate, fut déposé. Sa deposition fut à la vérité approuvée de tout le monde, mais non ce que les mêmes evêgues firent ensuite, car ils approuverent la formule faite par le faux concile de Sardique, et ils en dresserent une nouvelle en grec, qui fut regardée comme très-suspecte; puisque bien loin de dire que le Fils est consubstantiel au Pere, ils ne disent pas seulement qu'il lui soit semblable; et ils découvreat même leur impieté en disant : nous n'égalons pas le Fils an Père, mais nous concevons qu'il lai est soumis. Photin fut bauni de l'église de Sirmich, et l'empereur] Pagiad ann. 351 n. t2.

SIRMICH (IIe conciliabule de) l'an 357. Les ariens ou ensébiens y dressèrent un nouveau formulaire plus mauvais que plusieurs autres dressés : c'est celui que le grand Osins eut le malheur de signer.

SIRMICH (IIIe conciliabule de) l'an 358. Les ariens contre l'usage de l'Eglise, y dressèrent une nouvelle formule datée du 22 mai , dans laquelle ils donnèrent à Constance le titre de roi eternel, qu'ils refusoient au Fils de Dieu. Le pape Libère fut rétabli après avoir signé ce formulaire et condamné saint Athanase, dont la cause étoit, dans ces circonstances, inséparable de celle

de la foi. D. M.

SOISSONS (C. de ) Suessionense, l'an 744, 3 mars, assemblé par l'ordre du prince Pepin, et composé de vingt-trois évêques. On ne doute pas que saint Boniface n'y ait présidé. On y fit dix canons : le premier est pour la conservation de la foi de Nicee et des autres conciles, et pour le rétablissement de la discipline; les autres renferment les mênies réglements des conciles tenus dans les etats de Carloman. Le dernier porte que celui qui n'en observera pas les decrets, sera jugé par le prince même avec les évêques et les comtes, et condamné à l'amende selon la loi, car ces assemblées étoient mixtes d'évêques et de seigneurs, et on joignoit les peines temporelles aux spirituelles. Ce concile etablit dans tontes les villes des évêques légitimes et deux archevêques audessus d'eux, l'un pour l'église de Reims, l'autre pour celle de Sens. Fl.

SOISSONS (C. de) l'an 852, 26 avril, dans l'église de Saint-Médard composé de vingt-six évêques de cinq provinces, en présence du roi Charles le Chauve. On y employa huit sessions. L'ordination d'Hinrl'envoya en exil. Socr. II c. 28 et 29. | mar fut reconnue légitime et canonique. Les ordinations faites par Ebbor, depuis sa déposition, furent declarées nulles, ainsi que celle de Haldonin, et on jugea qu'il devoit être déposé. Dans le VIIIe canon on leva l'excommunication prononcee contre les clercs ordonnes par Ebbon. Les autres canons contiennent des reglements géneraux que les evêques prierent le roi d'appuyer de son autorité. En conséquence, le roi publia un capitulaire de douze articles : il y est dit entre autres points que le comte et les officiers publics doivent accompagner l'evêque en sa visite, et lui prêter mainforte pour obliger, à la penitence et à la satisfaction, ceux qu'il ne peut y reduire par l'excommunication. Alors les evêques méloient la puissance temporelle à la spirituelle. Tom. J111. Conc. p. 808.

SOISSONS (C. de) l'an 861 (non reconnu). Rothade, evêque de Soissons, à la tête de trente-trois évêques, deposa et fit mutiler un cure trouve en flagrant-delit Ib.

p 787.

SOISSONS (C. de) l'an 862 ( non reconnu), où Hincmar ayant fait arrêter Rothade, le deposa, le fit enfermer dans un monastère et mit un antre evêque en sa place. Ibid.

p. 736,

SOISSONS (C. de) l'an 866, 18 noût. Trente-cing évêques, assembles par ordre du pape à la réquisition du roi Charles, retablirent par indulgence les clercs ordonnes par Ebbon, que le concile de Soissons avoit deposés en 855. Vulfade, qui ctoit un de ces clercs, fut ordonné archevêque de Bourges la même annee 866, et le pape Adrien ratifia son ordination en lui envoyant le Pallium l'an 368. Hinem. Opusc. 18 T. VIII. p. 816.

SOISSONS (C. de) l'an 941, assemble par l'ordre de Hugues, comte de Paris, et d'Herbert, comte de Vermandois, compose des evêques de la province de Reims, pour

vêche, après qu'Artaud en eut été chasse: il v fut resolu qu'onse transporteroit à Reims, et qu'on y ordonneroit Hugues archevêque de cette ville. Fl

SOISSONS (C. de) l'an 1115. C'est de ce concile qu'on envoya aux frères de la chartreuse, pour les prier et leur ordonner de renvoyer Godefroy, évêque d'Amiens à son siege: ce qui fut exécuté au commencement

du carême. D. M.

SOISSONS (C. de) l'an 1121, en février, par le legat Conon, évêque de Preneste. On y obligea Abailard de brûler son livre de la Trinité, et à faire sa profession de foi : on voulut pour cet effet qu'il lût le symbole de saint Athanase : ce qu'il fit avec quelque peine et beaucoup de larmes et de soupirs : on l'envoya au monastère de Saint-Medard, d'où il fut peu de temps après renvoyé à celui de Saint-Denis. T. X. Conc. p. 855. Abel de Catam. c. 9.

SOISSONS (C. de) l'an 1201, mars. Le roi Philippe-Auguste y etoit present : on y traita, sans y rien-finir , de son mariage avec Ingerburge, qui fut ensuite enfermée au château d'Etampes, cù le roi lui fournissoit sa subsistance, et le pape la consoloit par ses lettres. Tom. A1.

Conc. p. 22.

SOISSONS (C. de) l'an 1455, 11 juillet, par Jean Juvenal des Ursins, archevêque de Reims et ses suffragants en personnes, ou par procureurs. On y ordonna l'execution du décret du concile de Bâle, confirme dans l'assemblée de Bourges, touchant la manière de chanter l'office divin, et on y fit quelques autres statuts. On y régla l'habillement des eveques. On exhorta les prelats à user de beaucoup de discretion dans l'approbation des confesseurs. On v reforma les abus qui s'etoient glisses dans les quêtes et la prédication des indulgences. Ce concile est rapporté partout à l'an 1456 : ce qui regler le gouvernement de l'arche- | r'estyrai, qu'en commençant l'annee

le jour de l'Annonciation, neuf mai et sept jours avant nous, snivant l'usage de la métropole de Reims en

ce temps-là.

SUFFETE (C. de) Suffetanum, l'an 524. Saint Fulgence assista à ce concile, et par modestie il fit présider l'évêque, Quod l'ult Deus, qui lui avoit disputé la préséance dans le concile de Jungue en Afrique.

SURRIcu SUTRI (C. de) près de Rome, l'an 1046, décembre, tenu par Henri le Noir, roi d'Allemagne: il y invita Grégoire VI, qui s'y trouva, esperant d'être seul reconnu pape légitime; mais y trouvant de la difficulté, il renonça au pontificat,

se dépouilla des ornements, et remit le bâton pastoral, après avoir teum le siège environ vingt mois. Le roi Henri vint à Rome avec les évêques du concile de Sutri, et d'un commun consentement, tant des Romains que des Allemands, il fit elire pape Suidger, qui prit le nom de Clément II, et fut sacré le jour de Noël: le roi Henri fut couronné empereur le même jour, et la reine Agnès, impératrice. Baron. an. 1046.

SYRIE (C. de) Syriacum, l'an 1115. Arnoul, patriarche de Jerusalem y fut déposé, mais il fut retabli par le pape l'année suivante

D. M.

TARRAGONE (C. de) Tarraconense, l'an 516, sous le règne de Théodoric, roi d'Italie, et tuteur d'Amalaric, roi d'Espagne. Dix évêques y dressèrent XIII canons, dont le VII.º ordonne que l'observation du dimanche commencera dès le samedi : d'où vientla contume en Espagne de s'abstenir de toute œuvre servile le samedi vers le soir. Le canon, qui ordonne que les moines sortis de leur monastère n'exerceront aucune fonction ecclésiastique, prouve qu'il y avoit dès lors des monastères en Espagne. D. M.

TARRAGONE (C. de) l'an 1229, 29 avril. Jean, cardinal et évêque de Sabine, legat assisté de deux archevêques et de neuf évêques, déclara nul le mariage de Jacques I, roi d'Arragon, avec Eléonore de Castille, comme ayant été contracté entre proches parents sans dispense; et le roi Jacques n'y résista point, mais il déclara légitime Alphonse né de ce mariage, qu'il avoit dejà déclaré son successeur auparavant : ce qui fut confirmé par le pape dans la suite. Tori. XI. C. p. 437.

THIONVILLE (C. de) npud Theodonis villam, l'an 821, compose de trente-deux évêques. On y fit quatre on cinq articles pour la sûreté des personnes ecclesiastiques, que l'empereur Louis confirma

l'année suivante. THIONVILLE (C. de) l'an 835, en février, composé de plus de quarante evêques : ils y declarerent nul tout ce qui avoit été fait contre Louis de Debonnaire, le couduisirent à la cathédrale de Metz, pour rendre sa rehabilitation plus solennelle , qui se fit le dimanche de la quinquagésime pendant la messe. Agobard de Lyon et Bernard de Vienne furent ensuite déposés après le retour des évêques à Thionville, et Ebbon de Reims le fut plus solennellement que les deux autres qui étoient absents, ayant consenti lui-même à sa déposition, et renonce pour toujours à l'épiscopat. D. M.

THIONVILLE (C. de) l'an 844, en octobre, en un lieu nommé Judicium, aujourd'hui JUST. Lothaire, Louis et Charles promirent de garder entre eux une amitié fraternelle, et de rétablir l'état de

l'Eglise qu'ils avoient troublée par leurs divisions. Les évêques y firent six articles que les rois promirent d'observer. Ces princes y sont exhortes à demeurer parfaitement unis, à faire remplir incessamment les siéges épiscopanx demenrés vacants à cause de leurs querelles, on y faire rentrer les évêques qui en étoient chasses : d'empêcher en général l'usurpation des biens ecclésiastiques, à la charge toutelois qu'ils fourniront à l'état les subsides nécessaires, etc. T. VII. C. p. 1800.

THURINGE (C. de) l'an 1105, par l'empereur Henri, qui venoit de réunir toute la Saxe à la communion de l'Eglise romaine, par le conseil de Rothard, archevêque de Mayence, et de Gebehard, evêque de Constance, legats du pape. Ce concile fut tenu dans la maison royale de Northus. On y renouvela les decrets des conciles précédents. On condamna la simonie et l'heresie des nicolaïtes; c'est-à-dire, le concu-Binage des prêtres : on confirma la paix de Dieu, etc. Tom. A. Conc. p. 744.

TOLEDE (C. de) l'an 400, premier septembre, tenu à l'occasion des troubles causés par les prisscillianistes, dont l'heresie avoit commencé en Espagne sur la fin du quatrième siecle. Il fut composé de dix-neuf évêques de toutes les provinces de l'Espagne; celui de Merida étoit le plus celebre. Plusieurs prisscillianistes vinrent se présenter au concile, et ils y furent reçus à la communion de l'Eglise après avoir abjure leurs erreurs. On exigea d'eux qu'ils signassent une formule de foi que le concile avoit dressée.

On promit aussi de recevoir les autres evêques de Galice, s'ils souscrivoient à cette formule, en attendant, disent les Pèrcs, que le pape qui est à présent écrive, ainsi que saint Symphorien, évêque de Milan, et les autres évêques. C'est lapremière fois que l'on trouve l'evêque de c'eres, la conservation des biens de

Rome nommé simplement le pape comme par excellence, c'est la remarque de M. de Fleury.

Le concile décida de retrancher dans les ordinations tons les abus qui s'y introduisoient. Il fit XX canons. parmi lesquels il est dit, que cenx qui auront fait une penitence publique ne pourront être ordonnes clercs, si ce n'est en cas de necessite. M. de Tillemont donte de l'autorité de ces decrets, et croit qu'ils appartiennent à un autre concile de To-

lede tenu en 447. TOLÈDE ( C. de) l'an 447, contre les priscillianistes : leurs erreurs n'étoient pas moins ridicules et sacrileges que celles des manicheens. le concile de Sarragosse. Il s'y trouva dix-neuf evêques : ils rendirent par écrit un sentence contre l'heresie et les sectateurs de Priscillien, qui est appelee aussi la règle de la foi contre-toutes les heresies. particulierement contre les priscillianistes: Cet acte est une profession de foi avec dix-huit articles ou anathemes qui y sont joints. Les Pères de ce concile y confessent que le Saint-Esprit procede du Pere et du Fils. Baronius pretend qu'ils ne parloient ainsi que d'apres saint Léon, qui le dit dans le premier article de sa lettre à saint Turibe, évêque d'Astorga, dont le zele se distingua contre les priscillianistes.

Ils y firent encore XX canons sur la discipline, pour remedier aux abus qui s'etoient glisses : il y est dit que depuis que les malheurs des temps empêchent les evêgues de s'assembler, chacun avoit commence d'agir à sa manière. Les prêtres assistèrent assis avec les évêgues dans ce concile. T. H. C. 1227. c. flar.

an. 447. § 19.

TOLEDĚ (C. de) l'an 531, 17 mai. On y fit cinq canons. Le premier marque les interstices des ordinations. On y confirma les aucieus canons touchant la continence des l'Eglise, et les mariages entre pa-l rents, dont on etendit la desense tant que la parenté se peut connoître. Dans ce concile, Tolede est nommee metropole pour la première fois. Tom. IV. Con. p 1734.

TOLEDE (C. de) l'an 580, 6 mai, composé de soixante et douze evêques de diverses provinces, sounises au roi Recarede, et de huit députés. Ce concile fut tenu dans la vue d'affermir la conversion des Goths. On y regla tout ce qui regardoit la foi. Le roi Recarède y etoit present. On y fit une belle profession de foi, en son nom et en celui de tous les Goths qui v abjurérent l'arianisme. On y recut les IV con-CILES GÉNÉRAUX. On y prononça anathemes contre les principales erreurs des ariens. Ensuite le roi proposa de régler la discipline, et on fit 'XXIII canons pour remedier aux maux que l'heresie avoit causes. On ordonna l'observation des canons, et que les évêques s'assembleroient une fois l'an; que l'on feroit chanter à la messe le symbole du concile de Constantinople, à l'imitation des eglises orientales, mais avec l'adition Filioque. Au reste, c'est dans ce concile qu'il en est parle pour la première fois T. V. C. p. 598.

TOLEDE ( C. de ) l'an 597, 17 mai. Seize évêques y firent II canons, dit ce concile: mais on ne voit que treize noms dans les souscriptions, entre lesquelles est celle de Megace, archevêque de Narbonne. Le premier porte, que les évêques feront observer la continence aux prêtres et aux diacres, et pourront deposer et enfermer les contrevenants pour faire penitence. Le second defend aux évêques de s'attribuer le revenu des églises bâties dans leur diocèse, et dit qu'il appartiendra au prêtre qui fait le service. T. V. C. p 1603.

TOLEDE (C. de) l'an 610, 23 octobre. Quinze évêques y reconnurent celui de Tolède pour leur mé-

tropolitain. D. M.

TOLEDE (C. de) l'an 633,9 novembre. Cefut un concile national. c'est-à-dire, de toute l'Espagne, et de la partie de la Gaule soumise aux Goths Saint Isidore de Seville v présida et en fut l'âme. Il s'y trouva soixante-deux evêques, parmi lesquels il y avoit cinq metropolitains, savoir : de Narbonne, de Merida, de Brague, de Tolede et de Tarragone. Saint Just , archevêque de Tolède y assista aussi; et il y ent sept deputes d'evêques absents. On y fit LXXV canons. Le premier est une profession de foi où les mystères de la Trinite et de l'Incarnation sont établis contre les principales heresies : il y est dit expressement que le Saint-Esprit procede du Pere et du Fils. Le IV.º prescrit en detail la forme de tenir les conciles, qui vient apparenment d'un tradition plusancienne, mais qu'on ne trouve point auparavart. On v blâme fortement la negligence des evêques à tenir des conciles, comme la principale cause du relâchement de la discipline, et le concile ordonne de les tenir au moins une fois l'annee. On voit par le LVI. canon qu'il y avoit encore des veuves consacrees à Dieu par une profession publique où elles changeoient d'habit en presence de l'evêque sans entrer communauté : on les appeloit sanctimoniales ou religieuses; et il ne leur etoit plus permis de se marier. Ce concile est nomme grand et universel. Tom. V. Conc. p. 1702. V. les canons.

TOLEDE (C. de) l'an 636, sous le roi Cinthilla, qui y fit faire 1X canons, qui regardent presque tous l'affermissement de sa puissance. Ce concile étoit de toute l'Espagne, comme il paroît par les sonscriptions des evêgnes. 1d. p. 1735.

TOLEDE (C. de) i an 638 9 janvier, la seconde année du roi Cinthilla, composé de quarante-deux évêques d'Espagne et des Gaules, et cinq députés d'évêgues absents. Es

y ordonnèrent avec le consentement i du roi et des grands, qu'à l'avenir aucun roi ne monteroit sur le trône, qu'il ne promît de conserver la foi catholique: si le roi viole son serment, qu'il soit anathème, etc. Plusieurs ordonnances de ce concile s'etendent sur le temporel. Ceux qui, après avoir reçu la pénitence publique, la quittent et reprennent l'habit seculier, seront arrêtés par l'evêque et soumis malgre eux aux lois de la penitence et renfermes dans l des monasteres : si l'exécution est differee, ils seront excommunies. C'est la premiere fois, dit. M. de Fleury, qu'on trouve des pénitences forcees; ce qui ne provient que de l'ignorance de la bonne antiquité ; car les anciens canons se contentoient d'excommunier les pecheurs, soit ceux qui ne demandoient pas la pénitence, ou ceux qui l'abandonnoient après l'avoir commencee. Tom. V. Conc. p. 1740. TOLEDE (C.de) l'an 646. Vingt-

huit évêques et onze députés pour les absents y firent VI canons. Le premier est contre les cleres qui prenuent parti dans les révoltes, car la puissance des rois Goths etoit mal affermie: on les déclara excommuniés pour toute la vie. Il y est dit, que si le celebrant tombe malade en celebrant les saints mystères, un antre evêque ou un prêtre, pourra continuer et suppléer à son defaut, à la charge toutefois que personne ne celebrera la messe qu'à jeun, et ne la quittera jamais après l'avoir

commencée, V. Canons. TOLÈDE (G. de) l'an 653. En ce concile, le roi Recesuinte y lut la profession de foi, dans laquelle il recoit les IV CONCILES GÉNÉRAUX. On fit ensuite XII canons. Le premier contient la profession de foi, c'est-à-dire, le symbole de Nicee. tel qu'on le disoit à la messe, avec

l'addition Filioque,

quatre contre l'incontinence des trois témoins et souscrite de la main

clercs, particulièrement contre les sous-diacres qui pretendoient pouvoir se marier apres leur ordination. Ony defend d'ordonner ceux qui ne savent pas le psautier tout entier. avec les cantiques et les hymnes d'usage, et la forme du baptême. Le même concile fut souscrit par cinquante-deux évêques, dix abbés, parmi lesquels est saint Ildefonse. par l'archiprêtre de Tolède, et par les députés de dix évêques. On y voit les souscriptions de seize comtes d'entre les principaux officiers du roi. Après les souscriptions est un décret du concile, touchant la disposition des biens du roi, et un edit du roi qui le confirme.

TOLEDE ( C. de ) l'an 655, 2 novembre. Seize évêques y firent XVII canons, la plupart pour réprimer les abus que les évêques commettoient dans l'administration des biens ecclésiastiques. Le premier entr'autres ordonne que si les evêques ou les autres ecclésiastiques veulent s'approprier les biens des églises, ceuxqui les ont fondées ou enrichies pourront s'en plaindre à l'évêque ou au metropolitain, ou au roi : ils veilleront aussi aux réparations, etc. Tom. IF. Conc. p. 459.

TOLEDE (C. de) l'an 656, premier decembre. Vingt evêques y firent VII canons. Parmi ces evêques, les trois premiers etoient métropolitains; savoir : Eugène de Tolède, Fugitif de Séville, et saint Fructueux de Brague : il y eut cinq deputés d'eyêques absents. Id. 459.

TOLÈDE (C. de) l'an 675, novembre. On y fit XVI canons de discipline qui furent souscrits par div-sept évêques, dont le premier est Onirice de Tolede: deux députés d'absents, par six abbés et par l'archevêque de Tolède. Ce concile ordonne de cerriger les pécheurs publiquement, etc. Que si on condamne à l'exil ou à la prison, la Il y en a un contre la simonie : sentence sera prononcée devant

de l'évêque. Les évêques condamnoient donc dès lors à ces sortes de peines. En chaque province l'office divin sera conforme a celui de la métropole dans tontes les églises. On voit par ce concile qu'on communioit les mourants sous la seule espèce du pain. Tom. IV. Conc. p. 539.

TOLÈDE (C. de) l'an 681, 9 janvier, composé de trente-cinq évêques, à la tête desquels etoit saint Julien de Tolède. Ils y confirmèrent la renonciation au royaume du roi Vamba, déclarée solennellement le dimanche, 14 octobre, de l'année précédente. Ils lui interdirent l'exercice de la puissance temporelle : le tout sous prétexte qu'il s'etoit engagé à faire pénitence. Ils assurerent aussi le royaume à son successeur Ervige, et à l'évêque de Tolède le pouvoir d'ordonner tous les évêques d'Espagne, c'est le premier exemple d'une pareille entreprise de la part des évêques. On y fit XIII canons. Id. p. 1221.

TOLEDE ( C. de ) l'an 683, 4 novembre. Quarante-huit évêques. dont les quatre premiers étoient métropolitains, y firent XIII canons. dont environ la moitie regardent des interêts temporels. On commença par le symbole de Nicée, que dèslors on chantoit à la messe, dans les églises d'Espagne. On y fit ce canon singulier qui fait défense aux veuves des rois de se remarier, ni à personne, même à un roi, de les épouser, comme si c'etoit un crime, dit avec raison M. de Fleury. On voit par ce concile que souvent ceux qui étoient en danger de mort, se mettoient en pénitence publique, sans se reconnoître coupables d'aucun péché mortel; et on donnoit la pénitence publique à la mort, même aux évêques, par précaution. Id. p. 1253.

TOLEDE (C. de) l'an 684, 14 novembre, tenu pour la réception

l'Espagne et la Gaule Gothique. à la demande du pape Leon II, qui dans sa lettre aux evêques dit « que » le VI<sup>e</sup> concile a condamné Hono-» rius qui, au lieu d'éteindre dans » sa naissance la flamme de l'hérésie. » comme il convenoit à l'autorité » apostolique, l'a fomentée par sa » negligence. Le même pape dit » aussi à-peu-près la même chose » de la condamnation d'Honorius » dans sa lettre au roi. Ensuite les » evêques d'Espagne s'expriment » ainsi : nous avons comparé les » actes du VI° concile géneral, avec » les quatre anciens conciles, nous » les recevons avec respect. » Ils ne parlèrent pas du Ve, parce qu'il n'avoit rien decidé touchant la foi : après, ils expliquèrent leur croyance touchant l'incarnation, et confessèrent formellement deux volontés en

Jesus-Christ. T. II'. C. p. 1278. TOLEDE (C. de) l'an 688, 11 mai, composé de soixante-un évêques. Saint Julien de Tolède y présida : ils y expliquèrent quelques propositions qui avoient deplu au pape Benoît touchant les deux volontés de Jésus-Christ, en disant que Jésus-Christ est composé de la divinité, de l'âme et du corps qui sont trois substances, quoiqu'on puisse aussi n'y en reconnoître que deux, prenant l'âme et le corps pour une seule substance de l'humanité. Ensuite ils décidèrent que deux serments du roi Egica, qui paroissoient contraires, ne l'etoient point. Il ne faut pas croire , disent les évêques , qu'il ait promis les intérêts de ses beaux-frères autrement que selon la justice, mais en cas qu'il fallût choisir, le dernier serment fait en faveur du peuple devroit l'emporter, puisque le bien public est preférable à tous les intérêts particuliers. Le roi Egica coufirma par son ordonnance les décrets de ce concile. *Ib*. p. 1294.

TÖLEDE (C. de) l'an 693, 2 du VI concile GÉNÉRAL dans toute mai, composé de cinquante-neuf

389

evêques, cinq abbes et trois députés d'evêques absents, assistes du roi Egica et de seize comtes. On y fit dix capons de discipline, et on y deposa Sisgert, archevêque de Tolède, comme avant conspire contre le roi, qui le condamna a une prison perpetuelle. Dans ce concile on ordonne de ne se servir pour le saint sacrifice de la messe que d'un pain entier, qui soit blanc, fait expres et en petite quantite, puisqu'il ne doit pas charger l'estomac, n'etant que pour la nourriture de l'âme, et facile à conserver dans une petite boîte. Ce qui prouve qu'onfaisoit des-lors des hosties à peu près comme elles sont aujourd'hui. Id. p. 1237.

TOLEDE (C. de) l'an 694. On y fit VIII canons. C'est le dernier dont nous ayons quelques actes : on n'y trouve pas même les souscriptions des évêques qui y assistèrent.

*Id* p. 1361.

TOLEDE (C. de) l'an 701, sons le roi Vitiza, qui venoit de succéder à son pere Egica: il ne reste de ce concile ni actes ni canons.

TOLÈDE (C. de) l'an 1324, 21 novembre, par Jean, archevêque de Tolède, où il publia VIII canons, dont la preface ordonne qu'ils seront observes avec ceux que le legat Guillaume de Gondi avoit publies a Valladolid, deux ans auparavant: ces canons roulent sur la modestie que les cleres doivent observer: il y est dit, qu'aucun prêtre n'estigera de l'argent pour les messes qu'il dira, mais il pourra recevoir ce qui lui sera charitablement offert sans aucune convention. Tom. XI. Conc. p. 1712.

Tom. XI. Conc. p. 1712.

TOLEDE (C. de) l'an 1473, par Alphonse de Caville, dans le hourg d'Aranda. Ce concile fut fort nombreux. On y fit vingt-neuf reglements sur la discipline ecclésiastique. Voici les plus importants. On celébrera le concile provincial tous les deux ans, et les évêques tiendront leurs synodes tous les ans.

Defense aux ecclesiastiques de porter le deuil. Les évêques ne paroîtront jamais en public qu'en rochet et en camail : ils ne porteront point d'habit de soie, et feront lire l'Ecriture sainte pendant leurs repas. Les clercs mineurs porteront l'habit clérical et la tonsure. Ceux qui meurent des blessures qu'ils reçoivent dans un duel seront privés de la sépulture ecclesiastique, quand même ils auroient reçu le sacrement de pénitence avant leur mort, etc.

TOLEDE ( C. de ) l'an 1575, 8 septembre. Christophe de Sandowal, evêque de Cordone y presida, assisté des évêques de Siguença, de Segovie , de Palencia , de Cuença et d'Osma avec l'abbé d'Alcala le Réal. Dans la première session on lut le décret du concile de Trente . touchant la celebration des synodes provinciaux et la profession de foi qui fut signée des assistants. Dans la seconde le 13 janvier, on y publia trente-un articles de reformation sur différents sujets, concernant les évêques, enres, officiaux, promoteurs, la résidence, l'office divin. Dans la troisieme et dernière, le 25 mars, on fit vingt-huit articles : on lut les décrets du concile de Trente, sous les papes Paul III et Pie VI, touchant la residence. On ordonne aux evêques d'avoir des archives publiques, de n'admettre à la tonsure que ceux qui ont un bénefice. On y règle pour les curés la manière d'instruire et de prêcher la parole de Dien. On y parle des chanoines, des dignites, des distributions journalières, de l'obligation d'assister aux heures canoniales; a la fin on nomme quelques benéficiers qui devoient veiller à l'exécution des décrets dans chaque archiprêtré des différents dioceses. Tom. XV. Conc. p. 74, etc.

siastique. Voici les plus importants. TORTOSÉ (C. de) en Cata-On celebrera le concile provincial logne. Detusanum, l'an 1429, par le tous les deux ans, et les évêques cardinal de Foix, composé de tous tiendront leurs synodes tous les ans. les prelats et principaux ecclesias

tiques des royaumes d'Arragon, et l de Valence, et de la principauté de Catalogne. On y lut à la fin de la quatrieme session vingt réglements iouchant la vie et les mœurs du clergé, et les qualités requises dans ceux que l'on doit choisir pour remplir les benefices. 2.º Touchant la defense de porter des habits de couleur et d'être vêtu d'une manière peu conforme à l'état ecclesiastique. 3.º Sur la condamnation des concubinaires. 4°. La manière d'instruire le peuple. 5°. L'ordre de baptiser dans l'espace de huit jours les enfants des nouveaux chretiens. 6.º Contre la negligence des abbes dans la correction de leurs religieux.7.º Contre les clercs et religienx, qui confessoient sans avoir obtenu permission des ordinaires: contre les prelats qui se saisissoient des biens des defunts. T. XII. e. pag. 406.

TOULOUSE (C. de) Tolosanum, l'an 507. Nous n'en avons point les actes. Force les Singularités historiques et littéraires de Dom Liron.

Tom. 1. p. 295.

TOULOŬSE ( C. de ) l'an 1056 13 septembre , composé de dix-huit evêques. On y fit treize canons pour abolir la simonie et ordonner le celibat aux ecclesiastiques, pour empêcher l'usurpation des biens des eglises, et remedier à divers abus. On y ordonne entr'autres choses, que si un clerc se fait moine dans un monastère, à l'intention d'en devenir abbé, il y demeurera moine, sans pouvoir être abbé, sous peine d'excommunication. On renouvelle la loi de la continence des clercs, sous peine, de deposition. Dans ce concile, Bérenger, vicomte de Narbonne, fit une plainte très-vive contre l'archevêque Guifroi, l'acl'église de Narbonne et des chanoines Haïques. C. T. X.C. p. 856. à ceux qui portoient les armes pour lui : mais on ne voit point quel effet | convoqué par le roi de France et le eutcette plainte. T. IX. c.p. 1084. [roi d'Angleterre. ll s'y trouva cent,

TOULOUSE (C. de) l'an 1068. tenu par le légat Hugues le Blanc. Onze évêques y assistèrent. On y condamna la simonie, et on y retablit l'évêché de Leitoure chansé en

monastère. *Id.p.* 1195. TOULOUSE (C. de)l'an 1090, vers la Pentecôte, par les légats d'Urbain II, assistés des évêques de diverses provinces, et en particulier, par Bernard, archevêque de Tolède, retournant de Rome en Espagne. On y corrigca divers abus; et à la priere du roi de Castille, on envoya une légation à Tolede pour y retablir la religion. Tom. X. c. p.429.

TOULOUSE (C. de ) l'an 1110, après la Pentecôte, par Richard, evêque d'Albane, légat du pape.

TOULOUSE ( C. de ) l'an 1718. On v conclut le voyage d'Espagne pour le secours d'Alphonse, roi d'Arragon, qui gagna une grande bataille contre les Maures, et prit

Sarragosse le 10 décembre.

TOULOUSE (C. de) l'an 1119, 13 juin , par Calixte II , assisté des cardinaux, des évêques et des abbés de Languedoc. On y fit dix canons, dont le III¢ est le plus remarquable. Il est fait contre les sectateurs de Pierre de Bruis, qui étoient une secte de manichéens. Nous ordonnons, dit le concile, que l'autorité seculiere reprime ceux qui, affectant une pieté apparente, condamnent le sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur, le baptême des enfants, le sacerdoce et les autres ordres ecclesiastiques, et les mariages legitimes, et nous les chassons de l'Eglise comme héretiques. On y prononça excommunication contre les moines, les chanoines et les clercs qui renoncent à leur profession, ou laissent croître leur cusant d'avoir donné les terres de barbe et leurs cheveux comme des

TOULOUSE (C. de) l'an 1161,

deux royaumes, et ils y reconnurent le pape Alexandre plus solennellement qu'il ne l'avoit eté l'année precedente, dans les assemblées qu'ils avoient tenues chacun de leur côte à Beauvais, à Neuf-Marché, en Normandie et à Londres. 1d. p. 1406.

TOULOUSE (C. de) l'an 1229, septembre, par les archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d'Auch. avec plusieurs évêques et autres prelats. Raimond , comme de Toulouse, s'y trouva avec d'autres seigneurs, le sénéchal de Carcassonne, et les deux consuls de Toulouse, l'un de la cité, l'autre du bourg. On y publia quarante-cinq canons, qui tendent tous à eteindre l'hérésie et à rétablir la paix. Le plus remarquable est que les évêques choisiront en chaque paroisse, un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, auxquels ils feront faire serment de rechercher exactement et fréquemment les hérétiques dans les maisons, les caves et tous les lieux où ils se pourroient cacher ; et après avoir pris leurs précautions afin qu'ils ne pussent s'enfuir, ils en avertiront promptement l'évêque, le seigneur du lieu ou son bailli. Les seigneurs chercheront aussi les hérétiques dans les villages, les maisons et les bois. Les autres canons de ce concile regardent les droits et les immunités des eglises altérées par les heretiques.

TOULOUSE (C. de) l'an 1190, au mois de mai, par le cardinal de Joyense, assisté des évêques de saint Papoul , de Rieux , de Lavaur , des députes de Lombez, de Pamiers, de Mirepoix, de Montauban. On y fit des réglements très-utiles sur les devoirs des évêques, des chapitres, des curés, des prêtres et des clercs, des prédicateurs, des vicaires forains et des moniales. On y traita des sacrements en général et en particulier, des reliques des saints, des indulgences, des fêtes, des vœux, des séminaires, ne veut pas qu'ils aillent voyager

prélats, tant evêques qu'abbés des l'des hôpitaux, de l'excommunication et de la juridiction ecclésiastique, de l'alienation des biens d'église, de la résidence, des provisions des bénefices, de la simonie et confidence. de l'inquisition, des usuriers, des sortileges et des magiciens. Tom. XV. c. p. 1378.

> TOURS (C. de ) Turonense, l'an 461 , 18 novembre , par saint Perpetne , archevêque de cette ville . assiste de neuf évêques. Ils y firent quelques réglements pour rétablir l'ancienne discipline, et les divisèrent en treize canons. Le premier exhorta les prêtres et les diacres à vivre dans la sainteté et la pureté de corps et d'esprit que demandent leur dignité et leurs fonctions sacrées. Le IIe adoucit la rigueur des anciens décrets qui privoient de la communion les prêtres et les diacres qui veulent user du mariage: il leur laisse la communion, mais les prive de leurs fonctions. Le llle prive de la communion les clercs qui auront quelque familiarité avec les femmes etrangères, c'est-à-dire celles avec qui les canons ne leur permettent pas de demeurer.

Le 1Ve réduit au dernier degré, les clercs à qui le mariage est permis, s'ils épousent une veuve. Le V<sup>e</sup> excommunie les clercs qui abandonnent leur ministère pour vivre en laïques. Le VIe excommunie ceux qui abandonnent la profession religieuse ou qui éponsent des vierges sacrees. Le VIIe defend toute communication avec les homicides jusqu'à ce qu'ils aient fait pénitence. Le VIIIe de manger avec ceux qui, ayant embrassé la pénitence, l'abandonnoient pour retourner aux plaisirs du siècle. Le IXe sépare de la communion de leurs confrères les évêques qui s'attribueront les peuples ou les ecclésiastiques d'un autre évêque. Le Xe les ecclésiastiques qui quitteront leur évêque pour se donner à un autre. Le XIIe

permission et de recommandation de leur évêque. Le XIIIe leur permet quelque trafic, pourvu que ce soit sans usure. T. IV. C. p. 1050.

a. b. Greg. X. h. c.

TOURS ( C. de ) l'an 565, 17 novembre, composé de q évêques, du nombre desquels étoient saint Germain de Paris et saint Prétexte de Tours. Cétoit alors dans le royaume de Cherebert, et par sa permission. On y fit vingt-sept canons et quelques réglements touchant les cérémonies de la religion. Le premier canon renouvelle l'ordonnance de tenir des conciles deux fois l'année. ou tout au moins une, sans que personne puisse s'en excepter, sous pretexte d'ordre du roi. Le douzième dit que l'évêque marié doit toujours être accompagné de clercs, même dans sa chambre, et tellement séparé de sa femme, que celles qui la servent n'aient aucune communication avec ceux qui servent les cleres; mais il ne doit point y avoir de femmes à la suite de l'évêque qui n'est point marié. Le prêtre, le diacre ou le sous-diacre, qui aura été trouvé avec sa fenime, sera interdit pendant un an. Les femmes n'entreront point dans les monastères des hommes : les moines n'en sortiront point; et si quelqu'un se marie il sera excommunie. Les mariages des religieuses sont défendus de même. Le corps de Notre-Seigneur, sur l'autel, ne doit point être mis au rang des images, mais sous la croix : ce qui prouve qu'il v avoit des croix et des images sur les autels, et que l'eucharistie étoit gardée en réserve. Il est défendu aux laïques de se tenir près de l'antel; mais la partie de l'église qui est séparée depuis les balustres jusqu'à Vantel, ne sera ouverte qu'aux chœurs des clercs qui chantent. Le sanctuaire toutefois sera ouvert aux laïques et aux femmes pour prier et pour communier : ce ou'on doit I multitude d'ecclesiastiques. Ces pre-

autre part, sans avoir des lettres de l'entendre des prieres particulières hors le temps de l'office. Tom. V. Conc. p. 851. Fl.

> TOURS (C. de) l'an 813, tenu par l'ordre de Charlemagne pour rétablir la discipline ecclésiastique. On y fit cinquante-un canons, parmi lesquels il est dit que chaque évêque aura des homelies contenant les instructions nécessaires pour son troupeau, et prendra soin de les traduire. clairement en langue romaine, rustique, ou en langue tudesque, afin que tout le monde les puisse entendre. C'étoient les deux langues qui avoient cours en France. La première étoit celle des anciens habitants Gaulois Romains , c'est-à-dire le latin, dejà fort corrompu, d'où est enfin venu notre français. L'autre étoit la langue des Francs et des autres peuples germaniques. Tom. VII. C. p. 1259.

TOURS ( C. de) l'an 1055, tenu par Hildebrand, legat, et par Gerard, cardinal. On y donna à Bérenger la liberté de defendre son opinion; mais n'osant le faire, il confessa publiquement la fòi commune de l'Eglise, et jura que dès-lors il croiroit ainsi : il souscrivit de sa main cette abjuration; et les légats, le crovant converti , le reçurent à la communion. Tom. IX. C. p. 1081.

TOURS (C. de) l'an 1060, premier mars, par Etienne, legat, et par dix évêques. On y fit dix canons

sur la discipline. D. M.

TOURS (C. de) l'an 1096, troisième semaine de carême, par le pape Urbain II. On y confirmales décrets du concile de Clermont, et le pape refusa d'absoudre le roi Philippe. comme les évêques le demandoient. Tom. X. C. p. 601.

TOURS (C. de) l'an 1163, dixneuf mai, tenu par le pape Alexandre III, qui s'étoit réfugié en France, assisté de sept cardinaux. Ils'y tronva cent viugt-quatre évêques, quatre cent quatorze abbés, et une grande lats étoient rassemblés de toutes les! provinces de l'obeissance des deux rois de France et d'Angleterre, et quelques-uns d'Italie qui s'étoient déclarés pour le pape Alexandre. On y fit dix canons: la plupart repetés des conciles précédents. Le IXe déclare nulles les ordinations faites par Octavien (c'étoit l'autipape Victor) et par les autres schismatiques. Le quatrième est contre les manicheens, depuis nommes albigeois, avec lesquels il fut defendu d'avoir aucun commerce, sous peine d'excommunication. Après le concile, le pape Alexandre choisit, pour son sejour en France, jusqu'à la fin du schisme, la ville de Sens, et il v demeura depuis le premier octobre 1163, jusqu'à Pâques de l'an 1165, c'est-a-dire environ dix-linit mois, v expediant les affaires de toute l'Eglise comme s'il eût eté à Rome. Tom. X. C. p. 1424.

TOURS ( C. de ) l'an 1236 , 10 juin. On y fit un reglement contenant quatorze articles, dont le premier porte : Nous défendous étroitement aux croises et aux autres chrétiens de tuer ou de battre les juifs, leur ôter leurs biens ou leur faire quelqu'autre tort, puisque l'Eglise les souffre, ne voulant point la mort du pecheur, mais sa conversion. Dans les autres, il est dit que les évêques auront soin de la subsistance des nouveaux convertis, de peur qu'ils ne retournent à leurs erreurs, sous prétexte de pauvreté. Les testaments seront représentés à l'évêque, ou à celui qui exerce sa juridiction, dans dix jours après la mort du testateur; et il aura soin qu'ils soient fidèlement exécutés. Ceux qui ont deux femmes en même temps, seront publiquement denoncés infâmes, et mis sur l'échelle publique, puis fustiges, s'ils ne s'en rachètent par une amende. Tom. XI. C. p. 504.

TOURS (C. de) l'an 1139, par l'archevêque Juhel et ses suffra-

gants. On y publia treize canons ou articles de reformation, avec l'approbation du saint concile; ce qui montre que cette formule n'étoit pas particulière au pape et à ses légats. Ce concile ordonne qu'en chaque paroisse il vaura trois hommes, clercs ou laïques, députés pour rendre compte a l'evêque ou à l'archidiacre, quand ils seront informés des scandales contre la foi et les bonnes mœurs. Les sacrements seront administres gralis, mais sans prejudice des pieuses coutumes. Les curés ou recteurs n'excommunieront point leurs paroissiens, de leur propre autorité, autrement la sentence sera nulle. Les excommunications seront portées mûrement, et après les monitions et les intervalles convenables. Defense aux cleres et aux moines d'avoir des servantes dans leurs mais sons et leurs prieures; et aux benéficiers ou clercs, engagés dans les ordres, de rien laisser par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines. Tom. AI. C. p. 565.

TOURS (C. de) l'an 1282, premier août, jusqu'au 5. Jeau de Monsoreau, archevêque de Tours, avec sessuffragants, y condamna plusieurs abus qui marquent l'esprit de chicane qui régnoit alors dans cette province. Id. p. 1183.

TOURS ( assemblée du clergé de ordre du roi Louis France par XII ) l'an 1510, au mois de septembre Ce fut à l'occasion de l'excommunication lancée par le pape Jules Il contre ce prince. Il voulut faire examiner, par les plus savants hommes de son royaume, s'il lui etoit permis en conscience de faire valoir son bon droit; de venger la foi des traités, violée par Jules II; et jusqu'à quel point il devoit respecter les armes spirituelles de l'Eglise, entre les mains de son agresseur, qui ne s'en servoit que pour soutenir l'injustice, et en des affaires purement temporelles.

On réduisit cette question à huit

propositions de la part du roi, avec un temperament qui témoignoit, dans les moindres expressions, le respect de ce prince pour le saint Siége. Voici les plus essentielles. On demandoit 1.ºs'il étoit permis à un prince, qui defend sa personne et son bien, non-seulement de repousser l'injure par la force des armes, mais même de saisir les terres de l'Eglise, possédées par le pape, son ennemi declare, non avec intention de les retenir, mais seulement pour empêcher que le pape ne devienne plus puissant, par le moyen de ces terres, pour nuire à ce prince? Il fut répondu que cela est permis à un prince avec ces conditions

2.º S'il est permis à un prince, à cause de cette haine déclarée, de se soustraire à l'obeissance du pape, quand le pape a suscité d'autres princes contre lui, et quand il les a portes à se rendre les maîtres de ses terres? Il fut decidé qu'il pouvoit se soustraire à l'obeissance du pape, non pas en tout, maisseulement pour la defense de ses droits temporels.

3.º Suppose cette soustraction, on demanda ce que doit faire un prince et ses sujets, ainsi que les prélats et les autres personnes ecclésiastiques, dans les choses pour lesquelles on avoit coutume auparavant d'avoir recours au saint Siège? On répondit qu'il falloit garder le droit aucien et la pragmatique sanction du royaume, prise des décrets du

saint concile de Bâle.

4.º Si le pape, sans garder aucune justice ni formalité de droit, n'emploie que ses armes et les voies de fait, publie des censures contre ce prince et contre ceux qui le protégent et le défendent, faut-il y déférer? L'assemblée décida que de telles censures seroient nulles, et que, selon le droit, elles ne lieroient point. Belear, in comment. rer. Gall. 1. XII. p. 348. Hist. Univ. Paris. Tom. VII. p. 45. P. Alexand. in Hist. Eccl. Tom. VIII. p. 603.

TOURS (C. provincial de ) de l'an 1583, en septembre. Simon de Maillé, archevêque de cette ville, v présida, assisté de ses suffragants. c'est-à-dire des évêques d'Augers. de Nantes, de Saint-Brien, de Rennes, de Quimper, des députés de Saint-Malo, du Mans et du chapitre de Treguier. On y lut une requête qui devoit être presentce au roi Henri III, pour le supplier d'ordonner la publication du concile de Trente dans ses etats : et d'une autre requête au pape pour l'engager à remedier à quelques abus, au sujet des bénéfices. On dressa une formule de profession de foi pour faire signer à tous les bénéficiers. On fit des réglements contre la simonie et la confidence. Mais, comme la peste survint alors dans la ville de Tours, les prelats se rendirent à Angers, et y continuèrent le concile. Ils y firent des réglements fort utiles sur divers sujets. V. ANGERS.

TOUSI (C. de) au diocèse de \* Toul. Tullense, ou plutôt Tussiacense, l'an 860, 22 octobre, composé de quarante evêgues de quatorze provinces. On y dressa cinq canons contre les pillages, les parjures et les autres crimes qui régnoient alors. Cinquante-sept évêques y souscrivirent, quoiqu'il n'y en ait que quarante qui y aient assisté. On envoyoit alors quelquefois des décrets des conciles aux évêques absents pour les souscrire. Les évêques des conciles de Quierci et de Valence étoient du nombre des Pères qui s'y trouvèrent. On n'y parla ni des articles de Onierci, ni des canons de Valence, mais on y dressa une lettre synodale dans laquelle on y reconnut la prédestination des élus à la gloire éternelle; l'existence du libre arbitre dans l'homme après le péche d'Adam, et le besoin qu'il a d'être guéri par la grâce pour faire le bieu; la volonté de Dieu pour le salut de tous les hommes; et la mort de Jesus-Christ pour tous ceux qui sont

soumis à la loi de mourir. Telle fut la fin des disputes qui s'étoient élevées dans l'Eglise de France sur la prédestination. Tom. VIII. C. p. 702. Mabill. Analec. Tom. I. p. 58.

TRENTE (C. de) Tridentinum, dernier Concile Général. Voici ce qui donna lieu à la tenue de ce concile. Les progrès rapides de l'hérésie de Luther, de Zuingle et de Calvin, et le relâchement de la discipline, avant fait sentir à tout le monde la nécessite d'un concile, l'empereur Charles-Quint le sollicita lui-même pendant long-temps. et le pape Paul III donna une bulle pour la convocation d'un concile general à Mantoue, le 23 mai 1537. Il v exposa qu'avant toujours desire de purger l'Eglise des nouvelles herésies, et d'y retablir l'ancienne discipline, il n'avoit pas trouve d'autre moven que d'assembler un concile géneral, et il fit en même temps notifier sa bulle à tous les princes. La reponse des princes protestants fut en substance, qu'ils ne vouloient point d'un concile où le pape et les evêques assisteroient comme juges. Luther s'emporta même en cette occasion avec une audace extrême contre l'autorité du pape. D'un autre côle le duc de Mantone n'ayant pas voulu accorder sa ville pour la tenue du concile, le pape prorogea jusqu'en novembre l'ouverture du coucile sans désigner le lieu. Ensuite, par une autre bulle, il le prorogea jusqu'en mai 1538, et désigna la ville de Vicence. Il nomma quelques cardinaux et quelques prelats pour travailler à la reforme : en conséquence ils firent un long mémoire, où ils exposoient les abus à reformer. 1.º Ceux qui regardoient l'Eglise en général; 2.º ceux qui étoient particuliers à l'eglise de Rome. Le pape Paul III proposa lui-même la reforme en plein consistoire, mais les sentiments etant partagés, on la renvoya au jugement du concile.

Aucun évêque ne s'étant rendu à Vicence, le pape prorogea le concile jusqu'à Pâques 1539, et sur un nouveau partage d'avis en consistoire, le pape suspendit le concile convoqué jusqu'au temps qu'il lui plairoit de le tenir.

Enfin au bout de trois ans, et en 1542, après bien des contestations entre le pape, l'empereur, et les princes catholiques sur le lieu du concile, car ceux-ci vonloient qu'il se tint en Allemagne, comme à Ratisbonne ou à Cologne, et le pape Paul III exigeoit qu'il se tint en Italie: la ville de Trente proposée par le pape fut acceptee par les princes catholiques. En consequence, le pape indiqua par une bulle le concile à Trente, pour le 15 mars de l'année suivante 1543, et nomma pour ses légats les cardinaux del Monte, évêque de Pales-

et nomma pour ses légats les cardinaux del Monte, évêque de Palestine, Marcel Corvin, prêtre, et Polus, diacre: mais les contestations qui survenoient tous les jours firent différer encore plus de deux aus l'ouverture du concile, qui ne se fit qu'au 13 decembre 1545.

Ire Session. Les trois legats accompagnés de quatre archevêques, et de vingt-deux évêques, s'etant rendus à Trente, tinrent la premiere session. L'evêque de Bitonte fit un discours; et après les prieres accoutumées, le cardinal del Monte prononça la bulle de l'indiction du concile, et exposa les motifs qui l'avoient fait convoquer; savoir, l'extirpation des heresies, le retablissement de la discipline ecclesiastique, et la reformation des mœurs; et il exhorta les Peres à éviter toute dispute, à n'avoir en vue que la gloire de Dieu, dont les yeux etoient onverts sur eux, de même que ceux des anges et de tonte l'Eglise. Il indiqua ensuite la session prochaine au 7 jan-

Dans l'intervalle de la première session à la seconde, on tint plusieurs congrégations. Dans la première,

vier 1546.

le 18 décembre, le cardinal del l Monte proposa quelques reglements pour le bon ordre pendant la tenue du concile, et regla qu'on examineroit les matières qui devoient être traitées dans les congrégations et dans les sessions, et la manière dont on feroit cet examen. Les legats firent trouver bon aux Peres que le pape nommât des officiers pour le concile.

Dans la seconde congrégation, le 19 décembre, l'archevêque d'Aix et l'evêque d'Agde, pricreut les légats de ne rien traiter d'essentiel avant l'arrivée des ambassadeurs du

roi de France.

Dans la troisième, 29 décembre, on accorda voix deliberative aux abbés et géneraux d'ordre, et on chargea trois prelats de voir les procurations des évêques et marquer leurs places. Les legats avant ecrit au pape sur la manière d'opiner dans le concile, c'est-à-dire, si on opineroit par nations comme on avoit fait au concile de Constance et de Bâle, ou si chacun auroit son suffrage libre en décidant à la pluralite des voix, comme on avoit fait au dernier concile de Latran; le pape décida qu'il falloit suivre cette dernière manière d'opiner : ajoutant qu'il falloit traiter des points de religion, en condamnant la mauvaise doctrine sans toucher aux personnes, et ne point traiter de la reformation, ni avant les dogmes, ni conjointement avec eux, parce que, disoit-il, ce n'étoit pas la principale cause de la tenue du concile; que s'il s'elevoit quelque dispute sur ce qui concerne la cour de Rome, il faudroit écouter les prélats, non pour les satisfaire dans le concile, mais pour en informer le souverain pontife qui appliqueroit les remèdes convenables.

Dans celle du 5 janvier 1546, on traita de la manière de proposer les questions : on décida sur l'avis du pape que ceux qui étoient charges de procuration n'auroient point voix testations opiniâtres, mais que cha-

delibérative dans le concile. On agita long-temps la question sur le titre qu'on donneroit au concile : car la formule, par laquelle le décret devoit commencer, et que le pape avoit envoyée aux légats, causa beaucoup de disputes. Elle etoit conque ainsi : Le saint et sacré concile de Trente, œcuménique et général, les légats du Siége apostolique y présidant. Or la plupart des Peres du concile etoient d'avis qu'il falloit ajouter, Représentant l'Eglise universelle: d'autres vouloient retrancher le nom de presidents, mais on s'en tint à la formule du pape. On regla qu'on établiroit une congregation pour chaque matière qu'on devoit traiter dans le concile, et qu'on nommeroit des personnes pour former les decrets, sur lesquels chacun diroit son avis dans les congre-

gations générales.

He Sess. 7 janvier 1546. Il s'y trouva trois légats, le cardinal de Trente, quatre archevêques, vingthuit évêques, trois abbes bénédictins, quatre generaux d'ordres, et environ vingt theologiens. On lut une bulle qui desendoit d'admettre le suffrage des procureurs des absents, et un decret qui exhortoit les fideles qui étoient à Trente , à vivre dans la crainte de Dieu, à prier sans cesse, et à s'acquitter des devoirs de la religion. On recommanda aux evêques et aux moines de mener une vie irréprochable, de jeûner tous les vendredis, d'avoir une table frugale, etc. Le concile exhorta tous ceux qui etoient verses dans, les saintes lettres de s'appliquer chacun, avec une serieuse attention, à la recherche des moyens, par lesquels la sainte intention qu'on avoit eue en assemblant le concile, pût être remplie. On recommanda à tous les membres de l'assemblée, conformement aux statuts du concile de Tolède, lorsqu'ils tiendroientleurs séances, de ne pas s'emporter par des bruits indiscrets, ni par des concun tachât d'adoucir ce qu'il auroit à dire par des termes si affables et si honnêtes, que ceux qui les entendroient n'en fussent pas offenses. On tint ensuite plusieurs congrega-

Dans la première, on renouvela la dispute sur le titre des decrets, plusieurs voulant qu'on y ajoutât : Représentant l'Eglise universelle. On convint d'attendre que le concile fût nombreux pour employer ce titre à la tête des décrets les plus importants, et on convint qu'on ajouteroit aux mots de saint et sacré concile ceux d'æcuménique et universel. On proposa les trois chefs qui faisoient l'objet du concile ; savoir : l'extirpation des hérésies, la reformation de la discipline, etl'union entre les princes chretiens.

La seconde fut sur l'examen des matières : après plusieurs contestations, les Peres conclurent qu'il falloit traiter ensemble les matieres de la foi , et celles de la reformation.

Dans la troisieme, on fit la lecture des lettres que le concile avoit fait écrire aux princes. On divisa les évêques du concile en trois classes, pour s'assembler dans le logis de chacun des légats avant de porter leurs délibérations à la congrégation générale, afin qu'elles y fussent reçues avec moins d'altereation, et on fit le choix des Peresqui devoient composer ces trois classes : on fit un decret pour la publication du concile de Constantinople à la session prochaine.

IIIe Sess. 4 février. On lut un decret qui exhortoit les Peres à mettre leur force et leur confiance dans le Seigneur, et dans sa vertu toutepuissante; et qui ordonnoit que le concile commençat par sa profession de foi. On examina le canon des livres de l'Ecriture sainte : on convint de l'approuver; on nomma six commissaires pour examiner les endroits qui s'y trouvoient altérés. On

du texte original et des versions, et particulièrement de la Vulgate, et on conclut d'après l'avis d'André Vega, espagnol et de l'ordre de saint François, que la Vulgate devoit être déclarée authentique, c'est-à-dire, qu'elle ne contenoit rien de contraire à la foi ni aux bonnes mœurs, quoiqu'il y ait quelques expressions qui ne soient pas conformes au texte original, parce qu'elle étoit respectée dans l'Eglise depuis plus de mille ans; que les anciens conciles s'en etoient servis comme exempte de toute erreur dans la foi et dans les mœurs. On lut le symbole de Nicee. et on indiqua la session suivante.

On tint plusieurs congregations sur la tradition, c'est-à-dire, la doctrine de Jesus-Christ et des apôtres, qui n'est pas marquee dans les livres canoniques et qui est venue jusqu'à nous par succession, et qu'on trouve dans les ouvrages des Peres. On examina l'article des seus et des interpretations de la même Ecri-

IVe Sess. 8 avril. On lut deux décrets, le premier sur les livres de l'Ecriture sainte. Il porte que le saint concile reçoit tons les livres de l'ancien et du nouveau Testament, aussi-bien que les traditions qui regardent la foi et les mœurs , comme dictés de la bouche même de Jesus-Christ, on par le Saint-Esprit, et conservés dans l'Eglise catholique par nne succession continue, et qu'il s'yattache avec unégal respect. Ensuite le décret rapporte le catalogue des Livres saints tel qu'il est dans la Vulgate,et le concile frappe d'anathème ceux qui ne les reçoivent pas pour canoniques.

Le second décret déclare authentique la version vulgate comme approuvée dans l'Eglise depuis de longs siècles; ordonne qu'elle soit imprimée avec tout le soin possible; defend d'employer les paroles de l'Eeriture aux usages profanes; veut disputa long-temps sur l'autorité que ceux qui enfont des applications ridicules, ou qui s'en servent à des l superstitions, soient punis comme profanateurs de la parole de Dien.

Congrégation. 1.º On y traita des abus touchant les lecteurs en théologie et les predicateurs; de l'exemption des reguliers; sur la residence des évêques, et si elle étoit de droit divin ou seulement de droit ecclesiastique: 2 º On examina le dogme, d'abord celui du péché orginel que l'on divisa en cinq articles : 1.º de la nature de ce peche; 2.º de la manière qu'il se transmet dans les descendants; 3.º des maux qu'il a causes au genre humain; 4.º de son remède: 5.º quelle est l'efficacite de ce remède. 3.º On examina la question de la conception de la sainte Vierge, mais le concile en parla dans la session suivante.

Ve Sess. 17 juin. 1.º On lut le décret de la foi, touchant le peché originel; il contient V canons avec anatheme. V. les canons. Ensuite le concile déclara que, dans ce décret, son intention n'est pas de comprendre la bienheureuse et immaculée Vierge Marie Mere de Dieu; et gu'on doit observer à ce sujet les Sixte IV. constitutions du pape 2 On examina les points qui concernoient les œuvres, et l'on en distingua de trois sortes; les unes qui précèdent la foi et toute grace; les autres qu'on fait après avoir reçu la première grace, et les troisièmes lorsqu'on est justifié. 3.º On ne statua rien sur l'article de la résidence de droit divin; car le pape avoit mandé à ses légats de ne pas souffrir qu'on agit àt davantage cette question, mais qu'il s'agissoit seulement de réformer les abus; et comme la non-résidence en étoit un, il falloit seulement penser aux peines que le concile pouvoit imposer pour arrêter cet abus. 4.º On fit quelques changements aux décrets concernant la foi; et entre autres dans le premier chapitre où il étoit dit, à l'occasion du libre arbitre, qu'il rés. Les Pères y exposent d'abord de

n'étoit pas éteint dans l'homme, mais blessé; on mit à la place de ce dernier mot : mais diminué de Sorce et penché, viribus licet attenuatum et inclinatum. Dans le cinquième où il est dit, qu'encore que Dicu touche le cœur de l'homme par la lumière du Saint-Esprit, l'homme n'est pas neanmoins tout-à-fait sans rien faire en recevant cette inspiration, puisqu'il la peut rejeter, on avoit mis auparavant : puisqu'il n'est pas en sa puissance de ne la pas recevoir. Dans ce même temps, les trois ambassadeurs du roi de France arriverent au concile, savoir : Durfé, Lignieres, et Pierre Danez. Ce dernier fit un grand discours et fort savant, où il exposa qu'il étoit chargé lui et ses collègues, de prier le concile de ne pas souffrir qu'on donnât quelque atteinte aux privileges du royaume de France, et que l'Eglise gallicane. dont le roi est le tuteur, fût confirmée dans ses droits et immunites.

Congrégation. 1.º On y examina la matière de la justification; 2.º la doctrine de Luther sur le libre arbitre. la prédestination, le mérite des bonnes œuvres, etc., et on arrêta que l'on feroit deux décrets, dont l'un etabliroit la doctrine de l'Eglise sous le titre de décrets, et l'autre contiendroit les anathèmes sous le titre de canons : on revint à la matière de la réformation, et à la question de la résidence des évêques. La plupart des theologiens, et surtout les dominicains, soutinrent que l'on devoit décider que la résidence est de droit divin : les Espagnols demandérent la même chose.

VIº Sess. 13 janvier 1547. On y publia deux décrets : le premier sur la justification : il comprend seize chapitres ettrente-trois canons contre les hérétiques. Ce décret renferme une lumière admirable, ct on n'avoit rien de plus beau dans les conciles des siècles les plus éclaiquelle manière les pécheurs par-llorsque nous étions ses ennemis:

viennent à la justification.

Les pécheurs, dit le concile, sont disposés à être justifiés, lorsqu'excites et aidés par la grâce, et qu'aioutant foi à la parole sainte qu'ils entendent, ils se portent librement vers Dieu, croyant que tout ce qu'il a révelé et promis est véritable, et surtout que l'impie est justifié par la grace que Dieu lui donne par la rédemption de Jesus-Christ: et lorsque se reconnoissant pecheurs, qu'étant frappés utilement de la crainte de la justice de Dieu, et avant recours à la divine misericorde, ils conçoivent l'espérance, et ont confiance que Dieu leur sera propice à cause de Jésus-Christ, et commencent à l'aimer comme source de toute justice, et que pour cela ils se tournentcontre leurs peches, par la haine qu'ils en conçoivent, et par la detestation, c'est-à-dire, par la penitence qu'il faut en faire avant le baptême : enfin lorsqu'ils se proposent de recevoir le baptême, de commencer une vie nouvelle, d'observer les commandements de Dieu.

Le concile explique ensuite la nature et les effets de la justification, en disant qu'elle ne consiste pas seulement dans la rémission des péchés. mais aussi dans la sanctification et renouvellement interieur de l'âme. Cette justification, disent les Pères, si on en recherche les causes, a pour cause finale la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, et la vie éternelle : pour cause efficiente Dieu même en tant que miséricordieux, qui lave et qui sanctifie gratuitement par le secau et l'onction du Saint. Esprit, promis par les Ecritures, qui est le gage de notre heritage : pour cause méritoire, elle a Notre-Seigneur Jesus-Christ, son trescher et unique Fils, qui, par l'amour extrême dont il nous a aimés, nous a merité la justification, et a satisfait pour nous à Dieu son Père par sa très-sainte passion sur la croix.

pour cause instrumentelle, elle a le sacrement de la foi, sans laquelle personne ne peut être jus-

tifie.

Enfin son unique cause formelle est la justice de Dieu, non la justice par laquelle il est juste lui-même, mais celle par laquelle il nous justifie, c'est-à-dire, de laquelle étant gratifiés par lui, nous sommes renouvelés dans l'interieur de notre âme, et non-seulement nous sommes réputés justes, mais nous sommes avec verité nommés tels, et le sommes en effet, recevant la justice en nous, chacun selon sa mesure etselon le partage qu'en a fait le Saint-Esprit , comme il lui plait et suivant la disposition propre et la cooperation d'un chacun, en sorte que le pecheur par cette grâce ineffable devient veritablement juste, ami de Dieu , et heritier de la vie éternelle ; que c'est le Saint-Esprit qui opere en lui ce merveilleux changement, cu formant dans son cœur les saintes habitudes de la foi, de l'esperance et de la charité qui l'unissent a Jesus-Christ, et en font un membre vivant de son corps. Mais personne, quelque justifié qu'il soit, ne doit pass'estimer exempt de l'observation des commandements de Dieu; personne ne doit faire usage de ces paroles téméraires, et condamnees par les saints Peres, sous peine d'anathème: que l'observation des commandements de Dieu est impossible à un homme justifié; car Dieu ne commande pas des choses impossibles , mais en commandant il avertit et de faire ce que l'on peut, et de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu'on le puisse.

Le concile enseigne encore sur le même sujet : 1.º Que dans cette vie mortelle personne ne doit presumer du mystère secret de la prédestination de Dieu; de sorte qu'il soit certainement assuré qu'il est du nombre des prédestinés, comme s'il

étoit vrai, qu'étant justifié il ne pût l plus pécher, on que s'il péchoit, il dût se promettre assurement de se relever, parce que sans une révelation particulière de Dien, on ne peut savoir qui sont ceux que Dieu a choisis. Il en est de même du don de perséverance, dont il est écrit, que celui qui aura persevere jusqu'à la fin sera sauvé : ce qu'on ne peut obtenir d'ailleurs que de celni qui est tout-puissant, pour soutenir celni qui est debont, afin qu'il continue d'être debout jusqu'a la fin, aussi bien que pour relever celui qui tombe; mais personne là-dessus ne se pent rien promettre de certain d'une certitude absolue; quoique tous doivent mettre et etablir une confiance très-ferme dans le secours de Dieu, qui achèvera et perfectionnera le bon ouvrage qu'il a commence, en operant en nous le vouloir et l'effet, si ce n'est qu'ils manquent eux-mêmes à sa grâce.

2.º Ceux qui par le péche sont déchus de la grâce de la justification qu'ils avoient reçue, pourront être justifiés de nouveau, quand Dieu les excitant , ils feront en sorte par le moyen du sacrement de pénitence, de recouvrer, en vertu des mérites de Jésus-Christ, la grâce qu'ils auront perdue; c'est la preparation propre pour ceux qui sont tombes; c'est ce que les saints Peres nomment si à propos la seconde table après le naufrage de la grâce qu'on a perdue-Et c'a eté en faveur de ceux qui tombent dans le peche depuis le baptême, que Jesus-Christ a etabli le sacrement de penitence, quand il a dit : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui rous les retiendrez. Delà vient qu'il fant bien faire entendre que la penitence d'un chretien, après être tombé dans le péché, est fort différente de celle du baptême, car non-seulement elle demande qu'on cesse de pecher et qu'on ait son crime en que si quelque prelat de quelque di-

horreur c'est-à-dire qu'on ait le cœur contrit et humilié, mais elle renferme encore la confession sacramentelle de ses péchés, au moins en désir, pour la faire dans l'occasion, et l'absolution du prêtre, avec la satisfaction par les jennes, les aumônes , les prieres , et les autres pieux exercices de la vie spirituelle, non pas à la vérite pour la peine eternelle qui est remise avec l'offense par le sacrement, ou par le desir de le recevoir, mais pour la peine temporelle qui, selon la doctrine des saintes lettres, n'est pas toujours, comme dans le baptême, entierement remise à ceux qui, ingrats des bienfaits de Dieu et de la grâce qu'ils ont reçue, ont contristé le Saint-Esprit et ont profané sans respect le temple de Dien.

3.º Oue l'on doit être persuadé que la grace de la justification se perd, non-seulement par le crime de l'infidelité par lequel la foi se perd anssi, mais même par tout autre péché mortel, par lequel la foi ne se perd pas. Car la doctrine de la loi divine exclut du royanme de Dieu, non-seulement les infideles, mais les fidèles aussi, s'ils sont fornicateurs, adulteres, effemines, sodomites, voleurs, avares, ivrognes, medisants, ravisseurs du bien d'autrui et tous autres sans exception qui commettent des péchés mortels, pour la punition desquels ils sont séparés de la grâce de Jesus-Christ.

Le second décret fut sur la reformation: il contient cinq chapitres qui ont pour objet la residence. Le concile, après avoir exhorte les évêques à veiller sur le troupeau confié a leurs soins, ajoute qu'ils ne peuvent absolument remplir ce ministère et cette obligation, s'ils abandonnent comme des mercenaires les troupeaux qui leur sont confiés. Il renouvelle contre ceux qui ne résident pas les anciens canons autrefois publiés contr'eux, et ordonne enité et prééminence qu'il soit, sans on examina, entr'autres questions, cause juste et raisonnable, demeure l six mois de suite hors de son diocèse. il soit privé de la quatrieme partie de l son revenu : s'il continue les autres mois, un autre quart. Si l'absence va plus loin, le métropolitain sera oblisé, sous peine d'être interdit de l l'entrée de l'eglise, de le dénoncer au pape, qui pourra le punir, ou donner son eglise à un meilleur pasteur : et si le métropolitain tombe dans la même fante, le plus ancien de ses suffragants sera de même oblige de le denoncer. Plusieurs evêques vouloient qu'on décidât la résidence de droit divin, mais le décret passa tel qu'il est, à la pluralité des voix. 2.º On traita de la résidence des autres bénéficiers : il v est dit, que les ordinaires pourront les y contraindre par les voies de droit, sans que les priviléges qui exemptent pour toujours de la résidence puissent être allegues. 3.º De la correction des ecclesiastiques seculiers et réguliers. 4.º De la visite des chapitres par les ordinaires : on decida que les évêques ne doivent faire aucune fonction épiscopale hors leur diocèse sans une permission expresse de l'ordinaire du lieu.

Congrégation, pour examiner les articles sur les sacrements : on traita de leur nécessité, de leur excellence, de la maniere dont ils produisent la grace, comment ils effacent les pechés; du caractère qu'ils impriment, de la sainteté du ministre dessacrements; quelles personnes doivent les administrer, du changement dans la forme, de l'intention du ministre. On dressa un decret portant que les sacrements seroient administrés gratuitement. On suivit l'avis du pape, qui décida qu'il falloit omettre les chapitres par rapport à l'explication de la doctrine! sur les sacrements et qu'on se contenteroit de publier les canons avec

si la pluralité des benéfices qui demandent résidence est defendue par la loi divine : car ceux qui pensoient que la résidence étoit de droit divin. concluoient de la que le pape ne pouvoit dispenser de cette pluralité; d'autres prétendoient qu'elle n'est défendue que par les canons.

VII. Sess. 3 mars 10. On lut les canons sur les sacrements, ils sont au nombre de trente avec anathème. Vorez le recueil des canons. 2.º Le décret de reformation : il contient quinze chapitres; 1.º du choix des evêques ; 2.º defense d'avoir plus d'un évêché: 3.º du choix des benéfices; 4.º de l'incompatibilité des bénéficiers: 5.º qu'on procédera contre ceux qui ont des benefices incompatibles ; 6.º des unions des bénéfic**es ;** 7.º des vicaires perpétuels; 8.º de la visite et réparation des églises; q.º du sacre des prelats: 10°. du pouvoir des chapitres, le siege vacant; 11.º des facultés pour être promu aux ordres ; 12.º des dispenses à ce sujet ; 13.º de l'examen des beneficiers ; 14.º de la connoissance des causes civiles des exempts; 15% de la juridiction des ordinaires sur les hôpitaux.

Congrégation : on y traita du sacre-

ment de l'eucharistie.

Autre Congrégation, pour delibérer dans quel lieu on transfereroit le concile, sur le bruit qui s'etoit répandu d'une maladie contagieuse à Trente.

VIIIe Sess. le 11 mars. On y lut décret de la translation du concile à Boulogne, qui ne passa que des deux tiers : les autres , c'est-a-dire , les Espagnols et autres sujets de l'empereur s'opposant à cette translation : ce qui excita de grandes contestations, et l'empereur se plaignit de ce cue le concile étoit transfere.

IXe Sess. à Boulogne, le 21 avril. On y lut un décret, portant, qu'afin de donner aux évêgues absents Sur la matière de la réformation, le temps de se rendre à Boulogne, on remettroit la session au 2 de que, dans la prochaine session, on

Xe Sess. le 2 juin. Comme il n'y avoit encore à Boulogne que six archevêques, trente-six évêques, un abbé et les généraux des cordeliers et des servites, on prorogea la session jusqu'au 13 septembre, mais les démêlés du pape avec l'empereur étant devenus plus considérables, le concile demeura suspendu quatre ans, malgré les sollicitations que firent auprès du pape les évêques d'Allemagne pour le rétablissement du concile. D'un autre côte l'empereur vonloit que le concile fût rétabli à Trente; il fit même solliciter le pape à cet effet; et voyant ses prières inutiles, il fit faire une protestation contre l'assemblée de Boulogne, sur le fondement que les Allemands n'y viendroient pas; cette ville étant sous la domination du pape. Ce fut alors qu'il fit dresser par trois theologiens ce celèbre formulaire de foi connu sous le nom d'interim, contenant vingt-six articles, qui fut approuvé par les électeurs, ensuite publié, mais qui fut au fond blâme des deux partis. Sur ces entrefaites, le pape Paul III étant mort l'an 1549; le cardinal del Monte fut élu pape sous le nom de Jules III, et bientôt après, il donna une bulle datée du 14 mars 1550, pour le rétablissement du concile à Trente.

XIº Sess. 1 mai 1551. Après un discours, le cardinal Marcel Crescentio, président du concile, fit lire un décret portant que le concile etoit commencé de nouveau, et qu'il indiquoit la session suivante au pre-

mier septembre.

XIIe Sess. 1 septembre. On y lut un discours au nom des présidents du concile, où la puissance et l'autorité des conciles généraux étoit relevec : on exhorta les Pères à recourirà l'assistance divine par leurs prières et une vie irreprochable. On formés s'il étoit nécessaire, et on fit un décret par lequel on déclaroit | dressa huit chapitres, qui traitoient

traiteroit du sacrement de la sainte eucharistie. Ensuite le comte de Montfort, ambassadeur de l'empereur, demanda d'être recu au concile : ce qui lui fut accordé. Jacques Amvot, ambassadeur du roi de France Henri II, y presenta une lettre de ce prince qui fut lue dans le concile. Les raisons qui avoient empêché Henrill d'envoyer au concile aucun évêque de son royaume y etoient exposees. Ensuite Amyot fit une protestation contre le concile de Trente de la part du roi son maître, et il en deduisit les causes : ce sont des plaintes contre le pape Jules III ; qu'il faisoit entendre être la cause de la guerre qui alloit s'allumer, en jetant des semences de division parmi les princes chrétiens.

Congrégation : on y traita la question de l'eucharistie. On y proposa dix articles tirés de la doctrine de Zuingle et de Luther, qu'on devoit examiner. On régla que les théologiens en donnant leur avis sur chaque article l'appuieroient de l'autorité de l'Ecriture sainte, de la tradition apostolique, des conciles approuvés, des constitutions des souverains pontifes, des saints Pères et du consentement de l'Eglise universelle : que l'on mesureroit si bien les décisions, et que les termes en seroient si exactement choisis et propres, qu'on ne donnât aucune atteinte aux différents sentiments de l'école pour ne pas choquer aucun theologien sans necessite : qu'on s'appliqueroit à chercher des expressions qui ne blessassent les sentiments ni des uns ni des autres, afin de réunir toutes les forces catholiques contre les sectaires : et on choisit neuf Pères des plus savants pour dresser les décrets.

Dans la Congrégation suivante, on présenta les canons tout dressés, afin qu'ils pussent être examinés et réde la présence réelle; de l'institution, de l'excellence et du culte de l'encharistie : de la transsubstantiation; de la préparation pour recevoir ce sacrement; de l'usage du calice dans la communion des laïques et de la communion des enfants; du seul ministre de ce sacrement, qui est le prêtre légitimement ordonné.

Congrégation, sur la matière de la reformation. On y traita de la juridiction episcopale. On fit un reglement sur les appellations, et on convint qu'on n'appelleroit des sentences des evêques et des officialites. que dans les causes criminelles sans toucher aux jugements civils, et qu'il ne seroit pas permis, même dans les affaires criminelles, d'appeler des sentences interlocutoires, que le jugement définitif n'eût éte rendu: mais on ne voulut pas retablir les jugements synodaux, c'està-dire, rendus par le metropolitain, et ses comprovinciaux, quoique ce fût l'ancien droit des évêques, parce que l'on n'est pas porté à faciliter les jugements contre soi-même, et que les procès se font bien plus difficilement aux évêques, quand il faut aller à Rome, ou en faire venir une commission, que si on les pouvoit accuser sur les lieux devant les juges naturels. On laissa donc au pape le pouvoir de juger par des commissaires delégués in partibus. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu recevoir le concile en France.

XIIIe Sess. 11 octobre. On y lut le décret de la doctrine sur l'eucharistie: il renferme huit chapitres. Le concile y reconnoît, qu'après la consécration du pain et du vin, Notre-Seigneur Jesus-Christ vrai Dieu vrai homme est contenu véritablement, reellement et substantiellement sous l'espèce de ces choses sensibles : que c'est un crime et un attentat horrible, d'oser détourner à un sens métaphorique les paroles [

cesacrement: que l'Eglise a toujours cru, qu'après la consecration, le veritable corps de Notre-Seigneur et son veritable sang, avec son âme et sa divinite, sont sous les espèces du pain et du vin : que l'une ou l'autre espèce contient autant que toutes les deux ensemble : car Jesus-Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre partie de cette espèce, comme aussi sous l'espèce du vin et sous toutes ses parties : que par la consécration du pain et du vin, il se fait une conversion et changement de toute la substance du pain en la substance du corps de Notre-Seigneur, et de toute la substance du vin en toute celle de son sang : lequel-changement a ete fort à-proposet très-proprement nomme transsubstantiation: que plus ce saerement est saint, plus un chretien doit avoir soin de n'en approcher qu'avec un profond respect et une grande saintete, se souvenant de ces terribles paroles de l'Apôtre : Quiconque le mange et le boit indignement, mange et boit sa propre condamnation : que celui qui voudra communier doit bien considerer ce precepte: Que l'homme s'éprouve soi-même : que cette épreuve consiste en cequ'un homme qui a commis un peché mortel ne doit point s'approcher de la sainte encharistie, sans avoir fait preceder la confession sacramentelle, etc.

Le concile ajonta à ce decret onze canons avec anathème. L. les canons.

On lut le décret de la réformation, dont la matiere fut la juridiction des évêques : il contient huit chapitres. Le concile y avertit les evêques, entr'autres choses, qu'afin qu'ils se portent à resider dans leurs eglises, ils doivent se souvenir qu'ils sont établis pour paître leur troupeau et non pour le maltraiter, et se conduire de telle sorte avec leurs inférienrs, que leur supériorité ne dégénère pas en une domination par lesquelles Jesus-Christainstitue | hautaine, mais qu'ils les regardent

comme leurs enfants et leurs frères. I Le 1er chapitre dit que dans les causes qui regarderont la visite et la correction, la capacité on l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeler, avantla sentence definitive, d'aucun grief, ni de la sentence interlocutoire d'aucun évêgue ou de son vicaire pour le spirituel, et cette appellation sera regardee comme frivole. Le second chapitre traite de de l'appellation de la sentence des evêques : le troisième dit que les pièces de la première instance doivent être fournies gratuitement : le quatrieme traite de la deposition et de la degradation des ecclesiastiques. Le cinquième dit que l'evêque doit connoître les grâces accordees pour l'absolution des peches publics. Le sixieme est sur la connoissance des causes criminelles contre les évêques. Il y est dit que l'évêque ne doit être assigné ni cité à comparoître personnellement, que lorsqu'il s'agit de le déposer. Le septième, des témoins recevables contre les évêques. Le huitième, il y est dit que le pape seul doit connoître des causes grièves contre les évêques. On doit observer qu'il n'y avoit encore alors aucun evêque de France au concile, parce que le pape Jules III étoit en guerre avec le roi Henri II.

Congrégation. On y examina les matières de la session suivante. Elles rouloient sur douze articles, touchant le sacrement de pénitence et d'extrême-onction. Ils étoient tirés des écrits de Luther et de ses disciples. On examina, avec soin, les articles de la contrition dans le sacrement de pénitence : celui de l'absolution et de l'institution de la pénitence : enfin des cas réservés.

Dans une congrégation suivante, on rapporta les décrets et les canons tout dressés.

Sur la matière de la réformation. On dressa les décrets, et on en fit quatorze chapitres.

XIV. Sess. 25 novembre. On lutle décret sur la pénitence et l'extrêmeonction. Il y est dit que Notre-Seieneur Jésus-Christ a principalement institué le sacrement de pénitence, lorsqu'étant ressuscité des morts, il souffla sur ses disciples en disant : Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Le concile condamne ceux quine veulentpoint reconnoître que, parces paroles, Jesus-Christa communiqué aux apôtres, et à leurs successeurs, la puissance de remettre et de retenir les péchés commis après le baptême, et qui les entendent du pouvoir de prêcher la parole de Dieu et d'annoncer l'Evangile de Jesus-Christ. Il fait voir que le prêtre, dans ce sacrement, exerce la fonction de juge ; que ce n'est que par beaucoup de larmes et de grands travaux, que la justice de Dieu exige de nous, que nous pouvons parvenir à ce renouvellement total et parfait qui se fait en nous par le baptême, et que c'est avec raison que les saints Peres ont appelé la pénitence une sorte de baptême laborieux. 2.º Que la forme du sacrement, en quoi consiste sa force et sa vertu, est renfermée dans les paroles de l'absolution que prononce le prêtre : Ego te absolvo, etc. ( sur quoi il est à propos de remarquer ici que cette forme Ego te absolvo, qu'on appelle indicative, a été introduite dans l'Eglise depuis le douzième siècle, au lieu de la forme déprécatoire qui etoit en usage auparavant, et qui l'est encore chez les Grecs ). 3.º Que les actes du pénitent sont, la contrition, la confession et la satisfaction : qu'ils sont comme la matière de ce sacrement quasi materia, dit le concile, pour marquer que ces actes extérieurs tiennent lieu d'une matière sensible et permanente.

Le concile définit la contrition une douleur interieure et une detestation du péché que l'on a commis, avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir : il enseigne que la contrition renferme aussi la haine de la vie passée, et que, quoiqu'il arrive quelquefois que la contrition est parfaite par la charité, et qu'elle réconcilie l'homme avec Dieu, avant qu'il ait recu actuellement le sacrement de pénitence, il ne faut pas attribuer la réconciliation à la concrition même, sans le désir de recevoir le sacrement qui v est renfermé.

A l'égard de la contrition imparfaite, qu'on appelle attrition, comme elle est seulement conçue, ou par la ionte et la laideur du peche, ou par a crainte des peines, le concile dit, que si étant jointe avec l'espérance lu pardon, elle exclut la volonté de occher, elle est un don de Dicu et une impulsion du Saint-Esprit, et que, bien loin qu'elle rende l'homme hypocrite et plus grand pécheur, elle le dispose à obtenir la grâce de Dicu lans le sacrement de pénitence. Sur quoi il faut observer que le concile n'a pas dit que la crainte seule , sans amour, soit une disposition suffisante. Le mot de disponit, substitue la place de celui de sufficit, qu'on evoit mis d'abord quand on comnença à faire le décret, le prouve evidemment. Cependant si cette nême crainte étoit jointe à l'espérance du pardon, on pourroit dire qu'elle renferme quelque de ré d'amour.

Ensuite le concile établit l'obligation de confesser tous les péchés mortels dont on se trouve coupable après un sérieux examen, et d'expliquer les circonstances qui changent l'espèce du peché. A l'égard des péchés véniels, il dit que, quoiqu'il soit bon et utile de les déclarer dans a confession, on les peut omettre cans offense, et les expier par plusieurs autres remèdes. Touchant les cas réservés, le concile dit que les saints Pères ont tonjours regardé d'une grande importance, pour la bonne discipline, que certains crimes

sous indifféremment par tout prêtre, mais seulement par ceux du premier ordre.

A l'égard de la satisfaction, le concile enseigne que les peines que l'on impose pour la satisfaction doivent servir de remède et de préservatif contre le péché pour guérir les maladies de l'âme et scrvir de penitence pour les péchés passés; que les prêtres doivent imposer des satisfactions proportionnées à la qualité des péchés, de peur que, traitant les penitents avec trop d'indulgence. par des satisfactions trop legères pour des crimes considerables, ils ne se rendent coupables des péchés des autres ; que c'est de la satisfaction de Jésus-Christ que les nôtres tirent leur merite, et que nous pouvous satisfaire à Dieu, non-seulement par les peines que nous nous imposons, ou par celles que le prêtre nous prescrit, mais aussi par les afflictions temporelles que Dieu nous envoie, quand nous les supportons avec patience et en esprit de pénitence.

On lut le décret sur l'extrêmeonction. Il y est dit que les saints Peres ont regardé ce sacrement comme la consommation de la pénitence et de toute la vie chrétienne, qui doit être une penitence continuelle; que cette onction sacrée a été établic par Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme un veritable sacrement du nouveau Testament; qu'il est clairement recommandé aux fidèles par saint Jacques, et que l'usage en est insinué dans saint Marc; que la matière de ce sacrement est l'huile bénite par l'évêque; que sa forme consiste dans les paroles que l'on prononce en faisant les onctions; que son effet est de nettoyer les restes du péché et les péchés mêmes, s'il en reste encore à expier: de rassurer et soulager l'âme du malade en excitant en lui une grande confiance en la miséricorde Dieu, et enfin de procurer quelqueatroces et griefs ne fussent pas ab- fois la santé du corps, lorsqu'elle est

avantageuse au salut de l'âme, que les évêques et les prêtres en sont seuls les ministres. Le concile prononca ensuite quinze canons sur le sacrement de pénitence, et quatre sur celui de l'extrême-onction. V. les canons.

Le décret sur la reformation contientquatorze articles ou reglements, qui ont pour objet la juridiction episcopale. Entr'autres choses, on arrêta que les permissions que la cour de Rome accordoit au prejudice du pouvoir des évêques sur les prêtres, ne serviroit de rien à l'avenir. On limita le pouvoir des evêques in partibus. On donna le pouvoir aux évêques de corriger leurs inférieurs, sans que l'appel eût lieu, à cause des abus que causoient les appels. Le même decret oblige les clercs de porter l'habit ecclesiastique : defend l'union des benefices de differents diocèses; veut que les bénéfices réguliers scient conferés à des réguliers, et que tous ceux qui ont été nommés et présentés à un bénéfice subissent l'examen de l'ordinaire, et puissent être refusés, s'ils ne sont pas trouvés capables.

XV Sess. 25 janvier 1552. On y lut un décret portant que la décision des matières, sur le sacrifice de la messe et le sacrement de l'ordre que l'on devoit y traiter, seroit dissérée jusqu'au 10 mars, en faveur des protestants, qui demandoient cette prorogation. On y lut aussi un nouveau saufconduit qu'on leur accordoit, mais ils n'en furent point en-

core contents.

Les disputes qui survinrent ensuite entre les ambassadeurs de l'empereur et les légats du pape, produisirent une nouvelle inaction dans le concile. Cependant les évêques espagnols, ceux du royaume de Naples et de Sicile, et tous ceux qui etoient sujets de l'empereur, vouloient, à la sollicitation de ses ministres, qu'on continuât le concile; rêts de la cour de Rome, craignant que les impériaux n'eussent dessein d'entamer la reformation de cette cour, cherchoient tous les moyens de l'empêcher, et ils n'etoient pas fâches que quelqu'incident fit naître une suspension entière. Enfin le bruit de la guerre, entre l'empereur et Manrice, electeur de Saxe, fit que la plupart des évêques se retirerent de Trente. Car plusieurs princes et seigneurs protestants, qui se liguèrent avec ce dernier, n'étoient pas eloignés de cette ville.

XVI Sess. 28 mai 1552. La retraite de la plus grande partie des Pères donna lieu à cette session. On y lut un decret qui suspendoit le concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté eussent eté rétablies. Or il demeura suspendu près de dix ans, c'est-àdire, jusqu'à l'an 1562, à laquelle année il fut convoqué de nouveau par le pape Pie IV, qui avoit succede à Jules III, mort en 1555, et qui nomma pour son premier legat au concile, Gonzague, cardinal de Mantone.

XVII<sup>e</sup> Sess. le 18 janvier 1562. Il s'y trouva cent douze prélats et plusieurs théologiens. On y lut la bulle de convocation et un décret pour la continuation du concile : la clause proponentibus legatis, qui y étoit insérée, passa malgré l'opposition des quatre evêques espagnols, qui représentèrent que cette clause étant nouvelle, ne devoit point être admise, et que d'ailleurs elle étoit injurieuse au concile œcuménique.

XVIII<sup>e</sup> Sess. 22 février. On lut differentes lettres du pape qui laissoient au concile le soin de dresser le catalogue des livres prohibés, et d'un bref qui régloit le rang des évêques suivant leur ordination, sans avoir égard aux priviléges des

primats.

Le 11 mars, on tint une congrégation dans laquelle on proposa douze articles de reformation à examais ceux qui étoient dans les inte- miner. Le celèbre Dom Barthelemi

des Martyrs, archevêque de Brague, | plusieurs. Le sixième, sur l'union parla sur ce sujet avec une vigueur episcopale et evangelique. Ensuite on examina les douze articles de la reformation. On commença par celui de la residence : il eccasiona de grandes contestations : d'abord les Peres se trouvèrent partagés pour décider si la residence etoit de droit divin ou non : ce qui intrigua beaucoup les légats, parce que le pape ne vouloit point qu'on en vînt à une declaration sur cet article, car il craignoit, selon les historiens du temps, que sa dignité n'en souffrît beaucoup de dommage. L'archevêque de Grenade appuya fortement l'opinion de faire declarer la résidence de droit divin, disant que, quand elle seroit déclarée telle, tous les empêchements cesseroient d'euxmêmes : que les évêques connoissant leurs obligations rentreroient dans leur devoir, et ne se regarderoient plus comme des mercenaires, mais comme de vrais pasteurs, qui doivent répondre à Dieu du troupeau qu'il leur avoit confié, sans se reposer sur des dispenses qu'ils sauroient ne pouvoir leur servir d'excuse legitime, ni par conséquent les sauver; et il prouva par beaucoup de passages de l'Ecriture et par l'autorité des saints Peres, que c'étoit une vérité catholique. Son discours avoit fait sans doute une vive impression sur les esprits, ou bien quantité d'évêques étoient du même sentiment, puisque, quand on eut recueilli les voix, il se trouva que le plus grand nombre avoit opine pour la residence de droit divin.

Le secondarticle fut sur les titres de ceux qu'on ordonne, et on décida de n'ordonner personne sans titre, on de bénéfice on de patrimoine suffisant, et que le titre fût inaliénable. Le troisième, si on devoit payer quelque chose pour la collation des ordres, et cela ne fut décidé qu'à la quatrième session. Le cinquième, sur la division des paroisses en par les conciles; que par ce moyen

des paroisses et des chapelles : sur les cures ignorants ou scandaleux; et il fut dit qu'on devoit les traiter différemment, en procédant avec rigueur contre ces derniers, et on résolut d'accorder à l'évêque le pouvoir de proceder contre eux comme delégue du saint Siège. Le septième sur les commandes : il fut dit qu'on accorderoit aux evêques le pouvoir de visiter et de retablir les bénéfices mis en commande de la même qualité. Le huitième sur les quêteurs, dont on résolut d'abolir le nom et l'emploi, etc.

XIXe Sess. le 14 mai. On lut les lettres de creance, contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France. (C'etoient les sieurs Saint Gelais de Lansae, Arnaud du Ferrier, et du Faur, seigneur de Pibrac, président au parlement de Toulouse, et depuis avocat général au parlement de Paris). Les instructions qu'ils avoient reçues sont trèscurieuses, et renferment des réglements très-utiles, qu'ils s'étoient charges de demander au concile. Voici quelques-uns des plus remar-

Les ambassadeurs demanderont. que la décision des délibérations qui auront été prises ne soit pointréservée au bon plaisir du pape et de ses légats. Que suivant les dispositions des anciens conciles, même de ceux de Constance et de Bâle, le pape soit obligé de se soumettre à tout ce qui aura eté réglé et décidé : que l'on commence par la reformation de la discipline et des mœurs, tant dans le chef que dans les membres, comme on promit de le faire dans le concile de Constance, ce qui néanmoins ne fut point exécuté, non plus que dans celui de Bâle, où cet important ouvrage fut commencé, mais ensuite interrompu: que toutes les expéditions soient accordées gratuitement, comme il estordonné

auables :

les annates et toutes les autres se-1 » retraite roient abolies : que tous les archevêques et évêques soient obliges de resider dans leurs diocèses...... Ou'il falloit que le concile pourvût à ce qui regarde les dispenses, en sorte qu'on ne fût plus obligé d'envoyer a Rome .. . Qu'il faudroit observer le VI. canon du concile de Calcédoine, qui veut que les évêques n'ordonnent des prêtres, qu'en les destinant à des fonctions, afin de diminuer le nombre des ministres inutiles, etc. Le pape et ses legats se tinrent fort offenses de ces diverses propositions.

Le 26 mai, on tint une congrégation pour recevoir les ambassadeurs de France qui venoient d'arriver : c'est là que le sieur de Pibrac fit au nom du roi un discours plein de force et de franchise, pour exhorter les Peres, par les raisons les plus solides et les plus pressantes, a travailler au grand onvrage de la reformation ; en voici quelques traits, « Tout le monde attend de » vous quelque chose de grand et » presque de divin : car on vous re-» garde comme des personnes qui » penvent, non par leurs propres » forces, mais inspirées de l'Esprit » de Dieu par Jesus-Christ, guerir, » et rétablir dans son premier etat » notre religion blessee par une in-» finité d'opinions qui s'y sont glis-» sécs.... C'est là la seule espérance | » qui nous reste, qui soutient l'es-» prit et le cœur des gens de bien... » Cet ennemi irréconciliable du » genre humain vous livrera des » combats, et n'oubliera rien pour » vous faire quitter l'ouvrage que » vous avez commencé: il vous tien-» dra ce langage : Que de travaux » follement et inutilement entre-» pris! A quoi vous amusez-vous? » à vouloir faire revivre cette an-» cienne et rigoureuse discipline des » premiers Peres presque ensevelie, » pour vivre désormais moins heu-» reux, moins tranquilles et dans la | » occupés que de notre propre

Pensez Lien qu'il ne » vous sera plus permis de peroître » à la cour des princes, de vous » trouver à de bonnes tables, d'être » superbement loges, de marcher » avec un train superbe, et de goû-» ter ces doux plaisirs sans lesquels » la vie est triste et desagreable : il » faudra donc après cela vous redui-» re à une vie sobre; vons contenter. » d'un seul bénéfice, y demeurer » attachés comme à un rocher; ex-» horter, persuader, distribuer vos » biens aux pauvres, et ne chercher » que l'utilité des autres. De que » vous servira de prêcher? Pour-» quoi avancer votre vicillesse? » Pourquoi mourir avant le temps « après vous être consumes dans les » veilles et dans les fatigues, etc. ?

Apres ce tableau des tentations que le démon emploieroit pour les ecarter du droit chemin de la vérité, il declara aux Peres, que s'ils y prêtent une fois l'oreille, ils abandonneront bientôt l'œuvre qu'ils ont entreprise, et qu'outre cela, ils rendront l'autorite et la dignite des conciles meprisables.... Il ajonta, que Dieu leur avoit donné le pouvoir et la liberté de statuer et de decider sans aucune exception, suivant les mouvements du Saint-Esprit : que le roi de France, s'il etoit necessaire, même au peril de sa vie , les maintiendra dans ce pouvoir et dans cette liberte qu'ils ont reçue de Dieu, suivant l'ancienne discipline des conciles, et que c'est dans cette vue que ce monarque les a envoyés à Trente, et il poursuivit ainsi:

« Dieu du haut des cieux voit les » dispositions d'un chacun, ses de-» sirs, ses pensées : il penetre les » plis et les replis de nos cœurs : il » considere quelles sont nos vues » quand nous donnons nos suffra-» ges, et quels sont nos motifs : si » nous agissons par une haine se-» crète : si la flatterie se mêle dans » nos discours : si nous ne sommes

» gloire: si par des vues d'ambition » nous refusons de rendre témoi-» gnage à la vérité : enfin si nous ne » cherchons point, par une honteuse » complaisance, à nous concilier, en » décidant, la faveur des papes, des » empereurs, des rois, et à avoir » part à leurs libéralités. » Ensuite » il exhorta les Peres à donner nuit » et jour leurs soins pour faire en » sorte qu'on vît qu'ils n'avoient » pas inutilement procuré ce souve-» rain remede à la chretiente, ma-» lade et presque desespéree : que » l'on n'avoit-point dessein d'agir » dans le concile autrement que par » la voie de l'examen et de la dis-» cussion : qu'il seroit libre à cha-» cun d'y entrer en dispute réglee : » que toute violence en seroit exclue, » et qu'on n'econteroit d'autre voix » que celle de l'Esprit saint.

» Il est de la derniere importance, " dit-il, que tout le monde soit in-» struitque c'est à quoi tendent tou-» tes vos pensees, afm qu'au bruit " qui s'en repandra, l'Allemagne, » cette noble partie de l'Europe pour » laquelle nous nous intéressons si » fort, éveillec du sommeil où elle » est, au bruit des eloges que vous " recevrez, puisse s'assembler et » députer ici des ambassadeurs ac-» compagnés des chefs et des princi-» paux inventeurs de toutes ces dis-» putes, et de ses plus sages et plus » habiles theologiens, pour yous » exposer naturellement leurs sen-» timents sur la religion, et vous » decouvrir ses plus secrètes dou-» leurs. Par-là toute la chrétienté, » depuis long-temps divisée » dechirée, se trouvera par » grâce de Dieu reunie en un seul n corps. »

XX° Sess le 4 juin. On y lut les lettres de creance des ambassadeurs du roi de France Charles IX, et le promoteur du concile répondit au discours du sieur Pibrac, en disant que les artifices de Satan si ingénieune prévaudroient jamais contre le saint concile, parce que Jesus-Christ qui y residoit, et en qui ils mettoient leur confiance, sauroit bien renverser tous les efforts du démon. Ensuite on lut un décret pour la prorogation de la session.

Congrégation. On y proposacing articles à examiner au sujet du sacrement de l'encharistie, et par rapport à la communion sous les deux especes. On remitsur le tapis la question de la residence pour être déclarée de droit divin. Le cardinal de Mantoue. pour eluder la decision, représenta qu'il étoit etonné qu'on voulût parler d'un sujet entierement etranger à la dispute présente : qu'au reste. lui et ses collègues promettoient qu'on en traiteroit en son lieu. Les legats avoienteu ordre du pape d'assoupir cette question : la cause de cet ordre, comme on voit par une lettre du cardinal Borromée au légat Simonette, etoit, con que le saint Siege en pût souffrir quelque dommage, si on déclaroit la résidence de droit divin, comme quelques-uns l'assuroient, mais parce que les disputes assez vives survenues dans le concile à ce sujet, ayant donné occasion de repandre le bruit dans toutes les cours, qu'une pareille decision tendoit à la ruine du Siège apostolique et de l'autorité pontificale, il n'etoit ni honnête ni convenable d'en faire un décret. En effet quelque temps auparavant, le pape, dans un consistoire qu'il tint a Rome, dit que les évêques lui sembloient bien fondés à soutenir que la residence étoit de droit divin, et qu'en tont cas elle devoit être inviolablement observée.

Après que les théologiens eurent donné leur avis sur les cinq articles, on dressa quatre canons touchant la communion sous les deux espèces. Ce fut dans cette même congregation que les ambassadeurs de France présentèrent un écrit où ils exhorsement découverts dans ce discours toient les Pères à la concession du

calice. Ils disoient que, dans les cho-! ses qui sont de droit positif comme celle-là, il falloit savoir ceder à propos au temps, de peur de scandaliser, en paroissant si fermes à faire garder les commandements hommes, et si negligents à observer ceux de Dieu : Ils concluoient en priant les Pères de dresser le décret de manière qu'il ne pût préjudicier au droit que les rois de France avoient de communier sous les deux especes le jour de leur sacre, ni à l'usage où étoient quelques monasteres de l'ordre de Cîteaux dans ce royaume, de

communier de même. On tint plusieurs congrégations où l'on examina les articles de la réformation. Le premier, sur le trop grand nombre de prêtres ; et quelques-uns des Pères dirent qu'il falloit réduire ce nombre à ceux-là seulement qui jouissoient des revenus ecclésiastiques et qui sont attachés au service de quelque église : mais on decida qu'on laisseroit cette affaire au jugement des évêques qui confereroient les ordres sacres sur un titre patrimonial. 2.º Sur les ordinations gratuites. 3.º Sur la destination d'une partie des fonds des églises cathedrales ou collegiales, pour être employés en distributions journalières. L'évêque des ciuq églises représenta qu'il étoit important de ponrvoir à ce que les grands évêches fussent divisés en plusieurs. 4.º Sur l'établissement des nouvelles paroisses dans les lieux où il y avoit une grande multitude de peuple, ou dont la grande étendue faisoit qu'un curé n'étoit pas suffisant pour les desservir; et il fut dit qu'on établiroit de nouvelles paroisses, même malgre les curcs des anciennes. 5.º Sur les chapelles tombées en ruines : qu'on les transporteroit dans les églises principales, en elevant une croix au lieu où elles etoient bâties. 6.º Sur les commendes : on fit un décret portant que

tés tous les ans par les évêques, surtout lorsque la discipline n'y seroit

point en vigueur.

Le 14 juillet on tint une autre congrégation, où l'on examina les quatre chapitres de la doctrine. On montra dans le premier, que les passages que l'on rapportoit de l'Ecriture sainte, en faveur de la communion sous les deux espèces, n'en prouvoient pas la nécessité : sur quoi l'on apporta plusieurs temoignages, tires des paroles de Jesus-Christ, dans le chapitre sixième de saint Jean, où le Sauveur parle indistinctement, tantôt de l'obligation de manger sa chair et de boire son sang, tantôt de la manducation seule de son corps : ce qui prouve que ce

dernier suffit.

XXI & Sess. 16 juillet 1562. Le concile y déclara que les laïques et les ecclesiastiques, quand ces derniers ne consacrent pas, ne sont tenus par aucun précepte divin de recevoir le sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces; et on ne peut douter, sans blesser la foi , que la communion, sous une des espèces, ne soit suffisante au salut. 2.º Oue l'Eglise a toujours eu le pouvoir d'établir, et même de changer, dans la dispensation des sacrements, sans, neanmoins, toucher au fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos pour le respect dû aux sacrements mêmes, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux et des conjonctures. 3.º Que, quoique Jésus-Christ ait institué et donne aux apôtres ce sacrement sous les deux espèces, il faut néanmoins confesser que sous l'une des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier et le véritable sacrement, et qu'on n'est privé, quant à l'effet, d'aucune des grâces qui y sont attachées. 4.º Que les enfants qui n'ont pas encore l'usage de la raison, ne sont point obligés, d'aucune nécessité, à la comces sortes de bénéfices seroient visi- munion sacramentelle de l'eucha-

ristie, puisqu'etant régénérés par l'eau du baptême qui les a lavés, et etant incorpores avec Jesus-Christ. ils ne peuvent perdre en cet âge la grâce qu'ils ont acquise d'être en-

fants de Dieu.

On lut ensuite le décret de réformation contenant neuf chapitres. Dans le premier, il fut dit que les evêques doivent conferer les ordres, donner des dimissoires et lettres d'attestation gratuitement; que leurs greffiers ne peuvent point exceder ce qui est ordonne par le décret, c'est-à-dire la dixieme partie d'un écu d'or pour chaque dimissoire. Dans le deuxième, que nul ne doit être admis aux ordres sacres sans titre ecclesiastique on patrimonial. on du moins, sans pension suffisante, etc.

3.º Que , dans les églises cathédrales ou collegiales, il sera fait distraction de la troisieme partie de tous les fruits et revenus, pour être convertie en distributions journalières, et divisée entre ceux qui possèdent les bénefices selon le partage qui en sera fait par l'evêque, comme delégué du Siége apostolique, sans prejudice des usages de certaines eglises, dans lesquelles ceux qui ne resident pas ne reçoivent rien. 4.º Les évêques doivent avoir soin qu'il y ait un nombre suffisant de prêtres pour desservir les paroisses, et qu'ils peuvent en etablir de nouvelles lorsque, pour la distance des lieux, les paroissiens ne pourront, sans grande incommodite, aller à la paroisse; et que l'on assignera une. portion suffisante pour les prêtres de la nouvelle paroisse, sur les fruits et revenus qui se tronveront appartenir à l'eglise mère, etc. 5.º Il sera permis aux évêques de faire des unions de bénefices, ou de quelques églises que ce soit, à perpetuité, dans les cas marques par le droit. 6.º Les évêques donneront des vicaires aux

dans leur vie déréglée, ils les pourront priver de leur bénéfice suivant les constitutions des saints canons. 7.º Ils pourront transférer les chapelles ruinees dans les eglises mères. ou autres des mêmes lieux. De même a l'egard des paroisses, quand on ne pourra parvenir à les faire rétablir. 8.º Ils visiteront tous les ans les monasteres en commende, même les abbayes et prieures, même les exempts, dans lesquels l'observance reguliere n'est plus en vigueur. 9.º Le concile ordonne que le nom et l'emploi des quêteurs soit entièrement aboli, et que les indulgences seront publices par les ordinaires, assistés de deux du chapitre, qui recueilleront les aumônes.

Quelques jours après cette session, on remit, aux évêques italiens, une réponse du pape, dans laquelle, en parlant sur la residence, il disoit que, pour ce qui regardoit la definition que quelques-uns avoient demandee pour decider de quel droit etoit la residence, chacun pouvoit parler là-dessus selon sa conscience: qu'il ne le désapprouvoit point ; qu'il vouloit que le concile jouît d'une liberte entière , mais qu'ils disputassent en paix. Cependant il ecrività son nonce Visconti de prendre des voies sûres pour assoupir cette question, et la faire renvoyer au saint

Siege.

Congrégations sur le sacrifice de la messe.

Dans la première, il s'y trouva tous les légats , les ambassadeurs de l'empereur, du roi de France et de la republique de Venise, cent cinquante-sept prelats, environ cent theologiens, et près de deux mille autres personnes,

Tous les théologiens convinrent que la messe devoit être reconnue pour un sacrifice véritable de la nouvelle alliance, où Jésus-Christ est offert sous les espèces sacramencures ignorants, mais ils corrigeront | telles. Leurs raisons principales les scandaleux, et s'ils continuent étoient, que Jésus-Christ est prêtre celui-ci offrit du pain et du vin; que, par conséquent, le sacrifice de cet Homme-Dieu renferme un sacrifice de pain et de vin. Dans la deuxième, on examina si Jésus-Christ s'est offert en sacrifice à son Pere dans la cène, où s'il l'avoit fait sen!cment sur la croix, et si le sacrifice de la messe etoit propitiatoire.

Dans cette même congregation. les ambassadeurs de l'empereur firent de nouvelles instances pour qu'on accordat l'usage du calice. Comme cette demande étoit délicate, et qu'il y avoit de solides raisons pour et contre, on tint une congregation sur cette matière, pour savoir ce que chacun pensoit sur cette concession du calice. Le cardinal Madruce essaya de prouver que le concile pouvoit et devoit même accorder la demande qu'on lui faisoit; que le concile de Bâle, l'avant autrefois accordée aux Pohemiens pour les engager à rentrer dans l'Eglise, le concile de Trente devoit l'accorder avec plus de raison, puisque, non-seulement, c'étoit un moven de faire revenir les heretiques de leurs erreurs, mais encore d'empêcher les catholiques de se séparer. L'evêque des cinq eglises avoit dejà exposé, parmi ses raisons pour la concession, que la charite chretienne ne souffroit pas que pour faire observer une coutume avec trop de rigueur, l'on négligeât d'attirer quantite d'âmes dans le sein de l'Eglise catholique.

OElius, patriarche de Jérusalem, opinant pour le refus du calice, dit, entr'autres raisons, que si l'on accordoit aux Bohemiens ce qu'ils demandoient, il étoit à craindre qu'ils ne prissent occasion de se confirmer dans leur pernicieux sentiment, et ne crussent que le corps seul de Jésus-Christ etoit contenu sous l'espèce du pain, et le sang sous celle du vin; qu'en usant de quelque in-

selon l'ordre de Melchisédech; que tions ne manqueroient pas de de mander la même chose, et qu'elles iroient encore plus loin, voulant qu'on abolit les images comme une occasion d'idolâtrie aux peuples. D'autres évêques , appuyant ce sentiment, dirent que l'Eglise avoit été portee à retrancher le calice par la crainte que le vin consacré ne se répandît ou ne s'aigrît. Et comment pourroit-on l'eviter dans les paroisses très-nombreuses, surtout quand on le porteroit loin et par de mauvais chemins.

Osius, evêque de Rieti, parla plus fortement qu'aucun contre la concession du calice; il fit observer que les conciles avoient toujours pris le contre-pied de ce que les héretiques avoient enseigne; et que quelques juifs convertis ayant voulu qu'on observât les cerémonies de la loi ancienne, les apôtres en avoient defendu et aboli l'usage : que Nestorius avant avancé que Marie étoit la mère de Jésus-Christet non la mère de Pieu , le concile avoit prononcé que Marie seroit appelée, dorenavant, Mèrc de Dieu; que les Bohemiens ayant pretendu que l'**u**sage du calice etoit de droit divin, le concile de Constance en avoit interdit l'usage; que l'autorité du concile de Bâle n'étoit point à alléguer , puisque l'expérience avoit fait connoître que l'Eglise n'avoittiré aucun avantage de la concession du calice; qu'elle n'avoit servi qu'à rendre les hérétiques plus insolents ; que le concile de Trente devoit s'opposer à la même erreur, c'est-à-dire ne point accorder le calice aux Allemands, et suivre la maxime des conciles précedents.

D'autres, qui étoient pour la concession, disoient que l'usage du calice, defendu par le concile de Constance, avoit été en partie rétabli par le concile de Bâle; que plusieurs princes, attachés à la religion, la proposoient comme l'unidulgence à leur égard, les autres na-loue remède pour ramener les

peuples; qu'il falloit suivre l'avis de sang dans ce divin sacrifice qu' de saint Paul qui veut qu'on recoive celui qui est foible dans la foi.

Ainsi les sentiments forent tellement partages sur cette question, qu'elle occupa plusieurs congregations depuis le 25 août jusqu'an 6 septembre. Le resultat fut que de cent soixante-six prelats, il y en cut trente-huit pour le refus, vingtneuf pour la concession, vingt-quatre pour le renvoi de l'affaire au pape, trente-un opinerent qu'illa falloit accorder, mais vouloienten renvoyer l'execution au pape, dix furent d'avis qu'on priât le pape d'envoyer des delegués en Allemagne, et dixneuf limiterent la concession à la seule Allemagne et à la Hongrie.

XXII Sess. 17 septembre 1562. On y publia le decret de doctrinesur le sacrifice de la messe.ll y est dit 1.º que, quoique Notre-Seigneur dût une fois s'offrir lui-même à Dieu son Pere en mourant sur l'autel de la croix pour y operer la redemption eternelle; neanmoins, parce que son sacerdoce ne devoit pas être eteint par la mort, pour laisser à l'Eglise un sacrifice visible, tel que la nature des hommes le requeroit, par lequel le sacrifice sanglant de la croix fut représente, dans la dernière cène, la nuit même qu'il fut livré, se déclarant prêtre etabli pour l'eternite, selon l'ordre de Melchisedech, il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous les especes du pain et du vin, et sous les symboles des mêmes choses, les donna à prendre à ses apôtres, qu'il etablissoit alors prêtres du Nouveau Testament, et par ces paroles: Faites ecci en mémoire de moi, ieur ordonna, à eux et à leurs successeurs, de les offrir ainsi que l'Eglise catholique l'a toujours entendu et enseigne.

2.º Comme le même Jesus-Christ qui s'est offert une fois lui même sur la croix avec effusion de son saug, est contenu et immolé sans effusion

cile declare, que ce sacrifice est veritablement propitiatoire, et que par lui nous obtenons misericorde, et trouvons grâce et secours au besoin, si nous approchons de Dieu contrits et penitents, avec un cœur sincere, une foi droite et dans un esprit de crainte et de respect, puisque c'est le même Jesus-Christ qui s'effrit autrefois sur la croix, qui s'offre a present par le ministere des prêtres, n'y ayant de difference qu'en la manière de l'offrir 3.º Que quoique l'Eglise celebre auelanefois des messes en l'honneur et en memoire des saints , le sacrifice n'en est pas moins offert à Dieu seul qui les a couronnes, mais elle implore sculement leur protection. 4. Que l'Eglise a etabli depuis plusieurs siccles le saint-canon de la messe, lequel est si épuré et si exempt de toute erreur, qu'il ne contient rien qui ne ressente la saintete et lapieté, n'etant-compose que des paroles mêmes de Notre-Seigneur, des traditions des apôtres, et des pieuses institutions des saints papes. 5.º Que l'Eglise, pour rendre plus recommandable la majeste d'un si grand sacrifice, a etabli certains usages, comme de prononcer à la messe certaines choses à voix basse, d'autres d'un ton plus haut et a introduit des ceremonies comme des benedictions mystiques, des luminarités, les encensements, les ornements, suivant la tradition des apôtres. 6.º Que quoiqu'il fût à souhaiter qu'à chaque messe tous les fidèles commumassent non seulement spirituellement, mais aussi sacramentellement, le concile ne condamne pas pour cela les messes privees auxquelles le prêtre seul communie, mais il les approuve et les autorise parce qu'elles sont celebrees par un ministre public et pour lui et pour tous les fideles. 7.º Que l'Eglise a or-I donne aux prêtres de mêler de l'eau

°413

avec le vin, parcequ'il est à croire que Jésus-Christ en a usé de la sorte; qu'il sortit de soncôte de l'eau avec le sang, et que par ce melange on renouvelle la mémoire de ce mystère. 8.º Que la messe ne doit pasêtre célebree partout en langue vulgaire, et que chaque eglise doit retenir l'ancien usage qu'elle a pratique et qui a été approuvé par la sainte eglise romaine.

On y lut ensuite: 1º. Les canons qui prononcent anathème contre ceux qui combattent cette doctrine.

l'oraz les canons.

2°. Le décret toucnant les choses au'il faut observer ou éviter dans la celebration de la messe : il y est dit que les évêques defendront et aboliront tout ce qui s'est introduit, ou par l'avarice, qui est une espece d'idolâtrie, ou par l'irreverence qui est presque inseparable de l'impiete, ou par la superstition qui imite fanssement la pieté. Ainsi ils defendront toute sorte de pacte ou condition, pour quelques recompenses et salaires que ce soit, et tout ce qui se donne, quandil se dit des premières messes: ils défendront delaisser dire la messe à aucuu prêtre vagaboud et inconnu, ni à ancun qui soit notoirement prévenu de crime, ni que ce saint sacrifice soit offert dans des maisons particulieres : ils banniront toute sorte de musiques, dans lesquelles il se mêle quelque chose d'impur ou d'effemine.

3º Le décret de reformation qui contient onze chapitres: il y est dit que les ecclésiastiques etant appeles a avoir le Seigneur pour leur partage, doivent tellement regler leur vie et toute leur conduite, que dans leurs habits, leur maintien extérieur, leurs demarches, leurs discours et dans tout le reste, ils ne fassent rien paroître que de serieux, de retein , et qui marque un fonds véritable de religion; évitant même les moindres fautes, qui dans eux servieut très-considérables afin que

leurs actions impriment à tout le monde du respect et de la véneration : ainsi le concile ordonne que toutes les choses qui ont ete etablies par les souverains pontifes et par les saints canons, touchant la bonne conduite des clercs, la bienséance dans les habits, la science necessaire. comme aussi sur le luxe , les festins , les danses, les jeux de hasard, et toute sorte de desordres, et même sur l'embarras des affaires séculieres qu'ils doivent eviter, seront observées à l'avenir, sons les mêmes peines, et même plus grandes, si les ordinaires le trouvent a propos.

Le second dit, que celui qui sera choisi pour une Eglise cathedrale, doit avoir toutes les qualités requises par les saints canons, sur le fait de la naissance, de l'âge, des mœurs : il doit avoir ete promu aux ordres sacrés six mois auparavant, avoir une capacité telle qu'il puisse satisfaire aux devoirs de sa charge, et qu'il ait obtenn, dans quelque universite, la qualite de maître docteur, ou licencié en theologie on en droit canon, ou que par un temoignage public de quelque academie, il soit declare capable d'instruire les antres.

Le troisième, que les évêques, en qualite de delegues du saint Siège, auront pouvoir de faire distraction de la troisieme partie des fruits et revenus de toutes les dignites et offices des eglises cathédrales ou collegiales, et de convertir ce tiers en distributions qu'ils partageront comme ils jugeront à propos, en sorte que ceux qui manqueront au service, anquel ils sont obligés, perdront la distribution de ce jour-la; et s'ils continuent à s'absenter, il sera procedé contre eux suivant les canons.

de retenn, et qui marque un fonds véritable de religion; évitant même les moindres fautes, qui dans eux seroient très-considérables, afin que la fonction attachée à sa place. Le cinquième, que les dispenses, qui sont expediées hors de la cour de Rome, ne doivent être commises

gn'a l'ordinaire.

Le sixieme traité de la circonspection qu'il faut apporter aux dispositions testamentaires. Le septième, que les juges superieurs doivent observer la constitution Romana, lorsqu'il s'agit de recevoir des appellations on de donner des défenses, etc. Le huitième, que les évêques doivent être les exécuteurs de toute sorte de dispositions pienses, et visiter les hôpitaux, pourvú qu'ils ne soient pas sons la protection immediate des rois. Le neuvienie, que les administrateurs, de quelque lien de piete que ce soit, doivent rendre compte devant l'ordinaire, à moins qu'il ne soit antrement ordonne par la fondation. Le dixième, que les évêques pourront examiner et même interdire les notaires pour les matières ecclesiastiques. Le onziene prononce des peines contre ceux qui usurpent ou qui retiennent les biens de l'Eglise, et les soumet à l'anathème.

A l'égard de la question sur la concession de la communion sous les deux especes, on fit un decret par lequel il est dit, que le concile pour d'importantes raisons, a jugé à propos de remettre les choses au pape, afin qu'il agisse selon sa

prudence.

On tint une congregation où l'on proposa les articles qui concernoient la reformation des mœnrs, et on chargea les théologiens d'examiner les matières du sacrement de l'ordre. Ce qui occupa plusieurs con-

gregations.

Dans une de ces congrégations, un grand nombre de prelats demanda qu'on ajoutât au VIIe canon qui regarde l'institution des évêques, la clause qui exprime qu'elle est dedroit divin. On prouva que, ; comme le pape est successeur de saint Pierre, les évêques sont les

successeurs des autres apôtres; que l'episcopat est le premier des trois ordres hierarchiques : que d'estate Christétantl'auteur de la juridiction qui en est inséparable : que les évêques ont succede aux apôtres, et quant à la puissance d'ordre, et quant à celle de la juridiction, et qu'on devoit regarder cette verite comme appartenant à la foi.

Dans une autre congrégation, le cardinal de Lorraine, nouvellement arrivé au concile, exposa que le roi demandoit, que le concile travaillât serieusement à la reformation des mœurs et de la discipline ecclesiastique, et que l'on commençât par celle de la maison de Dieu.

Du Ferrier, président au parlement de Paris et ambassadeur du roi, fit un discours plein de vigueur sur la nécessité de cettereformation. Il y dit en substance que les propositions que l'eglise de France avoit à faire aux Peres du concile, ne contenoient que des demandes qui leur etoient faites par toute la chretiente, et qui etoient toutes renfermees dans l'Ecriture sainte, dans les anciens conciles, et dans les constitutions des papes et des Pères.

Dans ce même intervalle de la vingt-deuxieme session à la vingttroisieme, les ambassadeurs de France presenterent aux legats les articles de reformation qu'ils avoient dresses : ils étoient au nombre de trente-deux : voici principalement ce qu'on y demandoit : Que l'ou ne fît point d'evêques qui ne fussent vertueux et capables d'instruire; qu'on abolit la pluralité des benefices, sans s'arrêter à la distinction des compatibles et incompatibles; qu'on fit en sorte que chaque cure eûtassez de revenu pour entretenir deux clercs et exercer l'hospitalite; qu'on expliquât à la messe l'Evangile au peuple, et la vertu des sacrements avant que de les administrer;

ni à des étrangers, mà des indignes; qu'on abolît, comme contraires aux canons, les expectatives, les regrés, les résignations, les commendes; qu'on reunît les priences simples aux bénefices à charge d'âmes dont ils auroient été démembrés; que les évêques ne fissent rien d'important sans l'avis de leur chapitre, que les chanoines residassent continuellement dans leurs églises; qu'on n'excommuniât qu'après trois monitions et seulement pour les grands peches; qu'il fût ordonne aux evêques de donner les benefices à ceux qui les fuyoient et nonàceux qui les demandoient, et qui par cette demande s'en declaroient indignes; que les synodes diocesains s'assemblassent au moins une fois tous les ans, les provinciaux tons les trois ans, et les generaux tous les dix ans.

XXIII Sess. 15 juillet 1563. L'assemblee etoit composée de trois legats, des cardinaux de Lorraine et de Trente, des ambassadeurs de l'empereur, de ceux des rois de France, d'Espagne, de Portugal, de Pologne, de la republique de Venise, et du duc de Savoie : de deux cent huit evêques, des generaux d'ordre, des abbés, et de doc-

teurs en théologie.

On y lut : 1.º Le décret sur le sacrement de l'ordre : il porte en substance, qu'il faut reconnoître dans l'Eglise un sacerdoce visible et exterieur, qui a succede à l'ancien; que l'Ecriture et la tradition apprennent qu'il a été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a donne aux apôtres et à leurs sucesseurs la puissance de consacrer, d'offrir et d'administrer son corps et son sang, aussi-bien que celle de remettre et de retenir les peches: que pour le bon ordre de l'Eglise, il a eté nécessaire qu'il y eût divers ordres de ministres qui fussent conment des prêtres, mais des diacres, leur troupeau, de le nourrir et de

et une des le commencement de l'Eglise, les noms et les fonctions des autres ordres étoient en usage : que l'ordre est un des seut sacrements de la sainte Eglise, parce que la grâce y est conferee par l'ordination, laquelle se fait par des paroles et des signes extérieurs ; que ce sacrement imprime un caractère qui ne peut être effacé; que les evêques qui ont succede aux apôtres appartiennent principalement l'ordre hierarchique ; qu'ils ont éte etablispar le Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ; qu'ils sont supérieurs aux prêtres, et qu'ils font des fonctions que ceux-ci ne peuvent exercer; que ceux qui, n'ayant été choisis et etablis que par le peuple seulement, ou par quelque puissance séculiere, s'ingerent d'exercer ce ministere sans avoir ete ordonnés, doivent être regardés comme des voleurs, et non comme de vrais ministres de l'Eglise.

2.º Ou publia huit canons sur le sacrement de l'ordre. Lorez canons.

3.º On lut le decret de la refor-mation: il contient dix-huit chapitres ; en voici quelques principaux points. La residence des evêques y est recommandee de la manière la plus forte. Car, dit le concile, puisan'il est commandé de précepte divin à tous ceux qui sont charges du soin des âmes de connoître leurs hrebis, d'offrir pour elles le sacrifice, de les nourrir du pain de la parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, de leur donner l'exemple de toute sorte de bonnes œuvres, d avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les personnes affligees; et n'étant pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de leur tronpeau, puissent remplir toutes ces obligations, le saint concile les avertit et les exhorte de se ressouvenir de ce qui leur est commandé de la sacrés au service des antels: que les part de Dien, de se rendre euxsaintes Ecritures parlent non seule- mêmes l'exemple et le modele de

le gonverner selon la conscience et | du lien de mariage, sur les textes la vérité. En consequence le concile déclare que tous ceux qui sont préposés à la conduite des églises, fussent-ils cardinaux de la sainte Eglise romaine, sont tenus et obligés de résider en personne dans leurs églises et diocèses, et qu'ils ne peuvent s'en absenter un temps considérable, à moins que les devoirs de la charite chrétienne, quelque pressante necessité, l'utilité manifeste de l'Eglise ou de l'état ne le demandent : auquel cas ils ne pourront s'absenter sans une permission par ecrit du metropolitain ou du plus ancien suffragant. Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, s'absentoit contre la disposition du présent decret, il offenseroit Dieu mortellement, il ne pourroit en sûrete de conscience retenir les fruits de son revenu qui courent pendant son absence, et il seroit obligé de les distribuer à la fabrique des églises, ou aux pauvres du lieu. Il est aisé de voir par la nature de ce decret, que quoique la résidence n'y ait pas été en termes exprès déclarée de droit divin, l'esprit de cette sainte assemblée étoit, qu'on la regardât comme telle. On a remarqué ci-dessus que c'etoit le vœu et le désir du plus grand nombre des évêques qu'elle fût déclaree

Les autres articles de ce décret se trouvent dans le recueil des canons.

Tous les évêques etabliront des écoles et des séminaires pour élever de jeunes clercs dans la piété.

Le 22 septembre, on fint une congrégation où l'ambassadeur du Ferrier fit un discours ou plainte en termes très-vifs sur l'insuffisance des articles de reformation qu'on avoit proposés.

XXIV Sess. 11 novembre 1563. On y publia 1.º une exposition de la doctrine catholique touchant le sacrement de marizge. Le concile,

formels de la Genèse et de l'Evangile, ajoute que Jésus-Christ par sa passion a merité la grâcene cessaire pour affermir et sanctifier l'union de l'époux et de l'épouse: ce que l'apôtre a voulu nous faire entendre quand il a dit : Maris, aimez vos femmes comme Jesus-Christ a aimé l'Eglise, et un peu après; ce sacrement est grand : je dis en Jésus-Christ et en l'Eglise. Le mariage dans la loi évangélique, continue le concile, étant donc beaucoup plus excellent que les anciens mariages, à cause de la grâce qu'il confere, c'est avec raison que nos saints Peres, les conciles et la tradition universelle nous ont enseigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la nouvelle loi. En consequence on prononça vingt-deux canons avec anathème sur ce sujet. Vorez canons au mot mariage.

2.º On lut un décret sur cemême sacrement: les mariages clandestins en sont le principal objet, et contient dix chapitres. Le concile dit que l'Eglise les a toujours eus en horreur et les a toujours défendus. Et il ordonne qu'à l'avenir le propre curé annoncera par trois jours de fêtes consecutives dans l'église pendant la messe solennelle, les noms de ceux qui doivent contracter mariage ensemble; qu'après la publication, s'il n'y a point d'opposition légitime, on procedera à la célebration de ce mariage en présence de deux on trois temoins: il declare que les mariages contractés autrement qu'en la présence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec la permssion du curé ou de l'ordinaire, et l'assistance de deux ou trois témoins, soient nuls et invalides, comme par le présent décret, il les casse et les rend nuls.

3.º Le concile, continuant la matière sur le sacrement de mariage, exhorte l'époux et l'épouse de ne point demeurer ensemble dans la après avoir établi l'indissolubilité même maison avant la bénédiction

du prêtre, et de se confesser avec soin et s'approcher avec devotion du sacrement de l'Eucharistie avant

que de se marier.

On doit remarquer que ce décret a etc accepte par les conciles provinciaux: et l'ordonnance de Blois l'a autorisé dans ce qu'il y a de plus considérable. Néanmoins les parlements de l'rance cassent les mariages des enfants de famille faits sans le consentement des pères, quoique cela soit contraire au terme de ce décret. Ensuite le concile expose les empêchements qui se trouvent entre certaines personnes, et à cause desquelles elles ne peuvent contracter mariage. 1.º Celui de l'alliance spirituelle qui naît du baptême, et déclare que le parrain et la marraine contractent alliance avec celui on celle qu'ils ont tenu sur les fonts du baptême, et avec son père et sa mère, de même celui qui aura conferé le baptême, contracte alliance avec le baptisé et avec son père et sa mère.

2.º Il déclare que l'empêchement de l'honnêteté publique qui naît des fiançailles, lorsque celles-ci deviennent invalides, ne s'étend point audelà du premier degré. 3.º Il restreint l'empêchement qui naît de l'affinité contractee par fornication à ceux qui se trouvent au premier et au second degré de cette affinité. 4.º Ceux qui contracteront mariage aux degrés défendusseront séparés sans espoir d'obtenir dispense. 5.º On ne donnera aucune dispense, ou l'on ne la donnera que rarement, pour causes légitimes et gratuitement. 6. On n'accordera jamais de dispense au second degré. si cen'est en faveur des grands princes et pour quelque bien public. 7.º Leconcile déclare qu'il ne peut y avoir de mariage entre le ravisseur et la personne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en sa puissance, mais si elle en est séparée et mise en un lieu sûr et libre, et qu'elle 4.º Le droit de patronage. 5.º Les consente de l'avoir pour mari, il la dimes, le droit des funéroilles. 6.º Sur

retiendra pour femme. Cependant le ravisseur et ceux qui lui ont prêté conseil et assistance seront de droit excommunics. Voyez les canons,

8. A l'égard des gens vagabonds, le concile avertit tous ceux que cela regarde de ne pas recevoir aisément au mariage ces sortes de personnes. q.º Les concubinaires, tant maries que non mariés, de quelque état qu'ils soient; si après avoir eté avertis trois fois par l'ordinaire, ils ne se séparent pas de leurs concubines. ils seront excommuniés, et ne seront point absous qu'ils n'aient obei. Vorez les canons. A l'egard des femmes mariées ou non, vivant en adultère ou en concubinage public; si après avoir été averties trois fois, elles n'obeissent pas, elles seront châtices rigoureusement par l'ordinaire des lieux, et chassees du lieu même du diocèse, s'il est jugé à propos. 10.º Le concile déclare qu'on ne doit forcer personne à se marier. 11.º ll veut qu'on observe les anciennes defenses de celebrer les noces depuis l'avent jusqu'à l'épiphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'à l'octave de Pâques.

2.º On publia le décret de réformation pour le clergé, il contient vingt-un articles qui sont rapportés dans le recueil des canons. Forez les articles, elections des évêques, conciles, visites des évêques, predi-

cations, etc.

XXV. Sess. et dernière, 3 décembre 1563. On lut 1.º le décret touchant le purgatoire, l'invocation des saints, le cuite des images et des reliques. Vorez les canons à chacun de ces articles.

2.º On lut le décret de réformation : 1.º Sur les réguliers et les monastères, la clôture des religieuses, 2.º Sur l'excommunication. 3.º Sur la vie que doivent mener les evêques. l'oyez les canons au mot évêque.

la protection que les princes sont l exhortes de donner aux ecclesiastiques. Mais la France n'a jamais reçu ce décret, parce que le concile veut que toutes les constitutions des papes en faveur des ecclésiastiques soient exécutées; ce qui est trop général, y avant beancoup de décretales qui n'ont jamais eté reçues dans le royaume. 7.º Sur l'usage des duels ani sont defendus sous peine d'excommunication. 8.º Des peines contre les cleres concubinaires. q.º Sur les indulgences, 10.º Sur le choix des viandes; sur les jeunes Vor. les canons à tous ces articles.

Après cette lecture, le secrétaire qui l'avoit faite vint au milieu de l'assemblee et demanda aux Peres, s'ils vouloient qu'on finît le concile, et que les legats demandassent en son nom aux Peres la confirmation de tous ces décrets : tous ayant répondu qu'ils le vouloient, à l'exception de trois, qui dirent qu'ils ne demandoient pas cette confirmation, le legat président dit : après avoir rendu grâces à Dien, révérendissimes Peres, retirez-vous. Ils repondirent : ainsi soit-il; ensuite le cardinal de Lorraine prononca les acclamations; c'étoient des sonhaits, des benedictions, des actions de grâces pour le pape, l'empereur, les rois, les princes, les republiques. Les ambassadeurs, les legats, les cardinaux et les évêques repondoient : ainsi soit-il, ou bien grandes actions de grâces, longues nees, elc.

Le même cardinal finit par un applandissement aux decrets du concile, en disant : c'est la foides Pères et des apôtres : c'est la foi des ortho-

Ensuite les Pères donnèrent leurs sonscriptions : elles etoient au nombre de deux cent cinquante-cinq; savoir : quatre legats, deux cardinanx, trois patriarches, vingt-cinq archevêques, cent soixante-buit

pour les absents, sept abbés et sept generaux d'ordre.

Le pape confirma le concile et les décrets par une bulle du 6 janvier 1564. Les Venitiens furent les preniiers à recevoir les décrets du concile de Trente. Les rois d'Espagne, de Portugal, de Pologne, les reçurent aussi. Le concile fut aussi publié en Flandre, dans le royaume de Naples et de Sicile : mais en Allemagne les protestants ne voulurent

points'y soumettre.

A l'egard de la France, le concile de Trente y est recu généralement quant à la doctrine : le dogme qu'il contient y est enseigne comme dans toutes les autres parties de l'Eglise : on value profonde veneration pour cette auguste assemblee, et on la regarde comme un concile vraiment œcumenique. L'Eglise de France a même adopte plusieurs reglements très-utiles faits par le concile, comme etant conformes à l'esprit des anciens canons: mais il n'y est pas recu pour toute la discipline pour plusieurs raisons : voici les plus essentielles. 1.º Parce qu'il déroge en plusieurs endroits aux usages reçus dans le royanme. Les décrets renfermés dans les deux dernieres sessions deplurent à bien des gens : on ne put se résoudre de convenir que les évêques enssent pouvoir de procéder contre les séculiers par amende et par emprisonnement, tandis que Jésus-Christ n'avoit donné à ses ministres qu'une autorité spirituelle. 2.º On ne put passer non plus que le corcile prive l'empereur, les rois, et les antres princes, de la proprieté du domaire des lieux dans lesquels ils permettoient le duel, parce que la puissance des princes vient de Dieu, et que personne ne peut la leur ôter ni la restreindre. 3.º On ne put approuver ce que le concile definit sur le patronage laïque se fondant sur cette supposition, que tous les benéfices sont libres, si evêques, trente-neuf procureurs le patronage n'est pas fonde, et on

soutenoit au contraire que les églises [c. 17. n. 3, c. Tom. XIV. p. 732. n'ont point de biens temporels, qui ne viennent de la liberalité des seculiers. 4.º On se plaignit encore du renvoi des causes criminelles des évêques au pape, tandis que les conciles provinciaux et nationaux en doivent être les juges. On dit que cela dérogeoit non-seulement à l'usage de France et au concordat, qui ne vent pas que les sujets du roi soient obliges d'aller en personne plaider à Rome, mais encore aux canons des conciles qui veulent que les causes soient jugees sur les lieux. On n'appronva pas non plus que le concile permît aux mendiants de posséder des biens-fonds, 5.º On trouvoit qu'il avoit entrepris sur la juridiction des rois et des magistrats, et qu'il s'étoit attribué une autorité qu'il n'avoit point. 6.º De ce que, bien loin que le concile de Trente ait. reconnu la supériorité des conciles généraux au-dessus du pape, comme les conciles de Constance et de Bâle l'ont enseigné, il paroissoit avoir favorisé l'opinion contraire, en soumettant ses décrets par la derniere session au jugement du pape, et en déclarant qu'ils devoient être entendus, sauf l'autorité du saint Siège. Enfin sur ce que le concile permet au pape d'évoquer à Rome les causes des ecclésiastiques pendantes devant l'ordinaire ; et autres raisons qui sont plus amplement déduites dans les ouvrages cités ci-après.

Mais, comme on l'a observé cidessus, cela n'empêche pas que tous les François n'aient reçu et adopté la doctrine du concile de Trente; qu'ils ne croient de cœur et ne confessent de bouche toutes les vérités catholiques que ce saint concile enseigne: qu'ils ne condamnent de même toutes ·les erreurs qu'il condamne, et que ce concile ne soit regardé, dans tout le royaume, comme un concile général et recuménique. Palarie. Ilist. C. Trid. l. P .c. 17. n. 8. conc. T. XIV. 2. 732. Palavic. Hist. conc. Trid. I. V.

Vid. f. 1. 30. page 205. Palavic. 1. XVII. c. 13. n. 3. Ex. lett. Seripand. ad. Bor. Palavic. Hist. Conc. Trid. 1. IV. c. 17. n. 8. p. 418. et. seq. Dupin seizième siècle , Part. III, p. 1295.

TRE

TREVE DE DIEU (conciles pour la ) l'an 1041. En cette année, il se tint plusieurs conciles, où l'on etablit la trève de Dien, qui ordonnoit que, depuis le mercredi au soir jusqu'an lundi matin, personne-ne prendroit rien par force, ne tireroit vengeance d'aucune injure, etn'exigeroit point de gage d'une caution; que quiconque y contreviendroit, paieroit la composition des lois, comme ayant mérité la mort, ou seroit excommunié ou banni du pays. On avoit fait dejà des tentatives pour établir cette convention, mais elle ne fut bien établie qu'en 1041.

TREVES (C. de) Trevirense, l'an 948. Le légat Marin, l'archevêque de Trèves et plusieurs évêques de France y excommunièrent Hugues, comte de Paris, jusqu'à ce qu'il vînt à résipiscence, et deux pretendus évêques, ordonnés par l'archevêque Hugues de Reims, y furent aussi excommuniés. V. Ingelheim et Rome l'an 949. On y cita Hebert, frère de l'archevêque Hugues, pour venir à satisfaction des maux qu'il faisoit aux évêques. Tom. LX. C. p. 632.

TREVES (C. de) l'an 1148, par le pape Eugène III, assiste de dix-huit cardinaux, de plusieurs évêques et de plusieurs abbés. On y examina les écrits de sainte Hildegarde. Le pape lui-même les lut en présence de tout le clergé. Tous les assistants en rendirent grâces à Dieu, età saint Bernard en particulier. Le pape en écrivit à la sainte, lui recommandant de conserver, par l'humilité , la grâce qu'elle avoit reçue, et de declarer avec prudeuce ce qui lui seroit inspire. Tom. X. conc. p. 1128.

TREVES (C. de) l'an 1548. Ce fut un concile provincial, tenu par

Isemberg, archevêque et electeur soir tous les jours, ne point porter de Treves, pour renouveler les anciens statuts et en faire de nouveaux. On v fit dix statuts synodaux. Le premier concerne l'ivrognerie des cleres, qu'on traite de peche honteux. aussi-bien dans les laïques que dans les prêtres. Le second contre les cleres concubinaires. Le troisième prescrit la peine qu'on doit leur imposer. Le quatrieme parle des concubines qui, en quittant le crime, veulent retourner dans leur famille et chez leurs parents. Le cinquième est sur les concubinaires, qui, après avoir renonce an peche, y retombent. Le sixième, des prêtres et des laïques qui emploient la magie et les sortileges. Le septieme, des apostats. Le huitieme, contre les protecteurs de ces mêmes apostats. Le neuvième. de ceux qui se marient, après avoir fait le vœu solennel de chastete. Le dixième, de l'examen qu'on doit faire de ceux qu'on admet aux ordres sacres et de ceux qu'on en doit exclure pour toujours. Tous ces chapitres sont suivis de quelques avis au clerge. et d'un edit del'electeurarcheveque contre les prêtres concubinaires. qui ordonne qu'ils soient deposés et prives de leurs benefices. Enfin le concile est termine par un statut contre ceux qui violent la liberte ecclesiastique, et qui attentent aux biens et aux droits de l'Eglise. Tom. XIV. C. p. 606. et seg. Tem. IX. C. r. 439.

TRIBUR (C. de) près de Mavence, Tribur, l'an 895, compose de vingt-deux evegues, dont les trois premiers etoient les archevêques de Mavence, de Cologne et de Trèves. de plusieurs abbes. Le roi Arnoul y assista, accompagne de tous les grands du rovaume. On v regla la composition que devoit payer, suivant les lois barbares, celui qui avoit blesse l ou maltraité un prêtre : s'il l'avoit tué, il devoit faire cinq ans de penitence. s'abstenir pendant cinq ans

les armes, prier à la porte de l'eglise, etc. La penitence de tout homicide volontaire y est reglee à sept ans. On v fit conquante-huit canons dont la plupart tendoient à reprimer les violences et l'impunite des

TRIBUR ( C. de ) de l'an 1076 . ifi octobre. Il est qualifie d'assemblee. Les legats, avec plusieurs seigneurs et quelques evêques d'Allemagne, voulurent y deposer le roi Henri : ce qui le fit aller en Italie, où il recut l'absolution du pape à Canosse, à des conditions très-dures. le 25 janvier 1077. Les Lombards. ennemis du pape, se plaignirent si haut de la reconciliation du roi, que, se voyant meprise de tous ses sujets. il en rompit lui-même le traite. quinze jours après qu'il eut été conclu. D. M.

TROIE en Pouille (C. de) Troianum , l'an 1093 . 11 mars , par Urbain II. compose d'environ soixantequinze evêques et de douze abbes On y parla des mariages entre parents, et on y confirma la trève de Dien. Tom. X. Genc. p. 493.

TROIES ( C. de ) Truassinum, l'an 867. 25 octobre. Les evêques du rovaume de Louis de Germanie v furent invites, mais il n'v en cut que vingt des rovanmes de Charles et de Lothaire, qui v assistèrent. Ils ecrivirent une longue lettre au pape Nicolas, où après avoir parle au long de tonte l'affaire d'Ebbon, ils prièrent le pape de ne point toucher à ce que ses predecesseurs avoient regle, et de ne point souffrir qu'à l'avenir aucun eveque fut depose sans la participation du saint Siege. C'étoit d'après les principes de fausses decretales des papes. Voilà pourquoi on voit la note suivante vis-à-vis de l'endroit même de cette lettre, dans un manuscrit de la cathedrale de Laon, ecrit dans le même temps : Three guidem Episcopi, conscientia morde chair et de vin, jeuner jusqu'au | dente, insert fecerunt, quod sinceri prop-

Annal. Bert. au. 867.

TROIES ( C. de ) l'an 878, composé du pape Jean VIII, assisté de trente évêques. Il étoit venu en France pour se dérober aux violences de Lambert, duc de Spolette. Dans la première session, le pape exhorta les évêques à compatir à l'injure que l'Eglise romaine avoit soufferte de la part de Lambert et de ses complices, et les exhorta à l'excommunier : mais ils demandèrent terme jusqu'à l'arrivée de leurs confrères. Dans la deuxième, le pape fit lire les violences que Lambert avoit exerccesà Rome, et le concile dit qu'il devoit mourir et être frappé d'anathème. 2.º L'archevêque d'Arles présenta au concile une plainte contre les évêques et les prêtres qui passoient d'une église à l'autre, et contre les maris qui abandonnoient leurs femmes pour en épouser d'autres de leur vivant. Hincmar, au nom de tous, demanda du temps pour apporter les autorités des canons. Dans la troisième, les évêques donnerent leur consentement aux propositions du pape. Hincmar de Laon, à qui on avoit fait crever les yeux, presenta sa plainte contre son oncle, et demanda d'être jugé suivant les canons. Hincmar de Reims demanda un délai pour répondre à cette plainte. 4.º On lut les canons que le pape avoit dressés au nombre de sept. Ils ne regardent que le temporel de l'Eglise. On lut la condamnation contre Formose, évêque de Porto, et Grégoire, maître de la milice de Rome, portant anathème sans espérance d'absolution. 5.º On lut la plainte de l'évêque de Troies contre celui de Langres, touchant un village qu'il prétendoit être de son diocèse. On lut les canons qui défendent aux évêques de passer d'une moindre église à une plus grande; ceux de Sardique, ceux du pape Léon touchant les évêques qui changent ! de siège, et les canons d'Afrique ques de Reims, et de Sens, de treize

ter seandalum penitus non rejecerunt. qui défendent les translations d'évêques.

> Pendant la tenue du concile, le pape couronna le roi Louis-le-Bègue; le 7 septembre : il l'avoit eté par Hincmar l'année précédente. Le pape et le roi vinrent au concile : on y publia une excommunication contre le prince Hugues, fils de Lothaire et ses complices, et entre autres Bernard, qui continuoient leurs ravages. Le pape pria le roi de venir defendre sans delai et delivrer l'église romaine; mais on ne voit à cette occasion ni la réponse du prince ni celle des évêques. T. IX. C. p. 313.

TROIES ( C. de ) Trecense, l'an 1104, avril, tenu par le légat Richard, évêque d'Albane, que le pape Pascal Il avoit envoyé en France pour absoudre le roi Philippe de l'excommunication. Ce concile fut nombreux. Yves de Chartres y assista. Hubert de Senlis, accusé d'avoir vendu les ordres sacrés, se purgea par serment. On y appronva l'election que le peuple d'Amiens avoit faite de l'abbé Godefroy pour son évêque, et comme ce saint abbé résistoit , il fut obligé de se rendre au désir du clergé et du peuple d'A-

miens. T. X. Conc. p. 754.

TROIES (C. de) 1107, vers l'Ascension. Le pape Pascal II etant venu en France v tint ce concile, pour exciter à la croisade; et le concile excommunia tous ceux qui violeroient la trève de Dieu. On y rétablit la liberté des élections, et on v confirma la condamnation des investitures sur lesquelles les Allemands ne s'étoient point accordés avec les Romains dans la conférence de Châlons, tenue peu auparavant. Plusieurs évêques d'Allemagne y furent suspendus de leurs fonctions pour diverses causes.

TROIES (C. de) l'an 1128, 13 janvier, par le légat Matthieu, evéque d'Albane, assisté des archevêevêques en tout, de saint Bernard; et de quelques autres abbes. On y jugea à propos de donner une règle par écrit aux templiers, dont l'ordre avoit commence l'an 1118, et on ordonna qu'elle seroit dressée par l'autorité du pape et du patriarche de

Jerusalem. Ib. p. 023.

TROSLE près de Soissons (C. de) Trosleianum, l'an 909, 26 juin. Herve, archevêque de Reims y presida. Les décrets de ce concile furent souscrits par douze prelats, et ils sont distribués en quinze chapitres, qui sont plutôt de longues exhortations que des canons, et qui font voir le triste état de l'Eglise. Il est bon de remarquer comment les evêques de ce concile s'expriment

sur ce sujet.

Comme les premiers hommes vivoient sans loi et sans crainte, abandonnés à leurs passions, ainsi maintenant chacun fait ce qu'il lui plaît, méprisant les lois divines et humaines, et les ordonnances des évêques : les puissants oppriment les foibles; tout est plein de violences contre les pauvres, et de pillage des biens ecclesiastiques. Et afin qu'on ! ne croie pas que nous nous épargnons, nous qui devons corriger les autres, nous portons le nom d'évêques, mais nous n'en remplissons: pas les devoirs. Nous négligeons la prédication: nous voyons ceux dont nous sommes charges, abandonner Dieu et croupir dans le vice, sans leur parler, et sans leur tendre la main; et si nous les voulons reprendre, ils disent comme dans l'Evangile, que nous les chargeons de fardeaux insupportables et n'y touchons pas du bout du doigt : ainsi le troupeau du Seigneur périt par notre silence. Songeons quel pécheur s'est jamais converti par nos discours, qui a renoncé à la debauche, à l'avarice, à l'orgueil. Cependant nous rendrons compte incessamment de cette administration qui nons a été confice pour en apporter du fruit | cule, evêque de Marseille, qui,

Les monastères dont il reste quelques vestiges ne gardent plus aucune forme de vie régulière. Les moines, les chanoines, les religieuses, n'ont plus de supérieurs légitimes, par l'abus qui s'introduit de les sonmettre à des étrangers : c'est pourquoi ils tombent dans le déréglement des mœurs, partie par pauvreté, partie par mauvaise volonté : ils oublient la sainteté de leur profession pour s'appliquer à des affaires temporelles. Nous ordonnons donc que l'observance soit gardée dans les monastères suivant la règle et les canons : que les abbés soient des religieux instruits de la discipline régulière, et que les moines et les religieuses vivent dans la sobriété, la piété, la simplicité priant pour les rois, pour la paix du royaume et la tranquillité de l'Eglise, sans en troubler la juridiction, ni affecter les pompes du siècle, etc. En géneral, on voit dans les decrets de ce concile beaucoup de science ecclesiastique et de zele pour remedier aux maux de l'Eglise. Fl.

TROSLE (C. de ) l'an 921, tenu par le même archevêque, où, à la prière du roi Charles, il donna l'absolution à un seigneur nommé Erleband, mort dans l'excommunica-

tion, ce qui paroît singulier. D. M.TURIN (C. de ) Taurinense l'an 1398, et selon d'autres 401, tenu pour les affaires des Gaules, et en particulier sur le différend des evêques de Vienne et d'Arles touchant la Primatie. Les évêques de la seconde Narbonnoise, qui étoit la province d'Aix, saint Procuje de Marseille, Simplice evêque de Vienne, et l'évêque d'Arles y assistèrent , sans compter plusieurs autres dont on ignore les noms. Comme Turin dépendoit alors de la métropole de Milan, on croit que ce fut saint Simplicien, évêque de Milan, qui le fit assembler.

Ony traita 1.º de l'affaire de Pro-

quoiqu'il fût de la Gaule Viennoise, pretendoit néanmoins être metropolitain de la seconde Narbonnoise.

Le concile ordonna, pour le bien de la paix, et eu égard au mérite de Procule, qu'apres lui la seconde Narbonnoise auroit un métropolitain de la province même (et ç'a été depuis celui d'Aix), mais que tant que Procule vivroit, il auroit ledroit de père et de primat sur ceux qu'il pouvoit regarder comme ses enfants.

A l'égard du différend des évêques de Vienne et d'Arles, qui pretendoient tous deux avoir la primaute et la juridiction dans la Viennoise. le concile ordonna que celui des deux qui prouveroit que sa ville étoit la metropole selon l'état civil, auroit la primatie dans toute la province. ordonneroit les évêques, etc. 2.º Le concile eut égard aux excuses que firent les évêques, Octave, Ursion, Remi et Trifère, accusés d'avoir commis diverses fautes dans les ordinations, et arrêta que quiconque violeroit à l'avenir les anciens décrets de l'Eglise, perdroit le droit d'ordonner et d'avoir voix dans les conciles, et que ceux qu'ils auroient ordonnés, contre l'ordre des canons seroient privés pour toujours du droit d'ordonner. Ce canon si sage fut confirmé par le concile de Riez, en 430. 3.º Il desendit de recevoir ni les clercs d'un autre évêque, ni ceux | qu'il avoit excommuniés, d'elever à un degré plus éminent ceux qui auroient été ordonnés d'une manière irrégulière. Il déchargea saint Brice des accusations intentees par Lazare, évêque d'Aix. Tom. II. C. p. 1156. Fl.

TYANE (C. de) l'an 367. En de Nicée, Maris de Calcédoine, ce concile étoient Eusèbe, evêque de Césarée en Cappadoce, Athanase d'Ancyre, saint Pelage de Laodicée, saint Grégoire de Nazianze le père, et beaucoup d'autres qui avoient Maxime de Jérusalem, Marcel d'Anfait profession de la consubstantialité dans le concile d'Antioche (n. etc.)

1363, du moins une partie d'entr'eux. On y lut les lettres du pape Libère et des évêques d'Italie, de Sicile, d'Afrique et de Gaule, qu'ils avoient écrites pour effacer la honte du concile de Rimini : elles cansèrent beaucoup de joie aux Pères de ce concile. Ils retablirent Eustathe de Sebaste, autrefois déposé : ils écrivirent à toutes les cglises d'Orient de lire les décrets des évêques d'Asie, et de faire reflexion sur leur nombre, de témoigner par leurs lettres qu'ils étoient du même sentiment de ces prelats qui embrassoient tous le concile de Nicée, et rejetoient celui de Rimini; enfin il les exhortent à entrer dans leur communion et à le déclarer par écrit Bas. Ep. 74. p. 875. D.

TYR (Conciliabule de) Tyriense, l'an 335. Ce furent les eusebiens qui obtinrent la convocation de ce concile par le crédit qu'Eusèbe de Nicomédie avoit auprès de l'empereur Constantin. Le prétexte de cette convocation, fut de réunir les évêques divisés, mais dans le fond, c'étoit pour opprimer saint Athanase : ce concile s'est rendu celèbre par la manière irrégulière dont les choses se passèrent, et par la condamnation injuste de celui qui étoit le plus invincible appui de la foi catholique sur la divinité de Jésus-Christ.

Les évêques, qui y vinrent par ordre de l'empereur, avoient été choisis au gré des eusebiens : ils étoient assemblés de toutes les parties de l'Egypte, de la Libye, de l'Asie, de l'Europe, de toutes les provinces de l'Orient, mais ils étoient ariens pour la plupart. Les plus célèbres etoient les deux Eusèbe, Théognis de Nicée, Maris de Calcédoine, Ursace de Singidon, et Valens de Murse : il y avoit aussi quelques évêques qui n'étoient pas de la faction des eusébiens : tels étoient saint Maxime de Jérusalem, Marcel d'Ancyre, Alexandre de Thessalcuique, etc.

Constantin v avoit envoyé le comte l Denis pour y maintenir l'ordre, c'est -à-dire, selon l'usage que les eusébiens en surent faire, pour opprimer la liberté qui devoit régner dans le concile : il étoit accompagné d'officiers d'armée et de soldats, ou plutôt les eusebiens donnoient les ordres, et le comte n'étoit que l'exécuteur de leurs volontés : si quelque evêque ouvroit quelque bon avis, le comte en empêchoit l'effet, et aussitôt les prelats étoient emmenés par les soldats.

Saint Athanase, pressé par les ordres et les menaces de Constantin, se vit contraint malgré lui de se rendre au concile. Il emmena avec lui quarante-neuf évêques d'Egypte. parmi lesquels étoient Potamon et saint Paphouce, celèbres par la sain-

teté de leur vic.

Plus de cinquante éveques ariens se trouvèrent à ce concile. On n'eut garde d'accuser saint Athanase sur la foi, ni d'enseigner aucune erreur: mais on disoit qu'il avoit tué un évêque nommé Arsène, et qu'il avoit brisé un calice. Dès qu'il parut dans l'assemblee, bien loin de lui donner la préséance, comme le demandoit la dignité de son siège, on l'obligea de demeurer debout comme accusé, pendant qu'Eusèbe de Césarce et les autres étoient assis en qualité de juges. Saint Potamon, evêque d'Heraclee, illustre confesseur, qui durant la persecution avoit perdu un œil, voyant un traitement aussi indigne, ne put retenir ses larmes, et il s'écria : « comment, " Eusèbe, vous êtes assis, et Atha-" nase, tout innocent qu'il est, » demeure debout pour être jugé " par vous. Qui peut souffrir une » chose si indigne! Eh! dites-moi un " peu, n'étions-nous pas ensemble » en prison durant la persécution; " pour moi j'y perdis un œil pour la » vérité : mais vous, il ne semble il donna dans cette assemblée d'ini-

» marque que vous ayez rien en-» duré pour Jésus-Christ. Vous » voilà ici plein de vie : comment » avez-vous pu sortir en cet etat de » prison, si ce n'est que vous ayez » promis de commettre le crime. » auguel les auteurs de la persecu-» tion vouloient vous contraindre. » ou parce que vous l'avez dejà com-» mis? » Eusèbe piqué de ces reproches, et sentant combien le raisonnement de saint Potamon etoit pressant, dit qu'on étoit bien hardi de lui parler de la sorte, et rompit la seance.

C'est dans cette même séance que saint Paphuuce, autre illustre confesseur, qui dans la persecution de Maximien avoit en l'œil droit arraché et le jarret gauche brûle , et par qui Dieu faisoit des mirac les, voyant saint Maxime de Jérusalem assis avec les ennenis de saint Athanase, dont sa simplicité lui faisoit ignorer les mauvais desseins, alla preudre Maxime par la main, en lui disant: avant l'honneur de porter les mêmes marques que vous de ce que nous avons enduré pour Jésus-Christ, je ne saurois souffrir de vous voirassis dans une assemblée de fourbes et de méchants, et tenir rang avec les ouvriers d'iniquité : et l'ayant faitsortir, il l'instruisit de toutes choses, et le joignit pour toujours à la communion de saint Athanase.

commencement de la le séance, les évêques d'Egypte avoient récusé les eusebiens par la bouche de saint Athanase, en soutenant qu'ils ne devoient point être ses juges, tant parce qu'ils étoient ses ennemis a cause de l'hérésie arienne qu'ils défendoient, que pour diverses autres choses dont ils les accusoient: mais on n'eut aucunégard à leur récusation. Saint Athanase, dit Sozomène, comparut souvent dans ce concile, et se defendit d'une manière admirable : » pas que vous ayez perdu aucun de quités, des preuves de sa douceur » vos membres : on ne voit aucune et de sa moderation : il écouta pa-

tiemment tout ce qu'on dit contre ! lui : il réfuta, avec une tranquillité et une sagesse merveilleuse, une partie des calomnies dont on le chargeoit, et demanda du temps pour vérifier les reponses qu'il faisoit aux autres. Mais ses ennemis ne se contentèrent pas de soutenir les calomnies qu'il avoit dejà refutées, ils osèrent accuser la pureté du saint evêque par des accusations infâmes: ils firent entrer une femme debauchée qu'ils avoient subornée, pour soutenir que le saint évêque lui avoit ravi sa pudeur: mais cette fourberie fut decouverte. Saint Athanase avant eu connoissance de cette fausse accusation, engagea un de ses prêtres nommé Timothée, de répondre pour lui : de sorte que cette femme s'étant présentée pour se plaindre de saint Athanase, Timothée lui adressant la parole, lui dit : Vous pretendez que j'ai fait violence à votre pudeur:cette femme qui crut que c'etoit saint Athanase qui lui parloit, lui dit; oui, c'est vonsmême, le montrant au doigt : c'est vous qui m'avez ravi ma pudicite en tel temps, en tel lieu : ce qui remplit de confusion les accusateurs qui firent aussitôt sortir cette femme, malgre l'opposition de saint Athanase qui vouloit la faire demenrer pour l'interroger et savoir qui etoit l'auteur d'une faussete si punissable.

Les ennemis du saint furent converts d'une confusion encore plus accablante lorsqu'ils voulurent renouveler l'accusation du meurtre d'Arsène tué, selon eux, par saint Athanase; car ayant ouvert la boite. où ils avoient mis un bras coupé, qu'ils disoient être celui d'Arsène, ils dirent à saint Athanase : Ce bras est votre accusateur: mais le saint évêque ayant obtenu silence, demanda si quelqu'un de la compagnie avoit connu Arsène, et plusieurs ayant dit qu'ils l'avoient connu, il règne de l'empereur Justin. Fl. envoya aussitôt quérir Arsene lui-

même, qui parut aux yeux de tout le monde, et montra ses deux mains. Cette fourberie ainsi découverte qui auroit dû obliger les accusateurs à se retirer pour cacher leur infamie. ne fit que redonbler leur rage, ils accuserent Athanase d'être magicien, et ils furent sur le point de le mettre en pièces, si les officiers de Constantin n'avoient arrête leur fureur en l'arrachant de leurs mains.

Ses ennemis furent enfin reduits à l'accusation d'avoir fait rompre le calice d'Ischiras; et comme on n'en avoit point de preuve, on commit ceux qui étoient les plus déclarés contre le saint, pour en aller chercher sur les lieux (dans la Maréote). Ceux-ci firent déposer qui ils voulurent, et à leur retour ils publièrent qu' ils l'avoient reconnu coupable, et le concile prononça hautement une sentence de déposition contre saint Athanase, comme convaincu d'une partie des crimes qu'on lui objectoit. Le saint évêque se vit obligé de quitter la ville de Tyr, où il n'etoit pas en sûreté, et écrivit à Constantin pour lui demander justice contre la violence des eusebiens. et celle du comte Denis. Près de cinquante évêques protestérent contre cette assemblee. Ruf. l. 1, c.17,p. 245 Sozom. xj. c. 25. Theod. l. 1, c. 24. p. 575 et seq. Till.

TYR et BERYTE (conciles de) l'an 448. En ces conciles, lbas d'Edesse fut absous du soupcon de

nestorianisme.

TYR (C. de) l'an 518, on y confirma tout ce qui s'étoit fait à Constantinople le 10 juillet 518, parmi les acclamations du peuple. Plusieurs autres Eglises et en particulier le clergé d'Antioche se déclarèrent alors contre Sévère, et en faveur du concile de Calcédoine. On comptoit alors jusqu'à deux mille cinqcents évêques; qui avoient confirmé, par leurs lettres, ce concile sous le

## V

VAISON (C. de), Fasense, l'an 441, 13 novembre, sous l'evêque Auspicius. On ignore les évêques quis'y trouvèrent. Selon Adon, Nectaire, évêque de Vienne, y assista. Il y prêcha publiquement que le Pere, le Fils, et le Saint-Esprit, n'est qu'une nature, une puissance, une divinité et une vertu. Ce concile fit dix canons pour la discipline ecclésiastique. Fl. Adon. an. 347. p. 141. C. T. III. p. 1456.

VAISON (C. de) l'an 529,7 novembre. Douze évêques, parmi lesquels étoit saint Césaire, y firent cinq canons. On y ordonna que, selon la contume d'Italie, tous les prêtres de la campagne recevront chez eux les jeunes lecteurs qui ne sont pas maries, pour les élever et les former comme de bons Peres, leur faisant apprendre les psaumes,

lirel'Ecriture, et les instruisant soli-

dement de la loi de Dien, afia de se

préparer de dignes successeurs. Fl. VALENCE en Dauphine (C. de), Valentinum, l'an 374, 12 juillet. Environ trente évêgues v assistèrent. Nous avons les noms de vingt-deux. On croit qu'ils étoient la plupart de la Gaule Narbonnoise, et que c'étoit comme un concile général de toutes les Gaules. On se proposa d'y remédier à certains désordres qui régnoient dans l'Eglise. L'un de ces abus regardoit ceux qui ayant éte maries deux fois, ou qui ayant epousé deux veuves étoient elevés à l'état ecclésiastique. Le concile déclare que cela n'est jamais permis, non pas même quand ces mariages auroient eté faits avant le baptême, mais il ne dépose point ceux qui étoient elus de cette sorte, à moins qu'ils n'eussent fait quelque faute qui les rendît indignes du ministère. Le second canon ne veut pas qu'on ac-

corde aisément la pénitence aux jeu-

nes femmes, qui après s'être consacrées à Dieu etoient passées volontairement à l'état du mariage. Le troisième, se fondant sur le concile de Nicée, accorde à ceux qui étoient tombés dans l'idolâtrie après le baptême, ou qui s'etoient fait rebaptiser, incestà lavatione, la grace de pouvoir satisfaire à l'Eglise par la pénitence canonique, et il etend la penitence des apostats jusqu'au dernier jour de la vie, au lieu que le concile de Nicée leur accordoit la communion au bout de douze ans de pénitence. Le quatrième canon est remarquable. Comme tous ceux qui ont reconnu les obligations de l'état ecclésiastique ont toujours beaucoup apprehendé de se charger d'un fardeau si pesant et si dangereux, il se trouvoit alors des personnes qui pour l'eviter se déclaroient faussement coupables de quelque péché mortel qui les excluoit selon les canons. Or le concile ordonne que les personnes soient crues à leur parole et exclues du sacerdoce comme coupables du crime dont elles s'accusoient, ou de mensonge, et de calomnie contre elles-mêmes. Till. Conc. T. II. p. 904. Pagi. an. 374. n. 17.

VALENCE en Dauphiné (C. de) l'an 529 ou 530, tenu pour les vérites de la grace et du libre arbitre, contre les semi-pelagiens. V. Orange 529.

les semi-pelagiens. V. Orange 529. VALENCE (C. de) l'an 585, par le roi Gontrand, et composé de dix-sept évêques. Ce concile accorda à ce prince et à sa prière la confirmation des donations faites ou à faire aux lieux saints, par lui, par la défunte reine Austrechilde son épouse, et ses filles consacrées à Dieu. Le concile entend par les lieux saints les églises de saint Marcel de Châlons, et de saint Symphorien d'Autun T. V. C. p. 976.

VALENCE (C. de) l'an 855, 8

janvier. Ce concile sut tenu à l'oc- | communient et qui dénoncent ces casion de l'évêque de Valence, accusé de divers crimes. Quatorze évêgues avec leurs metropolitains y firent vingt-trois canons, dont les six premiers sont de doctrine. Les mêmes evêques insérèrent dans le IV. une clause par laquelle ils rejettent les quatre articles de Quierci, et s'en expliquent d'une manière à la verite peu favorable aux evêques de ce concile: ilss'eleverent avecforce contre dix-neuf articles de Jean Scot, dont l'ouvrage étoit fort reprehensible. Voyez les canons au mot prédestination. D. M. T. VIII.

C. p. 134.

VALÈNCE ( C. de ) l'an 1100. L'objet de ce concile fut d'examiner les plaintes des chanoines d'Autun contre Norgaud leur evêque, qu'ils accusoient d'être monte sur ce siège par simonie et d'en dissiper les biens. Les legats du pape citèrent cet evêque à ce concile malgré la protestation des chanoines qui declarèrent qu'on ne pouvoit les traduire hors de leur province, et malgré l'opposition de l'archavêque de Lyon qui se plaignoit que les légats lui ôtassent le jugement d'un évêque de sa province. L'affaire fut agitée : on remit la décision au concile de Poitiers. Cependant l'évêque fut declaré suspens de toute fonction épiscopale et sacerdotale; mais Hugues de Fleury fut renvoyé absous dans son abbaye. T. X. C. p. 717.

VALENĆE (C. de) l'an 1248, 5 décembre, tenu par deux cardinaux, quatre archevêques et quinze evêques. On y publia vingt-trois canons pour faire exécuter les anciens, touchant la conservation de la foi, de la paix et de la liberté ecclésiastique. Ceux, y est-il dit, qui n'exécutent pas les sentences des inquisitenrs, seront traités comme fauteurs

d'hérétiques.

excommunications. Nous ordonnons que ceux qui auront fait de tels statuts soient excommuniés pour cela même, et que l'on cesse l'office divin partout où ils se trouveront. Mais pouvoit-on espérer, dit M. de Fleury, que la seconde censure seroit plus respectée que la première ? Dans ce même concile, on renouvela l'excommunication contre l'e mpercur Frederic et ses fauteurs.

VALENCE en Espagne (C. de) l'an 524. Six evêques y firent six canons qui règlent ce qui doit être observé pendant la vacance du siège.

Tom. IF. C. p. 1620.

VALLADOLID (C. de), Apud Vallum Oleti, l'an 1322, par le legat Guillaume de Godin, cardinal évêque de Sabine, qui y fut envoyé par le pape Jean XXII. On y publia, par son ordre et avec l'approbation du concile, vingt-sept canons. On y déclara aux archevêques que s'ils ne tiennent leurs conciles au moins tous les deux ans, l'entrée de l'Eglise leur sera interdite jusqu'à ce qu'ils aient satisfait. Chaque curéaura, par écrit en latin et en langue vulgaire, les articles de la foi, les préceptes du décalogue, les sacrements et ce qui regarde les vices et les vertus; et il les lira aux quatre fêtes solennelles de l'année au peuple, et les dimanches de carême. A l'égard de l'incontinence des cleres, qui étoit un vice très-commun en Espagne, le concile ordonne que les clercs qui ne changeront pas de conduite, seront prives de leurs revenus et du titre de leurs bénéfices, et ceux qui n'en avoient pas, déclarés incapables d'en posséder. T. XI. C. p. 1682.

VANNES en Bretagne ( C. de ), Venctense, l'an 465, par saint Perpétue, premier archevêque de Tours, pour l'election de Libérat, évêque de Vannes. Les évêques qui com-Nous avons appris que quelques posoient ce concile firent seize caexcommuniés font des statuts ou des nons. Le l. crordonne de se séparer ordonnances contre ceux qui les ex- de la communion des homicides et, des faux temoins, jusqu'à ce qu'ils | Pepin. Ce concile étoit proprement enssent fait penitence. Le II.e sépare de la communion ceux qui, répudiant leurs femmes comme adultères, sans prouver qu'elles le fussent, en épouseroient d'autres. Il ne dit point s'il faut casser ou non ce second mariage. Le III. e ne veut pas que les ecclesiastiques, à qui le mariage est interdit, se trouvent aux noces des autres, ni dans tous les endroits où leurs oreilles et leurs yeux, destinés aux sacrés mystères, pourroient être souillés par des spectacles on des paroles déshonnêtes. Le XIII.e en condamnant très-fortement l'ivrognerie dans les ecclésiastiques comme une source de toute sorte de péchés, veut qu'on punisse corporellement. XVI.e condamne une superstition qui s'introduisoit parmi les ecclésiastiques qui faisoient une profession de deviner l'avenir en ouvrant quelque livre de l'Ecriture sainte : ce qu'ils appeloient le sort des saints, et le concile regarde cela comme entièremert oppose à la piete et à la foi. On voit cependant que des saints ont use quelquefois de cette espèce de prophétie; car on peut distinguer en cela ce que les gens de bien font dans des occasions extraordinaires par la seule confignce en la bonté et en la providence de Dieu, de ce que d'autres faisoient par métier ou par un esprit de curiosité, ou pour en tirer de l'argent, et en y mêlant quelque pratique superstitieuse. Tom. II. C. p. 1057. Till.

VENISE (C. de), Ventum, l'an 1177, par le pape Alexandre III, assisté de six cardinaux et de plusieurs évêques d'Italie, d'Allemagne, de Lombardie et de Toscane. L'empereur, qui avoit renoncé au schisme et jure la paix le premier août, y assista. Le pape y prononça excommunication contre quiconque trou-

bleroit cette paix. D. M.

VERBERIE (C de), Vermeriense, l'an 753, assemblé par l'ordre du roi l

l'assemblee de la nation. On v fit. comme l'on croit, vingt-un canons qui regardent les mariages pour la plupart. Il y est dit que le mariage au troisième degré de parenté, est nul, en sorte qu'après la pénitence faite, les parties ont la liberté de se marier à d'autres. Au quatrième degré, on leur impose pénitence sans les séparer. En un mot, une partie de la pénitence pour l'inceste avec la belle-fille, la belle-mère, la bellesœur, étoit d'exclure du mariage pour toujours. Tom. VI. C. p. 1657.

VERBERIE ( C. de ) l'an 853, août. Quatre metropolitains et plusieurs évêques y approuverent les articles que le roi Charles avoit publies au concile de Soissons. Tom.

ĪПП. С. р. 99.

VERBEŘĬE ( C. de ) l'an 863, 25 octobre. Charles le Chauve y permit à Rothade d'aller à Rome, suivant les ordres du pape V. SENLIS,

Annal. Bert. 863.

VERBERIE (C. de) Van 869, 24 avril, composé de vingt evêques. Charles le Chauve y etoit present. Hinemar de Laon y fut accusé, et se voyant pressé , il appela au pape en demandant la permission d'aller à Rome. Elle lui fut refusee, mais on suspendit la procédure. I'III. Conc. p. 1527.

VERCEIL (C. de), Vercellense, l'an 1050, en septembre, par le pape Léon IX. Il s'y trouva des évêques de divers pays. Bérenger n'y vint point quoiqu'il y eût ete appele. On lut et on condamna le livre de Jean Scot sur l'Eucharistie, et on le brûla. L'erreur de Bérenger y fut encore condamnée. Lanfr. de Corp. D. c. 4.

VERDUN (C. de), Virdunense, l'an 947, décembre. Sept évêques y confirmèrent à Artaud la possession du siège de Reims, que Hugues lui disputoit. Tom. IX. C. p. 622.

VERNEUIL sur Oise (C. de )

l'an 844, en decembre. Ebroin, archichapelain du roi Charles le l'origine de l'inquisition contre les Chanve, et évêque de Poitiers, y présida en présence de Venilon de Sens, et on y fit douze canons. Dans la preface, on exhorte le roi à conserver la paix avec ses frères. Ces canons portent entr'autres choses, que le roi veuille bien envoyer des commissaires par les provinces, afin de reprimer ceux qui commettent des crimes et qui meprisent la discipline de l'Eglise : que les moines vagabonds et les clercs deserteurs soient châties suivant les canons, que ceux qui épousent des religieuses soient excommuniés s'ils ne font pénitence publique. T. VII. C.p. 1805.

VERNON sur Seine (C. de), Vernense, l'an 754, 11 juillet. Il fut convoqué par l'ordre du roi Pépin, qui y assembla tous les évêques des Gaules pour le retablissement de la discipline. On y proposa de remédier aux plus grands abus, en attendant un temps plus favorable pour faire refleurir la discipline et abolir les relachements qui s'étoient introduits. On y fit vingt-cinq canons, et on y ordonna deux conciles tous les ans. Le premier le 1er mars, et le ll. er le 10 octobre. Tom.

VI. Conc. p. 1664. VERONE (C. de), Veronense, l'an 1184, premier août, jusqu'au 4 novembre. Le pape Luce, ou Lucius III y fit une constitution contre les héretiques, en présence de l'empereur Frédéric, où l'on voit le concours de deux puissances pour l'extirpation des héresies. L'E glise y emploie les peines spirituelles ; et l'empereur, les seigneurs et les magistrats, les temporelles: mais on vouloit reprimer la fureur des cathares, patarins et autres heretiques du temps; car les cruautés inonies qu'ils exerçoient contre les eccléstastiques, exigeoient la même sévérité dont les empereurs romains avoient l'an 892, tenu par l'ordre du pape autresois use contre les circoncel- [Formose, où présidèrent ses deux lions.

On voit dans ce concile, comme hérétiques, en ce que l'on ordonne aux évêques de s'informer, par euxmêmes ou par commissaires, des personnes suspectes d'heresie, suivant le bruit commun et les dénonciations particulières. On y distingue les degres de suspects, de convaincus, de pénitents et de relaps, suivant lesquels les peines sont differentes; et après que l'Eglise a employé contre les coupables les peints spirituelles, elles les abandonne au bras séculier, pour exercer encore contre eux les peines temporelles, avant reconnu que plusieurs chretiens, et particulièrement ces nouveaux herétiques, n'étoient plus sensibles aux peines spirituelles. Tom. X. Conc. p. 1737.

VEZELAI ( C. de ), Vizeliacense, l'an 1146, 31 mars Le roi Louis le Jeune s'y croisa avec la reine Alienor , et grand nombre de seigneurs. Saint Bernard y prêcha la croisade, et fit, en cette occasion, plusieurs

miracles.  $\it D.\,M.$ 

VIENNE en Autriche (C. de) l'an 1199, en décembre. Pierre de Capone, légat, étant sur les terres de l'empire, en présence de plusieurs évêques, publia l'interdit sur toutes les terres de l'obéissance du roi, avec ordre à tous les prelats de l'observer, sous peine de suspense. D. M.

VIENNE ( C. de ) l'an 1267, par Gui, cardinal légat. On y publia une constitution de dix-neuf articles, assez semblable à celle du synode tenu à Cologne l'année précédente. On y ordonne aux clercs qui entretiennent publiquement des concubines de les quitter dans un mois, à peine d'être privés dès-lors de leurs bénefices. On défend la pluralité des bénéfices sans dispense, etc. T. X1. C. p. 858.

VIENNE en Dauphiné (C. de) légats Pascal et Jean. On y fit quatre ou cinq canons contre les usurpations des biens de l'Eglise, les meurtres, les mutilations et autres outrages faits aux clercs. Plusieurs évêques y souscrivirent. Tom. IX.

C. p. 1108.

VIENNE ( C. de ) l'an 1060 , en janvier, par Etienne, legat. Il ne reste que trois canons sous le nom de ce concile, qui regardent principalement la simonie et l'incontinence des clercs.

VIENNE ( C. de ) l'an 1112, 16 septembre, par Gui, archevêque de Vienne et legat. Les évêques y jugèrent que l'investiture, reçue d'une main laïque, etoit une heresie. Ils condamnerent le privilége extorqué par le roi Henri: ils l'anathématisèrent et le séparèrent du sein de l'Eglise, jusqu'à une pleine satisfaction. C'est ce que n'avoit point fait le pape au concile de Latran de la même année 1112: mais il confirma celuici par une lettre du 20 octobre.

Au fond, Yves de Chartres ne croyoit point l'investiture permise, mais il ne la crevoit point aussi une hérésie, comme on le voit dans une lettre à Joceran, archevêque de Lyon, écrite cette même annee. Joceran lui repond que l'investiture, en soi, n'est point une hérésie; mais que l'herésie consiste à soutenir qu'elle est permise. Godefroi de Vendôme sontient que l'investiture est une heresie suivant la tradition des pères, et que celui qui l'autorise est un héretique. On le croit le premier auteur qui se soit servi de l'allegorie des deux epees. Tom. X. C. p. 784.

VIENNE ( C. de ) l'an 1124, par le légat Pierre de Léon , qui fut depuis antipape, sous le nom d'Anaclet, mais on ne sait rien de ce qui

s'y passa.

VIENNE en Dauphiné (CON-CILE GÉNÉRAL de ) l'an 1311 et

de l'ordre des templiers et le rétablissement de la discipline. Le roi Philippe le Bel avoit cette affaire fort à cœur, et il assista à ce cencile. accompagné de son frère Charles de Valois, et de ses trois fils, Louis roi de Navarre, Philippe et Charles.

Depuis long-temps cet ordre etait décrie à cause de sa mauvaise foi, de son indocilité et de l'abus qu'il faisoit de ses priviléges. Dans la bulle de convocation du concile, le pape dit qu'il a appris avec douleur, que cet ordre etoit tombé dans l'apostasie, et dans des crimes abominables : il y est dit encore, que Philippe le Bel, roi de France, lui a donné des instructions sur ce sujet : qu'il ne l'a fait que par zèle pour la foi sans aucun motif d'interêt, puisqu'il ne prétend rien s'approprier des biens de cet ordre. Nous en avons interrogé, dit le même pape, jusqu'à soixante et douze, en presence de plusieurs cardinaux, et ils ont confessé que dans la reception des freres, celui qui est reçu renonce à Jésus-Christ, craché sur une croix qu'on lui présente, et qu'il fait d'autres actions que l'honnêteté ne permet pas de dire.

En France, les templiers avoient été arrêtés dans tout le royaume par l'ordre de Philippe le Bel , et la plupart avoient deposé les mêmes faits, c'est-à-dire, des impietés sacriléges et des impuretés horribles.

Il est vrai de dire aussi, que pour leur faire confesser ces crimes, on les appliquoit à la question , et qu'ou les y tourmentoit cruellement : on doit ajouter encore, qu'il y a une variete etonnante dans la manière dont les historiens racontent les circonstances de ce triste et celèbre événement.

Quoi qu'il en soit, le pape donna encore une autre bulle pour ordonner à tous les évêques d'informer 1312, sous le pape Clément V, qui y contre les templiers qui se trouprésida : c'est le XV.e concile gene- voient dans chaque province, et ral. Il fut assemblé pour l'extinction | nomma des commissaires pour pro-

VIE

céder contre tout l'ordre. Le grandmaître. Jacques de Molis, d'autres l'appellent Molay, fut cité à Paris devant les commissaires, qui étoient, l'archevêque de Narbonne, les évêques de Bayeux, de Mende, de Limoges, trois archidiacres de différents diocèses : on lui lut ce qu'il avoit confessé devant les cardinaux qui l'avoient interrogé : il fit deux fois le signe de la croix; témoignant l'horreur qu'il avoit des crimes qu'on lui imputoit, ajoutant que s'il eût eté en liberté il auroit parlé autrement.

On en brûla cinquante-neuf dans les champs à Paris, près l'abbaye saint Antoine, dont aucun n'avoua les crimes dont on les accusoit : tous soutinrent jusqu'à la fin qu'on les faisoit mourir injustement, ce qui frappa extrêmement le peuple. A Senlis, après un concile tenu par l'archevêque de Reims, on en brûla neuf, qui pareillement désavouèrent à la mort ce qu'ils avoient confessé auparavant, et dirent que c'etoit la rigueur des tourments qui leur avoit fait confesser des crimes qu'ils n'avoient pas commis.

A ce concile se trouvèrent trois cents évêques sans compter les abbés et les prieurs. Dans la première session, le 13 octobre, le pape fit un sermon dans lequel il exposa les trois causes de la convocation du concile. Il se passa ensuite un an jusqu'à la seconde session : on l'employa en **c**onférences sur l'affaire des templiers; et tous les évêques furent d'avis qu'on devoit écouter ce que les accusés avoient à dire pour leur défense.

Le 22 mars de l'année suivante 1312, le pape, en présence de plusieurs prelats avec les cardinaux, abolit par sentence provisoire l'ordre des templiers, réservant à sa disposition et à celle de l'Eglise leurs

biens et leurs personnes.

tint le 3 avril 1312, en présence du digne d'un grand évêque. Ce der-

roi Philippe le Bel, de son frère et de ses trois fils, le pape publia la suppression de l'ordre des templiers qui avoit subsisté cent quatre-viugtquatre ans. On donna leurs biens aux hospitaliers de l'ordre de saint Jean de Jerusalem, appelés aujourd'hui chevaliers de Malte, à l'exception des biens situés dans les royaumes de Castille, d'Arragon, de Portugal et de Majorque : car ils furent destinés à la defense du pays contre les Musulmans. A l'égard de la personne des templiers, il fut réglé que ceux qu'on jugeroit innocents seroient entretenus sur les-biens de l'ordre : que ceux qui auroient confessé leurs crimes seroient traités avec indulgence, et les impénitents rigoureusement punis: que ceux qui auroient souffert la question sans avouer, seroient réservés et séparés des autres pour être jugés selon les canons.

Le grand-maître, les commandeurs de Normandie et d'Aquitaine qui avoient d'abord été condamnés par trois cardinaux légats, à une prison perpétuelle, parce qu'ils avoient confessé les crimes dont on les avoit chargés, ayant ensuite rétracté leur confession et soutenu qu'ils étoient innocents, furent remis entre les mains du prévôt ; et Philippe le Bel, sans appeler aucun clerc, et de l'avis de quelquesuns qui étoient auprès de lui, les fit brûler dans une petite île où est à présent la place Dauphine. Ils persistèrent jusqu'à la fin à soutenir leur innocence avec une fermeté qui leur attira la compassion des assistants.

Le pape Clément V avoit mandé à tous les évêques d'apporter au concile de Vienne des mémoires de tout ce qu'il convenoit d'y régler pour le bien de l'Eglise. Nous avons deux de ces mémoires; l'un de Guillaume Durand, évêque de Mende, et l'autre d'un prélat dont on ignore Dans la seconde session qui se le nom, mais qui est un ouvrage pier propose divers moyens pour le rétablisement de la discipline, et le retranchement de plusieurs abus : entr'autres, la quantité des excommunications sur des sujets légers; les voyages fréquents des ecclesiastiques à Rome; la quantité de benéfices que la cour de Rome donnoit aux ecclésiastiques au préjudice du droit des prélats qui sont sur les lieux, la pluralité des bénéfices, la superfluite de leur table, et le luxe de leurs habits.

La mémoire de l'évêque de Mende n'est pas moins remarquable : il désire qu'on rappelle l'antiquité, et dit, que de parler contre les anciens canons, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit qui les a inspirés; il vent qu'on reduise les dispenses à de justes bornes ; il recommande la tenne des conciles provinciaux, etc. Il propose d'assigner la dixième partie des bénéfices aux pauvres écoliers qui étudient dans les universités, afin de multiplier le nombre des hommes savants capables de servir l'Eglise : il désire qu'on réforme aussi les universités afin que les écoliers s'appliquent sérieusement à l'étude, que l'on donne aux curés un livre facile à entendre où l'on mette les canons pénitentianx avec une instruction solide touchant le sacrement de pénitence et les autres sacrements : il demande une sérieuse réforme dans la cour de Rome, dans les évêques, dans tout le clergé , etc.

En ce même concile, on parla beaucoup des exemptions. Les évêques demandoient qu'elles fussent abolies; et que tous les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers leur fussent soumis. Cette demande excita une longue contestation. 2.º On termina le celèbre différend de Philippe-le-Bel avec le pape Boniface VIII. Le concile déclara que le pape Boniface, dont Philippe-le-Bel avoit toujours pour-

suivi la condamnation comme d'un hérétique, avoit toujoursété catholique et qu'il n'avoit rien fait qui le rendît coupable d'hérésie: mais pour contenter le roi, le pape fit un dée ret portant qu'onne pourroit jamais reprocher au roi, ni à ses s'uccesseurs, ce qu'ilavoit faitcontre Boniface.

Le concile condamna quelques erreurs attribuées à Jean d'Olivi, frère-mineur. On décida que le Fils de Dieu avoit pris les parties de notre nature unies ensemble, savoir, le corps passible et l'âme raisonnable, qui est essentiellement la forme du corps. Quiconque osera soutenir, que l'âme raisonnable n'est pas essentiellement la forme du corps humain, doit être tenu pour héretique.

Dans la troisième et dernière session, le 6 mai, on publia une constitution que le pape avoit faite pour réunir les frères-mineurs dont les duroient depuis longtemps, et qui ne les termina point. On fit plusieurs réglements touchant les mendiants. On régla en détail la vie que doivent mener les moines noirs et les chanoines réguliers : on condamna les femmes appelées béguines : on fit un réglement célebre sur les hôpitaux, entr'autres, on ordonna que le gouvernement n'en seroit confié qu'à des hommes prudents, capables et de bonne réputation. 2.º Le pape, toujours au nom du concile, fit deux constitutions touchant les priviléges des religieux et autres exempts; l'une pour les défendre des vexations des prelats, l'autre pour retrancher les abus : par cette dernière, il est defendu aux religieux sous peine d'excommunication ipso facto; de donner l'extrêmeonction, l'eucharistie (et le viatique) et la bénédiction nuptiale, sans la permission expresse du curé, et de détourner les fidèles de la frequentation de leur paroisse.

Le pape confirma l'établissement

20

de la fête du saint Sacrement, ins-l tituée par le pape Urbain IV. Le concile, pour faciliter la conversion des infidèles, établit l'étude des langues orientales. On ordonna donc qu'en cour de Rome, et dans les universités de Paris, d'Oxford, de Boulogne et de Salamanque, on stabliroit des maîtres pour enseimer les trois langues, l'hébraïque, 'arabique et la chaldeenne; qu'il y Curoit deux maîtres pour chacune. "ui seroient stipendies et entretenus en cour de Rome, par le pape; à Paris, par le roi de France; et dans les autres villes par les prelats, et les chapitres du pays. Le concile révequa la fameuse bulle elericis laicos de Boniface VIII, sur l'immunité des cleres, avec ses déclarations et tout ce qui s'en étoit ensuivi : enfin on ordonna la levée d'une décime pour la croisade, c'est-à-dire, le recouvrement de la Terre-Sainte. Baluz. Fit. Pap. p. 43. Fillan. l. ix. c. 22. Raynal. 1311, n. 54.

VINCESTRE (C. de) Fintoniense, l'an 856. On y ordonna en présence de trois rois de différentes provinces d'Angleterre, qu'à l'avenir la dixième partie de toutes les terres appartiendroit à l'église franche de toutes charges, pour l'indemniser du pillage des barbares ou normands, qui ne ravagoient pas moins l'An-

gieterre que la France.

VINCESTRE (C. de) l'an 975, par saint Dunstan, à l'occasion du trouble excité par les clercs, qu'il avoit chassés de leurs églises à cause de leur vie scandaleuse. Les clercs y perdirent leur cause, et firent intercéder poureux le jeune roi Edouard, et supplièrent saint Dunstan de les rétablir, mais ils ne purent l'obtenir. T. IX. C. p. 721.

VINCESTRÉ (Ĉ. de )l'an 1070, der étant saisis. Le roi fit dire aux à l'octave de Pâques, en présence de Guillaume le Bâtard ou le Conquérant. Trois légats y présidèrent, et on y déposa Stigrand de Cantorbéri, pour avoir gardé l'évêché de Vin-

cestre avec l'archevêche de Cantorbéri, avoir usurpe ce siège du vivant de l'archevêque Robert, et avoir reçu le Palliam de l'antipape Benoît. Le celèbre Lanfranc fut élu à sa place : on déposa aussi quelques-uns de ses suffragants. Ibid. p. 1202.

VINCESTRE ( C. de ) l'an 1072, convoqué par le roi Guillaume. Quinze évêques s'y trouvèrent avec Hubert, légatdu pape, et plusieurs abbes et seigneurs : on y examina avec soin le différendentre les deux archevêques de Cantorbéri et d'Yorck. On prouva par l'histoire ecclésiastique et la tradition des peuples, que depuis saint Augustin, premier evêque de Cantorberi, jusqu'à cent quarante ans, les ar chevêgues de Cantorbéri avoient eu la primatie sur toute la Grande-Bretagne, qu'ils avoient souvent célebré des ordinations d'évêques, et des conciles même dans la ville d'Yorck, et ainsi il fut décidé à Windsor à la pentecôte d'après, que l'Eglise d'Yorck devoit être soumise à celle de Cantorbéri et obeir à son archevêque, comme primat de la Grande-Bretagne. *Id. p.* 1211.

VINCESTRE ( C. de ) l'an 1139, 29 août, tenu contre le roi Etienne, qui avoit saisi des châteaux appartenant aux eglises de Sarisbéri et de Lincoln , et qui en avoit fait mettre les deux évêques en prison. Ce prince lui-même y fut cité. L'evêque de Vincestre se plaignit de l'injure faite à la religion, en ce que, sous pretexte de la faute des evêques, les eglises avoient été depouillees de leurs biens. Le légat demandoit que le roi commençat par retablir les évêques dépouillés, qui suivant le droit commun ne pouvoient plaider étant saisis. Le roi fit dire aux évêques qu'aucun ne fût assez hardi pour envoyer à Rome contre

ceux-ci ne jugèrent pas à propos d'employer les censures ecclesiastiques, tant parce qu'ils croyoient téméraire d'excommunier un prince sans la participation du pape, que parce qu'ils voyoient des épées tirées autour d'eux. T. X. Conc. p. 1015.

VIRSBOURG ( C. de ) Herbipolense, l'an 1130, en octobre. Innocent Il y fut reconnu pour pape en pré-

sence de son légat.

VIRSBOURG (C. de)l'an 11**6**5 , 23 mai, (non reconnu). L'empereur et quarante évêques, en comptant ceux quin'étoient pas encore sacrés, jugèrent qu'ils ne reconnoîtroient jamais le pape Alexandre; qu'ils demeureroient inviolablement attachés à Pascal, qui avoit été nommé pape par les schismatiques à la mort d'Octavien. Deux envoyés d'Angleterre jurèrent au nom de leur roi, observeroit inviolablement tout ce que l'empereur avoit juré.

IRSBOURG (C. de) l'an 1287, 18 mars. Le legat Jean, évêque de Tusculum, assisté de quatre archevêques, de quelques-uns de leurs suffragants et de plusieurs abbés, y publia un réglement de quarantedeux articles où l'on voit les désordres qui régnoient alors dans l'église d'Allemagne. Entr'autres, plusieurs ecclésiastiques frequentoient les cabarets, jouoient aux dés, entroient chez les religieuses; ils joutoient aux tournois, entretenoient des concubines, entroient dans des bénéfices par intrusion frauduleuse, recevoient des benefices de la main des laïques sans la collation de l'ordinaire. Les évêques négligeoient tellement la visite de leur diocèse, que l'on trouvoit des personnes de soixante ans qui n'étoient pas confirmées. Le relâchement n'etoit pas moins grand chez les moines : quelques-uns portoient des habits séculiers.On permettoit trop légèrement aux religieuses de sortir, et de pour- | canons : mais on ne trouve que les

Hure et a leur vêtement. D'un autre côté on pilloit les biens des ecclesiastiques : on les outrageoit dans leurs personnes : ils étoient impunément tués , blessés , mutilés , emprisonnés : tous ces désordres étoient l'effet, du moins en partie, de la longue vacance de l'empire, depuis la déposition de Frédéric II, par le pape Innocent IV, ce qui avoit réduit l'Allemagne à une véritable anarchie. Les conciles n'y opposoient que des excommunications et des interdits: foibles remèdes pour de si grands maux, particulièrement pour les violences auxquelles on ne pouvoit opposer que la puissance séculière. Tom. XI. Conc. p. 1329.

VORCESTRE ( C. de ) l'uigorniense, l'an 1240, 26 juillet par l'évêque Gautier de Chanteloup : il y publia grand nombre de constitutions. On y ordonne, entr'autres choses, de baptiser sous condition en cas de doute, mais toujours avec les trois immersions. La confirmation se fera dans l'an de la naissance. Défense de dire la messe qu'après avoir dit prime : les fiançailles ne se feront qu'à jeûn : on n'observera pour les mariages ni les jours ni les mois. Si quelqu'un veut se confesser à un 'autre qu'à son propre prêtre, il lui en demandera la permission, qui étant demandée modestement ne sera pas refusée. T. XI. C. p. 572.

WORMS ( C. de ) l'ormatiense, l'an 829, on y fit un capitulaire de plusieurs articles , dont le plus considerable défend l'examen ou l'épreuve de l'eau froide, pratiquée jusqu'alors. Nous avons un traité d'Agobard, composé vers ce tempsci contre toutes les épreuves, que le peuple nommoit alors jugement

de Dieu.

WORMS ( C. de ) l'an 868, 16 mai: en présence de Louis de Germanie: on en compte quatre-vingis voir en particulier à leur nourri- quarante-quatre premiers dans les meilleurs' exemplaires. Tom. 1111. 1 de Lombardie, de la marche d'An-

Conc. p. 941.

WORMS ( C. de ) l'an 1076, 23 janvier (non reconnu). Le pape Gregoire VII y fut déposé par le roi Henri, roi d'Allemagne, assisté du cardinal Hugues, condamné par Grégoire pour ses mœurs déréglées, et comme fauteur des simoniaques : le tout sur une prétendue histoire de sa vie qu'avoit apportée ce même cardinal Hugues. Tous les évêques souscrivirent à la déposition du pape, mais malgré eux pour la plupart, et le roi en écrivit aux évêques

cône, et au pape même. Lambert, Hist. p. 234. Vit. Greg.

WORMS (Assemblée de ) l'an 1122, 8 septembre. L'empereur v renonça aux investitures, et le pape lui conserva le droit de donner les régales qui sont les droits royaux de justice, de mounoie, de péage, ou antres semblables, accordés à des églises on à des particuliers, c'est ainsi que l'union de l'empire et du sacerdoce fut rétablie le 22 septembre de cette même année.

URGEL ( C. d' ) l'an 799, tenu | venir trouver le roi, en lui prometpersuadèrent à Félix d'Urgel de Félix d'Urgel.

par Leidrade, archevêque de Lyon, tant une entiere liberté de produire que Charlemagne avoit envoye à en sa présence les passages des Pères Félix, avec Nefride de Narbonne, qu'il prétendoit favorables à son Benoît, abbé d'Aniane, et plusieurs opinion. Il y a eu plusieurs conciles autres, tant évêques qu'abbes. Ils y tenus à l'occasion des erreurs de

YACCA en Arragon (C. de) Jac- | grande surete ad majorem cautelam. On cctanum, l'an 1060, en présençe du roi Ramire. On y fit plusieurs réglements pour rétablir les mœurs et la discipline, altérées par les guerres continuelles, et on y abolit le rit gothique pour suivre le romain. Tem.

1X. Conc. p. 1111.

YORCK ( C. de ) Eboracense, l'an 1195, 14 et 15 juin, par Hubert de Cantorberi, legat du pape. Il y publia douze canons divisés en dixhuit, selon une autre édition. La même année, le pape Célestin III suspendit Geoffroi, archevêque d'Yorck, de toute fonction épiscopale, et déclara nulle l'excommunication publiée par le même archevêque, contre quelques chanoines qui avoient appele au pape avant cette excommunication, ordonnant neanmoins de les absoudre pour plus!

ne voit point d'absolution à cautelà

avant celle-ci.

Au reste, il ne paroît d'autre évêque dans ce concile que Hubert; mais on y voit avec lui le doyen, le chantre, les archidiacres et le chancelier de la même église, avec quelques chanoines et presque tous les abbés, les prieurs et les curés du diocese. Voici ce qu'il y a de plus remarquable dans les canons. Que le prêtre n'impose point de pénitence pour faire dire des messes. On baptisera les enfants exposés, quoiqu'on trouve du sel avec eux, sans craindre de réitérer le baptême. Un diacre ne baptisera ni ne donnera le corps de Jésus-Christ, ou n'imposera la pénitence qu'en cas d'extrême nécessité. Tom. X. C. p. 179. YORCK (C. de) l'an 1367, par vêque, et assiste de ses suffragants. curcs et des autres prêtres. Les cau-Ce fut à Torp, près d'Yorck. On y ses des mariages ne scront jugées fit dix canons. Entr'autres, on de que par des hommes capables et sa-fendit de tenir, dans les cimetières vants en droit. Tom. XI. Conc. p. des marchés, des plaids, d'y faire des 2482.

Jean Thursbi, qui en étoit arche-fjeux. On taxa le salaire annuel des

437

## Z

ZEUGMA (Concile de l'Euphra- | d'hérésie, sans faire attention que si tesienne, tenu à )l'an 433 (non reconnu ) assemblé par Theodoret. On y employa tous les moyens qu'on put pour vaincre l'obstination d'Alexandre d'Hiéraple, qui avoit rompu la communion avec Jean d'Antioche, parce que ce dernier avoit fait sa paix avec saint Cyrille; mais ce fut inutilement. Il declara qu'il ne pouvoit entrer dans des condescendances qui, sous prétexte de la paix, blessoient, disoit-il, la religion; qu'il n'y avoit point d'autorité qui pût l'obliger à embrasser la commu~ nion de l'impie, parce qu'il vouloit embrassée. Conc. App. p. 801. conserver sa foi pure de tout melange l

l'hérésie nous souille, le schisme et les faux soupcons contre la foi de nos pères nous souillent aussi. Il paroît qu'il n'eut pas assez de lumière pour voir la vérité dans la lettre de saint Cyrille, qui fut lue dans ce concile, et que l'on trouva parfaitement catholique. Mais ce même concile ne voulut point approuver la déposition de Nestorius, et encore moins les anathémathismes de saint Cyrille, que Théodoret condamnoit, y blâmant, entr'autres choses, l'union hypostatique que l'Eglise a néanmoins

## SOMME

# DES CANONS

LES PLUS REMARQUABLES.

A BBÉS ou chefs des monastères. L'Eglise n'a rien ordonné de con-Les abbés seront soumis aux évêques, qui les corrigeront s'ils manquent contre la règle, et ils les assembleront une fois l'an. Concile d'Orléans. an. 511, canon 19.

Les abbés sont soumis à la correction de l'évêque, qui peut même les déposer. Conc. d'Epaone, an 517, can. 19.

On n'ordonnera point d'abbé qui n'ait long-temps pratiqué la vie monastique; et le moine qui sera tombé publiquement dans un crime d'impureté ne pourra être abbé. Il en sera de mênie des religieuses. C. de Rouen, an 1074, can. 2.

Nous ordonnons dès à présent aux abbés (le concile parloit de l'ordre de saint Benoît) de rappeler les moines fugitifs, errantsparle monde, et d'ayoir, en chaque monastère, une prison pour les moines incorrigibles ou coupables de crimes énormes. C. de Saltzbourg, an 1272, can. 2.

Il n'est pas permis aux abbés de refuser aux moines la liberté de passer à une plus étroite observance, ni d'envoyer des moines d'un monastère à un autre, sinon pour cause grave et approuvée de l'évêque. Id. Can. 3.

ABBESSE. Une abbesse n'aura point deux monastères. Elle ne sortira du sien que pour cause d'hostilité | ou étant mandée par le roi et du voir les prêtres dans Vernon, an 755, can. 6.

ABSTINENCE

traire à saint Paul , lorsqu'elle a défendu l'usage de certaines viandes en certains jours, puisqu'elle ne les a pas regardées comme immondes, mais qu'elle a seulement considéré que l'abstinence de ces viandes en certains jours pouvoit contribuer à mortifier la chair. Conc. de Cologne, an. 1536. Tit. des Constitut, de l'Eglise

ADMINISTRATION DES CHO-SES SAINTES. L'administration des choses saintes ou spirituelles doit être gratuite. Nous defendons qu'on exige la moindre chose que ce soit pour le saint chrême ou pour les saintes huiles, pour le baptême, pour la pénitence, pour les visites que l'on . rend aux malades, pour l'extrêmeonction pour la communion du corps de Jésus-Christ ou même pour la sépulture. Conc. de Londres, an 1125,

Comme tout doit se faire dans l'Eglise par un principe de charite, et que l'on est obligé d'administrer gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement; c'est une chose horrible d'entendre dire que la vénalité est si fort pratiquée dans quelques églises, qu'on exige quelque chose pour mettre en possession et établir dans leurs sièges les évêques , les abbés et les autres ecclésiastiques, quels qu'ils soient : ou pour introduire et recel'Eglise : consentement de l'évêque. C. de comme aussi pour les sépultures et les obsèques des morts et pour la DE VIANDE. | bénédiction de ceux qui se marient,

on même pour les autres sacre-l'qui recevront, encourront reellements; en sorteque les pauvres en sont privés, s'ils ne trouvent de quoi remplir les mains de celui qui les leur doit administrer : c'est pourquoi nous defendons trèsétroitement de mettre en usage à l'avenir toutes ces pratiques, et d'exiger quoi que ce soit pour l'installation et mise en possession des personnes ecclésiastiques, ou pour l'ordination des prêtres, la sépulture des morts, la benediction de ceux qui se marient, ou enfin pour les autres sacrements. Que siquelqu'un est assez teméraire que de voiler cette ordonnance, qu'il sache qu'il sera puni comme Giezi dont il imite le crime par ces actions honteuses. C. général de Latran, an 1215

L'ordre ecclésiastique, dit le concile de Trente, devant être hors de tout soupcon d'avarice, les evêques nileurs officiers ne prendront rien pour collation de quelque ordre que ce soit; ni même pour la tonsure cléricale, ni pour les dimissoires ou lettres d'attestation, soit pour le scean, on pour quelque cause que ce puisse être, quand même on leur

offriroit volontairement.

Pour les greffiers, dans les lieux seulement où la louable contume de ne rien prendre n'est pas en vigueur, ils ne pourront prendre que la dixième partie d'un écu d'or, unius aurci pour chaque dimissoire ou lettre de témoignage, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucuns gages attribués à l'exercice de leurs charges: et l'évêque ne pourra directement ni indirectement tirer augun profit sur lesdits greffiers, dans la collation des ordres. Cassant et annulant toules taxes contraires, tons statuts et toutes coutumes, même de temps immémorial et en quelques lieux que ce soit; comme étant plutôt des abus et des corruptions qui tiennent de la simonie que de légitimes usages: et ceux qui en useront autrement,

ment et de fait, outre la vengeance de Dieu , les peines contre les simomaques, portees par les saints canons et par plusieurs constitutions des souverains pontifes. C. de Trente, Sess. 24, de Ref. c. 34

ADULTÈRE ( Pénitence pour l'). La pénitence pour l'adultère est de quinzeans, savoir : quatre pleurant, cing auditeur, quatre prosterne, deux consistant. Les femmes adultères ne sont point soumises à la pénitence publique, de peur de les exposer à être punies de mort : mais elles sont privees de la communion jusqu'à ce que le temps de leur pénitence soit accompli : demeurant debout dans les prieres. L'homme marié péchant avec une femme qui ne l'est pas, n'est pas puni comme adultère. Can. de S. Basile en ses  $Epit.\ canon.$ 

Celui qui aura commis adultère, ou souffert que sa femme le commette, fera sept ans de pénitence. C. d'Aucyre, an. 313, can. 20.

Si un fidèle est tombé dans l'adultère, et après avoir été mis en pénitence retombe dans la fornication, il ne recevra pas lacommunion même à la fin. C. d'Elvire, c. 47.

fidèle marié a commis plusieurs fois, on l'ira adultère trouver à l'article de la mort : s'il promet de cesser, on lui donnera la communion S'il guerit et retombe, on souffrira pas qu'il se joue davantage dela communion. Si un homme marié tombe une fois, il fera ciuq ans de pénitence : la femme de même. Id. can. 69.

Le mari complice de l'adultère de sa femme, ne recevra pas la communion, même à la mort : s'il la quitte, il sera admis après dix ans.

ld. c. 65.

Si une femme devenue grosse d'adultère, fait périr son fruit, on lui refusera la communion même à la tant ceux qui donneront, que ceux | fin à cause du double crime. De

même, si elle a vécu dans l'adultère l iusqu'à la mort; que si elle l'a quitte, elle recevra la communion après dix ans de pénitence. 1b.

Une cathécumène qui aura étouffé son fruit conçu d'adultère, recevra

le baptême à la fin. C. 63.

Si une veuve épouse celui avec qui elle aura peche, elle sera admise à la communion : si elle le quitte pour en epouser un autre, elle n'aura pas la communion, même à la mort. c. 64.

Si on découvre qu'un évêque, un prêtre ou un diacre ait commis adultère depuis son ordination, il ne recevra pas la communion même a la mort, tant pour le crime que

pour le scandale. Ib. c. 19.

AGE COMPÉTENT pour les dignités ecclésiastiques. Il est defendu aux évêques de recevoir un ecclésiatique à une dignité qu'il n'ait l'ordre sacré que requièrent ces benefices, ou au moins qu'il n'aitl'âge nécessaire pour recevoir cet ordre dans le temps porté par le droit et par le concile qui l'a réglé à une année seulement. C. de Tr. Sess. 24. Ref. c. 12.

ANNATES (1). Le S. concile gé-

néral de Bâle, légitimement assemble dans le Saint-Esprit, et représentant l'Eglise universelle, ordonne au nom du mêine Saint-Ésprit que, dans tout ce qui concerne en cour de Rome et ailleurs, la confirmation des élections, admissions, postulations et présentations, la provision, collation, disposition, elections, postulation et présentation que devoient faire les laïques, institutions, instal. lations, et investitures des églises cathédrales, métropolitaines, monastères, dignités, bénéfices, offices ecclésiastiques quels qu'ils soient, ordres sacrés, bénédictions, concessions du Pallium, on n'exigera aucune rétribution ni devant ni après, à raison des bulles, du sceau, des annates communes, des menus services , des premiers fruits, déport, ou sous quelqu'autre titre, couleur, pretexte, à raison de quelque coutume, privilége et statut que ce soit pour aucune cause directement ni indirectement : permettant aux notaires, abbréviateurs, faiseurs de registres, de prendre un salaire raisonnable pour leur expédition. Que si quelqu'un contrevient à ce canon en exigeant, donnant, ou promettant, il encourra la peine portée contre les simoniaques, et il n'aura aucun titre ni droit sur les

nir, consentant de réformer les abus s'il y en avoit, et les taxes, si elles étoient exorbitantes : ce qui fut le sujet de grandes contestations. Mais il fut conclu, par les nations du concile, qu'il falloit ôter entièrement les annates. La nation française fit voir, par un mémoire bien raisonné, que les annates ne pouvoient se défendre par aucun privilége, ni par aucune prescription ; qu'elles s'étoient introduites par l'oblation volontaire et gratuite que faisoient au saint siége quelques-uns de ceux dont l'election étoit confirmée, et qu'ensuite on en avoit fait une obligation, sous prétexte de coutame, laquelle donnoit lieu à des

<sup>(1)</sup> On appelle annates les sommes qu'on paie à la chambre apostolique à Ronie, dans toute la chrétienté, sur les revenus de la première année des bénéfices qui viennent à vaquer, comme archevêchés, abbayes, prieurés et autres. On a commencé du temps de Clément V à faire payer cet argent, c'est-à-dire il y a environ 4 siècles. Ce pape imposa pour trois ans les annates en Angleterre, mais le parlement s'y opposa. Ce fut Boniface IX qui, le premier, regarda les annates comme un droit attaché à la dignité des souverains pontifes. Dès que le concile de Constance fut assemblé, on résolut en France, de supprimer ce droit, et les ambassadeurs de Charles VI, qui furent envoyés, eurent ordre d'y faire approuver les libertés de l'église gallicane, surtout dans l'article des annates; mais les cardinaux s'y opposèrent fortement sons prétexte qu'il falloit fournir aux papes et aux cardinaux de quoi s'entrete- | scandales et des plaintes continuelles.

bénéfices acquis de cette manière. Frant la persécution et pour ne pas s eaposer De mêmeles obligations, promesses, censures et mandats, et tout ce qui se fera au prejudice de ce décret, n'auront aucune force et seront censés nuls; et quand bien même, ce qu'à Dieu ne plaise, le pontife romain qui doit plus que tout autre obscrverles saints canons, scandaliseroit l'Eglise en faisant quelque chose contre ce décret, qu'il soit déféré au concile général : quant aux autres, ils seront punis d'une manière proportionnée à leurs fautes selon les saints canons. C. de Bâle, session 21.

On doit observer que ce décret fut fait dans le temps que le concile de Bale ctoit general de l'aveu de ceux qui lui sont le plus opposés. 20. Que ce décret fut inséré dans la pragmatique-sanction, et que, comme elle a été abolie par le concordat, les annates ont subsisté : mais on les a reduites aux bénéfices con-

sistoriaux.

APOSTATS. Ceux qui, après avoir apostasie ne se représentent point à l'Eglise , pas même pour demander la pénitence, et qui demandent la communion étant malades, ne doivent pas être écoutés, et on la leur doit refuser, si ce n'est qu'ils reviennent en sauté, et qu'ils fassent des fruits dignes de penitence. C.

d'Arles . c. 22.

Ceux qui ont apostasié sans contrainte, sans perte de leurs biens, sans péril ou rien de semblable, comme il est arrivé sous la tyrannie de Licinius, le concile a trouvé bon d'user envers eux d'indulgence, bien qu'ils en soient indignes. Cenx donc qui se repentiront sincèrement seront trois ans entre les auditeurs quoique fidèles, sept ans prosternés, et pendant deux ans ils participeront aux prières du peuple sans offrir. Premier conc. gén. de Nicée, can. 10.

Ceux qui, ayant été appelés par la

à l'idolâtrie ) sont retournés ensuite à leur vomissement comme des chiens, jusqu'à donner de l'argent et des présents, pour rentrer dans leurs charges; ceux-la seront dix ans prosternés, après avoir été trois ans anditeurs: mais surtout il faut examiner leur disposition et le genre de leur pénitence : car ceux qui vivent dans la crainte, les larmes, les souffrances, les bonnes œuvres, et qui prouvent leur conversion, non par l'exterieur, mais par les effets: ceux-là, ayant accompli leur temps d'auditeurs, pourront participer aux prières; il sera libre à l'évêque d'user envers eux d'une plus grande indulgence: mais ceux qui ont montré de l'indifférence, et qui ont cru que l'exterieur d'entrer dans l'Eglise suffisoit pour leur conversion, ceux-là accompliront leur temps tont entier. Id.

L'apostat qui a renoncé à Jésus-Christ sera toute sa vie en l'état des pleurants, mais à la mort on lui accordera la pénitence, et on lui donnera la communion avec confiance en la miséricorde de Dieu. Can. de

saint Basile en ses ep. can.

Les apostats qui retournent a 11dolâtrie seront privés des sacrements: seulement ils seront reconcilies à la mort, s'ils passent tout le reste de leur vie en penitence. *Decr.* 

de S. Sirice, an 384.

Nous avons jugé ne devoir pas ôter tout-à-fait aux apostats l'espérance de la communion, de peur que leur désespoir ne rende leur chute encore pire, et que voyant l'Eglise fermée pour eux, ils ne retournent au siecle pour vivre en païens. Néanmoins nous croyons qu'on doit tirer en longueur leur pénitence, prier pour eux avec larmes le Pere des misericordes, et examiner les causes, la volonté et les besoins de chacun en particulier. grâce et ayant d'abord montré de la Déc. du C. de Carthage, tenu par S. ferveur et quitté leurs emplois ( du 1 Cyprien, vers l'an 251. Ce décret fut

rédigé en plusieurs articles on canons, que l'on a depuis appelés pénitentiaux : ils régloient la conduite des évêques à l'égard des pécheurs pénitents, suivant les divers degres des

péchés.

APPELLATIONS, Les appellations se feront par degrés devant les ordinaires : de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque, de l'archevêque au primat s'il y en a un, s'il n'y en a point de supérieur, an concile provincial. En cas d'appel d'un juge qui n'a point de supérieur, et en attendant la tenne du concile provincial, l'appelant excommunié pourra recevoir l'absolution à cautelà de l'ancien évêque de la province. Si on appelle de celui qui a juridiction sur les exempts, et dont l'appel, suivant la coutume, seroit porté au saint Siége, on le portera an concile provincial. C. de Paris, an 1408, art. 4.

Les appellations qui ne tendent qu'à tirer en longueur les procès, sont retranchées, et il ne sera point pernis d'appeler à un antre juge avant que le premier ait décidé et conclu. Celui qui appellera ainsi sera condamné à une amende de quinze florins d'or. G. de Bâle,

ECSS. 20.

Les causes seront toutes terminees sur les lieux, à l'exception des causes majeures ou de celles des élections des cathédrales et des monastères, que leur sujétion immédiate rend dévolues au saint Siége. Defenses d'appeler au pape omisso medio omettant l'ordinaire, ni d'appeler de quelque interlocutoire avant la sentence définitive : et en cas d'appel au saint Siége, le pape commettra des juges sur les lieux. Id. sess. 31.

ARCHEVEQUES. Les archevêques seront obligés à tenir tous les ans leur concile provincial, d'y assister en personne avec leurs suffragants, et les autres qui ont accoutumé de s'y trouver. Et cas d'empêchement légitime, ils enverront à leurs dépens des députés avec pouvoirs suffisants. Si l'archevêque refuse ou différe de convoquer le concile, celui de ses suffragants qui tient le premier rang dans la province, sera tenu de le convoquer et d'y présider. Conc. de Paris, an 1408, art. 1.

ARCHIDIACRES. Les archidiacres n'exerceront point de domination sur les curés ,et n'en exigeront point de cens. *G. de Châlons-sur-*

Saône, an 813, c. 15.

ARCHIPRÉTRES (les) visiteront tous les chefs de famille, afin que ceux qui font des péchés publics fassent pénitence publique. Pour les péchés secrets, ils se confesseront à ceux qui seront choisis par l'évêque ou l'archiprêtre. C. de Paris, an 850, c. 6

Les archiprêtres et archidiacres, ou antres juges ecclésiastiques, n'auront hors de la ville, ni officiaux, ni alloués, c'est-à-dire, lieutenants, mais ils exerceront lenr juridiction en personne, sous peine de nullité.

C. de Tours, an 1239, c. 9.

ASSEMBLÉES ECCLÉSIASTI-QUES: il est desendu de tenir des assemblées particulières pour y faire les sonctions ecclésiastiques sans la présence d'un prêtre et le consente ment de l'évêque. C. de Gangres, c. 5.

AUTELS. On doit ôter les autels consacrés à la mémoire des martyrs, sans preuve certaine ou sur de prétendues révélations. V. C. de Car-

thage, an 400, c. 14.

On ne doit dire à l'autel, ni préfaces, ni autres prières que celles qui auront été recueillies par les plus habiles gens et qui seront approuvées dans le concile. C. gén. d'Afrique à Carthage, an 407, c. 504. Voyez ministres des autels.

AUMONE. Le concile de Cloveshou, après avoir exhorté à l'aumône, blâme l'abus qui commencoit à s'introduire de prétendre par

des aumônes diminuer ou commuer i les peines canoniques imposées par le prêtre pour la satisfaction des péchés. L'aumône, dit le concile, doit plutôt augmenter la penitence, mais I elle ne dispense pas de prier et de jeûner, principalement ceux qui ont besoin de mortifier leur chair pour remédier aux péchés qu'elle leur a fait commettre. Il condamne aussi ceux gui prétendoient s'acquitter de leur pénitence, par d'autres personnes qui jeûnoient ou chantoient des psaumes pour eux. La même chair, dit-il, qui a porté au peché doit être punie : et s'il étoit permis de satisfaire par autrui, les riches se sauvergient plus aisement que les pau-

vres, contre la parole expresse de l'Evangile. C. national d'Angleterre tenu à Cloveshou, l'an 747

AVORTEMENT. Les femmes, qui pour faire périr le fruit de leur debauche sesont avorter, ne doivent communier qu'à la fin de leur vie suivant l'ancienne règle; mais nous avons cru plus humain de regler leur pénitence à dix ans. C. d'Ancyre, un 314, c. 21.

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère, ne recevront la communion qu'au bout de sept ans, et ne laisseront pas de faire penitence toute leur vie. C. de Lérida,

BAPTÊME DES ENFANTS. Comme [ Dieu n'a point d'egard aux âges non plus qu'aux personnes, et que la circoncision n'etoit qu'une image du mystère de Jésus-Christ, ainsi les évêques , autant qu'il dépend d'eux, ne doivent exclure personne du baptême et de la grâce de Dieu : III. Concile de Carthage sous saint Crprien contre Fidus. Celui-ci ne croyoit pas que l'on pût baptiser avant le huitième jour les enfants nouveau-nés, suivant la loi de la circoncision. Mais, dit saint Cyprien, dans sa lettre à Fidus : si les plus grands pécheurs venant à la foi reçoivent la rémission des péchés et le baptême, combien doit-on moins le refuser à un enfant qui vient de naître, et qui n'a point péché, si ce n'est en tant qu'il est né d'Adam selon la chair, et que par sa première naissance il a contracté la contagion de l'ancienne mort : il doit avoir l'accès d'autant plus facile à la rémission des péchés, que ce ne sont pas ses propres péchés, mais ceux d'autrui qui lui sont remis.

Ceux qui commencent à se con-

mœurs, doivent être admis dans deux ans à la grâce du baptême, si la maladie n'oblige de les secourir au plus tôt. C. d'Elvire, 3.º siècle, can. 42

Quiconque dit qu'il ne faut pas baptiser les enfants nouveau nes, ou qu'encore qu'on les baptise pour la remission des péchés, ils ne tirent d'Adam aucun péché originel, qui doive être expie par la régénération, d'où s'ensuit que la forme du baptême pour la rémission des péchés est fausse à leur égard, qu'il soit anathème. C. de Carthage, an 418.

Comme la foi chrétienne est établie partout, et que l'on baptise les enfants avant l'age de raison, il est nécessaire de suppléer aux instructions dont ils ne sont pas capables, et l'on ne peut assez déplorer la négligence qui a fait cesser cet usage.

VI.ºC. de Paris, 829, c. 6.

Le sacrement de baptême conféré dans la forme de l'Eglise par qui que ce soit, est nécessaire pour le salut tant aux enfants qu'aux adultes ; et si après le baptême quelqu'ur. tombe dans le péche, il peut toujours vertir à la foi, s'ils sont de bonnes lêtre relevé par une vraie pénitence

II c Conc. gén. de Latran, 1215. can. 1. Si quelqu'un dit que le baptême de saint Jean avoit la même force que le baptême de Jésus-Christ, qu'ilsoit anathème. C. de Trente, 7 sess. c. 1.

Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour le sacrement de baptême, et pour ce sujet detourne à quelque explication métaphorique ces paroles de Notre-Seigneur Jesus-Christ, si un homme ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Id. c. 2.

Si quelqu'un dit que l'Eglise romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les églises, ne tient pas la véritable doctrine touchant le sacrement de baptême, qu'il soit anathè-

me. C. 3.

Si quelqu'un dit que le baptême, donne même par les héretiques au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, avec intention de faire eque fait l'Eglise, n'est pas un véritable baptême, qu'il soit anathème. C. 4.

Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-dire, qu'il n'est pas necessaire au salut, qu'il soit anathème. Can. 5.

Si quelqu'un dit qu'un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grâce, quelque péché qu'il commette, à moins que de ne vouloir pas croire, qu'il soit anathème. C. 6.

Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés ne contractent par le baptême que l'obligation à la foi scule, et non pas aussi à l'observation de toute la loi de Jésus Christ, qu'il soit ana-

thème. C. 7.

Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés sont tellement libres et exempts de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils soient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils ne sont point obligés à les garder, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes voulu de leur bon gré s'y soumettre, qu'il soit anathème. C. 8.

Si quelqu'un dit qu'il faut de telle manière rappeler les hommes à la mémoire du baptême qu'ils ont reçu, qu'on leur fasse entendre que tous les vœux qui se font depuis, sont vains et inutiles, à cause de la promesse déjà faite dans le baptême, comme si par ces vœux, on dérogeoit et à la foi qu'on a embrassée, et au baptême même; qu'il soit auathème. G. q.

Si quelqu'un dit que, par le seul souvenir et par la foi du baptême, tous les péchés qui se commettent depuis, ou sont remis, ou deviennent véniels, qu'il soit anathè-

me. C. 10.

Si quelqu'un dit que le baptême, bien et dûment conféré, doit être reitere en la personne de celui qui, ayant renonce à la foi de Jésus-Christ chez les infidèles, se convertit à la pénitence, qu'il soit anathème. C. 11.

Si quelqu'un dit, que personne ne doit être baptisé qu'à l'âge que Jésus-Christ l'a été, ou bien à l'article de la mort, qu'il soit anathè-

me. C. 12.

Si quelqu'un dit que les enfants après leur baptême ne doivent pas être mis au nombre des fidèles, parce qu'ils ne sont pas en état de faire des actes de foi, et que pour cela ils doivent être rebaptises lorsqu'ils ont atteint l'âge de discernement, ou qu'il vaut niieux ne les point baptiser du tout, que de les baptiser dans la seule foi de l'Eglise, avant qu'ils puissent croire par un acte de foi qu'ils produisent eux-mêmes, qu'il soit anathème. C. 13.

Si quelqu'un dit que les petits enfants ainsi baptisés doivent quand ils sont grands être interrogés, s'ils veulent tenir et ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux quand ils ont été baptisés, et que s'ils répondent que non, il les faut laisser à leur liberté sans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par l'exclusion de la participation à l'eucharistic, et aux auviennent à résipiscence, qu'il soit | C. de Tours, an 1163 can. 1

anathème. ean. 14.

BATARDS. Que ceux qui ne l sont pas légitimes ne soient pas eleves aux ordres sacrés, à moins qu'ils ne se rendent moines, ou ne vivent dans quelque congrégation de chanoines reguliers, mais qu'ils n'obtiennent jamais la prelature. Conc. de Poitiers, an 1078, c. 8.

Comme il convient que la mémoire de l'incontinence des pères ne soit pas renouvelée par la présence des enfants, dans les lieux consacres à Dieu, qui exigent une purete et une saintete éminente, il ne sera pas permis aux enfants illegitimes des cleres de posseder aucun benefice dans les églises où leurs peres en possedent ou en ont possedé, quand bien même ce ne scroit pas un benefice de même espèce; ni de remplir aucun emploi dans les mêmes eglises, ui de percevoir aucune pension sur les benefices de leurs pères; et toute dispense obtenue à ce sujet sera regardée comme subreptice. C. de

Tr. Sess. 25. de reform. c. 15. BÉNEFICES ( origine des ). Il est permis aux prêtres et aux cleres, soit de la ville, soit du diocèse, de retenir les biens de l'eglise (c'està-dire d'en recevoir des fonds en usufruit), suivant la permission de l'evêque, sanf les droits de l'Eglise, l et sans pouvoir les vendre ou les donner, sous peine d'indemniser l'Eglise de leur bien propre, et d'être privés de la communion. C.

d'Agde, an 506, c. 22.

Si l'evêque a donné des terres pour un temps à cultiver à des clercs ou à des moines, elles appartiendront toujours à l'Eglise, sans qu'on puisse alleguer la prescription. I C. d'Orléans an. 511, c. 23.

La pluralité des bénefices est défendue. C. de Londres, 1126, IIIe

c. Latran, gén. an 1179.

tres sacrements, jusqu'à ec qu'ils culièrement les moindres bénéfices.

On ne donnera point aux enfants des bénéfices à charge d'âmes, ni aux enfants des prêtres les églises de leurs Pères. C. d'Agranches, an 1172, c. 1. 2.

Defense de conférer et de promettre des benefices avant qu'ils vaguent, pour ne pas donner lieu de souhaiter la mort du titulaire. III e

Cone. de Latran gén. can. 8.

Les benefices vacants seront conférés dans six mois, autrement le chapitre suppleera à la négligence de l'evêque, l'evêque à celle du chapitre, et le metropolitain à celle de

l'un et de l'autre. 16.

Les évêques ne conféreront les benefices qu'à des personnes dignes : on s'en informera exactement dans le concile provincial. Le prelat qui se trouvera encore en faute, apres en avoir cté repris deux fois, sera suspendu par le concile, de la collation des benefices, et la suspense ne pourra être levée que par le pape en le patriarche. Quatrième concile de Latran, an 1215, can. 27. V. Pluralité des bénéfices.

Ceux qui sont pourvus de bénéfices à charge d'âmes, seront contraints , par sonstraction de leurs revenus, à se faire ordonner prêtres dans le temps convenable. Conc. de Bésiers, an 1233. J'. Collateur.

Ordre à tous les beneficiers de faire soigneusement les réparations des bâtiments, sinon l'evêque les fera faire aux dépens du titulaire, Conc. de Londres, an 1268, can. 18.

Les benefices vacants en cour de Rome peuvent être conférés par l'ordinaire, après un mois de vacance. C. général de Lyon, an 1274. can. 3.

Qu'on ne fasse ni dons ni promesses d'emplois ecclésiastiques, de bénéfices ou de gouvernements d'église qui nesont pas encore vacants, Defense de diviser les prébendes de peur qu'on ne semble desirer la ct les dignités ecclésiastiques, parti- mort de celui dont on espère couLatran, can. 8.

Le bénéficier qui demeurera un an excommunié perdra son bénélice. Conc. de Bourges, an 1286.

can. q

La cupidité des biens temporels doit être entièrement arrachée et déracinée du clergé, aussi-bien que l'ambition qui fait rechercher les bénéfices ecclésiastiques. C. de Milan, can. 8.

On choisira des personnes digues, de bonnes mœurs et d'âge compétent pour remplir les bénéfices: les évêques à vingt-sept ans, et les abbés à vingt-deux. Le cardinal, chargé de faire rapport de l'election, postulation, ou provision, avant que de proposer la personne elue dans le consistoire, s'adressera au plus ancien cardinal de chaque ordre pour examiner le tout, entendre les opposants s'il y en a, consulter des témoins dignes de foi et en faire son rapport au consistoire. Cinquieme concile de Latran, an 1514. Neuv. Sess. dec. de ref.

Nul ne sera promu à quelque dignité que ce soit, qui ait charge d'âmes, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait passé quelque temps dans l'ordre clérical, et qui ne soit recommandable par l'intégrité de ses mœurs et par une capacité suffisante pour s'acquitter de sa fonction. Conc. de

Trente, sess. 24 de ref. c. 12.

Les bénéficiers seront tenus de faire, entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général ou de son official, profession publique de leur foi, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris possession, jurant et promettant de demenrer et de persister dans l'obeissance de l'Eglise romaine. Ceux qui seront pourvus de canonicats ou de dignités dans les cathédrales, seront tenus de faire la même chose. *Ibid*.

Les bénéfices, principalement

per la place. Troisième conc. gén. de conférés à des personnes dignes et capables, et qui puissent résider sur les lieux, et exercer elles-mêmes leurs fonctions. Conc. de Trente, 7º sess. des de ref. ean. 3.

> Quiconque à l'avenir présumera de garder tout à la fois plusieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, soit par voie d'union pendant leur vie, ou en commende perpétuelle, ou sous quelque autre nom ou titre que ce soit, contre les saints canons, sera privé, de droit, desdits

benefices. Ibid. can. 4.

Ceux qui scront nommés à quelque bénéfice et par quelque personne que cesoit, ne pourront être confirmés ni mis en possession qu'ils n'aient été examinés et mis en possession par les ordinaires des lieux, à l'exception de ceux qui seront présentés ou nommés par les universités, Ibid. can. 13.

Les personnes constituées en dignité coclésiastique ne sont pas appelées à rechercher leurs commodités, ni à vivre dans les richesses ni dans le luxe, mais plutôt à travailler fidèlement, et à souffrir conrageusement toutes les difficultés qui se rencontrent pour remplir les obligations des bénefices dont ils se chargent. Conc. de Trente, sess. 23 de réf. can. 1. V. Revenus des bénéfices et emplois d'iceux

BIENS DEL'EGLISE (les) doivent être conservés avec tout le soin et la fidélité possible devant Dieu qui voit et juge tout. Ils doivent être gouvernés avec le jugement et l'autorité de l'évêque, à qui tout le peuple et les âmes des fidèles sont confiés. Ce qui appartient à l'Eglise doit être connu particulièrement aux prêtres et aux diacres, et rien ne leur doit être caché. En sorte que, si l'évêque vient à décéder, on sache clairement ce qui appartient à l'Eglise , afin que rien ne soit perdu ni dissipé, et que les biens particuliers de l'évêque ne soient point ceux qui ont charge d'âmes, scront embarrassés, sous prétexte des affaires de l'Eglise; car il est juste, devant Dieu et devant les hommes, de laisser les biens propres de l'évêque à ceux pour lesquels il en aura disposé, et de garder à l'Eglise ce qui est à elle. Conc. d'Antioche, an. 341, can. 24.

L'évêque doit avoir la disposition des biens de l'église pour les dispenser à tous ceux quien ont besoin, avec toute la religion et la crainte de Dieu possible. Il prendra luimême pour ses besoins, s'il a besoin, ce qui est nécessaire pour lui et pour les frères à qui il fait l'hospitalité, en sorte qu'ils ne manquent de rien, suivant cette parole du divin apôtre: avant de quoi nous nourrir et nous couvrir, soyons-en contents. Que s'il ne s'en contente pas, et tourne les biens de l'église à son usage particulier, s'il administre les biens de l'église sans la participation des diacres, donnant l'autorité à ses domestiques, ses parents, ses frères ou ses enfants, de manière que les affaires de l'église en soient secrètetement endommagees, il en rendra compte au concile de la province. Que si d'ailleurs l'évêque ou les prêtres sont en mauvaise réputation, comme detournant à leur profit les biens de l'église, en sorte que les pauvres en souffrent et que la religion en soit décriée, ils seront aussi corrigés selon le jugement du concile. Can. 25

Suivant l'ancienne règle, on doit faire quatre parts des revenus de l'église et des obligations, dont on attribuera la première à l'évêque, la deuxième aux clercs, la troisième aux pauvres, la quatrième aux fabriques, c'est-à-dire aux bâtiments. Décrétale du pape Gélase, an 494 c. 27.

Coux qui retiennent ce que leurs parents ont donné aux églises ou aux monastères seront exclus de l'église, jusqu'à ce qu'ils le rendent, comme etant meurtriers des pauvres. Conc. d'Agde, an 506, can. 4

Les évêques ne peuvent aliener, leur prejudice. (C'étoit des lors,

ni les maisons, ni les esclaves de l'église, ni les vases sacrés. Si toutefois le besoin ou l'utilité de l'église
oblige de les vendre ou de les donner en usufruit, la cause doit être
examinée par deux ou trois évêques,
et l'aliénation autorisée par leur
souscription. Id. can. 7.

Les fruits des terres que les églises tiennent de la liberalité du roi avec exemption de charges, seront employés aux réparations des églises, à la nourriture des prêtres et des pauvres, et à la rédemption des captifs. Premier concile d'Orléans, an. 511, can. 5.

L'evêque a l'administration de tous les fonds appartenant à l'église, soit qu'on les ait donnés à l'église ou aux paroisses; mais pour les oblations qui se font à l'autel dans l'eglise cathedrale, il en a la moitié, et le clergé, l'autre. Dans les paroisses, il en a le tiers. Id. can. 14.

Les usurpateurs des biens des églises sont comme les meurtriers des pauvres : s'ils persistent dans leur usurpation apres trois admonitions, il faut nous assembler tous de concert avec nos abbes, nos prêtres, notre clergé, et, puisque nous n'avons point d'autres armes, prononcer dans le chœur de l'église le psaume cent huitième, pour attirer pour lui-la malédiction de Judas , en sorte qu'il meure non-seulement exanathematisé. communié, mais Deuxième concile de Tours, an. 566, can. 24.

Si les évêques, ou les autres ecclésiastiques, veulent s'approprier les biens des églises, ceux qui les ont fondées ou enrichies pourront s'en plaindre à l'évêque, au métropolitain ou au roi. Ils veilleront aussi aux réparations, afin que les églises ou les monastères de leur fondation, ne tombent pas en ruine, et ils auront droit de présenter à l'évêque des prêtres pour les desservir, saus qu'il puisse y en mettre d'autres à leur préjudice. (C'étoit dès lors 448

un véritable droit de patronage). Comédienne ou fille de théâtre. Cade Tolède, an 655, nons apostoliques, c. 16 ct 17. Neuvième conc can. 2.

Défense aux évêques d'aliener les biens d'église, à titre de bénéfice, (c'est-à-dire de Fief). C. de

Vienne, an 1060, can. 3.

Les biens que les clercs ont acquis par le service de l'église lui demeureront après leur mort, soit qu'ils en aient disposé par testament, ou non. 3.º Conc. gén. de Latran, an 1112, can. 15.

d'affermer jamais les Defense églises à des laïques ni à des ecclésiastiques pour plus de cinq ans : et il est ordonné que les baux se feront en présence des évêques ou des archidiacres. Conc. de Londres,

1237, can. 8.

BIGAMES. On n'admettra point à l'épiscopat, à la prêtrise, au diaconat, ni a aucun autre ordre ecclésiastique, celui qui aura eté marie deux fois, ou qui aura épousé une concubine, ou une femme répudiée, ou une femme publique, une fille dans la servitude, ou une des papes). V. Papes.

BLASPHÉMATEURS. Un clerc ou un prêtre qui a blasphémé sera privé du revenu de son bénefice pendant un an, si c'est la premiere fois ; une seconde , il en sera toutà-fait privé; une troisième, il sera inhabile à en posséder jamais ancun. Un laïque blasphemateur, s'il est noble, est condamné à vingt-cinq ducats d'amende : ôn doublera la somme s'il y retombe, et enfin il sera dégradé de sa noblesse s'il continue. S'il est homme du peuple et roturier, il sera mis en prison, et aux galères, s'il ne se corrige pas. 5e Conc. de Latran, sess. o de ref.

BRÉVIAIRE. Les prêtres diront tous les jours leur bréviaire. Les évêques réformerent ceux dont on se sert chez eux, et auront soin de les purger de plusieurs histoires de saints, fausses ou douteuses. Conc. de Cologne, an 1536. Tit. des cleres ma-

icurs. I'. office divin.

BRIGUES (dans les élections

CABARETS. Que tous les prêtres, ou autres ecclésiastiques, ne boivent pas dans les cabarets; qu'il ne sorte jamais de leur bouche des bouffonneries propres à exciter des ris immodérés; car ils doivent savoir qu'ils rendront, des paroles inutiles, un compte bien plus rigoureux que tout autre, eux dont les discours doivent être toujours assaisonnés du sel de la prudence. Stat. de l'authier, évêque d'Orléans, an 858, can. 16.

CANON DE LA MESSE. On dira le canon de la messe à voix basse, c'est-à-dire d'un ton moins eleve que l'oraison dominicale, le souhait de la paix, l'invocation de Dieu, ct le salut qu'on fait au peuple. Conc. of Augsbourg, an 1548. Regl. 18.

CANONS. Nous nous soumettons de tout notre cœur, non-seulement aux canons qui nous viennent des saints apôtres et des conciles généraux, mais encore à ceux qui, dans les conciles provinciaux ou nationaux, ont été publiés pour servir d'explication à ces premiers ; et qu'on sait être l'ouvrage de nos saints évêques : car, étant tous éclairés par le même esprit, ils n'ont fait que des décisions très-utiles. 2º C. de Nicce 7º gén., an. 787, can. 1.

Les saints Pères jugent avec rigueur ceux qui violent volontairement les canons; et le Saint-Esprit qui les a inspirés et dictés, condamne ces violateurs, parce qu'il semble qu'on blasphème contre le Saint-Es-

449

delibéré contre les saints canons. Ce sont les termes du pape Damase, écrivant à des évêques qui ne se mettoient pas en peine de contrevenir aux canons. C. l'iolat., 15. q. 1.

Ne vous trompez pas, mes chers frères, dit le pape Jules à des évêques, ne vous laissez pas séduire par des maximes étrangères. Vous avez les constitutions des apôtres, des hommes apostoliques et des canons: jouissez-en; mettez-y toute votre force; qu'ils fassent le sujet de votre joie, et qu'ils vous servent d'armes contre les ennemis de votre salut: afin que par leur secours vous puissiez persister dans la vérité de la foi et des bonnes mœurs, malgré les attaques de vos ennemis. I Can. Nolite. dist. 13.

Les saints canons doivent être respectes dans toute la terre; car ils ont été faits par l'inspiration du S. Esprit qui a conduit la plume des Pères, lorsqu'ils les ont arrêtés dans les conciles. Suncto spiritu inspirante digesti, imo calamum sanctorum Patrum regente. d'Aix-la-Chapelle, an. 836, cap. 25.

Le concile a voulu, ce sont les paroles du concile de Trente, que tout ce qui avoit été salutairement ordonné par les souverains pontifes, et par les sacrés conciles, concernant la vie des clercs, leur extérieur et leur doctrine, etc., soit observé dorénavant sous les mêmes peines que celles qui ont été ordonnées dans tous les conciles précédents. Sess. 22.

de rcf. c. 12.

Que tous les clercs sachent, dit le même concile, que les sacrés canons doivent être exactement et sans aucune distinction de personnes, observés d'un chacun autant qu'il se pourra. Que si quelque juste et pressante raison et une plus grande utilité demandent qu'on en dispense quelques-uns, il faut que cela se fasse par ceux qui ont le pouvoir de dispenser avec connoissance de cau-

prit même lorsqu'on agit de propos | gratuitement; car les dispenses faites d'une autre manière doivent être censées subreptices, c'est-à-dire, nulles.

CARDINAUX ( les ) doivent mener une vie exemplaire, assister à l'office divin, celebrer la messe, avoir leur chapelle dans un lieu propre et convenable; leurs maisons, leurs meubles et leurs tables ne se ressentiront point de la pompe du siècle ; ils se contenteront de ce qui convient à la modestie sacerdotale ; ils recevront favorablement ceux qui viennent à la cour de Rome; ils traiteront honorablement les ecclésiastiques qui sont auprès d'eux : ils ne les emploieront jamais à des fonctions basses et peu honnêtes : ils prendront également soin-des affaires des pauvres comme de celles des princes; ils visiteront tous les ans une fois par eux-mêmes, ou par un vicaire, s'ils sont absents, les eglises dont ils sont titulaires : ils auront soin des besoins du clergé et du peuple, y laissant un fond pour entretenir un prêtre, ou y faisant quelqu'autre fondation ; ils ne dépenseront pas mal à propos les biens des églises, mais ils en feront un bon usage; ils auront soin que les églises cathédrales qu'ils ont en commende soient desservies par des vicaires-évêques suffragants; ils auront un nom bre suffisant de religieux dans leurs abbayes, et les bâtiments des églises seront bien entretenus; ils éviteront le luxe et tout soupçon d'avarice dans leur train. Les ecclesiastiques qui sont chez eux porteront l'habit de leur état, et vivront cléricalement. V. c. de Latran, sous Léon X, an 1514. Décr. de ref.

CAREME. Pendant le carême, on ne doit offrir le pain, c'est-à-dire, consacrer l'eucharistie, que le samedi et le dimanche. On ne doit pas déshonorer le carême en rompant le jeûne le jeudi de la dernière semaine : mais il faut jeuner tout le carême en xérophagie, c'est-à-dire, ne mance, après une mûre considération et geant que des viandes sèches. Pen dant le carême, on ne doit point célebrer les fêtes des martyrs, mais en mémoire le samedi et le dimanche: on ne doit faire en carême, ni noces, ni fêtes pour la maissance. Conc. de Laodicée, en 367, can. 50, etc.

Tous les évêques feront observer le carême également sans le commencer plus tôt, ni ôter le jeûne du samedi. IV. conc. d'Orléans, 541.

Ceux qui, sans une évidente nécessité, auront mangé de la chair pendant le carême, n'en mangeront point perdant toute l'année, et ne communieront point à Pâques. Ceux que le grand âge ou la maladie oblige à en manger, ne le feront que par permission de l'évêque. VIII. C. de Tolède, an. 653.

On ne dînera point en carême avant que l'heure de none soit passée, et que celle de vêpres commence; autrement ce n'est pas jeûner. Conc.

de Rouen, an 1072, c. 21.

Défense de manger de la viande en carême et aux quatre temps, sous peine d'excommunication de plein droit. C. de Valladolid, an 1322, c. 16.

Il sied en tont temps à un chrétien d'éviter la dissipation et la bouffonnerie, mais plus encore pendant le carême, et les autres jours de jeûne, pendant lesquels il ne doit presque avoir d'assiduité et d'application que pour la prière, la mortification et les autres exercices de la pénitence. Qu'onse garde donc pendant tout ce temps consacré à la pénitence, des bouffonneries, des paroles libres, des entretiens vains et inutiles, mais surtout de ceux qui seroient pernicieux et criminels. V. «conc. de Milan, an 1579, Part. 1. Tit. 3.

Que pendant le carême les fidèles soient plus assidus à l'église, qu'ils assistent tous les jours aux offices, aux sermons et à la messe avec toute l'attention et le recueillement possibles... Que les fidèles redoublent leurs austérités pendant le carême et les autres jours de pénitence et de

prière publique.

CARNAVAL (sur les folles réiouissances du). Tandisque l'Eglise, pendant les trois semaines de la septuagésime, de la sexagésime et de la quinquagésime prépare et dispose ses enfants pour honorer la passion et la creix de Notre-Seigneur, l'évêque doit s'appliquer à détourner les fidèles des spectacles du théâtre, et des autres divertissements criminels que la dépravation des mœurs a introduits, afin qu'ils soient plus attentifs à la prière, et à remplir les autres devoirs de piété que la religion exige d'eux. III.º C. de Milan, an 1573. Tit. 1.

CAS RÉSERVÉS. Defense d'ahsoudre des cas réservés, sous peine de suspense. Dans les cas douteux, on doit recourir au supérieur pour savoir si on en doit absoudre. C. de

Saltzbourg. an 1386, c. 2.

CATHECUMÈNE. Si un cathécumène pèche depuis qu'il est admis à prier dans l'église, qu'il soit remis au rang des simples auditeurs; s'il pèche encore en cet etat, qu'il soit chassé. Conc. de Néocésarée, an 314,

can. 5.

CÉLIBAT des prêtres (le) a toujours eté pratiqué dans l'Eglise latine, et marque dans le II.e concile de Carthage, comme une loi ordonnée même du temps des apôtres. Rien en effet ne pouvoit être établi plus saintement pour engager le prêtre à s'approcher de l'autel, avec pureté, et se rendre plus propre à l'administration des sacrements. Ainsi quiconque enseigne que les prêtres, diacres et sous-diacres ne sont point obligés à la loi du célibat, et dit qu'il leur est permis de se marier, doit être mis au nombre des hérétiques. C. de Sens, an 1528, & decr.

CÉRÉMONIE (on n'en doit pas introduire d'autorité privée). Comme le concile de Trente avertit qu'on doit supprimer tout culte superstitieux, ce synode a ajouté qu'on doit regarder comme de pures su-

perstitions les usages et les cérémonies qu'on pratique d'autorité privée sans être appuyées par aucune loi de Dieu ou de l'Eglise; que la confiance qu'on a de voir reussir quelque évérement qu'on désire moyennant ces pratiques particulières, sans lesquelles on ne croiroit pas invoquer utilement les saints, est elle-même superstitieuse, et que c'est donner dans la superstition que de ne suivre dans le culte qu'on rend aux saints d'autres lois que la fantaisie d'une dévotion bizarre, au lieu de les honorer par de véritables sentiments de religion et de piété envers Dieu. Conc. de Malines, an 1570, de la superst.

CHANOINES (les ) vivront selon les canons, mangeront et dormiront en commun, et ne feront cien sans la permission de l'évêque on du supérieur : ils s'appliqueront | à l'étude et à la psalmodie, et se rendront capables d'instruire les peuples. C. de Mayenee, an 813,

Le devoir des chanoines est de louer Dieu tous ensemble d'une commune voix, et d'implorer la miséricorde de Dieu pour leurs péchés et ceux des fideles dont les oblations les font vivre, et de suivre le précepte de l'Apôtre en faisant des prières, des supplications, des demandes, des actions de graces pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont elevés en dignité. C. d'Aix-

la-Chapelle, an 816. Que les chanoines n'agissent que paramour pour Jésus-Christ, qu'ils n'abandonnent pas la veritable pieté, qu'ils soient dociles à leur évêque, ainsi que l'ordonnent les saints canons; en un mot, que toute leur conduite soit irrépréhensible ; que les vieux aiment en Dien les plus jeunes; queles jeunes aient pour les vieux le respect et la déférence que mérite leur âge; que les plus savants ne se préférent pas à ceux qui le sont C. de Bordeaux, an 1624. Régl. ean. c. moins; ou s'ils veulent se rendre | 9. n. 8.

supérieurs aux autres, que ce soit par une charité qui les édifie tous, et qu'ils ne s'elèvent pas au-dessus de leurs confreres à cause de la noblesse ou des heureux talents dont le ciel les auroit favorisés. C. d'Aixla-Chapelle, an. 816, c. 451.

Il est permis aux chanoines réguliers de baptiser, prêcher, donner la pénitence ou la sépulture par ordre de leur évêque, mais ces fonctions sont defendues aux moines. C.

de Poitiers, an. 1100, e. 10.

Les chanoines réguliers porteront toujours le surplis. C. de Montpellier,

an 1215, c. 7.

Defeuse aux chanoines de manger ou coucher hors du cloître; ils doivent recevoir leur pain d'une boulangerie commune et non pas du blé pour le vendre : leurs cloîtres doivent être fermés de murs avec de bonnes portes. Cologne, 1260.

Un chanoine n'aura point de voix en chapitre qu'il ne soit au moins sous-diacre, ou qu'il ne se fasse promouvoir dans l'an à l'ordre requis pour son bénéfice. C. de Vienne

an 1311.

Que c'est se tromper lourdement, de croire que l'Eglise n'impose aucune charge ni aucune fonction à ceux qu'elle honore de la dignité de chanoine, et qu'elle entend qu'ils vivent dans le repos et dans l'inaction, comme s'il convenoit de confier en entier la celebration de l'office divin à un petit nombre de cleres ignares qu'on attache à une église pour un vil honoraire. C. de Cologne, an 1536, p. 3, c. 5.

Il est fort à propos que dans une église métropolitaine et dans d'autres cathédrales, on ne choisisse pour chanoine que des gens recommandables par leur piété et par leur science, afin que le chapitre qu'ils composeront, passe, à juste titre, pour le sénat des évêques , duquel ils pourront tirer d'excellents avis.

CHAPTRE. Dansla disposition | des affaires communes, on suivra la conclusion de la plus grande et de la plus saine partie du chapitre, nonobstant tout serment ou coutumes contraires. IIIe conc. gén. de Latran, an 1179, c. 16.

Défense aux chapitres de receveir des laïques pour chanoines ou confrères, et leur donner la prébende ou distribution canoniale du pain ou du vin. C. de Mont pellicr, an 1215, c. 8.

Les chapitres qui par la coutume sont en possession de corriger les fautes des chanoines, le feront dans le terme prescrit par l'évêque, autrement il les corrigera lui-même. IVe conc. gén. de Latran, an 1215, can. 7.

Les moines de l'ordre de saint Benoît, et les chanoines réguliers tiendront des chapitres provinciaux tous les ans. Conc. national de France,

1408. Régl. 6.

Dans les huit jours après le décès de l'evêque, le chapitre sera tenu de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera alors en remplir la place, qui soit au moins docteur ou licencié en droit canon, ou qui soit enfin capable de cette fonction, autant qu'il se pourra faire. *Ibid*.

Nul ne sera recu à l'avenir à aucunedignité, canonicat ou portion, qui ne soit dans l'ordre sacré pour ladite dignité et prébende, qui ne soit d'un âge tel qu'il puisse prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit et par le présent

concile.

Dans toutes les églises cathédrales. à chaque canonicat ou portion sera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, soit de prêtre, soit de diacre ou sous-diacre; et l'évêque, avec l'avis du chapitre, ferale reglement, et marquera à quel ordre sacré chaque prebende sera affectée, en sorte toutefois que la moitié | au moins des places soient remplies prêtre, douze pour un évêque. Id. de prêtres, et les autres de diacres [c. 11.

et sous-diacres. La moitié au moins des canonicats, des églises considérables, ne doivent être confercs qu'à des maîtres ou docteurs, ou bien à des licencies en théologie ou endroit canon, autant que cela se pourra commodément. C. de Trente, sess. 24, dercf.

CHASSE. Il est défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres d'avoir des chiens de chasse et des oiseaux. Conc. d'Epaone, dioc. du

Bellay, an 517, can. 4.

Même défense par le concile d'Augsbourg. An 952, can. 3.

Même defense par le concile de

Montpellier. An 1215, c. 7.

Defense aux cleres de chasser, et principalement aux prêtres et aux religieux. C. de Nantes, an 1264, c. 3, ct C. de Milan. an 1287, c. 3

Nous défendons à tous les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire, les cleres, de chasser ou de courir les bois avec des chiens, ou d'avoir des eperviers ou des faucons. Conc. de

Germanie, an 742. CHEVEUX (frisure de). Défense sous peine d'excommunication de friser ses chevenx avec artifice. C.

in Trullo, an 692, can. 96.

CLERCS ou Ecclésiastiques. Défense aux clercs de se charger de l'intendance des maisons, et du maniement des affaires séculières, suivant la règle de saint Paul. C. de Carthage, an 348, c. 6.

Défense d'ordonner ceux sont intendants, agents d'affaires ou tuteurs exerçant en personne, jusqu'à ce que les affaires soient finies et les comptes rendus; de peur que s'ils étoient ordonnés plus tôt, l'Eglise n'en reçût du deshonneur. Id. can. 8.

On doit réprimer l'orgueil des clercs qui ne sont point soumis à leurs supérieurs : mais pour les juger il faut un certain nombre d'evêques : trois pour un diacre, six pour un

CLE

453

usure et d'entrer dans les cabarets. I

C. de Laodicée, an 367, c. 4.

Defense aux clercs d'assister aux spectacles qui accompagnent les noces et les festins Le concile veut qu'ils se retirent avant l'entrée des danseurs. Id. can. 30.

Defense de voyager sans lettres canoniques et sans ordre de l'évêque.

Can. 41.

Augune femme ne doit demeurer avec aucun des clercs, mais seulement la mère, l'aïeule, les tantes, les sœurs, les nièces : celles de leur famille qui demeuroient avant leur ordination. IIIe C. de Carthage, an 397, can. 17.

Les elercs ou les continents ne visiteront les vierges ou les veuves, que par ordre de l'évêque on du prêtre, et en la compagnie qu'ils leur auront donnée. Can. 25.

Ils n'entreront point dans les cabarets pour boire et manger, sinon par la nécessité de voyager. Ib.

can. 27.

Les clercs ne doivent nourrir ni leurs cheveux ni leur barbe; ils doivent faire paroître leur profession dans leur extérieur, et ne chercher l'ornement ni dans leurs habits. ni dans leurs chaussures : ils ne doivent point se promener dans les rues et les places, ni se trouver aux foires que pour acheter, sous peine de deposition. *Id. can.* 44, 45, 48.

Le même concile condamne les clercsenvieux, flatteurs, médisants, querelleurs, jureurs, bouffons ou trop libres en leurs paroles; ceux qui chantent à table ou qui rompent le jeûne sans nécessité. Can. 54, 55,

56, 57, 58, 6o.

On ne doit jamais ordonner clercs, des séditieux, des vindicatifs, des usuriers, ni des pénitents publics, quelque bons qu'ilssoient. Can. 97.

On avancera dans les ordres les posera cenx qu'elles rendent negli- l'ement. Id can 13

Desense aux clercs de prêter à gents. VI c Conc. de Carthage, an-398. can. 68.

> Un clerc qui se trouvant dans le lieu où il y a une église, n'assistera pas au sacrifice que l'on offrira tous les jours ne sera plus tenu pour clerc. 1er Conc. de Tolède, an 400, can. 5.

On ne doit pas refuser aux clercs la pénitence quand ils la demandent (ce qui doit s'entendre de la pénitence secrète. C. d'Orange.

441, can. 3.

Si un clerc a une affaire contre un autre clerc, il ne doit pas quitter son évêque pour s'adresser aux tribunaux seculiers, mais il poursuivra sa cause 1.º devant son évêque, ou par son ordre devant celui dont les parties seront convenues. Si un clerc a une affaire contreson évêque ou un autre, il sera jugé par le concile de la province. Conc. 3. Calcédoine,an 451 , can. 3.

Les cleres ne plaideront point devant les juges séculiers sans le consentement de leur évêque : ils ne voyageront point sans sa permission et ses lettres : il ne leur sera point permis de porter les armes, ou d'exercer des charges séculières. Conc. d'Angers, an 455, can. 1, 7, 8.

Les clercsqui quittent leurs fonctions pour embrasser la milice ou retourner à la vie des laïques, et tousceux qui abandonnentleur église sans permission de leur evêque, seront excommuniés. C. de Tours, an

461, can. 5.

Les clercs à qui le mariage est interdit, c'est-à-dire, les sous-diacres et au dessus ne doivent point assister aux festins de noces, ni aux assemblées dans lesquelles on chante des chansons de galanterie, où l'on fait des danses deshonnêtes, pour ne pas salir leurs yeux et leurs oreilles destinés aux sacrés mystères. Conc. de Vannes, 5 S. can. 11.

Celui qui se sera enivré sera clercs qui s'appliquent à leur devoir séparé de la communion pendant an milien des tentations, et on de- trente jours, on puni corporel-

Un clere ne doit appeler personne i devant un juge séculier sans la permission de l'évêque, principalement en matière criminelle, mais il doit répondre s'il est appelé. C. d' Agde, an 506, can. 32.

Si des cleres portent de grands cheveux, l'archidiacre les leur coupera malgré eux. Ib. can. 20.

Les clercs peuvent plaider devant les juges séculiers en défendant, non en demandant, si ce n'est parordre de l'evêque. C. d'Epaone, an 517, cun. 4.

Le clerc convaincu de faux témoignage sera tenu pour coupable de crime capital : il sera depose et mis dans un monastère. Id. can. 13.

Les clercs vagabonds seront privés de leurs fonctions; et les evêques n'en ordonneront aucun qui ne promette d'être local, c'est-à- dire, stable dans le lieu de son service. C. de Valence, an 524, can. 5.

Les jeunes clercs logeront ensemble en une chambre sous les yeux d'un sage vieillard, et s'ils sont orphelins, l'évêque prendra soin. non-seulement de leurs biens, mais deleurs mœurs. V. Conc. de Tolède, an. 33, can. 24.

Les cleres étrangers et inconnus n'exerceront aucune fonction dans une autre ville sans lettres de recommandation de leur Conc. d'Elvire, 3.e Sess. can. 15.

Si on trouve des clercs ou des moines' qui aient conspiré contre leurs évêques ou leurs confrères, ils seront déposés. Id.can. 18.

Défense est faite aux clercs de porter des armes, ou l'habit et la chaussure des séculiers, sous peine de trente jours de prison au pain et à

l'eau. 1. C. de Mâcon, an 581, can. 5. Défense aux clercs d'assister aux jugements de mort et aux exécutions. 2 C. de Macon, an 585, can, 18.

Même defense du concile de

Londres, can 1075.

l'évêque jusqu'au sous-diacre, de dance de terres, de juridiction secu-

se marier ou d'user de leurs femmes. sous peine de déposition, et à tous les clercs d'avoir chez eux femmes sous introduites: autrement permis à l'évêque de faire fustiger et tondre la femme suspecte. An. 952, can. 11 et 4.

Les clercs tombés dans un crime public ne seront pas rétablis trop promptement dans les ordres sacres, mais seulement après une longue pénitence, sinon en cas d'extrême nécessité. Conc. de Rouen, an 1072, can. 19.

Les clercs déposés ne porteront point les armes, comme s'ils étoient redevenus laïques. C. de Rouen, an. 1074 . can. 4.

Aucunclere ne pourra avoir deux prebendes, parce qu'il ne peut avoir deux titres, et chacun sera ordonné pour le titre pour lequel il aété ordonné d'abord , c'est-à-dire que celui qui est, par exemple, sous-diacre d'une certaine église, en sera ordonné diacre et prêtre. Conc. de Clermont, an 1005, can. 12 et 23.

Défense d'avoir deux dignités dans une même église. Id. can. 2, 3.

Si un clerc reçoit les revenus d'une église qu'il ne dessert pas, il sera excommunié, jusqu'à ce qu'il ait restitué tout ce qu'il en a perçu injustement, et le prêtre qui aura cependant desservi cette eglise sera degradé. Conc. de Reims, an 1148 , can. 2.

Les évêques et les clercs éviteront dans leurs habits la variété des couleurs, les découpures et les ornements superflus. Id. can. 2.

Anatheme contre celui qui aura porté ses mains avec violence sur un clerc ou moine : defense à aucun évêque de l'absondre, jusqu'à ce que le coupable se soit présenté devant le pape, et que l'évêque ait reçu son ordre. Reims, 1151 can. 15.

Defense aux clercs qui sont dans les ordres sacrés de se charger d'af-Défense à tous les clercs, depuis faires temporelles, comme d'intendevant les juges laïques. IIIe Conc. et 787. gén. de Latran, an 1179, can. 12.

Les clercs concubinaires publics scront punis premièrement d'infamie, puis de suspense de leurs fonctions et des fruits de leurs benefices. S'ils sont seulement suspects, après les admonitions sccrètes et publiques, on leur imposera la purgation canonique, rour laquelle on n'exigera au plus que douze personnes qui jurent avec cux. Conc. d' Yorck, an 1195, can. 12.

La modestie dans les habits et la frugalite dans les tables est recommandée aux clercs. Conc. de Montpellicr, an 1195. Le pape Célestin présent.

Defense aux clercs et aux moines d'avoir des servantes dans leurs maisons et leurs prieures, et aux béneficiers ou clercs, engagés dans les ordres, de rien laisser par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines. Conc. de Tours, an 1130, can. 7.

Défense aux clercs de loger avec des femmes suspectes, même avec des ennuques et des laïques. Conc.

in Trullo, an 692, can. 5.

Defense aux clercs et aux moines d'assister aux spectacles, soit des courses de chevaux , soit du l

theatre. Id. can. 24.

Les clercs, conviés aux noces, doivent se lever quand les farceurs : entrent. Défense à eux de porter ai dans la ville, ni en voyage, un autre habit que celui qui convient à

leur état. Id. can. 27.

Les clercs ne porteront point d'armes, ne combattront point et n'iront point à la guerre, si ce n'est ceux qui sont choisis pour y celebrer la messe et porter les reliques, savoir un ou deux évêques que le l prince pourra mener avec leurs chapelains et leurs prêtres. Conc. de l Germanie, an 742.

lière ou de la fonction d'avocats | cheveux. Conc. de Rome, an. 744

Les clercs, qui ont permission de demeurer auprès des grands, ne doivent pas s'y charger d'affaires temporelles, mais de l'instruction des enfants ou des demestiques, et leur lire l'Ecriture sainte. Le conc. de Nicés, y général, an 787, can. 14.

Defense à tous les clercs de porter des habits magnifiques, des etoffes de soie bigarrées, des bordures de diverses conleurs, et l'usage des huiles parfumées. Id. con. 16.

On defend aux clercs les chansons profanes, les instruments de musique, et les grands divertissements. Conc. de Frioul, an 791, can 7.

Les cleres vagabonds seront arrêtés et mis en prison, pour les rendre à leur supérieur. Conc. de Francfort sur le Mein, an 794, can. 38.

Tous les clercs constitués dans les ordres sacrés , ou pourvus de bénéfices, réciteront tous les jours les heures canoniales, comme ils y sont obligés, sous peine de suspens ou de soustraction de fruits. Cene. de Pannafiel, an 1302, can. 14.

Dans la celebration de l'office divin , ils se conformerent à l'usage de l'église cathédrale. Conc. de Sult2-

beurg , 1386 , can. 1.

Les elercs sont exhortés à être un exemple de piété et de régularite à tous les fidèles, à ne point s'acquitter de leurs fonctions avec froideur et nonchalance, à ne point accepter des canonicats pour le revenu. Conc. de Paris , an. 1429. Régl. 4.

Les ecclésiastiques, appelés à avoir le Seigneur pour leur partage, doivent tellement regler leur vie et toute leur conduite, que dans leurs habits, leur maintien extérieur, leurs démarches, leurs discours, et dans tous le reste, ils ne fassent rien paroître que de serieux, de retenu, et qui marque un fond véritable de Defense aux évêques et aux cleres | religion, evitant même les moindres de loger avec des femmes, de porter fautes qui, en eux, seroient trèsles habits séculiers ou de grands considerables, afin que leurs actions

impriment à tout le monde du respect et de la vénération... Et si les evêques s'aperçoivent de quelque relâchement en la discipline, c'està-dire dans l'observation des choses qui ont été salutairement établies par les souverains pontifes et par les saints conciles, touchant l'honnêteté de vie, la bonne conduite, la bienseance dans les habits, et la science necessaire aux ecclésiastiques, comme aussi sur le luxe, les festins, les danses, les jeux de hasard et les autres sortes de désordres, ils s'appliqueront de tout leur pourvoir à les remettre en usage et à les faire observer exactement par tous les ccclesiastiques, nonosbstant toutes coutumes contraires, de peur que Dieu ne les en recherche un jour, et qu'ils ne soient eux-mêmes justement châties, pour avoir neglige la correction de ceux qui leur étoient soumis. C. de Tr. 22. Sess. Dier. de réform. can. 1.

Les clercs doivent s'abstenir des grands repas, de la bonne chère, de l'ivrognerie et autres vices. Il seroit à souhaiter qu'ils n'assistassent pas même aux noces. On defend aux prêtres d'avoir des femmes chez eux, si ce n'est leur mère, leur sœur, leur tante, leur aïeule. Le concile condamne les clercs qui font les bouffons chez les grands et ont un air comédien. Conc. de Cologne,

an. 1536.

Les saints Pères ordonnent aux ecclesiastiques de vivre eloignés du grand monde, de s'abstenir des plaisirs qu'on y goûte, de ne point s'embarrasser et se charger des affaires du siècle, d'eviter la haine, la jalousie, la médisance et l'envie, de mettre un frein a leur langue, de ne pas marcher d'un pas fier et affecté, ou eu promenant leurs yeux sans retenue a droite et à gauche, mais de faire paroître, par la simplicité de leurs habits et de leur démarche, leur sagesse et lcur modestie. Conc. de Mayence, an 813, can. 10.

Que le dehors d'un clerc fasse comoître son état, afin qu'on recomoise la sévérité de ses mœurs par la régularité de son extérieur. Cone. de Paris, an 1523, can. 23.

Que les clercs n'aient point entre les mains des livres capables d'afloiblir en eux l'amour du bien, la régularité des mœurs, la crainte et l'amour de Dieu: tels que sont cenx qui traitent dechoses inutiles, bouffones, risibles ou déshonnêtes. IVe Conc. de Milan, an 1576, Part. 3, tit. 2

Les clercs, de quelque ordre qu'ils soient, doivent eviter avec soin les festins et la trop grande familiarité avec les laïques. Ils éviteront par la bien des chutes et des scandales. Conc. d'Aquilée, an 1596, tit. 2.

Si les ecclésiastiques se trouvent dans une ville assiegée, comme ils sont les ministres de l'autel de Jesus-Christ, qu'ils distribuent son corps et son sang, et qu'ils tonchent les vases sacres qui sont du ressort de leur ordre; qu'ils ne versent aucunement le sang humain, pas même celui de l'ennemi; que s'il leur arrive d'enfreindre cette defense, ils seront, pendant deux ans, suspens et privés de la communion ecclesiastique, et lorsqu'au bout de ce temps, on les aura fait rentrer dans leur ordre, ou dans la communion, ilsne pourront dans la suite monter à un degré plus élevé. Conc. de Lérida, an 544, can. 1.

CLOCHES. On bénit les cloches parce qu'elles sont consacrées à un saint usage, et qu'elles deviennent les trompettes de l'Eglise militante, pour animer les fidèles à s'unir ensemble par la prière pour chasser le démon leur ennemi, qui se mêle dans les tempêtes et les orages, dans le dessein de nuire aux chrétiens. Conc. de Cologne, an 1536, titre des constitutions de l'Eglise, art 14.

COLLATEURS DES BÉNÉFICES (les) doivent elire le plus digne : la raison de la parenté, ni la considération de la proximité du sang dements de Dieu sont impossibles a ne doivent jamais faire elire un autre que celui qui en est le plus digne, et il faut se dépouiller, dans ces occasions, de toutes les affections de la nature, qui nous font chercher nos intérêts plutôt que ceux de Jésus-Christ.

Defense de donner un bénéfice sur le bruit incertain de la mort ou de la démission du titulaire absent. Le collateur doit attendre qu'il en soit pleinement instruit, aufrement le nouveau titulaire, intrus sous prétexte, sera condamné à la restitution des fruits et aux dommages et intérêts de l'absent, et d'ailleurs suspens de plein droit de tout office et benefice. Pareille peine contre celui qui s'empare, de son autorité propre, du bénéfice dont un autre est en possession, et qui se défend à main armée dans la possession dont il a été débouté juridiquement, Conc. de Londres, an 1237, can. 11.

· COLLÉGES ET ÉCOLES. On doit pourvoir à ce qu'il y ait des gens habiles et d'une vie réglée dans les colléges. On n'y expliquera que de bons auteurs, et on prescrira des reglements sages et chretiens aux ecoliers. Conc. de Cologne, an 1536, Tit

des écart. 4 et 8.

On ne doit mettre dans les colléges que des professeurs de bonnes mœurs et d'une saine doctrine. Conc. d'Ausbourg, an 1548. Règl. 24.

On aura soin de ne confier l'instruction des jeunes gens qu'à des personnes dont la pureté de la foi et des mœurs soit connue, et qui n'aient été examinés par l'ordinaire, ou par d'autres qu'il ait commis à cet effet. On ne fera voir, dans les colléges et universités, aucun auteur suspect et contagieux, en ne s'attachant qu'aux livres qui aurontété approuvés par le doyen de la faculté des arts. Conc. provincial de Cologne, an 1549, chap. 1.

COMMANDEMENTS DE DIEU. Si quelqu'un dit one les commangarder, même à un homme justifie et dans l'état de la grâce, qu'il soit anathème Conc. de Trente, 6.e sess.

Decr. de la just. can. 18.

Si quelqu'un dit que dans l'Evangile il n'y a que la seule foi qui soit de précepte; que toutes les autres choses sont indifferentes, qu'elles ne sont ni commandecs, ni defendues, mais laissées à la liberté, ou que les dix commandements ne regardent en rien les chrétiens, qu'il soit anathème. Can. 19

Si quelqu'un dit qu'un homme justifie, quelque parfait qu'il puisse être, n'est pas obligé à l'observation des commandements de Dieu et de l'Eglise, mais seulement à croire; comme si l'Evangile ne consistoit qu'en la simple et absolue promesse de la vie éternelle, sans aucune condition d'observer les commandements, qu'il soit anathème. Id. can. 20.

COMMENDES (les) étant trèspréjudiciables aux monastères, tant pour le temporel que pour le spirituel, après la mort des abbes reguliers, leurs abbaves ne pourront être données en commendes, si ce n'est pour la conservation de l'autorité dn saint Siége, et celles qui sont en commende cesseront d'y être après la mort des abbes commendataires, ou ne-seront données en commande qu'à des cardinaux ou autres personnes qualifiées. Les commandataires, qui ont une mense séparée de celle des moines, fourniront la quatrième partie de leur mense pour l'entretien du monastère, et si leur mense est commune avec celle des religieux, on prendra la troisième partie de tout le revenu pour l'entretien des moines et du monastère. I'.e Conc. de Latran, sous Léon X, an 1514, décr. de réf.

COMÉDIENS Nous voulous que les farceurs ou sauteurs, et les comédiens, soient exclus de la communion de l'Eglise, tantqu'ils exerconc. d' Arles, an 317, can 4 et 5, Voyez

Théatre

COMMUNION ou participation à la sainte eucharistie. Nous voulons qu'on chasse de l'église tous ceux qui ne viennent que pour entendre la lecture de l'Ecriture sainte, et qui, par une espèce de mépris, ne veulent pas rester plus long-temps, pour joindre leurs prieres avec celles du peuple, et participer en commun à la sainte cucharistie, et que l'on ne les réconcilie qu'après s'en être confesses et avoir merite le pardon par leurs larmes. Conc. d'Antioche, an 341, can. 2.

Ceux qui entrent dans l'église et ne communient jamais, seront avertis de se mettre en pénitence, ou de ne point s'abstenir de la communion. 1er C. de Tolede, an 400, can. 13.

Les séculiers qui ne communieront pas à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, ne seront pas tenus pour catholiques. C. d'Agde, an 506,

can. 18.

Qu'aucun prêtre n'eloigne un bon chretien de la sainte communion pour des fautes légères et qui ne sont pas criminelles, mais qu'il en eloigne ceux qui seroient coupables de ces fautes, pour lesquelles les saints Pères vouloient qu'on fût exclus de l'Eglise. Conc. d'Orléans, an 549, can. 2.

Le communiant ne recevra point l'eucharistie dans un vase d'or ou de quelqu'autre matière, mais dans ses mains croisées l'une sur l'autre, parce qu'il n'y a point de matiere si précieuse que le corps de l'homme qui est le temple de Jésus-Christ. C. in

Trullo , an 692 , can. 58.

Pour juger combien l'on doit approcher souvent de l'eucharistie, il faut un grand discernement : car il ne faut pas s'en tenir eloigne trop long-temps, de peur que l'homme même après souper sans être à jeûn, n'en souffre du dommage, en consé-l'contre la louable coutume de l'Eglise quence de cet avertissement du Sei- raisonnablement approuvée, que ces gueur: Si vous ne mangez pas la choir personnes rejettent toutefois à leur

ceront cette indigne profession I du Fils de l'homme, et que vous ne buviez pas son sang , vous n'aurez point la vie en vous. Mais si l'on s'en approche trop inconsidérément, il faut craindre ce que dit l'apôtre : Que celui qui mange le corps et boit le sang de Jésus-Christ indiguement, mange et boit son jugement et su condamnation. 11.º C. de Châlons, an 813, can. 46.

Personne ne communiera sans prendre séparément le corps et le sang, sinon par nécessité et avec precaution, tel que seroit un malade on un enfant qui ne pourroit avaler du pain sec : par où on voit que l'usage ordinaire étoit eucore alors de communier sous les deux espèces. C. de Clermont, an 1095, can. 28.

COMMUNION PASCALE. Que chaque fidèle de l'un et de l'autre sexe, étant arrivé à l'âge de discrétion, confesse seul à son propre prêtre, au moins une fois l'an, tous ses péches et accomplisse la pénitence qui lui sera imposée : que chacun recoive au moins à Pâques le sacrement de l'eucharistie, s'il ne juge à propos de s'en abstenir pour un temps par le conseil de son propre prêtre ; autrement il sera chasse de l'église, et privé de la sépulture ecclesiastique. Que si quelqu'un veut se confesser à un prêtre étranger, qu'il en obtienne auparavant la permission de son propre prêtre, puisqu'autrement l'autre ne peut ni le nier ni l'absoudre. 4.º C. de Latran gén. an 1215, can. 21.

COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES. Commedans quelques parties du monde, certaines personnes osent assurer témérairement que le peuple chrétien doit recevoir le sacrement de l'encharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et qu'il faut communier les laïques, nonseulement sous l'espèce du pain, mais encore sous l'espèce du vin, sacrilége : le sacré concile voulant pourvoir au salut des fidèles, contre cette erreur, après avoir pris l'avis de plusieurs docteurs, déclare, statue et definit, qu'encore que Jésus-Christ ait institué et administré ce sacrement à ses disciples après le souper sous les deux espèces du pain et du vin cependant la louable autorité des sacres canons et la coutume approuvée de l'Eglise, a tenu et tient que ce sacrement ne doit pas se celebrer après le souper, ni être reçu par les fidèles qui ne sont pas à jeûn, excepté les cas de maladie ou de quelqu'autre nécessité, admis et accordés selon le droit et par l'Eglise. Et comme cette coutume a été raisonnablement introduite pour éviter quelques périls et scandales: tout de même et à plus forte raison, on a pu introduire et raisonnablement observer que, quoique dans la primitive Eglise ce sacrement ait été recu par les fidèles sous les deux espèces, néanmoins il n'a été reçu sous l'une et sous l'autre espèce que par les prêtres celebrants, et sous la seule espèce du pain par les laïques parce qu'on doit croire fermement et sans aucun doute, que tout le corps et tout le sang de Jésus-Christ est vraiment contenu sous l'espèce du pain : c'est pourquoi cette coutume raisonnablement introduite par l'Eglise et par les saints Pères, et observee depuis si long-temps, doit être regardée comme une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ou de changer à son gré sans l'autorité de l'Eglise. C'est pourquoi, dire que l'observation de cette coutume ou de cette loi est sacrilége et illicite, c'est tomber dans l'erreur, et ceux qui assurent opiniatrément le contraire doivent être chassés comme des hérétiques, et grièvement punis par les évêques diocésains, ou leurs officiaux, ou les inquisiteurs de la foi dans le royaume ou la province où l'on aura osé attenter quelque chose contre le Isainte Eucharistie, qu'il n'en ait fait

condamnation, comme si elle étoit présent décret, suivant les lois canoniques, établies salutairement en faveur de la foi catholique, contre les hérétiques leurs fauteurs. Décr. du conc. gen. de Constance, an 1415. Sess. 13.

> Si quelqu'un dit que la sainte Eglise catholique n'a pas eu des causes justes et raisonnables pour donner la communion sous la seule espèce du pain aux laïques, et même aux ecclésiastiques quand ils ne consacrent pas, ou qu'en cela, elle a erré, qu'il soit anathème. C. de Trente, 21e sess. can. 1.

Siquelqu'un nie que Jésus-Christ. l'auteur et la source de toutes les grâces soit recu tout entier sous la seule espèce du pain, à cause, comme quelques-uns soutiennent faussement, qu'il n'est pas reçu conformément à l'institution de Jésus-Christ, même sous l'une et l'autre espèce, qu'il soit anathème. Can. 2.

Si quelqu'un dit que la communion de l'eucharistie est nécessaire aux petits enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de discrétion, qu'il soit anathème, Can. 3.

Il faudra réformer cet usage, si pernicieux pour le bien des âmes, qui s'est établi dens plus d'un endroit, d'attendre fort tard à faire la permière communion, et pour en venir à bout, il faut que les curés ou les confesseurs admettent à la première communion et même y excitent les jeunes personnes, en qui ils trouveront assez de discernement pour faire avec reflexion et avec piété cette action la plus sainte de toutes. C. de Toulouse, an 1590, p. 2, can. 5.

Il fant rappeler à celui qui désire communier ce précepte de l'Apôtre: Que l'homme s'éprouve soi-même. Or ce que l'Eglise a toujours entendu par cette épreuve, c'est que si quelqu'un se trouve coupable d'un pêché mortel, quelque vive que lui semble sa contrition, il ne doit pas recevoir la l'aveu à un prêtre. C. de Trente. sess. 1 13, de l'Euch.

CONCILES GÉNÉRAUX (1) (autorité des ). Le concile de Constance legitimement assemblé au nom du saint Esprit, faisant un concile général qui représente l'Eglise catholique militante, a reçu immediatement de Jésus-Christ une puissance à laquelle toute personne de quelque état et dignité qu'elle soit, même papale, est obligée d'obeir dans ce qui appartient à la foi, à l'extirpation du schisme, à la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres. C. gén. de Constance, an

1415 , Decr. sess. 4.

Le pape, Martin V, qui fut elu par les cardinaux pendant la tenue du concile de Constance, ordonne dans le premier article de sa bulle contre les hussites, que celui qui sera suspect, jure qu'il croit tous les conciles généraux, et en particulier le concile de Constance, représentant l'Eglise universelle, et que tout ce que ce dernier concile a approuvé et condamné, doit être approuvé et condamné par tous les fidèles : d'où il suit que comme ce pape veut que toutes les décisions de ce concile, qu'il regarde comme cecuménique et universel, soient approuvées de tout le monde, il approuve la supériorité du concile sur les papes, puisque cette supériorité fut décidée dans le concile de Constance.

L'assemblée générale du clergé de France, de l'an 1682, déclare dans le second de ses quatre articles si célebres, son attachement inviolable aux décrets du saint concile œcuménique de Constance contenus dans les sessions IV et V, comme

étant approuvés même par le saint Siège apostolique, confirmés par la pratique de l'Eglise et des pontifes romains, et religieusement observes de tout temps par l'église gallicane. Cette même assemblée déclare aussi que les décrets de ce concile doivent demeurer en vigueur et conserver toute leur force : elle ajoute qu'elle n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affoiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie ; qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que

les temps de schisme.

Le celèbre Pierre Dailli, cardinal de Cambrai, qui assista au concile de Constance, établit dans un mémoire qu'il composa en cette occasion, que c'est une erreur de prétendre que le concile n'a aucune autorité par lui-même, mais seulement par le pape qui en est le chef, parce qu'il s'ensuivroit de là que le concile de Pise n'auroit point en d'autorité, n'ayant été assemblé par aucun pape, et que par consequent Jean XXIII auroit été mal elu, puisqu'il avoit succédé à Alexandre V, elu par ce concile. 2.º Une preuve, dit-il, que ce même concile a eté audessus du pape, c'est qu'il en a deposé deux; et tout autre concile géneral en peut user de même. D'où il conclut que c'est une opinion fausse de prétendre, qu'il n'y a que le pape qui ait droit de decider dans un concile; que le concile n'a que celui de conseiller; que le pape peut ne pas suivre la delibération du concile, et qu'il faut s'en tenir au sentiment du pape, quand même il seroit oppose à celui du concile. Or cette opinion est évidemment fausse, parce qu'il est constant que l'Eglise universelle, ct par consequent le concile qui la représente, a reçu de Jésus-Christ, et non du pape, le privilége de ne pouvoir errer dans la foi; privilége, ajoute-t-il, que le pape n'a point, parce qu'il peut errer.

<sup>(1)</sup> Les huit conciles généraux sont : le premier, de Nicée, le II.e, de Constantinople, le III.e, d'Ephèse, le IV.e, de Calcedoine, le V.e, et le VI.e, de Constantinople, le VIIe, de Nicée, le VIIIe, de Coustautinople.

l'Eglise, dit le docteur Thomas de Corcellis, dans son discours aux Pères du concile de Bâle, d'autant qu'il peut se tromper, et non pas elle; qu'elle est la Mère, et lui le fils, qu'elle est l'épouse de Jesus-Christ, et lui le vicaire sculement. Ces paroles de Jésus-Christ à saint Pierre, Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, doivent s'entendre de l'Eglise, parce que tous les autres apôtres étoient contenus dans saint Pierre ; et que les priviléges que cet apôtre a reçus, ne lui ont été accordesque parce qu'il représentoit la personne de toute l'Eglise, à qui Jésus-Christ l'a renvoyé, quand il lui a dit de même qu'aux autres : Dic Ecclesia : donc si le pape n'écoute point l'Eglise, continue ce même docteur, il doit être regardé comme un païen et un publicain; et ceux qui sontiennent que ce qui convient à l'Eglise ne convient pas au concile (général) ne sont que des flatteurs qui parlent ainsi par ambition, ou par intérêt, etc. Discours de Corcellis, rapporté par Æneas Sylvius, qui fut depuis pape sous le nom de Pie II, lib. 1. de Gest. Basil. Conc. in fascic. p. 4.

Les CONGILES GÉNÉRAUX ont le pouvoir de décider des articles qui regardent la pureté de la foi, l'extirpation des hérésies, la reformation de l'Eglise et l'intégrité des mœurs: leur autorité est sainte et inviolable, et quiconque leur résiste avec opiniâtreté, et refuse de se soumettre à leurs décrets, doit être réputé avec raison ennemi de la foi. C. de Sens, an 1528.

Les conciles généraux seront tenus de dix en dix ans, et le pape en doit désigner le lieu par l'avis du concile.

Le concile général est supérieur au pape, et tient sa puissance de Jésus-Christ immédiatement. Chaque fulel et le pape même est obligé de des causes eccles iastique nu appete le reru de l'eglise gallicane. Par ce réglem on ôtoit aux papes presque tout le voir de conférer les bénefices, et de fulel et le pape même est obligé de

Le pape est soumis au concile et à lui obeir. Pragmatique Sanction, art-

CONCILES (forme de tenir les). A la première heure du jour, avant le lever du soleil, on fera sortir tout le monde de l'église, et on en fermera les portes. Tous les portiers se tiendront à celle par où doivent entrer les évêques, qui entreront tous ensemble et prendront séance suivant leur rang d'ordination. Après les évêques, on appellera les prêtres, que quelque raison obligera de faire entrer, puis les diacres avec le même choix. Les évêques seront assis en rond, les prêtres assis derrière eux , et les diacres debout devant les évêques.

Puis entreront les laïques, que le concile en jugera dignes. On fera aussi entrer les notaires pour lire et écrire ce qui sera nécessaire, et l'on gardera les portes. Après que les evêques auront eté long-temps assis en silence et appliqués à Dieu , l'archidiacre dira : priez ; aussitôt ils se prosternerout tous à terre, prieront long-temps en silence, avec larmes et gémissements, et un des plus anciens évêques se levera pour faire tout hant une prière, les autres demeureront prosternés : après qu'il aurafinil'oraison, et que tous auront repondu, Amen, l'archidiacre dira, levez-rous: tous se leveront, et les evêcues et les prêtres s'assesiront

<sup>(1)</sup> La pragmatique sanction fut dtessée dans l'assemblée de l'église gallicaire, tenue à Bourges, par l'ordre de Churles VII, l'an 1433. Les articles en sont tirés des décrets du concile de Bâle, auquel elle sut envoyée, et qui les approuva. Et ces mêmes decrets avoient eté laits par ce concile, avant l'année 1435, et dans le temps qu'il étoit reconnu pour œcuménique de l'aveu de tout le monde. Cette pragmatique sut appelée le rempart de l'eglise gallicane. Par ce réglement, on ôtoit aux papes presque tout le pouvoir de conférer les bénesices, et de juger des causes et cle siastiques en France.

avec crainte de Dieu et modestie : | cons qui enoirontavoir recuguelque tous garderont le silence. Un diacre, tort, et en four fera justice : mais il revêtu d'aube, apportera au milieu u'est pas permis de tenir des conde l'assemblée le livre des canons, ciles en particulier sans les métropoet lira ceux qui parlent de la tenue litains. Si un évêque est accusé, et des conciles. Puis l'évêque metropolitain prendra la parole et exhortera ceux qui auront quelque affaire à proposer, siquelqu'un forme quelque plainte. On ne passera point à une autre affaire que la première ne soit expédiée. Si quelqu'un de dehors, prêtre, clerc ou laïque, vent s'adresser au concile, il le déclarera à l'archidiacre de la métropole, qui dénoncera l'affaire au concile. Alors on permettra à la partie d'entrer et de proposer son affaire. Aucun évêque ne sortira de la séance avant l'heure de la finir. Aucun ne quittera le concile que tout ne soit terminé, afu de pouvoir souscrire aux décisions. Car on doit croire que Dieu est présent au concile, quand les affaires ecclésiastiques se terminent sans tumulte, avec application et tranquillité. Cette forme de tenir les conciles est prescrite par le IVe concile de Tolède ( qui étoit national), l'an 633, can. 4; et on ne doit pas douter qu'elle ne vienne d'une tradition ancienne, car elle ne se trouve point ailleurs, dit M. de Fleury.

La modestie et la gravité doivent être observées dans les conciles : il est defeudu d'y faire du bruit, d'y rire, d'y tenir des discours inutiles, d'y disputer opiniâtrémeut et d'en venir aux injures. XIe Conc. de To-

lède, an 576, can. 1.

CONCILES PROVINCIAUX ( sur les ). Il a été jugé à propos pour les besoins de l'Eglise et la décision des différends, que les évêques de chaque province s'assemblent en concile deux fois l'année, étant avertis par que les voix des comprovinciaux scient partagées, en sorte que les uns le jugent innocent, et les autres coupable, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine pour lever la difficulté, et confirmera le jugement avec ses comprovinciaux: mais si un évêque est condamné tout d'une voix par tous les évêques de la province, il ne pourra plus être jugé par d'autres, et le jugement subsistera. C. d'Antioche, an 341, can. 20 et 15.

Le concile réconciliera les évêques divisés : il jugera l'accusation intentée par l'évêque, contre un clerc ou contre un laïque. Si les juges prononcent en l'absence de la partie, la sentence sera nulle, et ils en rendront compte au concile. La condamnation injuste prononcée par un évêque sera revue dans un concile. 4.º C. de Carthage, an 308, can.

25, 28, 29.

En chaque province , les évêques s'assembleront deux fois l'année, au lieu choisi par le métropolitain, et les évêques qui n'y viendront pas, étant dans leur ville en santé et sans empêchement nécessaires , seront admonestes fraternellement. Conc. de Calcédoine, an 451, can. 10.

Les princes permettront de célébrer deux fois l'année les conciles provinciaux, qui ne doivent être interrompus par aucun trouble des affaires temporelles. C. de Mcaux,

an 845.

On tiendra tousles ans les conciles provinciaux, et pour faciliter la réformation des abus, on établira en chaque diocèse des personnes capale métropolitain. Le premier concile | bles, qui pendant toute l'année s'en se tiendra la quatrième semaine informent exactement, et en fassent après Pâques. Le second dans le leur rapport au concile suivant : ils mois d'octobre. Ences conciles vien- veilleront aussi à l'observation des dront les prêtres, les diacres et tous décrets des conciles, lesquels seront

publies dans les synodes des évêques. Ive Conc. de Latran gén., an 1215,

ian Co.

L'Eglise a ordonné que les métropolitains ne manqueront pas de tenir tous les ans des conciles provinciaux; et parce que quelques-uns ont néglige de le faire pendant plusieurs années, d'où sont venns à l'Eglise plusieurs dommages, nous admonestons tous les archevêques d'observer sur ce point le décret du concile genéral de Latran, de l'an 1215; et nous ordonnons que, s'ils ne tiennent leurs conciles au moins tous les deux ans, ils soient suspendus de l'entrée de l'église jusqu'à ce qu'ils y aient satisfait. Les évêques tiendront anssi sous même peine leurs synodes diocésains tous les ans. Conc. de l'alladolid, an 1322, can. 1. Voyez archevėgues.

Chaque concile provincial durera au moins un mois. Les comparants, quoiqu'en moindre nombre qu'ils ne devroient être, pourront toutefois tenir le concile, et y ordonner ce qu'il conviendra, nonobstant l'absence des autres. Conc. de l'aris, an

1408, art. 1.

La tenue des conciles est la meilleure voie pour eteindre et pour prévenir les schismes et les hérésies, pour corriger les excès, reformer les abus, et entretenir l'Eglise dans un état florissant. Le concile ordonne par un edit perpetuel, qu'il se tiendra un concile géneral de dix en dix ans, dans les lieux que le pape indiquera à la fin de chaque concile, du consentement et avec l'approbation du concile même. Conc. de Constance, an 1417, 39. c sess.

On assemblera le concile provincial deux fois chaque année, on au moins une. L'évêque diocesain y présidera en personne, à moins qu'il n'ait quelque empêchement legitime. Le concile durera deux ou trois jours, selon les besoins de l'Eglise. Ces conciles commenceront par un discours dans lequel on exhortera les assistants la mit au premier jour de mai

à mener une vie régleeet conforme à la saintete du sacerdoce, à mettre en vigneur la discipline et à instruire les peuples tous les dimanches et dans les autres solennités: on fera lecture des statuts synodaux, en prescrivantla maniere d'administrer avec piete les sacrements. On s'informera exactement de la vie et des mœurs des prêtres et des clercs, s'ils ne sont point usuriers, simeniaques, concubinaires, s'ils ne sont point sujets à d'autres excès, et on les corrigera charitablement : le tout, disent les Peres du concile, selon l'ancien usage de l'Eglise, etabli par le cinquième canon du premier concile de Nicée. et par le second du premier concile de Constantinople : ce qui a été continne jusqu'an huitième concile général de Constantinople, sous Adrien II, l'an 889. C. de Bâle, l'an 1433, I.L.e sess.

On tiendra tous les ans un concile pour la reformation de la religion. en presence du prince. C. de Germa-

nie , an 7/2.

Il y aura deux conciles tous les ans. Le premier, au premier jour de mars, au lieu désigne par le roi et en sa présence. Le second, le premier jour d'octobre à Soissons ou ailleurs. selon que les evêques en seront convenus au mois de mars (1). Les métropolitains appelleront à ce second concile les évêques, les abbes et les prêtres qu'ils jugeront à propos. C. de l'ernon-sur-Seine, de presque tous les évêques des Gaules , l'an 755 , can. 4.

Les conciles provinciaux doivent se tenir tous les trois ans. Les metropolitains ou le plus ancien évêque à leur place les doivent convoquer Tons les évêques et tous les autres. qui de droit ou par contume doivent

<sup>(1)</sup> Le premier jour de mars étoit, jusqu'alors, le jour de l'assemblée générale des Français pour les affaires publiques; mais Pépin, cette mêmeannée,

y assister, sont tenus de s'y trouver. Ceux de chaque diocèse doivent se tenir tous les ans. C. de Tr. 24.e sess. dec, de réform. de la promotion des évêq.

CONCUBINAIRES PUBLICS (1) (clercs). Nous tenons pour concubinaires publics, non-seulement les clercs qui tiennent chez eux leurs concubines, mais encore ceux qui les nourrissent et les entretiennent à leurs dépens, quoiqu'elles logent ailleurs; et ceux que dans notre visite nous avons notés comme tels. cesseront à l'avenir leur mauvais commerce, et pour peine du passé, ils entreront dans la prison canoniale pour y vivre selon la discipline observée jusqu'ici. C. de Cologne, an 1260, can. 1.

Les clercs concubinaires seront privés de leurs bénéfices, et declarés inhabiles à en posséder. C. de Saltz-

bourg, an 1420, art. 18.

Les clercs concubinaires seront déposés de leur ordre, si neuf jours après avoirété avertisils ne quittent pas leur commerce criminel. C. de!

Cologne , an 1423. Régl. 11.

Deux mois après que la publication de ce décret aura été faite dans les églises cathédrales ( disent les Pères du concile de Bâle), ceux qui seront encore trouvés coupables de concubinage, seront privés pour trois mois deleurs bénéfices, et leurs supérieurs en auront la disposition, non pour les convertir à leur propre usage, mais pour les employer aux besoins utiles et nécessaires de l'E-

(1) Par ces concubinaires publics, le concile n'entendoit pas seulement ceux qui avoient été déclarés tels par sentence, par une confession juridique, ou par une telle notoriété de crime que le coupable n'eût pu le nier; il entend aussi tous ceux qui retenoient des semmes suspectes ou diffamées, et qui, ayant déjà été avertis par le supérieur de s'en séparer absolument, ne l'auroient pas fait.

glise. Que si les coupables, après avoir été avertis par les superieurs de quitter leurs concubines, refusent d'obeir, ils seront déclarés incapables de jouir d'aucuns bénéfices, jusqu'à ce qu'ils les aient véritablement quittées , et qu'ils aient-donné des marques d'amendement. Mais si après avoir été rétablis dans leurs bénéfices, après une sérieuse pénitence, ils retombent dans leur concubinage public, ils seront déclarés incapables des dignités ecclesiasti. ques sans espérance de retour. Conc.

de Bâle, an 1435, sess. 20.

Afin que les ministres de l'Eglise puissent être rappelés à cette continence et pureté de vie, si bienséante à leur caractère, et afin que le peuple apprenne à leur porter d'autaut plus de respect, qu'il les verra mener une vie plus chaste et plus honnête, le saint concile défend à tous ecclésiastiques de tenir dans leurs maisons on deliors, des concubines ou autres femmes dont on puisse avoir du soupçon, ni d'avoir aucun commerce avec elles, autrement ils seront punis des peines portées par les saints canons, on par les statuts particuliers des églises. Que si après avoir été avertis par leurs superieurs, ils ne s'en abstiennent pas; ils seront dès lors même effectivement privés de la troisième partie des fruits, rentes et revenus de tous leurs bénéfices et pensions, laquelle sera appliquée à la fabrique de l'Eglise ou à quelqu'autre lieu de piété, selon qu'il plaira à l'evêque : mais si-perseverant dans le même désordre avec la même femme, ils n'obeissent pas à une seconde monition, ils seront suspens de la fonction de leurs bénéfices , tant que l'ordinaire le jugera à propos : et si étant suspens, ils ne chassent pas encore ces personnes, et s'ils continuent leur mauvais commerce, ils seront privés à perpétuité de tous bénéfices, portions, offices et pensions ecclésiastiques : ils demeureront incapables de tous honneurs, dignités, béné-1 fices, jusqu'à ce qu'après un an d'amendement de vie manifeste leurs supérieurs auront jugé à propos de leur donner dispense; et si après les avoir une fois renvoyées, ils recommencent leur mauvais commerce ou reprennent d'autres pareilles femmes scandaleuses, outre les susdites peines, ils seront frap-pés du glaive de l'excommunication, sans qu'aucune appellation ou exemption puisse empêcher l'execution de ce que dessus. La connoissance des susdites choses apparticudra directement aux évêques, lesquels sur la simple vérité du fait reconnue, pourront procéder sans bruit et sans formalité de justice. Conc. de Trente, 25.º sess. déc. de réf. ean. 14.

Les concubinaires, tant mariés que non maries, de quelque état, dignité et condition qu'ils soient, si après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, et ne se séparent pas de tout commerce avec elles, seront excommuniés et ne seront point absous, jusqu'à ce qu'ils aient obei effectivement à l'avertissement qui leur aura été fait. A l'égard des femmes, soit mariées on non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; si après avoir été averties par trois fois, elles n'obéissent pas, elles seront châtiees rigoureusement par l'ordinaire des lieux, et elles seront chassées hors du lieu, et même hors du diocèse s'il est jugé à propos par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en est besoin, au bras séculier. Id. 24e sess. décr. de réf. sur le mariage, can. 8.

CONFESSEURS (sur les). Quoique les prêtres reçoivent dans leur ordination le pouvoir d'absoudre, cependant le saint concile défend à tout prêtre, même régulier, douceur pour attirer les pécheurs,

culier, pas même un prêtre, et vent qu'on ne regarde comme capable d'entendre les confessions, que celui qui est pourvu d'une cure, ou qui à été approuvé par l'évêque en conséquence d'un examen, ou sans examen si l'évêque en dispense. C. de Trente, scss. 23 de ref. c. 15.

Nul prêtre, même régulier, ne pourra entendre les confessions des seculiers, non pas même des prêtres, ni être tenu pour capable de le pouvoir faire, s'il n'a un benefice portant titre et fouction de curé, s'il n'est jugé capable par les évêques qui s'en seront rendus certains par l'examen s'ils le trouvent nécessaire ou autrement, et s'il n'a leur approbation qui se doit donner toujours gratuitement. *Ibid. du sacr*. de l'ordre.

Un prêtre, en état de péché mortel, ne perd pas pour celale pouvoir de remettre les péchés, parce que la vertu du Saint-Esprit, qui l'a rendu ministre de Jésus-Christ par l'ordination, ne cesse pas de produire son effet. Id. sess. 14 de la pénitence.

Le prêtre-doit user de grande discrétion en administrant la pénitence; s'informer soigneusement des circonstances du péché, et des qualités du pécheur, pour connoître quel conseil il doit lui donner, et quel remède il doit appliquer à son mal-Qu'il prenne bien garde de ne découvrir le pécheur par aucun signe, ni en quelque manière que ce soit; et s'il a besoin de conseil, qu'il le demande avec circonspection sans exprimer la personne : car celui qui aura révelé la confession sacramentelle sera non-seulement déposé, mais enfermé étroitement dans un monastère pour faire pénitence. IV.º Conc. gén. de Latran, an 1215, can. 21.

Le confesseur doit être d'une vie irréprochable, savant, d'un secret inviolable. Il doit avoir de la d'entendre en consession aucun sé-lêtre consolant, mais serme pour les

reprendre, prudent pour appliquer les remèdes suivant les maux, rassurer les consciences timorées, distinguer la lepre d'avec la lepre, appliquer les remèdes suivant la qua-lité du mal. Conc. de Cologne, an.

1536 , tit. des sacrements.

Il faut qu'un prêtre, qui entend les confessions, soit intègre et discret; autrement, s'il est avide de gain, s'il induit à faire de mauvaises actions, s'il veut penetrer avec curiosité ce qui ne le regarde pas, s'il est indulgent pour les indociles, s'il ne sait pas debrouiller une conscience mal en ordre, s'il est ivrogne, emporté, léger et incapable de garder un secret, on peut bien dire qu'il est plus propre à faire dépérir le troupeau, qu'a l'engraisser dans. de bons pâturages. Id. Cologne, 1536, p. 7, can. 33.

Le prêtre qui aura révelé la confession sera mis en prison perpétuelle, où il ne vivra que de pain et d'eau. Conc. de Pennafiel, an 1302, can. 5. Même décret du concile provincial de Mayence, l'an 1549.

Les évêques sont exhortes à user de beaucoup de discretion dans l'approbation des confesseurs, et à ne leur pas accorder, sans de grandes raisons, l'absolution des cas reserves. Conc. de Soissons, an 1456,

Règl. 7.

Nous recommandons aux prêtres des paroisses, qui entendent les confessions, de le faire avec beaucoup de soin et de précaution, c'està-dire, de s'informer scrupuleusement des péchés du pénitent, et des circonstances qui les ont accompagnés, de façon à fournir aux simples le moyen de se confesser et de découvrir leur conscience, sans leur apprendre directement ou indirectement le mal qu'ils ignorent. Synod. de Chartres, an 1526.

Les confesseurs doivent avoir le cœur tendre et compatissant, à l'exemple de saint Ambroise, de qui |

pécheur venoit lui den ander la grâce de la penitence, il versoit luimême tant de larmes qu'i en tiroit des yeux de son penitent. Synod. de

Troves, 1459.

Que les prêtres n'entendent point les femmes en confessions, sans necessite , avant le lever du soleil , ou après son coucher; mais dans l'eglise, aux yeux de tout le monde, et qu'entre le confesseur et la pénitente , il y ait une jalousie de bois qui les separe, et qu'ils n'aillent pas confesser dans les maisons sans une nécessité bien marquée, soit les hommes, soit les femmes. I. et Conc. de Milan, an 1565, p. 2, tit. 6.

Si un penitent refuse de quitter les sentiments de haine et d'inimitié, ou de restituer autant qu'il pourra le bien d'autrui; s'il n'est point prêt à renoncer à l'état de peche mortel, et à éviter les occasions qui pourroient le faire retomber dans les fantes dont il s'accuse, le confesseur ne doit pas l'absoudre, mais il doit à ce sujet consulter la doctrine qui est reçue dans l'Eglise, et tenir une conduite qui y soit conforme. Regl. de saint Charles sur l'administration des Sacr.

Aucun prètre ne confessera dans la paroisse sans ordre de son curé ou de son supérieur. Le curé est ici nommé le propre prêtre, ainsi qu'ailleurs. Concile de Paris, an 1212, can. 12. Voyez communion pascale, et

pénitence

CONFIDENCE ou Simonie confidentielle. Le pape Pie V, dans sa bulle Intolerabilis, dit que cette espece de simonie est celle qui se commet, lorsque quelqu'un a obtenu un benéfice ecclésiastique, soit par resignation, cession ou collation, avec cette condition tacite ou expresse de le rendre à celui qui l'a donné , ou à quelqu'autre, ou de lui en donner une partie des fruits; comme aussi lorsque le collateur confere un bénefice, de quelque façon qu'il vaque. nonslisonsque, tontes les fois qu'un lavec cette condition tacite ou expresse que celui a qui il l'a conféré, s'en démettra en faveur de celui que le collateur lui indiquera, ou qu'il donnera une partie des fruits de ce bénéfice aux personnes que le collateur lui nommera. Le concile provincial de Rouen appelle les confidentiaires des ânes qui portent le bât, et il ordonne qu'on dénonce tous les dimanches au prône pour excommunies, tous ceux qui ont part à ces confidences pernicieuses à l'Eglise, et qu'on publie que nonseulement ils sont tous obliges à restituer les fruits perçus, mais encore que leurs heritiers ont la même obligation, selon la bulle du pape Pie V.

CONFIRMATION. Si quelqu'un dit que la confirmation, en ceux qui sont baptisés, n'est qu'une cérémonie vaine et superflue, au lieu que c'est proprement et en effet un véritable sacrement, ou qu'autrefois ce n'etoit autre chose qu'une espèce de catéchisme où ceux qui étoient prêts d'entrer dans l'adolescence rendoient compte de leur créance en présence de l'Eglise, qu'il soit anathème. Conc. de Trente,

7.e sess. can. I.

Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au saint chrême de la confirmation, font injure au Saint-Esprit, qu'ilsoit anathème. Can 2.

Si quelqu'un dit que l'évêque seul n'est pas le ministre ordinaire de la sainte confirmation, mais que tout simple prêtre l'est aussi, qu'il soit

anatheme. Can. 3.

Il y a beaucoup de chrétiens qui negligent de recevoir le sacrement de confirmation, sans savoir de quelles grâces ils se privent, parce qu'il n'y a pas de ministres zeles qui les y portent. C'est pourquoi, pour obvier à une négligence si condamnable, nous défendons d'administrer le sacrement de l'Eucharistie à ceux qui n'auront pas reçu celui de la confirmation, si ce n'est qu'ils soient

à l'article de la mort, ou qu'ils n'aient manqué de le recevoir, qu'a cause de quelque empêchement raisonnable. Concile de Lambèse, an 1281, can. 5.

CONFRÉRIES (les) doivent être defendues, si elles ne se font pas par autorité de l'évêque. Concile

d'Arles, an 1234, can. 7.

CONSECRATION DU CORPS DE JÉSUS-CHRIST. Nous déclarons que le corps de Jésus-Christ est veritablement consacré avec le pain de blé, soit qu'il soit azyme ou levé, et que les prêtres doivent se servir de l'un ou de l'autre, chacun selon l'usage de son eglise, soit occidentale soit orientale. Conc. de l'lorence, un 1439, 10.º scss. Decr. d'union des Grecs avec les Latins.

CONTINENCE DES CLERCS. Les évêques, les prêtres et les diacres, garderont la continence. Conc.

de Carthage, an 400, c. 3

On mettra en penitence les personnes de l'un et de l'autre sexe qui auront manqué au vœu de continence. I et Conc. d'Orange, c. 28.

Les évêques feront observer la continence aux prêtres et aux diacres, et pourront deposer et enfermer les contrevenants pour faire penitence. Conc. de Tolede, an 597,

La loi de la continence des clercs est renouvelee au concile de Tou-

louse, an 1056, c. 7.

Tout prêtre, diacre ou sous-diacre qui, depuis la constitution du pape Leon, aura pris ou gardé une concubine, on lui defend de celebrer la messe, y lire l'evangile ou l'epître, demeurer dans le sanctuaire pendant l'office, ou recevoir sa part des revenus de l'église. Conc. de Rome, an 1059, can. 3. Même ordonnance, conc. de Londres, an 1126.

Les réglements pour la continence des cleres sont renouvelés par le troisième concile général de Latran, an

1179; can. 11.

Defense aux clercs d'avoir chez

eux de jeunes femmes suspectes d'in-1 continence. Conc. de Saltzbourg, an

1420, art. 2

Que les cleres, sans en excepter ceux qui passent pour avoir la vertu de continence, n'aillent jamais chez des venves on des vierges, qu'avec l'ordre ou la permission des evêques ou des prêtres : encore ne faudra-t-il pas qu'ils le fassent sans être accompagnés de quelques-uns de leurs confreres, on de ceux que l'évêque, ou un prêtre en sa place, leur donnera pour adjoints. L'évêque lui-même ou les prêtres n'iront pas sans avoir en leur compagnie d'autres ecclesiastiques ou du moins quelques fidèles d'un certain poids. IIIe Conc. de Carthage, an 397, can. 25.

Les clercs incontinents seront mis dans la prison canoniale pour y vivre dans une exacte discipline et faire pénitonce d'avoir si mal employé les revenus de l'église. Conc. de Cologne,

an 1260.

CRAINTE des peines de l'enfer. Si quelqu'un dit que la crainte de l'enfer, qui nous porte à avoir recours à la misericorde de Dieu, ayant douleur de nos péchés, ou qui nous fait abstenir de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore pires, qu'il soit anathème. Conc. de Trente, 6.º sess. déc. de la justif. can. 3.

CRIMES PUBLICS. Ceux qui, ayant commis des crimes publics, ne veulent pasrecevoir la penitence, doivent être retranchés de l'Eglise, et anathematises; mais l'évêque ne doit venir à cette extremité qu'après avoir essayé, et par l'avis commun de son metropolitain et de ses comprovinciaux. Conc. de Pavie, an 850, can. 11.

CROIX. Pour rendre à la croix l'honneur qui lui-est dû , il est défendu de la marquer dans le pavé que l'on foule aux pieds, suivant une loi de Theodosele Jeune. Conc. in

Trullo, an 602, can. 73.

doivent avoir un curé en titre. On ne mettra point dans les eglises des prêtres mercenaires par commission; mais chacune aura son prêtre particulier qui ne pourra être destitué que par le jugement canonique de l'evêque ou de l'archidiacre, et on lui assignera sa subsistance convenable sur les biens de l'eglise. Conc. de Reims, an 1148,

Les eglises ne seront point données à ferme, ni à des vicaires aunuels, mais on obligera les cures des paroisses, qui le peuveut porter, d'avoir un vicaire. Conc. d'Avranche.

an 1172, can. 6.

On ne donnera point des cures à de jeunes gens, on à des clercs qui n'ont que les moindres ordres. Concile de Montpellier, an can. 12.

CURÉS. Défense aux curés de prendre à ferme d'autres cures, ou de bailler à ferme les leurs, ou d'être chapelains en d'autres eglises. Conc.

de Paris, an 1212, can. 12.

Les patrons des paroisses assigneront aux curés une portion suffisante, et ce, nonobstant toute coutume contraire. Le curé desservira la paroisse par lui-même, non par un vicaire, si ce n'est que sa cure soit annexée à une prébende ou à une dignité qui l'oblige à servir dans une plus grande église, auquel cas il doit avoir un vicaire perpetuel qui reçoive une portion congrue, sur le revenu de la cure (c'est l'origine des portions congrues). Il'e conc. de Latran, gén. an 1215, can. 31.

Les curés ou recteurs, présentes par les patrons, feront serment de n'avoir rien donne ni promis pour obtenir la cure, et après que l'évêque la leur aura conférée , ils feront encore serment de lui obeir et de conserver les droits de l'église. Conc. de Châteaugontier, an 1222, can. 3.

Lescurés ou recteurs n'excommunieront point leurs paroissiens de CURES eglises ou paroisses (les), leur propre autorité, autrement la

3 2 30 can. 8.

Les cures avertirent leurs paroissiens de se confesser au moins une fois l'an à leur propre prêtre ou à un autre, par sa permission ou celle de l'évêque. Ils liront et expliquerent pour cet effet la constitution d'Innocent III au concile de Latran. Conc. de Bourges, an 1286,

Le curé qui, par sa négligence, aura laisse mourir un paroissien sans recevoir les sacrements de pénitence et d'eucharistie, sera prive de son benefice. Conc. de Pennufiel, un 1302,

çan. 13.

Les curés, institués par les patrons ecclesiastiques, n'administreront le spirituel qu'après en avoir reçu la commission de l'évêque diocesain. Conc. de Boulogne, an 1317, can 1.

Le cure, disant la messe dans son eglise, doit être suivi au moins d'un clerc en surplis. C. de Lacaur

1368, art. 82.

Defense aux curés de prendre des moines mendiants pour vicaires, quand ils peuvent en avoir d'autres. C. de Cologne, an 1423, regl. 7.

Quand l'evêque, suivant les canons, visitera son diocèse pour confirmer le peuple, le prêtre, c'est-adire le curé, sera toujours prêt à le recevoir avec le peuple assemble.

Conc. en Germanie, an 742.

Les curés expliqueront tous les dimanches à leurs paroissiens dans leurs prônes les commandements de Dieu , l'evangile , quelque chose de l l'epître, et tout ce qui peut contribuer à leur faire connoître leurs peches et à pratiquer la vertu. Conc. de Bourges, an 1528, 6º décr.

L'Eglise a un grand besoin d'être gouvernée par de bons cures : il est important qu'ils soient d'une saine doctrine, que leur vie soit reglee, parce que la voix desbounes œuvres se fait mieux entendre et persuade plus efficacement que celle des paroles : ils doivent s'abstenir de toute I par la que troubler l'esprit et la foi

sentence sera nulle. Conc. de Toursan, javarice pour ne point s'attirer les reproches que le prophète Ezéchiel (c. 34) fait aux prêtres avares : leur maison doit être composée de domestiques qui menent une vie irréprochable: qu'ils soient sobres, cloignés de tout luxe : qu'ils vivent dans une chasteté parfaite. Que suivant l'apôtre saint Paul dans son épître à Timothée, ils fuient les passions des jeunes gens, ils suivent la justice, la foi , la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Conc. de Cologne, an 1536, tit, de la vie des curés.

Il est enjoint aux curés moins habiles, après avoir fait le signe de la croix et implore la grâce de Dieu, de lire l'epître et l'evangile, d'en faire une simple explication au peuple, choisissant quelques endroits particuliers pour les porter à aimer Dieu et le prochain; de leur expliquer aussi la prière que l'Eglise fait ce jour-là; de faire à la fin une courte récapitulation de ce qu'ils auront dit, qui puisse inculquer à leurs auditeurs les vertus qu'ils auront prêchees. Ib. tit. des qual. des Prédicaleurs.

Les curés parleront en chaire avec force et vehemence contre le crime: car ils sont établis pour faire connoître aux pécheurs l'énormité de leurs prévarications, avec cette précaution néanmoins de ne faire éclater leur zele que contre les crimes, sans décrier nommément les criminels. Conc. de Mayence, an 815,

Lorsqu'un curé aura affaire à des héretiques, qu'il réprime, à la bonne heure, ces ennemis de la verite, mais avec moderation, car il peut fort bien arriver que Dieu leur inspire un repentir sincère qui leur ouvre les veux, et les fasse rentrer en eux-mêmes. Mais qu'il se garde bien d'entrer devant ses paroissiens assembles en discussion des matières contestées. Car outre qu'il ne feroit de ses auditeurs, il doit savoir ce l que dit saint Paul à ce sujet : si quelqu'un veut fomenter des disputes et des contestations, il ne vous prend pas pour modele : ce n'est pas la votre usage ni celui de l'Eglise. Ier Conc. de Cologne, an 1556, can. 12.

Les curés, absents pour quelque cause légitime, mettront à leur place de bons vicaires avec une portion congrue, qui sera au moins de trois cents sous (c'étoient cent cinquante livres de notre monnoie). C. de l

Cognac, an 1260.

Que les curés et tous ceux qui ont la charge des âmes fassent euxmêmes, ou fassent faire par d'autres | au milieu de la messe, une explicafassent même entrer dans cette expli- | de Trente, 5e sess. décr. de réf.

cation quelque chose du saint mys. tère de nos autels. C. de Trente, sess. 22, du sacr. de la messe.

Les curés et tous ceux qui auront la conduite de quelque Eglise, avant charge d'âmes, auront soin du moins tous les dimanches et fêtes solennelles de donner la nourriture spirituelle à leurs peuples, ou par euxmêmes, s'il n'y a pas d'empêchement légitime, ou par des ecclesiastiques propres à ce ministère, s'il y a des raisons solides qui les empêchent : si après avoir été avertis , ils y manquent pendant trois mois, ils y seront contraints par les censures ecclésiastiques, ou par quelqu'autre voie , selon la prudence de l'évêque, tion de ce qu'on y a lu, et qu'ils nonobstant toute exemption. Conc.

DANSE (la )est defendue à tous | ceux qui assistent aux noces : on leur permet seulement de faire un repas modeste, comme il convient à des chrétiens. C. de Laodicée, an 367, can. 54.

Les danses publiques de femmes, le déguisement d'hommes en femmes, ou de femmes en hommes, l'usage des masques, comiques, satyriques ou tragiques, sont défendus. Conc. in Trullo, an 602, can.

62. Voyez spectacles.

DENONCIATEUR. Si un fidèle s'étant rendu dénonciateur, a fait proscrire ou mettre à mort quelqu'un, il ne recevra pas la communion même à la fin : si la cause est plus légère, il la recevra dans cinq ans. C. d'Elvire, com. du 3.º siècle. can. 75.

DEPOSITION. Si un évêque déposé par un concile, ou un prêtre, on un diacre déposé par son evêque, oses'ingérer dans le ministère pour servir comme auparavant, il n'aura plus d'esperance d'être retabli dans un autre concile et ses défenses ne l'tence les devins et ceux qui les con-

serout plus écoutées. C. d'Antioche. an 3412, can. 4.

Si un prêtre ou un diacre déposé par son évêque, ou un évêque déposé par un concile, ose importuner les oreilles de l'empereur, au lieu de se pourvoir devant un plus grand concile, il sera indigne de pardon; on n'écoutera point sa defense , et il n'aura point d'espérance d'être rétabli. Id. can. 12.

DEVINS. Ceux qui usent de divination comme les païens, ou qui font entrer des gens chez eux pour rompre des charmes, feront six ans de pénitence. Can. de saint Basile,

Ceux qui suivent les superstitions des païens et qui consultent les devins, ou introduisent des gens chez eux pour découvrir ou faire des malefices, seront cinq ans en pénitence, trois ans prosternés, et deux ans sans offrir. C. d'Ancyre, an 214, c. 24.

On condamne à six ans de péni-

sultent, les meneurs d'ours, les se mettre en nécessite d'atteler des diseurs de bonne aventure, et ces sortes de charlatans. Conc. in Trullo. can. 61.

Même défense par le concile de

Rome. An 721.

DIACRÉS. Le diacre est le ministre du prêtre comme de l'évêque: il ne s'assiéra que par l'ordre du prêtre; il ne parlera point dans l'assemblée des prêtres s'il n'est interrogé. En présence du prêtre, il ne distribuera point au peuple l'eucharistie ou le corps de Jésus-Christ, si ce n'est par son ordre et en cas de nécessité. Il portera l'aube pendant l'oblation ou la lecture. II'. e C. de Carthage , an 398, can. 36, 37, etc.

On n'ordonnera point à l'avenir dediacre marié, s'il ne promet de garder la continence sous peine d'être déposé : s'il a été ordonne avant, il ne sera point promu à un ordre supérieur suivant le concile de Turin. ler C. d'Orange, an 441, an 22.

Les diacres porteront sur leurs épaules les reliques enfermées dans une châsse. IV.e C. de Prague, an

675, can. 6.

Un diacre ne haptisera, ni ne donnera le corps de Jésus-Christ, ou n'imposera la pénitence qu'en cas d'extrême nécessité. C. d'Yorck, an

1195, c. 4.

ĎIÉU. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui, dès le commencement du temps, a fait de rien l'une et l'autre créature spirituelle et corporelle, et les démons mêmes qu'il avoitcrées bons et qui se sont faits mauvais. C'est ce même Dieu qui a donné aux hommes la doctrine salutaire par Moise et par les autres prophètes, et qui ensuite a fait naître son Fils du sein de la Vierge, afin qu'il nous montrât plus manifestement le chemin de la vie. IV.º Conc. de Lutran gén. an 1215, c. 1.

DIMANCHE (observation du). che. Défense ce jour-là de plaider, sons, an 909, canon 6. sous peine de perdre sa cause, et de

bœufs sous peine aux paysans et aux esclaves de coups de bâton. II.e Conc. de Macon, an 585, can. 1

Il est ordonné à tous les fidèles, tant hommes que femmes, de faire tous les dimanches leur offrande de pain et de vin à l'autel, *Id. can*, 3.

Celui qui étant dans la ville manquera de venir à l'eglise par trois dimanches, sera excommunié autant de temps pour correction. C. d'Elvire , 3. e siècle. can. 28.

Défense de s'absenter de l'église pendant trois dimanches sans empêchement nécessaire, sous peine de déposition pour les clercs, et d'excommunication pour les laïques. C.

in Trullo , can. 80.

Qu'on n'expose les dimanches aucune marchandise en vente, qu'on ne plaide point de çause, qu'on n'instruise point de procès, qu'onne s'occupe ni aux travaux des champs ni à aucune autre œuvre servile; mais seulement à ce qui est nécessaire pour l'exercice de la religion et pour le service divin, VI.e Conc. d'Arles, an 813, can. 16.

DIMES. Il est ordonné de payer les dîmes aux ministres de l'Église suivant la loi de Dieu, et la coutume immémoriale des chrétiens, sous peine d'excommunication. II.e C. de

Mâcon , an 585 , can. 5.

Chacun paiera la dîme de son propre, outre les redevances dues à l'Eglise pour les bénéfices (c'est-àdire, les terres dont elle accordoit la jouissance à des particuliers ). Conc. de Francfort-sur-le-Mein , an 794, can.

Les familles paieront la dîme à l'église où elles entendent la messe toute l'année, et font baptiser leurs enfants. C. de Châlons-sur-Saône. an 813, c. 19.

La dime doit être pavée de tous les biens, même du trafic et de l'in-On observera exactement le diman- dustrie. Conc. de Troslé, près de Sois-

Les dîmes, les prémices, les obla-

tions sont exemptes de tous droits [can. 14. (C'est pour cette raison fiscaux et seigneuriaux, pour être administrées par les prêtres sous les ordres des évêques. Nous ne preten dons pas toutefois que les évêques cile, et on les nomme dimes insoient les maîtres absolus de ces biens, l au préjudice des seigneurs : ils n'en ont que le gouvernement, et nous ordonnons à nos prêtres, de rendre à ceux dans la seigneurie desquels sont les églises, le respect convenable sans arrogance, ni contention : ils doivent sans préjudice du ministère se rendre agréables à leurs seigneurs et à leurs paroissiens, dont les oblations les font vivre, et leur rendre avec l'humilité convenable les serspirituels qu'ils devroient rendre gratuitement, quand même ils n'en recevroient aucun secours temporel. Id. canon 6

Défense aux abbés et aux autres supérieurs des églises, de recevoir de la main des laïques des dîmes ou d'autres droits ecclésiastiques sans le consentement de l'évêque. C. de Rome, an 1099, c. 15.

Defense aux laïques de posséder les dîmes acclésiastiques, soit qu'ils les aient recues des évêques, des rois, ou de quelques personnes que ce soit : et le concile déclare, que s'ils ne les rendent à l'Eglise ils encourent le crime de sacrilége et le péril de la damnation éternelle. Conc. de Latran gén., an 1139, sous le pape Innocent, can. 10.

Même défense par le concile de l

Reims, an 1148.

Defense aux évêques et aux autres prelats de donner à aucun laique, ni église, ni dîme, ni oblation. Conc. de Tours, an 1163, can. 3,

Ceux qui possèdent des dîmes par droit héreditaire peuvent les donner à un clerc, à condition qu'après lui elles retourneront al'Eglise. Conc. & Avranches, an 1172, can. 9.

Défense aux laïques de transférer à d'autres laïques les dîmes qu'ils possèdent, au péril de leurs âmes.

que l'on conserve aux laïques les dîmes dont on juge qu'ils étoient en possession des le temps de ce conféodées.)

Nous ordonnons que la dime soit levée avant les cens et toutes les redevances, comme une marqué du domaine universel de Dieu. IV.e Conc. de Latran , gén. an 1215 , can. 33.

Ouoique les dîmes appartiennent quelquefois à d'autres églises, on laissera touiours les novales aux paroisses où elles croissent. Conc. de Berdeaux, an 1255, can. 21.

Il est ordonné à tous les laïques aui retiennent les dimes de les laisser aux eglises, sous peine de n'être point admis aux sacrements de mariage ou d'eucharistie, ni à la sepulture ecclésiastique, ni leurs femmes. ni leurs enfants. Id. can. 13.

Les dîmes sont dues de droit divin. et le concile prononce plusieurs peines contre ceux qui ne les paient pas fidèlement et avant toute autre charge, ou qui détournent les autres de les payer, qui les usurpentou les retiennent. C. de Marciac d'Auch, an 1326, can. 28.

ll ne faut point souffrir, sans châtiment, ceux qui tâchent, par divers artifices, de soustraire les dimes qui doivent revenir aux églises. Le paiement des dimes est une dette que l'on doit à Dieu, et ceux qui refusent de les payer, ou qui empêchent les autres de le faire, ravissent le bien d'antrui. Le saint concile ordonne donc à toutes personnes qui sont tenues an paiement des dimes, de quelque état et condition qu'elles soient, qu'elles aient à payer entierement à l'avenir celles qu'elles doivent de droit, soit à la cathedrale, soit à d'autres églises, ou à quelques personnes que ce soit, à qui elles sont légitimement dues; que ceux qui les soustraient, ou qui empêchent qu'on ne les paie, soient III.º Conc. de Latran, gén. an 1179, excommuniés, et qu'ils ne soient

point absous qu'après une entière restitution. C. de Trente, 25° session, can. 2.

DIMISSOIRES. Les évêques n'accorderont point de dimissoires à ceux qui doivent être promus aux ordres, qu'ils ne les aient auparavant examinés et trouvés capables. Ceux qui auront été ordonnés sans dimissoire, seront suspens de la célebration de la messe aussi longtemps que l'ordinaire le jugera à propos, et s'ils se tronvent incapables, ils seront punis corporellement au jugement du diocésain : enfin, les dimissoires ne seront accordés qu'à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial. Conc. de Bourges, an 1523, 20. decr. Voyez évêques.

DISPENSES. Pour les dispenses d'irrégularité que le pénitencier peut accorder, on aura recours à lui, ou si on ne le peut pas, à l'évêque. Cone national de France, à Paris, an 1408,

Règl. 1.

Pour avoir dispense des empêchements de mariage, on s'adressera au pénitencier, ou au concile pro-

vincial. Id. Règ. 2.

Le curé examinera si, entre les personnes qui contractent mariage, il y a quelque degré de parenté, si elles en ont obtenu dispense du pape ou de l'évêque, et en cas qu'il trouve que l'exposé ne soit pas selon la vérité, il leur déclarera que leur dispense est nulle. C. de Cologne, an 1536, tit. de Sacr. art. 46.

Les évêques pourront donner dispense de toute sorte d'irrégularités et de suspension encourues pour des crimes cachés, excepté dans le cas de l'homicide volontaire, ou quand les instances seront dejà pendantes en quelque tribunal de juridiction contentieuse : ils pourront pareillement dans leur diocèse, soit par eux-mêmes, ou par une persoune qu'ils commettront en leur place à cet égard, absoudre gratuitement au for de la conscience, de

tous les pechés secrets même réservés au siège apostolique, tous ceux qui sont de leur juridiction en leur imposant une pénitence salutaire. Conc. de Trente, sess. 24, can. 6.

Que tous en général sachent qu'ils sont obligés d'observer exactement les saints canons. Que si quelque raison juste et pressante, et quelque avantage plus grand demande qu'on use de dispense à l'égard de quelques personnes, il sera procédé par ceux a qui il appartient de la donner, quels qu'ils soient, avec connoissance de cause et gratuitement: et toute dispense accordée autrement, sera censée subreptice. Ibid. Sess. 25.

DIVINATION. Il est défendu aux clercs et aux laïques de s'appliquer aux augures et à cette sorte de divination appelée le sort des saints, sous peine d'excommunication. C.

d'Agde, an 506, can. 42.

C'étoit d'ouvrir quelque livre de l'écriture et prendre pour présage de l'avenir les premieres paroles que l'on rencontroit à l'ouverture

du livre.

DIVORCE. Les femmes, qui sans cause auront quitté leurs maris pour en épouser d'autres, ne recevront pas la communion, même à la fin. Conc. d'Elvire. 3e siècle, can. 8.

Si une femme chrétienne quitte son mari adultère mais chrétien, et veut en épouser un autre, qu'on les empêche: si elle l'épouse, qu'elle ne reçoive la communion qu'après la mort de celui qu'elle aura quitte

Id. can. 9

Celle qui épouse un homme qu'elle sait avoir quitté sa femme sans cause, ne recevra pas la communion, même

à la mort. *1d. can*. 10.

L'homme qui se sépare de sa femme pour cause d'adultère, ne peut se remarier tant qu'elle est vivante, mais la femme coupable ne peut se remarier, même après la mort de son mari. Conc. de Friould, an 791, can. 0.

DUEL. On ne souffrira point les

duels, quoiqu'ils soient autorisés mort sanglante des corps, sera enpar la coutume. Celui qui aura tué en duel sera soumis à la pénitence de l'homicide : celui qui aura été tué sera privé des prières et de la sépulture ecclésiastique, et l'empereur sera supplié d'abolir cet abus par des ordonnances publiques. III. Conc. de Valence, an 855, sous l'empereur Lothaire, can. 2.

L'usage detestable des duels, introduit par l'artifice du démon pour

tièrement banni de toute la chrétienté. Ceux qui se battront, et ceux qu'on appelle leurs parrains, encourront la peine del'excommunication. de la proscription de tous leurs biens, et d'une perpétuelle infamie. lls seront punis suivant les saints canons comme des homicides : et s'ils meurent dans le combat même, ils seront pour toujours privés de la sépulture ecclésiastique. Conc. de profiter de la perte des âmes par la Trente, sess. 25, déc. de réf. can. 19.

## E

E COLES pour les pauvres clercs. Afin de pourvoir à l'instruction des pauvres clercs, en chaque église cathédrale, il y aura un maître à qui on assignera un bénéfice suffisant, et qui enseignera gratuitement. Et on retablira cet usage dans les autres églises et dans les monastères où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à cet effet. On n'exigera rien pour la permission d'enseigner. et on ne la refusera point à celui qui en sera capable. Ce seroit empêcher l'utilité de l'Eglise. III. · Conc. gén. de Latran, an 1179, can. 18. Voyez Théologal.

ÉCRITURE SAINTE. S'il arrive qu'on forme quelque dispute touchant la véritable intelligence de l'Ecriture, que ceux qui s'engagent à traiter de la morale, se gardent bien d'expliquer la sainte Ecriture d'une autre manière que les saints Pères et docteurs qui sont comme des astres qui brillent dans l'Eglise : ils seront en cela beaucoup plus louables que s'ils s'amusoient à inventer euxmêmes quelque interprétation nouvelle, et ils eviteront le danger qu'il y a de s'embarrasser et de tomber dans l'erreur, lorsqu'on veut sortir de quelque difficulté par les lumières de son propre esprit. Conc. in Trullo, cun. IQ.

Il faut avoir une grande attention de faire observer aux peuples la loi de Dien, préférablement à toutes nos traditions, et de ne les obliger à pratiquer que ce qui se trouve appuyé sur l'autorité divine, ne présumant pas de leur rien enseigner qui ne soit compris dans les préceptes divins on la doctrine des Peres.

Le saint concile, désirant réprimer l'abus insolent et téméraire d'employer et tourner à toute sorte d'usages profanes les paroles et les passages de l'Ecriture sainte, les faisant servir à des railleries, à des applications vaines et fabuleuses, à des flatteries, des médisances, et jusqu'à des superstitions imples et diaboliques, des divinations, des sortiléges et des libelles diffamatoires, ordonne qu'à l'avenir personne ne soit assez hardi pour en abuser de cette manière ou de quelqu'autre que ce puisse être. Concile de Trente, décr. de l'us. des livres sacrés.

Si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques tous les livres entiers de l'Ecriture sainte avec tout ce qu'ils contiennent , tels qu'ils sont en usage dans l'Eglise catholique, et tels qu'ils sont dans l'ancienne édition Vulgate latine, ou méprise avec connoissance et de propos delibere les traditions lont

nous venons de parler, qu'il soit anathème. Conc. de Trente, 4.º sess. d'er, des Ecrit.canon.

EGLISE ROMAINE. Conciles et

ecrits qu'elle reçoit.

Après les Ecritures saintes, l'Eglise romaine recoit aussi les quatre conciles de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine, et après eux les autres conciles autorisés par les Pères. Puis les ouvrages de saint Cyprien, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Basile, de saint Athanase, de saint Cyrille d'Alexandrie, de saint Jean de Constantinople : ceux de saint Chrysostôme, de Théophile d'Alexandrie, de saint Hilaire, de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Jérôme, de saint Prosper, et la lettre de saint Léon à Flavien; enfin les ouvrages de tous les Pères qui sont morts dans la communion de l'Eglise romaine, et les décrétales des papes. Elle reçoit avec honneur les vies des Pères, savoir de saint Paul, de saint Antoine, de saint Hilarion, et les autres, écrites par saint Jérôme. Décret d'un concile de Rome, sous le pape Gélase, l'an 494.

EGLISES (les) sont exemptes des charges publiques. Il est defendu, sous peine d'anathème aux recteurs, consuls, ou autres magistrats des villes, d'imposer aux églises aucune charge, soit pour fournir aux fortifications ou expéditions de guerre, soit autrement, ni de diminuer la juridiction ( temporelle ) des évêques et des autres prelats sur leurs sujets. On permet toutefois au clergé d'accorder quelque subside volontaire pour subvenir aux nécessités publiques, quand les facultés des laïques n'y suffisent pas. III. Conc. gén. de Latran, an 1179, can. 19.

Réparations des églises. Si les titulaires négligent de réparer les églises et de les fournir d'ornements, il y sera pourvu par l'ordre du légat sur le revenu des églises. Conc. d'Yorck,

an 1195, can 5.

RESPECT DU AUX ÉGLISES. Défense à aucun laïque d'entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'autel, si ce n'est à l'empereur pourfaire son offrande: suivant une ancienne tradition dont l'histoire offre un exemple, quand saint Basile reçut l'offrande de l'empereur Valens. Conc. in Trullo, an 692, can. 69.

On chantera dans l'église sans confusion et sans forcer la nature pour crier, mais avec beaucoup d'attention et de dévotion, et on n'y chantera rien que de convenable. Id.

can. 75.

ll est defendu de lire dans l'église sur l'ambon, sans avoir reçu l'imposition des mains de l'évêque, c'està-dire l'ordre de lecteur, quoiqu'on ait reçu la tonsure. VII. e Conc. gén. le 2. e de Nicée, an 787, can 14.

Les évêques banniront de leurs églises toute sorte de musiques, dans lesquelles, soit sur l'orgue ou dans le simple chant, il se mêle quelque chose de lascifou d'impur, aussi bien que toutes les actions profanes, discours et entretiens vains, et d'affaires du siècle, bruits, clameurs, afin que la maison de Dieu puisse paroître, et être dite véritablement une maison d'oraison. Conc. de Trente, 22° sess. déc. de réf. sur le Sacr. de la Messe.

Les évêques auront soin d'ôter des églises les tableaux indécents qui représentent des choses contraires à l'Ecriture sainte. Conc. de Sens, an 1528, V. Peintures déshonnêtes.

ELECTION DES ÉVÈQUES Le prince sera supplié de laisser au clergé et au peuple la liberté de l'élection (de l'évêque). On le choisira, ou dans le clergé de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du moins dans le voisinage. Que si on prend un clere attaché au service du prince, ou examinera soigneusement sa capacité et ses mœurs : de quoi on charge la conscience du métropolitain, et on lui enjoint de faire,

indigne. III.e C. de Valence, an. 855, pitre

Il est défendu d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement du prince, sous peine de déposition, et aux laïques puissants d'intervenir à l'élection des évêques s'ils n'y sont invités par l'Eglise, ou de s'opposer à l'election canonique, sous peine d'anathème. VIII.e Conc. gén. le 2.º de Constantinople, an 870.

Nous ordonnons, suivant l'autorité des pères, que le pape venant à mourir, les évêques cardinaux traitent ensemble les premiers de l'élection; qu'ils y appellent ensuite les cleres cardinaux, et enfin que le reste du clergé et le peuple y donne son consentement. Nous devons surtout nous souvenir (disoit le pape Nicolas) de cette sentence du bienheureux Léon, notre prédécesseur : il n'y a point de raison de compter entre les évêques ceux qui ne sont ni elus par le clergé, ni demandés par le peuple, ni consacrés par les evêques de la province, avec le jugement du métropolitain. Et comme te pape n'a point de metropolitain, les evêques cardinaux en tiennent la place. Conc. de Rome, an 1057.

Défense aux chanoines, sous peine d'anathème, d'exclure de l'elec-tion de l'évêque les hommes religieux; car il faut que l'élection se fasse par leur conseil, ou du moins de leur consentement, sous peine de nullité. (C'est que, selon les canons, tout le clergé séculier, et les laïques devoient avoir part à l'élection). Conc. gén. de Lairan, can. 28.

Nous défendons de laisser vaquer plus de trois mois un évêché ou une abbaye; autrement ceux qui avoient droit d'elire en seront privés pour cette fois, et il sera dévolu au supé-

auprès du prince, du clergé et du I mois, et, s'ilse pent, d'un sujettiré peuple, tout ce qui sera necessaire de la même eglise, prenant pour pour ne pas ordonner un évêque cet effet le conseil de son cha-

La forme de l'élection est de deux sortes: par scrutin, ou par compromis, En la première, la compagnie doit choisir trois personnes de son corps pour recueillir secrètement les suffrages de chacun en particulier, les rédiger parécrit, et lespublier aussitôt en commun, afin que celui la soit elu, en qui s'accorde la plus grande ou la plus saine partie du chapitre. L'election par compromis se fait en remettant tout le pouvoir à quelques personne capables qui elisent au nom de tous. Toute autre forme d'élection est déclarée nulle. si ce n'est que tous s'accordassent à nommer un même sujet, comme par inspiration. Personne ne peut donner son suffrage par procureur, à moins qu'il ne soit absent pour empêchement légitime; et sitôt que l'election est faite, il faut la publier solennellement. L'election, faite par l'abus de la puissance séculière, sera nulle de plein droit. L'élu, qui y aura consenti, n'en tirera aucun avantage, et deviendra incapable d'être élu. Les électeurs seront suspendus, pendant trois ans, de tout office et bénéfice, et privés pour cette fois du pouvoir d'elire

Comme rien n'est plus nuisible à l'Eglise que le choix des sujets indignes pour le gouvernement des âmes, nous ordonnons que celui à qui-il appartient de confirmer l'election, en examine soigneusement la forme, et la personne de l'elu, afin que si tout est dans les règles, il lui accorde la confirmation. Que si, par négligence, il approuve l'election d'un homme à qui la science manque, dont les mœurs soient scandaleuses, ou qui n'ait pas l'âge légitime, il perdra le droit de confirmer le premier successeur, et sera rienr immédiat, qui sera tenu de privé de la jouissance de son bénéremplir le siège vacant dans trois fice; mais si c'est par malice, il

sera rigoureusement puzi. Quantl aux prelats, immediatement soumis touchant les elections, le pape ne au pape, ils se présenteront à lui peut se servir des réserves faites, en personne, pour faire confirmer leur election, ou s'ils ne le peuvent commodément, ils enverront des hommes capables de donner au pape les informations nécessaires. Cependant ceux qui sont fort eloignés. c'est-à-dire, hors de l'Italie, pourront avoir, par dispense, l'administration de leurs églises au spirituel et au temporel, mais ils recevront la consecration ou la benédiction l comme ils ont accoutumé. IV. e Conc. de Latran, an 1215, can. 23.

Les elections des evêques seront confirmées par les metropolitains, ou si le siège est vacant, par le chapitre de l'église métropolitaine, et l'election des archevêques par les primats ou par le concile des évêques de la province, auxquels il ap-partient de sacrer l'archevêque, à condition neanmoins qu'il ne prendra point le pallium, s'il ne se trouve quelqu'un qui ait droit de le lui

donner.

Les elections des abbés des monasteres même exempts, seront confirmées par les ordinaires, qui donneront aussi la benediction aux elus. Conc. national de France, à Paris,

an 1408. Regl. 4.

Les elections seront faites avec liberté par ceux à qui elles appartiennent de droit. Cependant il est permis au pape de casser par l'avis de ses cardinaux l'election qui, quoique d'ailleurs canonique, seroit prejudiciable à l'Eglise, à la patrie et au bien public; et de renvoyer au chapitre qui a droit d'elire, pour y être procedé à une nouvelle élection dans le temps prescrit par le droit De plus celui dont l'election aura été confirmée par le pape, doit être renvoyé à l'ordinaire, s'il ne vent être consacré in curia; et aussitôt après sa consécration il doit être

Selon le décret du concile de Bâle ou a faire au saint Siège, des églises métropolitaines, cathedrales, collégiales, monastères et dignités électives, excepté celles qui sont renfermées dans le droit, et qui sont dans les terres dépendantes de l'Eglise de Rome, mais on y procédera par election, sans pourtant porter aucun prejudice aux privileges et aux coutumes contenues dans la disposition du droit. 2.º Le pape, le jour qu'il sera créé, promettra par serment d'observer inviolablement ce décret. 3.º Ceux qui on droit d'election n'eliront que des suicts dignes et capables de remplir les dignites ecclesiastiques : etafin qu'une chose de cette consequence ne se fasse pas légerement, le jour de son election, les electeurs s'assembleront dans l'eglise pour y entendre la messe du Saint-Esprit dans laquelle ils communieront, afin d'obtenir de Dieu les lumières necessaires au choix d'un digne sujet : ensuite étant entres dans le lieu de l'election, ils jureront tous entre les mains de cc~ lui qui préside, et celui-ci entre les mains de celui qui le suit immediatement, qu'ils eliront un homme digne et utile à l'Eglise , soit évêque ou abbé ; qu'ils ne donneront point leur voix à un homme qu'ils soupconneront raisonnablement d'avoir brigué cette dignité pour lui ou par sollicitation, on par promesse d'argent. 4.º On elira des personnes d'un âge avancé, de bonnes mœurs, et qui soient dans les ordres sacrés.

Le concile defend les elections si moniaques : il les déclare nulles, et il prive du droit d'elire ceux qui les auront faites. 5.º Les pères du concile exhortent les princes communautes et autres de quelque condition qu'ils soient, de ne point interposer leur crédit dans les elections. renvoyé à son supérieur pour lui soit par lettres ou autrement, pour rendre obeissance. Pragm. Sanct. art. 3. Ine point porter prejudice, ni faire

aucune violence à leur liberté. C. de Bâle, an 1433, 12. e sess.

Toute election d'évêque, de prêtre ou de diacre, faite par l'autorité du magistrat, sera nulle selon les cauons. G. gén. le 2. de Nicée, an 787, can. 4.

Il est defenduaux évêques sous quelque prétexte que ce soit, d'exiger or, argent, ou quelque autre chose des cvêques, des clercs, des moines de leur dependance. Id.

Aussitôt qu'une Eglise viendra à vaquer, il se fera incontinent par l'ordre du chapitre des processions et des prières publiques et particulières par toute la ville et par tout le diocèse, afin que le clerge et le peuple puissent obtenir un bon pasteur.

Ceux qui ont droit on autrement part, de quelque manière que ce soit, à la promotion desdits évêques, sont exhortes par le concile de se souvenir qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu et pour le salut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bous pasteurs, capables de bien gouverner l'Eglise, et qu'ils pèchent mortellement, et se rendent complices des péchés d'autrui, s'ils n'ont un soin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront euxmêmes les plus dignes et les plus utiles à l'Eglise, n'ayant purement egard en cela qu'au seul mérite des personnes, sans se laisser aller aux prieres et aux inclinations humaines, mi à toutes les sollicitations et brigues des pretendants; observant aussi qu'ils soient nés de légitime mariage, de bonne vie, d'âge compétent, et qu'ils aient la science et toutes les autres qualités qui sont requises suivant les saints canons. Conc. de Trente, 24 sess, décr. de réf. sur la création et promotion des évêques, c. 1.

Le saint concile avertit tous ceux qui ont le droit de promouvoir aux emplois ecclésiastiques, de ne jamais se, ou que le co oublier que ce qu'ils peuvent faire de plus utile pour la gloire de Dieu et le salut des peuples, est de ne pro-

mouvoir que de dignes pasteurs capables de gouverner l'Eglise. Conc. de Trente, an 1363. Sess. 24 de réf. c. 1. V. l'élection des papes au mot rages.

ENTERREMENT. Aux enterrements des chretiens, on doit se contenter de chanter des psaumes, pour marquer l'espérance de la résurrection, sans chanter des cantiques funèbres ou se frapper la poitrine, car ces marques de deuil sentent le paganisme. Ille Conc. de Tolede, an

589.

On doit bannir des enterrements toutes les pompes fastueuses qu'on y voit. On n'y doit point appeler ce grand nombre de prêtres et de religieux, qui ne servent qu'à augmenter la confusion, et à faire des obsèques, avec moins de picté et de modestie. C'est pourquoi ceux qui venlent multiplier les prières pour les defunts feroient mieux de laisser les religieux dans leurs monastères prier Dieu et dire des messes, que de les faire venir au convoi. Conc. de Cologne, an 1536, tit. des Sacr. et Sepult.

ESPRIT (Saint Esprit). V. pro-

cession du Saint-Esprit.

EVECHE (érection d'). Les érections des nouveaux évêchés ne se feront que par le concile de la province, et du consentement de l'evêque diocésain. Conc. d'Afrique, tenu à

Carthage l'an 407, c. 98.

EVEQUES (sur les). Ceux qui étant ordennés évêques, n'auront pas été reçus par le peuple auquel ils étoient destinés, et qui voudront s'emparer d'un autre diocèse, et y exciter des séditions contre l'évêque établi, seront séparés de la communion. Conc. d'Anerre, an 314, can. 18.

Si un évêque ayant reçu l'imposition des mains refuse d'aller servir l'Eglise qui lui est confiée, qu'il soit excommunié, jusqu'à ce qu'il obeisse, ou que le concile de la province en ordonne autrement. C.d' Antioche, an 341, can. 17.

Si l'evêque ordonné n'a pu pren-

dre possession de son Eglise, sans l qu'il y ait de sa faute, mais par le refus du peuple, ou par quelque autre cause qui ne vienne pas de lui, il jouira de l'honneur et des fonctions, à condition de ne point s'ingérer aux affaires de l'Eglise dans laquelle il assiste aux offices divins, et il se soumettra aux ordonnances du concile de la province. Id. can. 18.

Il n'est pas permis à un évêgue de se donner un successeur même à la fin de sa vie. S'il le fait, l'ordination sera nulle, et on gardera la règle de ne promouvoir à l'épiscopat que celui qui, après le decès du premier, sera trouve digne par le jugement des évêques assembles en concile. Id.

can. 1Q.

Qu'aucun évêque ne soit assez hardi, pour passer d'une province dans une autre, et y ordonner personne pour les fonctions ecclesiastiques, quand même il en mèneroit d'autres avec lui, s'il n'est appelé par les lettres du métropolitain et des evêgues de la province où il va. Que si sans être appelé il va faire des ordinations, ou disposer des affaires ecclésiastiques qui ne le regardent point, tout ce qu'il aura fait sera nul, et, pour peine de son entreprise deraisonnable, il est déposé dès à présent par le saint concile. Id. can. 13.

Chaque évêque n'a pouvoir que sur son diocèse, e'est-à-dire, la ville et territoire qui en dépend. Il peut ordonner des prêtres et des diacres, et juger les affaires particulières, mais il ne fera rien au-delà sans l'avis du metropolitain, ni le metropolitain sans l'avis des autres. Id.

can.

Si deux évêques de même province (dit Osius, évêque de Cordoue) ont une affaire ensemble, aucund'eux ne pourra prendre pour arbitre un évêque d'une autre province. Que si un évêgue ayant été condamné se tient si assuré de son bon droit, qu'il veuille être jugé de si vous le trouvez bon, la mémoire de l'apôtre saint Pierre, que ceux qui ont examiné la cause, écrivent à Jules, évêque de Rome et, s'il juge a proposde renouveler le jugement. qu'il donne des juges : s'il ne croit pas qu'ily ait lieu de revenir, on s'en tiendra à ce qu'il aura ordonné. Le concile approuve cette proposition. C. de Sardique, an 547, can. 4.

Osius eclaireit ce canon ajoutant : quand un évêgue déposé par le concile de la province, aura appelé et eu recours à l'évêque de Rome: s'iljuge à propos que l'affaire soit examinée de nouveau, il écrira aux evêques de la province voisine afin qu'ils en soient les juges; et si l'évêque déposé persuade à l'evêque de Rome d'envoyer un prêtre auprès de sa personne, il pourra faire et envoyer descommissaires pour juger de son autorité avec les évêgues : mais s'il croit que les évêques suffisent pour terminer l'affaire il fera tout ce que la sagesse lui suggérera. Id. can. 7.

Defense aux évêques d'entreprendre les uns sur les autres. Aucun ne doit recevoir le clere d'un autre, sans les lettres de son évêque, ni le garder chez lui, ni ordonner un laïque d'un autre diocèse sans le consentement de son évêque. 1.er conc. de Carthage, an

548, can. 10 et 5.

Pour empêcher la facilité de calomnier les evêques caholiques, il ne sera pas permis à toute sorte de personnes indifféremment de les accuser. S'il s'agit d'un interêt particulier et d'une plainte personnelle contre l'evêque, on ne regardera ni la personne de l'accusateur, ni sa religion, parce qu'il faut faire justice à tout le monde : si c'est une affaire ecclésiastique , un évêque ne pourra être accusé, ni par un héretique ou un schismatique, ni par un laïque excommunié, ou par un elerc dépose. Celui qui est accusé nouveau dans un concile, honorous, I ne pourra accuser un evêque ou un

clerc, qu'après s'être purgé luimême. Ceux qui sont sans reproche intenteront leur accusation devant tous les évêques de la province. Si le concile de la province ne suffit pas, ils s'adresseront à un plus grand concile. L'accusation ne sera reçue qu'après que l'accusateur se sera soumis parecrit à la même peine en cas de calomnie. Celui qui au mépris de ce décretosera importuner l'emppereur ou les tribunaux séculiers, ou troubler un concile œcuménique, ne sera point recevable en son accusation. C. de Constantinople, le 2.e gén. an 381, can. 6.

Les entreprises des évêques les uns sur les autres sont defendues : aucun ne doit usurper le peuple d'autrui, ni retenir, ni promouvoir aux ordressacréssans sa permission, jusqu'anx lecteurs, aux psalmistes et aux portiers. I'e C. de Carthage, c.

20, 21, 44.

Les evêques qui, s'étant attirés par de mauvaises voies l'affection de leurs peuples, veulent faire un parti, refusent de venir au concile, et méprisent leurs frères, seront chasses par l'autorité séculière même de leurs propres Eglises. Id.

can. 43.

Les lieux qui n'ont jamais eu d'évêque ne doivent point en recevoir de nouveaux sans le consentement de l'ancien evêque du diocese, et le nouvel evêque ne doit rien entreprendre sur le diocèse qui reste à l'eglise matrice. Can. 42.

Les évêques ne visiteront les vierges ou les veuves, qu'en présence des cleres ou d'autres personnes graves. III. C. de Carthage, an 307,

can. 27.

L'evêque doit avoir son petit logis près de l'eglise ; ses meubles doivent être de vil prix, sa table pauvre ; il doit soutenir sa dignité par sa foi | et sa bonne vie; il ne lira point les l livres des païens, et il lira ceux des de résider dans le diocèse ailleurs hérétiques seulement par nécessite ; qu'en l'eglise cathédrale. V.e Conc de il ne se chargera ni d'exécution de l'Carthage, an 400, c. 5 et 6.

testament, ni du soin de ses affaires domestiques, et ne plaidera point pour des intérêts temporels ; il ne prendra point par lui -même le soin des veuves, des orphelins et des etrangers : il s'en déchargera sur l'archiprêtre, et s'occupera entièrement de la lecture, de la priere, de la prédication : il n'ordonnera point de clercs sans le conseil de son clerge et le consentement du peuple. Il ne jugera qu'en présence de son clergé sur peine de nullité , et il exhortera ceux qui sont en différend à s'accommoder plutôt qu'à se faire juger.

On examinera dans les jugements les mœurs et la foi de l'accusateur

et de l'accusé.

L'évêque usera du bien de l'Eglise comme dépositaire et non comme propriétaire ; et l'alienation qu'il en aura faite sans le consentement et la souscription des clercs, sera nulle.

Il aura un siege plus eleve dans l'église; mais dans la maison, il reconnoîtra les prêtres pour ses cellegues, et ne souffrira point qu'ils soient debont, lui étant assis, en

guelgue lien gne ce soit.

Les évêques et les prêtres venant dans une autre eglise garderont leur rang, et seront invités à prêcher, et consacrer l'oblation. L'évêque ne doit empêcher personne, soit païen, soit heretique, soit juif, d'entrer dans l'eglise pour la parole de Dieu jusqu'a la messe des cathecumènes, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on les renvoie. L'évêque ne se dispensera point d'aller au concile sans cause grave, et en ce-cas y enverra un député. Canons du IV e c. de Carthage, an 398

L'évêgue doit réconcilier les clercs divisés on les dénoncer au concile.

Id. can. 59.

Défense aux évêques d'aliéner le bien de l'Eglise sans l'autorite du primat de la province et du concile; et

Si un évêque veut ordonner un l clerc qui demeure ailleurs, il doit auparavant se résoudre à le faire demeurer avec lui, mais il doit consulter l'évêque avec qui il demeuroit anparavant, qui a peut-être eu ses raisons pour ne le pas ordonner. Ler Conc. d'Orange, can. 8.

Il est défendu aux évêques de désigner en mourant leur successeur, prévenant ainsi et empêchant les élections légitimes. C. de Rome, an

466, c. 5.

L'évêque doit, autant qu'il pourra, donner les vivres et le vêtement aux pauvres et aux invalides qui ne peuvent travailler. 1.er C. d'Orléans, an 511, can. 6.

L'évêque ne manquera point, s'il n'est malade, de se trouver le dimanche à l'église dont il sera le plus pro-

che. Id. can. 25.

A la mort d'un évêque, l'évêque le plus proche viendra faire ses funérailles et prendre soin de son Eglise jusqu'à l'ordination du successeur.

C. de Riez, can. 6.

Les parents du défunt évêque seront avertis de ne rien prendre de ses biens, à l'insu du métropolitain et des comprovinciaux, de peur qu'ils ne confondent les biens de l'Eglise avec ceux de sa succession. Mais si quelqu'un demande ce qui lui est dû, le métropolitain ou celui qu'il a commis, doit lui faire raison. C. de

Valence, an 524, can. 3.

Celui qui désire l'épiscopat sera ordonné par l'election des clercs et des citoyens, et le consentement du métropolitain : sans employer la protection des personnes puissantes, sans user d'artifice, ni obliger personne, soit par crainte, soit par présents, à écrire un décret d'election : autrement l'aspirant sera privé de la communion de l'Eglise qu'il veut gouverner. C. de Clermont, an 535, can. 2.

autels, ni rien prendre des biens de l'église vacante, sous peine d'interdiction pour un an. C. d'Orléans. an 54**9,** can. 9.

Il n'est point permis d'acheter l'épiscopat, mais l'évêque doit être consacre par le métropolitain et ses comprovinciaux, suivant l'élection du clergé et du peuple , avec le consentement du roi. Id. can. 10.

On ne donnera point à un peuple un évêque qu'il refuse, et on n'obligera point le peuple, ou le clergé à s'y soumettre par l'oppression des personnes puissantes ; autrement l'évêque ainsi ordonné par simonie, ou par violence, sera déposé. Id.

Les causes des évêques doivent être ainsi jugées : Celui qui a affaire avec un évêque, doit premièrement à lui-même familières'adresser ment, afinque la chose soit terminée à l'amiable. S'il ne lui fait pas raison, il s'adressera au métropolitain, qui écrira à l'évêque de finir l'affaire par arbitrage. S'il ne satisfait pas la première fois, le métropolitain le mandera pour venir devant lui, et il demeurerasuspendu de sa communion jusqu'à ce qu'il vienne. Si le métropolitain ne satisfait pas son comprovincial après deux admonitions, l'évêque en portera ses plaintes au premier concile. *Id. c.* 17.

Défense aux évêques de célébrer, hors de leurs Eglises, les fêtes de Noël ou de Pâques, excepté les cas de maladie, ou d'ordre du roi. IIIe Conc.

de Lyon, an 583, can. 5

Les évêques, en visitant leurs Eglises, examineront premièrement les clercs, pour savoir comment ils administrent le baptême , comment ils celèbrent la messe et les autres offices de l'Eglise. L'évêque assemblera un autre jour le peuple, pour l'instruire de fuir l'idolâtrie, l'homicide, l'adultère, le parjure, le Pendant la vacance du siège épis- | faux témoignage et les autres péchés copal, aucun évêque ne pourra or- | mortels; de croire la résurrection et donner des clercs ni consacrer des le jour du jugement. Puis il passera à

une autre église. Conc. de Galice | sous-diacres observent la continentenu à Brugue, an 572, can. 1.

On n'ordonnera point d'évêque, dit un concile de Reims, qui ne soit natif du lieu, et choisi par tout le peuple, du consentement des comprovinciaux. Concile de Reims, an 525, can. 17.

Il est ordonné aux évêques et aux prêtres d'avoir des syncelles, c'està-dire des personnes de vie exemplaire, qui couchent en une chambre. II'e Conc. de Tolède, an 633,

can. 22.

L'évêque pourra disposer de ce qui lui aura eté donné personnellement; s'il n'en dispose, il appartiendra à l'Eglise. IX.º Conc. de Tolede. an 655, can. 7.

Les parents de l'évêque ou du prêtre ne pourront se mettre en possession de sa succession sans la participation du métropolitain ou de l'évê-

que. Id.

Chaque évêque doit avoir dans sa cathedrale, un archiprêtre, un archidiacre et un primicier. L'évêque pourra tirer des paroisses les prêtres et les diacres qu'il jugera propres à le soulager, et les mettre dans son église cathédrale. Mais ils ne laisseront pas d'avoir inspection sur les églises dont ils sont tirés, et d'en recevoir le revenu. Ils établiront, avec le choix de l'évêque, des prêtres pour y servir à leur place, et leur donneront des pensions. C'est, selon M. de Fleuri, l'origine des chanoines cures primitifs. Conc. de Mérida, an 666, can. 8.

On fera toujours lecture de l'Ecriture sainte, à la table des évêques. IIIe Conc. de Tolède, an 589, can. 7.

Il est ordonné aux évêques d'assembler tous les ans les abbés, les prêtres et les diacres de leur diocèse, pour leur enseigner la règle de vie qu'ils doivent suivre principalement sur la frugalité et la continence. Concile d'Huesca en Espagne, an 508, can. 1.

Les évêques s'informeront exacte-

ce, afin de rejeter également les soupcons mal fondes, et les mauvaises excuses, Id. can. 2

Les évêques n'entreprendront point sur les diocèses l'un de l'autre. Ils garderont le rang de leur ordination : on en augmentera le nombre à proportion que celui des fidèles croîtra. Conc. d'Herford, an 673, c. 2.

Chaque évêque recherchera soigneusement d'où sont les prêtres et les clercs de son diocèse, pour renvoyer les fugitifs à leur évêque. Conc. de Mayence, an 813, can. 31.

Les évêques établiront des écoles. où les clercs apprendront les bonnes lettres et les saintes Ecritures, pour être capables d'instruire les peuples. Conc. de Châlons-sur-Saône, an 813,

Les évêques, dans leurs visites, s'abstiendront non-seulement des exactions illicites, mais de tout ce qui peut être à charge ou causer du scandale. Id. can. 16.

Les évêques ne doivent chercher que le salut des âmes, et user des biens de l'Eglise, non comme de leur bien propre , mais d'un bien qui leur est confié pour en aider les pauvres.

Id. can. 6.

Nous pensons qu'il conviendroit fort que l'air du visage, les actions, l'habillement et les discours d'un évêque fussent autant de tableaux où l'on vît peintes leur humilité et leur foi, afin que leurs yeux et tout leur extérieur pussent gagner le cœur de ceux qui aiment le bien, et que leur regard seul effrayat les méchants. Id. can. 4.

Les évêques doivent avoir grand soin des pauvres, et ils peuvent, en présence des prêtres et des diacres. donner du trésor de l'Eglise aux serfs et aux pauvres de la même Eglise, suivant leurs besoins. IVe Conc. de

Tours, an 815, can. 42.

Le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, princiment si les prêtres, les diacres et les palement pendant l'avent et le carême, et les évêques n'abuseront point de leur loisir, mais s'occupe-ront à prêcher, corriger, donner la confirmation, et résideront dans leurs villes, hors le temps de leurs visites. Conc. de Meaux, an 845.

Chaque évêque aura devers soi les lettres du roi, en vertu desquelles les officiers publics seront obligés de lui prêter secours pour l'exécution de son ministère, 1d. can. 71.

L'évêque aura sa chambre, et pour les services les plus secrets, des prêtres et des clercs de bonne réputation, qui le voient continuellement veiller, prier, et étudier l'Ecriture sainte, pour être les témoins et les imitateurs de sa conduite. Les repas de l'évêque seront modérés sans être accompagnés de spectacles ridicules, ni de fous et de l'ouffons, mais on y verrades pauvres. On y liral'Ecriture sainte, et on s'entretiendra de discours spirituels. L'évêque n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux, ni les habits précieux, et tout ce qui sent le faste, et sera simple et vrai dans ses discours. Il méditera continuellement l'Ecriture sainte pour instruire exactement son clerge, et prêcher aux peuples selon leur portée. Conc. de Pavie, an 850, can. 1, 3, 4.

Les évêques n'aviliront point leur dignité en sortant loin de leurs églises pour aller au devant des stratéges ou gouverneurs, descendant de cheval et se prosternant devant eux : ils doivent conserver l'autorité nécessaire pour les reprendre quand il est besoin. FIIIe Conc. gén. dit de Constantinople, an

870, can. 14.

Les évêques ne mépriseront point les vexations que souffrent leurs confrères, mais ils combattront ensemble pour la défense de l'Eglise, armés de l'autorité épiscopale. C. de Troyes, an 878, c. 4.

On n'accusera point le s évêques en secret, mais publiquement et suivant les canons. *Id. can.* 7.

Les évêques doivent savoir l'Ecriture et les canons, et toute leur occupation doit être la prédication et l'instruction. C. d'Arles, an 913, can. 10.

Chaque évêque visitera son diocèse tous les ans, et prendra la protection des pauvres opprimés. *Id*.

c. 17.

Ils auront grand soin d'instruire les prêtres qu'ils ordonneront pour les paroisses, c'est-à-dire les curés. Id. can. 4.

Ils auront soin que les chanoines et les moines vivent chacun selon

leur institut. Id. can.

Défense d'usurper les biens des évêques ou des clercs à leur mort: ils doivent être distribués en œuvres pies selon leur intention, ou réservés au successeur. C. de Clermont an 1095, can. 31.

Défense aux évêques d'instituer un archidiacre, à moins qu'il ne soit diacre, et un archiprêtre ou un doyen, qu'il ne soit prêtre : défense d'elire un évêque qui ne soit au moins

diacre. Id. can. 3.

Les évêques observeront la modestie et la gravité dans leurs habits : défense à eux d'user de jurements terribles et honteux : d'entendre matines dans leur lit, se portant bien, et de s'occuper d'affaires temporelles pendant l'office divin. On leur défend aussi la chasse et le jeu : leur maison doit être modeste et point trop nombreuse, pour être moins à charge à ceux qui sont obligés de les défrayer. Ils ne prendront rien pour leur sceau, ni pour le rachat des frais de visite lorsqu'ils ne visitent point, ni pour souffrir aux prêtres leurs concubines, ou pour dispenser les bénéficiers de recevoir les ordres , ou pour la dispense des bans de mariage. En levant l'excommunication, ils ne se contenteront pas de la peine pécuniaire sans en imposer de spirituelle. Conc. de Paris, an 1212, can. 4, 13, 14, 16.

Chaque évêque visitera au moins

31.

nne fois l'an par lui-même, ou par autres personnes capables, la partie de son diocese où l'on dira qu'il y a des hérétiques ou des gens tenant des conventicules secrets, ou menant une vie singuliere et différente du commun des fidèles : ils auront soin de les lui indiquer; il fera venir les accusés en sa présence, et s'ils ne se justifient, ou s'ils retombent, ils seront puniscanoniquement. IV e C. yen, de Lairan, an 1215, can. 3.

Les évêques sont exhortes à donner audience aux pauvres, à ouïr eux-mêmes les confessions, à résider en leurs cathédrales, au moins les grandes fêtes et une partie du carêire, et à se faire lire deux fois tous les ans les promesses qu'ils ont faites à leur ordination. On leur defend de differer plus de deux mois d'admettre ceux qui leur sont présentés pour des benéfices, ce que quelques-uns faisoient pour profiter des fruits. Conc. d'Oxford, an 1222, can. 2.

Il est ordonné aux évêques de prêcher la foi catholique par euxmêmes et non par d'autres. C. d'Ar-

les, an 1234, can. 2.

Les évêques s'appliqueront soigneusement à la correction des mœurs, principalement du clergé, et mettront pour cet effet des inspecteurs chaeun dans son diocèse. Id.

can. 13.

Il est ordonné qu'en chaque paroisse, il y aura trois hommes, cleres ou laïques, députés pour rendre compte à l'évêque ou à l'archidiacre, quand ils seront interrogés, des scandales contre la foi et les bonnes mœurs. C. de Tours, an 125, 0.4.

Les évêques aux grandes fêtes célebreront la messe dans leurs églises, et jamais en secret dans leurs chapelles. C. de Valladolid, an 1522, c. 6

Les évêques auront un ou deux théologiens savants avec eux pour les aider de leurs conseils et de leurs lu-Paris, an 1429. Règl. 10

Les évêques ne seront point transféres d'une ville à une autre. L'evêque ne s'absentera point de son Eglise plus de trois semaines. Conc. d e Francfort sur le Mein, un 7 Ch an c

Défense aux évêques d'interdite quelqu'un par passion, ou defermer ure eglise et interdire l'office, exercant sa colère sur les choses insensibles, autrement il sera traité comme il atraité les autres. VIIe Conc. gin. le 2. e de Nicée , can. 4.

Les évêques visiteront au moins deux fois l'année les paroisses de leurs diocèses ou par eux-mêmes, on par leurs vicaires, pour examiner s'il n'y a point d'héretiques, et pour les punir s'ils en trouvent. Conc. de

Sens, an 1528.

Devoirs des évêques touchant la prédication. L'exercice de la prédication de la parole de Dieu, etant la principale fonction des évêques, saint concile ordonneque les évêques eux-mêmes dans leurs propres églises. expliqueront les saintes Ecritures et prêcheront la parole de Dieu, ou s'ils en sont légitimement empêchés, qu'ils auront soin que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainsi que les curés dans leurs paroisses, ou par cux-mêmes, ou à leur defaut, par d'autres qui seront nommés par les évêques, soit dans les villes, on en tel autre lieu du diocèse, où ils jugeront à propos de faire prêcher... et cela au moins tous les dimauches et fêtes solennelles, et dans les temps des jeunes et du carême tous les jours, ou du moins trois fois la semaine s'ils l'estiment nécessaire. Conc. de Trente, session 24, Décr, de réf.

Vie et conduite des évêques. Il est à souhaiter, dit le même concile, que ceux qui entrent dans l'episcopat, reconnoissent quelles sont leurs obligations, et qu'ils comprennent mieres dans leurs fonctions. C de bien qu'ils n'ont pas ete appeles à cette dignité pour y chercher leurs

richesses, ni pour y vivre dans l'opulence et dans le luxe, mais pour y travailler à la gloire de Dieu, et pour y passer leur vie dans un soin et une vigilance continuelle. C'est pourquoi le concile avertit les évêques de se montrer véritablement et en effet conformes à leur état et à leur emploi, dans toutes les actions de leur vie. Ce qui est une prédication continuelle, mais surtout de régler tellement leur conduite extérieure, que les autres puissent prendre d'eux des exemples de frugalite. de modestie et de continence. Pour cela donc, à l'imitation des Pères de Carthage, le saint concile ordonne que les évêques, non-seulement se contenteront de meubles modestes et d'une table et nourriture frugale, mais qu'ils prendront garde que dans le reste de leur-manière de vivre et dans toute leur maison, il ne paroisse rien qui soit eloigné de cette sainte pratique, et qui ne ressente la simplicité, le zèle de Dieu, et le mépris des vanités du siècle.

Le même concile leur defend absolument de s'attacher à enrichir des revenus de l'Eglise leurs parents ni leurs domestique, les canons même des apôtres leur défendent de donner à leurs proches les biens de l'Eglise qui appartiennent à Dieu. Que si leurs parents sont pauvres, qu'ils leur en fassent part comme à des pauvres, mais qu'ils ne les dissipent pas, ni ne les detournent pas en leur faveur. Le concile les exhorte au contraire de se defaire entièrement de cette passion, et de cette tendresse sensible pour leurs frères, leurs neveux et leurs parents, qui est une source de tant de maux dans l'Eglise. Conc. de Trente, sess. 25e Deréf. can. 1.

Il ne sera permis à aucun évêque, pas même à ceux qu'on appelle sacrés, ou les mineurs, ou même la c. 7.

EUCHARISTIE (la sainte). titulaires, de donner les ordres

propres intérêts, pour amasser des exprès ou le dimissoire de son propre évêque, quand même il auroit alleguer des priviléges par lesquels il auroit reçu autrefois le pouvoir de donner les ordres à tous ceux qui se présenteroient par rapport aux circonstances qui le demandoient pour lors, ou qu'il seroit ami de celui qu'il a ordonné et qu'il l'auroit tous les jours à sa table. L'évêque qui, au mépris de cette loi, aura donné les ordres à un sujet étranger , ne pourra faire pendant un an les fonctions de l'épiscopat: et celui qui les aura reçus ne pourra les exercer qu'autant qu'il plaira à son propre évêque. Id. sess. 14, c.3.

Le premier avis que le saint concile croit devoir donner aux évêques, est qu'ils se souviennent qu'ils sont des pasteurs et non persécuteurs ; que leur supériorité ne doit point être hautaine; qu'ils doivent aimer leurs inférieurs comme leurs enfants et leurs frères, et les détourner du mal par leurs exhortations plutôt que d'en venir aux châti-

ments. Sess. 13. c. 1.

Les évêques, fussent-ils cardinaux, se feront sacrer dans trois mois, sous peine de restituer ce qu'ils auront touché du revenu; et s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils seront, ipso facto privés de leurs Eglises. VII e Sess.

Déc. de réf.

Les évêques instruiront mêmes et feront instruire par les curés , sur la matière des sacrements , ceux qui se présenteront pour les recevoir. Les eures s'attacheront avec zèle à cette explication; et au milien de la grand'messe on du service divin, ils expliqueront en langage du pays, tous les jours de fête ou solennels, le texte sacré du catéchisme du concile, et les avertissements salutaires qui y sont contenus. C. de Trente, sess. 24. de réform.

de son diocèse, sans le consentement | On ne gardera point le corps de

Notre-Seigneur plus de huit jours : il ne sera porté aux malades que par un prêtreou un diacre. *Conc. de Lon-*

dres, an 1158, can. 2.

On ne donnera point l'eucharistie trempée, sous prétexte de rendre la communion plus complète. Id. an 1175, can. 16. Ce qui prouve que des lors l'usage le plus commun étoit de ne communier que sous l'espèce du pain.

On ne consacrera la sainte eucharistie que dans un calice d'or ou d'argent, non d'étain. Id. can. 17.

V. Consécration.

On ne portera point le corps de Notre-Seigneur sans luminaire, croix et eau-bénite, et sans qu'il y ait un prêtre présent, hors le cas d'une extrême nécessité. Conc de Rouen, an 1190, can. 3.

Même canon du concile d'Yorck,

an 1195, can. 1.

Canons de doctrine. Dans le sacrifice de l'eucharistie, Jésus-Christ est lui-même le prêtre et le sacrifice. Son corps et son sang sont véritablement contenns au sacrement de l'autel. Le pain étant transsubstantié au corps, et le vin au sang par la puissance divine : ce sacrement ne peut être fait que par le prêtre ordonné legitimement, en vertu du pouvoir de l'Eglise, accordé par Jésus-Christ à ses apôtres et à leurs successeurs. 4.º Conc. gén. an. 1215, can. 1.

Si quelqu'un nie que le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec son âme et sa divinité, et par conséquent Jésus-Christ tout entier, soit contenu veritablement, réellement et substantiellement au sacreraent de la très-sainte eucharistie, mais ditqu'il y est seulement comine dans un signe, ou bien en figure ou en vertu, qu'il soit anathème. Conc. de Trente, 13.º sess. can. 1.

Si quelqu'un dit que la substance ple pour être adoré, et que ceux qui du pain et du vin reste au très-saint l'adorent sont idolâtres, qu'il soit sacrement de l'eucharistie ensemble anathème. Can. 6.

avec le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et nie cette conversion admirable et singulière de toute la substance du pain au corps, et de toute la substance du vin au sang de Jésus-Christ, ne restant seulement que les espèces du pain et du vin, laquelle conversion est appelée par l'Eglise catholique du nom très-propre de transsubstantiation, qu'il soit anathème. Id. can. 2.

Si quelqu'un nie que dans le véritable sacrement de l'eucharistie, Jésus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous chacune des parties de chaque espèce, après la séparation, qu'il soit

anathème Can. 3.

Si quelqu'un dit qu'après que la consecration est faite, le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans l'admirable sacrement de l'eucharistie, mais qu'il y est seulement dans l'usage pendant qu'on le reçoit, et non auparavant, ni après, et que dans les hosties ou par celles consacrées, que l'on réserve, ou qui restent après la communion, le vrai corps de Notre-Seigneur ne demeure pas, qu'il soit anathème. Can. 4.

Si quelqu'un dit, ou que le principal fruit dela sainte eucharistie est la rémission des péchés, on qu'elle ne produit point d'autres effets, qu'il

soit anathème. Can. 5.

Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, ne doit pas être adoré au saint sacrement de l'eucharistie, du culte de latrie, même extérieur, et que par conséquent il ne faut pas non plus l'honorer d'une fête solennelle et particulière, ni le porter avec pompe et appareil aux processions selon la louable contume et l'usage universel de la sainte Eglise, ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple pour être adoré, et que ceux qui l'adorent sont idolâtres, qu'il soit anathème. Can. G.

Si quelqu'un dit qu'il n'est pas santé doit être interdit s'il se tronve permis de conserver la sainte eucharistie dans un vase sacré; mais qu'incontinent après la consécration il la faut nécessairement distribuer aux assistants, ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur et respect anx malades, qu'il soit anathème. Can. 7.

quelqu'un dit que Jésus-Si Christ, presente dans l'encharistie, est mangé seulement spirituellement, et non pas aussi sacramentellement et reellement, qu'il soit ana-

thème. Can. 8.

Si quelqu'un nic que tous et chacun des fidèles chrétiens, de l'un et de l'antre sexe, ayant atteint l'âge de discretion, soient obliges de communier tous les aus au moins à Pâques, selon le commandement de notre sainte mère l'Eglise, qu'il soit anathème. Can. 9.

Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis à un prêtre celebrant de se communier lui-même, qu'il soit

anathème. Can. 10.

Si quelqu'un dit que la foi seule est une préparation suffisante pour recevoir le sacrement de la trèssainte eucharistie, qu'il soit anathème.

Et pour empêcher qu'un si grand sacrement nesoit recu indignement. et par consequent à la condamnation, le concile ordonne et déclare que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel, quelque contrition qu'ils pensent en avoir, sont nécessairement obligés, s'ils peuvent avoir un confesseur, de faire précéder la confession sacramentelle; et si quelqu'un avoit la temérité d'enseigner on de soutenir le contraire en dispute publique, qu'il soit des-là même excommunié. Can. 2.

EUNUQUE. Si quelqu'un a eté fait eunuque par les chirurgiens en maladie, ou par les barbares, qu'il demeure dans le clergé; mais celui circonspection, l'experience faisant

dans le clergé, et désormais on n'en doit promouvoir aucun. Concile gén.

487

de Nicée, an 325, can. 1.

EXCOMMUNICATION. Il est défendu de prononcer une excommunication contre personne, sinon après la monition convenable faite en présence de témoins, sous peine d'être privé de l'entree de l'église pendant un mois. Celui qui prétendra avoir été excommunié injustement, portera sa plainte au supérieur, qui le renverra au premier juge pour être absous, ou s'il y a peril en la demeure, il l'absoudra lui-même après avoir pris ses sûretés. L'injustice de l'excommunication étant prouvée, celui qui l'a prononcée sera condamné aux doinmages et intérêts, sans préjudice d'autre peine, selon la quantite de la faute : mais si le complaignant succombe dans la preuve, il sera condamné aux dommages et intérêts envers le premier juge, et à telle autre peine qu'estimera le supérieur, et satisfera pour la cause de l'excommunication, ou retombera dans la même censure. Que si le juge, reconnoissant sa faute, veut revoquer sa sentence, et que celui en faveur duquel elle est rendue, en appelle, le supérieur ne déférera point à l'appel, et il absoudra l'excommunie. Il est défendu d'excommunier ou d'absoudre par intérêt, principalement dans les pays où l'excommunié, en recevant l'absolution, est chargé d'amende pécuniaire. Quand donc l'injustice de l'excommunication sera prouvée, le juge sera condamné à restituer cette amende au double. II'e C. de Latran, can. 47.

Quoique le glaive de l'excommunication soit le nerf de la discipline ecclésiastique, et qu'il soit très-salutaire pour contenir les peuples dans le devoir, il faut pourtant en user sobrement et avec grande qui s'est mutilé lui-même étant en voir que si on s'en sert témérairement et pour des sujets légers, il est l plus méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de mal que de bien. Donc elles ne pourront être ordonnées que par l'évêque et pour quelque occasion extraordinaire, qui touche l'esprit dudit évêque, après avoir lui-même examiné la chose mûrement avec grande application et non autrement, sans qu'il se laisse induire à les accorder par la considération de quelque personne que ce soit: mais le tout sera laisse à son jugement et à sa conscience pour en user selon les circonstances de la chose, du licu, du temps, de la personne. Conc. de Trente, 15.º sess. déc. de réf. can. 3.

Les évêques seront très-réservés à prononcer des excommunications. Ils ne le feront que pour des causes graves et après toutes les monitions faites en forme. Conc. de Sens, an

1528.

On ne se servira d'excommunication, si ce n'est pour des causes criminelles et graves. Conc. d'Ausbourg, an 1548, règl. 24.

EXCÓMMUNIES (les) ne peuvent rentrer dans la communion qu'au même lieu où ils en ont été privés, afin qu'aucun évêque ne soit foulé par son confrère. Conc. d'Arles,

an 314, can. 17.

La sentence d'excommunication contre tous les clercs ou laigues, doit être observée par tous les évêques de chaque province, suivant le canon qui défend que les uns reçoivent ceux que les autres ont chassés. Mais il faut examiner si l'évêque ne les a point excommuniés par foiblesse, par animosité ou par quelque passion semblable. Ainsi il a été jugé à propos de tenir tous les ans deux conciles en chaque province, l'un avant le carême, l'autre vers l'automne, dans lesquels tous les évêques traiteront en commun ces sortes de questions, et tous déclareront légitimement excommuniés

fensé leur évêque, jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée de proponeer un jugement plus favorable pour eux. 1e, conc. gén. de Nicée, an 324, can. 5.

Celui qui aura eté excommunié par son évêque ne sera point recu par les autres, qu'il ne soit justifié dans un concile, et y ait obtenu un jugement plus favorable : cette règle est commune pour les clercs et pour les laïques. Conc. d'Antioche, an 341, can. 7.

Un évêque qui communique avec celui qu'un autre évêque aura excommunié, est coupable, et l'on examinera aussi la justice de l'excommunication dans le prochain concile. 1.er Concile d'Orange,

can. II.

Les évêques ne doivent pas accuser ou excommunier légèrement. Pour les fautes légères, ils doivent aisement se laisser fléchir par l'intercession des autres. Pour les crimes, ils doivent se porter pour accusateurs en forme. Id. can. 12.

Les évêques n'excommunieront point légèrement, mais seulement pour les causes portées par les canons. V.e Conc. d'Orléans, can. 2.

Pour éviter les scandales et mille dangers auxquels sont exposées les consciences timorées, nous déclarons à tous les fidèles que personne n'est tenu d'éviter quoi que ce soit, ni de s'abstenir de communiquer avec lui dans la réception ou administration des sacrements : ou tout autre exercice de religion intérieurement ou extéricurement, sous prétexte de quelque sentence ou censure ecclésiastiques que ce puisse être, lorsqu'elles ne sont portées qu'en général, et à moins que cette dite censure ou sentence ne soit portée nommément et en particulier contre une personne certaine, prononcée par le juge compétent, et spécialement notifiée. Cependant nous ne prétendous point, par ce décret, relever ou favoriser ceux ceux qui seront reconnus avoir of- qui sont excommuniés, suspens, ou

interdits. Conc. de Bâle, an. 1435, 1

Sess. 20.

EXPECTATIVES (1) ( les grâces) doivent être supprimées, comme prejudiciables à l'etat ecclésiastique, comme des occasions malheureuses de donner aux eglises des ministres indignes et incapables de les servir et de se soustraire de la juridiction des ordinaires. Pragmat. Sanct. art. 5.

EXTRÉME-ONCTION. ( Ca-

nons de doctrine).

Si quelqu'un dit que l'extrêmeonction n'est pas véritablement et proprement un sacrement institué par notre Seigneur Jesus-Christ, et declare par l'apôtre saint Jacques, mais que c'est seulement un usage qu'on a reçu des Pères, ou bien une invention humaine, qu'il soit anathème. C. de Trente, de l'extr. can. 1.

Si quelqu'un dit que l'onction sacrée, qui est donnée aux malades, ne confere pas la grâce, ne remet | Can. 4.

pas les péchés, ni ne soulage pas les malades, et que, maintenant, elle ne doit plus être en usage; comme si ce n'avoit eté autrefois que ce qu'on appeloit la grâce de guerir les malades, qu'il soit anathème. C. 2.

Si quelqu'un dit que la pratique et l'usage de l'extrême-onction, selon que la sainte Eglise romaine l'observe, répugne au sentiment de l'apôtre saint Jacques, que pour cela il y faut apporter du changement, et que les chretiens peuvent, sans péché, en faire mépris, qu'il soit anathème.

Can. 3.

Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Eglise, que saint Jacques exhorte de faire venir pour oindre le malade, sont pas les prêtres ordonnes par l'évêque, mais que ce sont les plus anciens en âge dans chaque communaute, et qu'ainsi le propre ministre de l'extrême-onction n'est pas le seul prêtre, qu'il soit anathème.

# 31

L'AUX TÉMOINS. Ceux qui ac- mion, même à la mort. C. d'Elvire, 3.e cusent leurs frères à faux ne recevront la communion qu'à la mort. Concile d'Arles, an 314, cun. 14.

Le faux témoin sera puni à proportion de l'accusation. Si c'est contreun evêque, un prêtre, ou un diacre, il ne recevra pas la commusession, can. 7.

FEMMES sous-introduites, ou qui demeurent avec les clercs. Aucun évêque , ni prêtre , ni diacre ne pourra avoir de femme sous-introduite, si ce n'est la mère, la sœur, la tante et les autres personnes qui sont hors de tout soupçon. 1.er Conc. de Nicée , can 3.

Le concile d'Elvire, le premier concile de Carthage et beaucoup d'autres, défendent la même chose.

FIANÇAILLES. Les parents, qui auront faussé la foi des fiançailles, seront retranchés pour trois ans, si ce n'est que le fiancé ou la fiancée soient tronvés en faute griève. Conc. d'Elvire, can. 5.

FORNICATION. La pénitence pour la fornication est de quatreans, c'est-à-dire un an en chacun des

<sup>(1)</sup> L'expectative étoit une assurance que le pape donnoit à un clerc d'obtenir, par exemple, une prébende dans une telle cathédrale, quand cette prebende viendroit à vaquer. Dans les commencements, cette sorte de droit, que le pape s'attribuoit, n'étoit qu'une simple recommandation, qu'il faisoit aux évêques en faveur des clercs qui avoient rendu quelque service à l'Eglise : mais, dans la suite, les papes changerent les prières en commandements, jusqu'à contraindre l'ordinaire, sous peine d'excommunication.

quatre états de la pénitence. Can. de | demeurera deux aus, après avoir

saint Basile, Ep. can.

Le diacre, tombé en fornication depuis qu'il est diacre, sera privé de ses fouctions, et reduit au rang de laïque sans autre peine. Id. Car, selon l'ancienne règle, les cleres déposés n'étoient point soumis à la pénitence pour n'être pas punis deux fois: outre que les laïques étoient rétablis après la pénitence accomplie, au lieu que les clercs n'étoient jamais retablis.

La débauche, ou le commerce illicite entre homme et femme ne sauroit être un commencement de mariage; c'est pourquoi il vaut mieux séparer ceux qui sont ainsi unis: toutefois si l'affection est grande, on peut leur permettre de se marier pour éviter un plus grand mal, mais ils doivent faire pénitence pour la fornication. Id.

La vierge, tombée lorsqu'elle a fait profession de virginité de son plein gré et en âge mûr, c'est-à-dire a seize ou dix-sept ans accomplis . et arrès avoir été bien examinée, et avoir long-temps attendu et demandé, doit être traitée comme une adul-

tère. Id.

Les personnes consacrées à Dieu. qui de ce jour seront tombées dans la fornication, seront mises en prison, pour faire pénitence au pain déc. de la Justif., can. 28. et à l'eau. Si c'est un prêtre, il y

été fouetté jusqu'au sang, et l'évêque pourra augmenter la peine. Si c'est un elerc ou un moine, après avoir été fouetté trois fois, il sera un an en prison. De même pour les religieuses voilées, et elles seront rasées. Conc. en Germanie, tenu par l'ordre du prince Carloman, an 742. Vovez péché de la chair.

FOLET OEUVRES des hommes ne sont pas justifiés par la seule foi. Si l'on examine ce que l'écriture dit en faveur de la foi , il paroît qu'elle n'exclut pas les autres vertus, surtout la charité, dont saint Paul a fait un éloge magnifique. Or cette charitén'est point oisive. Elle assure au contraire notre vocation et notre élection par de bonnes œuvres, d'où il suit que les bonnes œuvres, nonseulement ne sont pas des péchés, mais qu'elles sont encore nécessaires au salut, et peuvent être considérées comme méritoires. C. de Sens, an 1528, 16.º Décret.

Si quelqu'un dit que la grâce étant perdue par le péché, la foi se perd aussi toujours en même temps, ou que la foi qui reste n'est pas une véritable foi, bien qu'elle ne soit pas vive ou que celui qui a la foi sans la charité n'est pas chrétien, qu'il soit anathème. C. de Trente, 6. e Sess

GRACE (nécessité de la). Quiconque dira que la grâce de Dieu, qui nous justifie par Jésus-Christ, ne sert que pour la rémission des péchés dejà commis, et non pour nous aider à n'en plus commettre, qu'il soit anathème. C. de Carthage, contre les Pélagiens, an 418, can. 3.

Si quelqu'un dit que la même grâce de Dieu par Jésus-Christ nous | can. 4. aide à ne point pécher, seulement!

en ce qu'elle nous ouvre l'intelligence des commandements, afin que nous sachions ce que nous devonschercher, et ce que nous devons éviter, mais qu'elle ne nous donne pas d'aimer encore, et de pouvoir ce que nous connoissons devoir faire, qu'il soit anathème : car la charité . ainsi que la science, vient de Dieu. Id.

Quiconque dira que la grâce de

la justification nous est donnée, afin | qu'ont enseigne les pères par l'autoque nous puissions plus facilement accomplir par la grâce ce qu'il nous est ordonné de faire par le libre arbitre, comme si, sans recevoir la grâce, nous pouvions accomplir les commandements de Dieu, quoique difficilement, qu'il soit anathème: car le Seigneur parloit des fruits des commandements de Dieu, lorsqu'il dit : sans moi vous ne pouvez rien faire , et non pas, vous le pouvez plus difficilement. Id. can. 6.

La purgation du péché etle commencement de la loi ne viennent pas de nous, mais de la grâce. Par les forces de la nature, nous ne pouvons rien faire, ni penser qui tende au salut. Conc. d'Orange, an 529, can. 3.

Nous devons enseigner et croire que, par le péché du premier homme, le libre arbitre a tellement été affoibli, que personne n'a pu aimer serves et Expectatives. Dieu comme il faut, croire en lui, ou faire le bien pour lui, s'il n'a été prévenu par la grâce. Après la venue de Notre-Seigneur, cette grâce, en ceux qui désirent le baptême, ne vient pas du libre arbitre, mais de la bonté de Jésus-Christ. Et nous croyons aussi qu'Abel, Noé, Abrabam et les autres pères n'ont pas eu, par la nature, cette soi que saint Paul loue en eux, mais par la grâce. Nous croyons pareillement que tous les baptisés peuvent et doivent, par le secours et la coopération de Jesus-Christ, accomplir ce qui tend au salut de leur âme, s'ils veulent travailler fidèlement. Il faut croire que la foi du bon larron, du centurion, de Corneille et de Zachée, ne venoit pas de la nature, mais de la grâce. Id. can. 25.

Touchant la grâce par laquelle sont sauvés ceux qui croient, et sans laquelle aucune creature raisonnable n'a jamais bien vecu, et touchant le libre arbitre affoibli dans le prede Jésus-Christ, nous croyons ce de Bâle, an 1458, Ses. 31.

rité de l'Ecriture, ce que le concile d'Afrique et le concile d'Orange ont déclaré, et que les Pères ont tenu; mais nous rejetons avec dedain les questions impertinentes et les fables des Ecossois, qui ont causé dans ces temps malheureux une triste division. 3. C. de Valence, an 855, can. 6. (C'est Jean Scot Erigène qui est désigné par ces paroles).

Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu, méritée par Jésus-Christ, n'est donnée qu'afin seulement que l'homme puisse, plus aisément, vivre dans la justice et mériter la vie éternelle, comme si, par le libre arbitre sans la grâce, il pouvoit faire l'un et l'autre, quoique pourtant avec peine ct difficulté, qu'il soit anathème. C. de Trente, 6.º Sess. de la Justif., c. 2. Vovez Prédestination.

GRACES Expectatives. V. Ré-

GRADUES. Les collateurs seront tenus, sitôt que l'occasion se présentera, de nommer, pour chanoine, un docteur ou bachelier en théologie qui ait étudié dix ans dans quelque université privilégiée pour faire des lecons deux fois la semaine. Outre cela, dans chaque église cathédrale, ou collégiale, on donnera la troisième partie des prébendes à des gradués, docteurs, licenciés, ou bacheliers dans quelque faculté : en sorte que le premier bénefice, vacant dans chaque église, sera donné à un gradué, ensuité celui qui vaquera après les deux suivants, et ainsi de suite. L'on observera la même chose à l'égard des dignités. Les curés des villes murées seront au moins maîtres ès-arts. Tous ceux qui ont les qualités requises seront tenus de donner leurs noms tous les ansen carême aux collateurs des bénéfices, afin d'y avoir droit. Autrement leur promotion seroit nulle. Les hénéfices reguliers seront mier homme, et gueri par la grâce donnés à des réguliers capables. C.

HABIT ECCLÉSIASTIQUE. Nous avons souvent reçu des plaintes de la part des laïques, touchant les habits immodestes de quelques religieux ou ecclésiastiques séculiers. Ils en sont tellement scandalisés, que non-seulement ils ne respectent point ces ecclésiastiques, mais qu'ils ne croient pas leur devoir déférer plus qu'à des laïques, puisqu'ils ne s'en distinguent qu'en ce qu'ils sont plus dérègles. C'est pourquoi nous ordonnons que les évêques portent des habits longs, et par dessus une chemise (c'est-àdire un rochet), quand ils sortent à pied de chez eux, et même dans la maison quand ils donnent audience à des étrangers. C. de Montpellier, an 1215, c. 1.

Les habits des clercs ne seront point si courts qu'ils les rendent ridicules, mais iront au moins jusqu'à mi-jambe. C. de Latran, an 1268,

c. 4.

Tous ecclésiastiques qui seront dans les ordres sacres, ou qui possèderont quelques dignités, personnats, offices on benefices ecclesiastiques, quels qu'ils puissent être; si, après en avoir été avertis par leur évêque ou par son ordonnance publique, ils ne portent point l'habit clérical convenable à leur ordre et dignité, doivent y être contraints par la suspension de leurs ordres, office et bénéfice, et par la soustraction des fruits et revenus d'iceux : et même si, après avoir été une fois repris, ils tombent dans la même faute, par la privation de leurs offices et bénéfices, suivant la constitution de Clément V, publiée au concile de Vienne, qui commence, Quoniam innovando. C. de Trente, 14º. Sess. déc. de réf. c. 6.

Que les habits des clercs descendent jusqu'à terre; qu'ils n'aient pas une ampleur excessive; qu'ils ne soient pas non plus trop étroits, mais

qu'en v observant la décence, on n'v néglige pas la modestie : en un mot, qu'on évite avec horreur le goût du faste et l'amour des parures. C. de

Paris, an 1528, c. 24.

HEURES CANONIALES. Il faut que dans toutes les églises cathédrales, collégiales et conventuelles, on récite les heures canoniales aux heures marquées par l'Eglisc, et qu'on ne le fasse point en courant et à la hâte, mais posément et en arrêtant où il convient, surtout au milieu de chaque verset, de telle sorte qu'on puisse discerner par la différence du chant, celle d'un office solennel, ou de celui d'une simple Ferie. C. de Paris , an 1528 , déc. 18.

HOMICIDE. L'homicide est celui qui a frappé à mort son prochain, soit en attaquant, soit en defendant. La pénitence de l'homicide volontaire est de vingt ans. Ilsera quatre ans pleurant hors de l'église, cinq ans entre les auditeurs, sept ans prosterné pendant les prières, quatre ans consistant ou priant debout. La pénitence de l'homicide involontaire est de dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur, quatre ans pros-

terné, un an consistant.

L'homicide commis en guerre, quoique volontaire, n'est point compté pour crime, étant fait pour la defense légitime; mais peut-être est-il bon de conseiller à ceux qui l'ont commis, de s'abstenir trois ans de la communion, comme n'ayant pas les mains pures. L'empoisonnement et la magie sont traités comme l'homicide. Celui qui ouvre un tombeau doit faire dix ans de pénitence, comme l'homicide involontaire. Can de saint Basile. Extrait de ses Ep. canoniq. à Amphiloque, très-célèbres dans l'antiquité, et dans lesquelles saint Basile décide tout, suivant les anciennes règles et le coutume établic dans son Eglise.

Ceux qui auront tué volontaire-

recevront la communion qu'à la fin de leur vie. Les homicides involontaires doivent faire sept ans de pénitence, suivant l'ancienne règle, et cing selon la nouvelle. C. d'Ancyre, an. 314, c. 22.

L'homicide volontaire sera excommunié toute sa vie, mais s'il fait penitence, il recevra le viatique à la mort. C. de Reims, an. 525, c. 9.

La pénitence de tout homicide volontaire est réduite à sept ans : d'abord quarante jours exclus de l'église, jeûnant au pain et à l'eau, marchant nu-pieds, sans porter de linge que des caleçons, sans porter d'armes, ni user d'aucune voiture, s'abstenant de sa femme, sans aucun commerce avec les autres chrétiens. S'il tombe malade, ou s'il a des ennemis quine le laissent pas en repos, on différera sa pénitence. Après les quarante jours il sera encore un an exclus de l'église : il s'abstiendra de chair, de fromage, de vin, et de toute boisson emmiclée En cas de maladie ou de voyage, il pourra racheter le mardi, le jeudi et le samedi par un denier, ou par la nourriture de trois pauvres.

Après cette année, il entrera dans l'église, et pendant deux années, il continuera la même pénitence, avec pouvoir de racheter toujours les trois jours de la semaine. Chacune des quatre années suivantes, il jeûnera trois carêmes, un avant Pâque, un avant la saint Jean, un avant Noël. Pendant ces quatre années, il ne jeûnera que le mercredi et l le vendredi , encore pourra-t-il racheter le mercredi. Après ces sept ans, il sera réconcilié et recevra la communion. Celui qui a tué par poison, doit faire la pénitence double. C. de Tribur près Mayence, an 895, e. 4 jusqu'à 58.

La pénitence de celui qui aura tue un prêtre est ainsi réglée : il ne mangera point de chair et ne boira point

ment demeureront prosternés, et ne | tous les jours jusqu'au soir, excepté les fêtes et les dimanches : il ne portera point les armes et ne voyagera qu'à pied. Pendant cinq ans, il n'entrera point dans l'église, mais durant la messe et les autres offices, il demeurera à la porte en prière. Les sept années suivantes, il entrera dans l'eglise sans communier. Après douze ans, il observera le reste de sa pénitence trois fois la semaine. C. de Mayence, an 888, c. 16. Telles étoient encore alors, dit M. de Fleury, les pénitences des grands crimes.

Même pénitence ordonnée au concile de Tribur près Mayence, an

895 , c. 5.

Quiconque aura volontairement commis un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voie ordinaire de la justice, ni ne soit publié en aucune manière, mais secret, ne pourra jamais être promu aux ordres sacrés, et il ne sera pas permis de lui conférer aucuns benefices, même de ceux qui n'ont point charge d'âmes, mais il demeurera à perpétuité exclus et privé de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Que si l'homicide a été commis, non de propos delibéré mais par accident, ou en repoussant la force par la force , et pour se defendre soi-même de la mort, de manière que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la dispense pour être elu aux ordres sacrés et au ministère de l'autel, et à toute sorte de bénéfices et de dignités, la cause sera commise à l'ordinaire, ou, s'il y a raison pour le renvoi, au métropolitain, ou bien au plus prochain évêque, qui ne pourra donner la dispense qu'après avoir pris connoissance de la chose, C. de Trente, 14. Sess. de réf. , e. 7.

Celui qui, de guet-apens et de proposdelibéré, aura tué un homme, doit être éloigné de l'autel. Ibid.

L'homicide même d'un tyran est devin pendant toute sa vie. Il jeunera l'illicite : c'est ce qu'on voit par le décret du concile de Constance, qui condamne la proposition de Jean Petit: elle autorisoit chaque particulier à faire mourir un tyran, par quelque voie que ce fût, et nonobstantquelque serment qu'on eût fait, sans, toutefois, nommer l'auteur, ni aucun de ceux qui y etoient intéressés. Le concile, pour extirper cette erreur, déclare que cette doctrine est hérétique, scandaleuse, séditicuse, et qu'elle ne peut tendre qu'à autoriser les fourberies, les mensonges, les trahisons et les parjures. De plus, le concile déclare héretiques tous ceux qui soutiendront opiniâtrément cette doctrine, et veut que comme tels, ils soient punis selon les canons et les lois de l'Eglise. C. gén. de Constance, an 1413, 15. sess.

HOPITAUX. Que les évêques, en visitant les hôpitaux, ou d'autres établissements de charité, se souviennent qu'ils doivent négliger leurs propres intérêts pour le bien des pauvres. Qu'on attache, au service des malades et des infirmes, autant de monde que les directeurs des hôpitaux croiront nécessaire pour le secours dont ils ont besoin. Ce sera | règl. 14.

aux administrateurs, ou aux personnes chargées du gouvernement des hôpitaux, de fournir des appointements à tous les prêtres dont on aura besoin pour celébrer la sainte messe, au moins les dimanches et les fêtes , dans chaque salle des malades , pour leur administrer à propos les sacrements des mourants, pour les rassurer dans le temps de leur agonie, par des exhortations vives et fréquentes, et les munir, dans les derniers moments de leur vie, du viatique le plus salutaire. C. de Toulouse, an 1590, p. 3, c. 6, n. 1, 9, 12.

HOSTIES ( pain pour les saintes ). On ne se servira, pour le saint Sacrement, que d'un pain entier, qui soit blanc, fait exprès et en petite quantité, puisqu'il ne doit pas charger l'estomac, n'être que pour la nourriture de l'âme, et qu'il doit être facile à conserver dans une petite boîte. XVI.º C. de Tolède,

an 693, c. 6. Elevation de la sainte Hos-TIE. A l'elévation de l'Hostie, on ne chantera que des antiennes qui aient rapport au sacrifice, quoiqu'il fût plus à propos de garder alors un prorétablissement de leur santé, et les fond silence. C. d'Ausbourg, an 148,

IDOLES ( peines contre ceux qui ] ou trahis par leurs domestiques, qui ont sacrifié aux ). Les prêtres qui ont sacrifié aux idoles, et qui sont revenus au combat de bonne foi et sans artifice, on leur conserve l'honneur et le droit d'être assis dans l'église auprès de l'évêque; mais on leur défend d'offrir, de prêcher, ni de faire aucune fonction sacerdotale. La même chose est ordonnée pour les diacres: mais le concile permet aux évêques d'ajouter on diminuer selon la ferveur de la pénitence. Conc. d'Ancyre, an 314,

ont perdu leurs biens, souffert les tourments, ou la prison, à qui l'on a mis par force de l'encens dans les mains, ou des viandes immolées dans la bouche, tandis qu'ils crioient qu'ils étoient chrétiens, et qui ont depuis témoigné leur douleur par leur habit et leur manière de vivre, ne doivent point être privés de la communion, étant exempts de péché. Id. c. , 12.

Ceux qui, après avoir sacrifié par force, ont encore participé au festin des idoles, s'ils y ont été en habit de Ceux qui ont fui et ont été pris sête, et témoignant de la joie, ils seront pendant un an auditeurs, prosternés pendant trois ans, participant seulement aux prières, et ensuite ils seront reçus à la commu-

nion parfaite. Id., c. 4.

Mais s'ils ont assisté à ce festin en habit de deuil, ou s'ils n'ont fait que pleurer pendant tout le repas, après qu'ils auront été trois ans prosternés; ils seront admis aux prières sans offrir. Que s'ils n'ont point mangé, ils ne seront prosternés que deux ans, et en demeureront un sans offrir, et au bout de trois ans ils auront la communion parfaite : mais les évêques anront le pouvoir d'alonger ou d'abréger ce temps, et d'user d'indulgence, selon la manière dont les penitents se conduiront pendant le temps de leur pénitence. Id., c. 5.

Ceux qui ont sacrifié, cédant à la moindre menace du supplice, de la perte de leurs biens, ou de l'exil, et qui, n'ayant point fait de pénitence jusqu'à present, viennent à l'occasion du concile, témoignant vouloir se convertir, on les recevra auditeurs jusqu'au grand jour de Pâque. Ensuite ils seront trois ans prosternés. Après deux aus, ils communiqueront trois ans sans offrir, et toute leur pénitence sera de six ans. Ceux qui seront en péril de mort seront reçus suivant la règle. Id. e., 6.

Ceux qui, à une fête profane, ont mangé dans le lieu destiné aux païens, mais des viandes qu'ils y avoient euxmêmes apportées, seront reçus après avoir été prosternés deux ans. Id. c., 7.

Ceux qui ont sacrifié par force deux ou trois fois, seront quatre ans prosternés, deux ans sans offrir, et on les recevra le septième, c. 8.

Quiconque, après le baptême, étant en âge de raison, sera venu à un temple pour idolâtrer, et l'aura fait, ne recevra pas la communion,

même à la fin de la vie. (1) C. d'Elvire, sièc. 3. c. 1.

Défense aux chrétiens de monter au capitole des païens, même pour voir le sacrifice. Si un fidèle le fait, il est condamné à dix ans de peni-

tence. Id., c. 5q.

Defensé aux femmes de donner leurs habits pour l'ornement d'une pompe séculière, c'est-à-dire païenne, sous peine d'être privées de la communion pendant trois ans. Id. c. 17.

On exhorte les fidèles de ne point souffrir d'idoles dans leurs maisons, autant qu'il sera possible, et qu'au moins ils se conservent purs eux-

mêmes. Id., c. 41.

Si quelqu'un brise les idoles et est tué sur la place, il ne sera point reçu au nombre des martyrs, parce que cela n'est point écrit dans l'Evangile; et on ne trouve point qu'il ait jamais été pratiqué sous les apôtres. Id. c. 60.

Tous les restes de l'idolâtrie sont défendus, comme d'honorer des pierres, des fontaines, ou des arbres, d'observer les augures, ou de pratiquer des enchantements. C. de To-

lede, an 693, c. 2.

IMAGÉS. Quiconque méprisera l'usage de l'Eglise, touchant la vénération des saintes images; quiconque les ôtera, les detruira, les profanera, ou en parlera avec mépris, sera privé du corps et du sang de Jésus-Christ, et séparé de la communion de l'Eglise. C. de Rome, an 732, sous le pape Grégoire III.

Ayant employé tout le temps et l'exactitude possible, nous décidons que les saintes images, soit de couleur, soit de pièces de rapport, ou de quelqu'autre matière convena-

<sup>(1)</sup> Les fréquentes chutes, dont on avoit été témoin pendant la persécution, pouvoient obliger à cette sévérité, enversceux qui avoient apostasie volontairement.

ble, seront proposées comme la figure de la croix, tant dans les églises sur les vases et les habits sacres, sur les murailles et les planches, que dans les maisons et dans les chemins. C'est à savoir, l'image de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de sa sainte mère, des anges et de tous les saints. Car plus on les voit souvent dans leurs images, plus ceux qui les regardent sont excités au souvenir et à l'affection des originaux. On doit rendre à ces images le salut et l'adoration d'honneur, non la véritable latrie que demande notre foi, et qui ne convient qu'à la nature divine : mais on approchera de ces images l'encens et le luminaire, comme on en use à l'égard de la croix, des évangiles et des autres choses sacrées, selon la pieuse coutume des anciens : car l'honneur de l'image passe à l'original, et celui qui adore l'image adore le sujet qu'elle représente. Telle est la doctrine des saints Pères, et la tradition de l'Eglise catholique. Nous suivons ainsi le précepte de saint Paul, en remettant les traditions que nous avons recues. 1. Thess. 11.

Ceux donc qui osent penser ou enseigner autrement, qui abolissent, comme les hérétiques, les traditions de l'Eglise, qui introduisent des nouveautés, qui ôtent quelque chose de ce qu'on conserve dans l'Eglise, l'évangile, la croix, les images ou les reliques des saints; qui profanent les vases sacrés ou les vénérables monastères, nous ordonnons qu'ils soient déposés, s'ils sont évêques ou clercs, et excommunies s'ils sont moines ou laïques. VII.º C. gén, le 2.º de Nicée, l'an 787.

Le culte des images n'est point une idolâtrie, comme le prétendent les heretiques, parce que les catholiques ne les adorent pas comme Dieu, et ne croient pas en elles quelque divinité, mais ils s'en servent seulement pour se souvenir du Fils | communion qu'à la mort, et avec

celui dent ils voient la représentation, your imiter sesactions saintes, et pour en demander la grâce à Jesus-Christ. Onne se prosterne donc pas devant les images comme devant une divinité, mais on adore celui qui les a rendus saints. Les images servent aux simples pour les exciter à imiter la vertu. C. de Sens, an 1528, 14.º décr.

On doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jésus-Christ, de la Vierge Mère de Dien, et des autres saints, et il leur faut rendre l'honneur et la vénération qui leur est due : non que l'on croie qu'il y ait en elles quelque divinité, ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre ce culte, ou qu'il faille leur demander quelque chose, ou arrêter en elles sa confiance, comme faisoient autrefois les païens qui mettoient leur esperance dans les idoles : mais parce que l'honneur qu'on leur rendest reféré aux originaux qu'elles représentent; de manière que, par le moven des images que nous baisons, et devant lesquelles nous nous découvrons la tête et nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ, et nous rendons nos respects aux saints dont elles portent la ressemblance, ainsi qu'il a été défini par les décrets des conciles, particulièrement du second concile de Nicée, contre ceux qui attaquent ces images. C. de Trente, Sess. 25, Décr. de l'invocation des saiuts.

IMMUNITÉS ou Exemptions. On conservera l'immunité des lieux saints, églises, cimetières, monastères, et quiconque en tirera par force celuiqui s'y sera refugié, ou enlèvera ce qu'on y a mis en dépôt, sera excommunié par le seul fait, et ses terres mises en interdit, aussi-bien que les lieux où il se retirera. C. de Londres, an 1268, c. 13.

INCESTE. Une femme , qui a épousé les deux frères, ne recevra la de Dieu, et pour s'exciter à aimer | condition, que si elle revient en pénitence. C. de Néocésarée, an 314,

L'inceste du frère et de la sœur merite onze ans de penitence, c'està-dire que le coupable sera trois ans pleurant, trois ans auditeur, trois ans prosterne, denx ans consistant. onze ans en tout. Il en est de même de l'inceste avec la belle-fille. Can. de saint Basile, en ses épit, canoniq.

Celui qui a commis inceste avec sa belle-fille, sa belle-mère, sa bellesœur, ou la cousine de sa femme ne peut jamais se remarier, ni à elle, ni à une autre, et la femme coupable de même : mais la partie innocente peut se remarier : ce qu'il faut entendre après la mort de l'autre. C.

de Verberie, an 753 (1).

INDULGENCES. Comme les indulgences superflues que quelques prelats accordent sans choix font mépriser les clefs de l'Eglise, eténervent la satisfaction de la pénitence, nous ordonnons qu'à la dédicace d'une église, l'indulgence ne soit pas de plus d'une année, soit que la cérémonie se fasse par un seul évêque ou par plusieurs, et que l'indulgence ne soit que de quarante jours, tant pour l'anniversaire de la dedicace que pour toutes les autres causes, puisque le pape même, en ces occasions, n'en accorde pas davantage. 4. • C. de Latran, an 1215, c. 62.

l'Eglise tient le pouvoir de donner [telle autre satisfaction convenable, des indulgences, et que des le pre-l'interdit sera censé levé après deux

sante, elle quittera ce mari, et fera ce pouvoir qu'elle avoit recu d'une main divine, le saint concile déclare qu'on ne peut se dispenser d'en conserver l'usage; mais il veut qu'on en fasse la dispensation avec la même prudence et la même modération an'on le faisoit antrefois, de peur qu'une trop grande facilité n'introduise le relâchement dans l'Eglise. C. de Trente, sess. 25. Déc. des Indulg.

> INTERDITS. Les évêques useront d'interdits avec discretion, et comme ils jugeront convenable, de peur que les interdits généraux et de longue durée ne donnent occasion aux hérétiques de séduire les simples. (Ces heretiques etoient alors les Albigeois.) C. de Montpellier, le pa-

pe Célestin présent, an 11 35.

Pour remédier au scandale que causent les interdits ou autres censures ecclésiastiques légèrement fulminées, aucune puissance ecclésiastique, soit ordinaire, soit deléguée, ne pourra jeter un interdit contre une ville que pour une faute bien notable de cette ville ou de ses gouverneurs , et non pas pour la faute d'une personne particulière, à moins que cette personne n'ait été auparavant excommuniee et dénoncée publiquement dans l'Eglise; et que les gouverneurs de cette ville, requis par le juge de chasser cet excommunié, n'aient pas obei avant deux jours : mais quand l'excommunié Comme c'est de Jesus-Christ que aura été chasse, ou qu'il aura subi mier siècle de son âge, elle a usé de jours. C. de Bâle, an 1436, sess. 20.

JEUNE DE L'AVENT. Depuis la sacrifice comme en carême, c'est-àsaint Martin jusqu'à Noël, on doit jeûner le lundi, le mercredi et le vendredi; celebrer ces jours-là le l

dire vers le soir, et lire les canons. afin que personne ne prétende les ignorer. 1er C. de Macon, an 581,

Le jeûne de l'Avent est une pratique méritoire pour ceux qui peuvent le soutenir, et à qui Dieu l'a

<sup>(1)</sup> Une partie de la pénitence des grands crimes étoit d'exclure du mariage. pour toujours. Voyez Mariage.

inspiré, mais surtout aux ecclesiastiques. Concile de Troyes, an. 1459.

JEUNE DU CARÊME. Nous dissonsanathème à ceux qui n'observent pas le jeûne du carême et les autres jeûnes et abstinences ordonnes par l'Eglise, rien n'etant plus propre pour réprimer les tentations de la chair, et cette sorte de demons qui, selon la parole de Jésus-Christ, ne se chassent que par la prière et par le jeûne. C. de Sens, an 1528, 7.° Déct.

Ce n'est point suivre l'esprit de l'Eglise que de faire, dans les jours de jeûne, des repas en poisson aussi somptueux qu'on les feroit dans les jours gras, puisque l'intemperance, que l'Eglise a dessein de reprimer, n'est pas moins excitee par l'abondance des mets de poisson que par la viande. C. de Cologne, au 1536. Tit. des constitutions de l'Eglise, art. 5.

Le saint concile exhorte tous les pasteurs d'apporter toute sorte de soin et de diligence pour obliger les peuples à se soumettre aux observations que la sainte Eglise roniaine a ordonnées, et qui tendent à mortifier la chair, comme sont le choix des viandes et les jeûnes. C. de Trenie,

sess. 25. Décr. de ref.

JEUX DE HASARD (les) sont défendus aux ecclesiastiques. Que les clercs, dit le canon Clerici. devità et hon, elerici, ne jouent point aux dés, ni à d'autres jeux de cette sorte, et qu'ils n'y regardent pas même jouer. Que les évêques, dit le can. Episcopus, dist. 3, les prêtres et les diacres, qui jouent à des jeux de hasard, s'abstiennent d'y jouer, ou qu'ils soient condamnés. Ce même canon a été renouvelé par le concile de Trente, sess. 22. deref. c. 1. devitâte hon cleric.

Les jeux en public sont encore défendus aux ecclésiastiques. Que les clercs, dit un concile de Sens, an 1528, can. 25, ne jouent point en public, par exemple, au mail, à la paume, et surtout avec des la ques. Le premier concile de Milan fait la parties. C. de Carthage, an 397.

même défense aux clères: il y ajonte même le jeu du ballon, et géneralement tous les jeux dans lesquels ils peuvent servir de scandale aux laïques; parce qu'ils sont contraires à la décence que doivent garder les ecclesiastiques: mais il leur permet néanmoins de jouer à de semblables jeux, pourvu qu'ils ne le fassent pas en public, et qu'ils ne jouent pas des sommes considérables.

Les jeux de hasard et les cabarets sont defendus aux elercs. C. de Sois-

sons, an. 1456. Règl. 3.

JURIDICTION ou JUGEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. L'accusation, intentée contre un évêque, doit être portée au primat de la province, et l'accusé ne doit être suspendu de la communion, qu'en cas qu'étant appelé par le primat, il ne se présente pas dans le mois du jour qu'il aura recu ses lettres. S'il a une excuse légitime. il aura un delai d'un second mois : après lequel il sera hors de la communion jusqu'à ce qu'il se justifie. S'il ne vient pas même au concile genéral annuel, il sera réputé s'être condamné lui-même, et tant qu'il sera excommunié, il ne communiquera pas même avec son peuple. Si l'accusateur manque à quelques journées de la cause, il sera excommunie, et l'évêgue accusé rétabli. L'accusateur ne sera point admis, s'il n'est lui-même sans reproche. c 7. La même forme et les mêmes delais s'observent pour le jugement d'un prêtre ou d'un diacre accuse. Mais c'est leur évêque qui les juge avec les évêques ses voisins. Il en doit appeler eing pour un prêtre et deux pour un diacre. Il juge seul les autres personnes. c. 8. On n'imputera rienau juge ecclésiastique, dont la sentence aura été cassée sur l'appel par son supérieur ecclésiastique. s'il n'est convaincu de s'être laisse corrompre par animosité ou par faveur. c. 10. Il n'y a point d'appel des juges choisis du consentement des

Ouiconque demandera à l'empereur des juges laïques, sera prive de sa dignité; mais le concile permet de demander à l'empereur d'être juge par les évêques. C. gén. d'Afrique, tenu à Carthage, l'an 407, c. 110.

A l'égard de la maniere de proceder pour la punition des crimes, non-seulement contre les particuliers, mais encore contre les supérieurs, le superieur doit informer d'office sur la diffamation publique; mais celui contre lequel il informe doit être présent, à moins qu'il ne se soit absenté par contumace. Le juge doit lui exposer les articles sur tesquels il doit informer, afin qu'il ait la faculté de se defendre. Il doit lui déclarer non-seulement les dépositions, mais les noms des temoins, et recevoir ses exceptions et ses défenses légitimes.

Il y a trois manières de procéder en matière criminelle. L'accusation qui doit être précédée d'une inscription légitime; la dénonciation précédée d'une admonition charitable: l'inquisition ou enquête précédée d'une diffamation publique : il est vrai que cet ordre ne doit pas être observé si exactement à l'égard des réguliers. 4.º C. de Latran gén. an

1215, c. 8

Pour restreindre les appellations, il est defendu d'appeler avant la sentence: la cause d'appel doit être proposée devant le même juge, et être telle qu'étant prouvée, elle soit trouvee légitime. Si le juge supérieur ne trouve pas l'appel raisonnable, il doit renvoyer l'appelant au juge inférieur, et le condamner aux dépens. Le juge peut révoquer l'interlocutoire qu'il aura prononcé, nonobstant l'appel qui en auroit été interjeté. La cause de récusation doit être proposée devant le juge même qui est suspect à la partie, et doit être jugée par des arbitres. L'apellation frivole, après la monition canonique ne doit point retarder la procedure, quand le crime est no- [qu'il soit anathème. c. 3.

toire. Défense d'obtenir des lettres du pape pour appeler une partie en jugement, à deux journées au-delà

de son diocèse. *Ibid*.

Défense aux clercs de prononcer un jugement de sang, ni d'en faire l'exécution, ou d'y assister, ni d'écrire des lettres pour aucune exécution sanglante. Defense aux ecclésiastiques d'étendre leur juridiction au prejudice de la justice séculière; mais il est aussi defendu aux princes de faire aucune constitution touchant les droits spirituels de l'Eglise. Id. c. 18. Voyez appellations.

Aucun évêque ou abbé ne pourra être privé de sa dignité, de quelque crime qu'il soit accuse, même notoire, à moins que les parties n'aient été auparavant ouïes; et aucun ne pourra être transféré malgre lui d'un bénéfice à un autre, si ce n'est pour des raisons justes et nécessaires. V. e C. de Latran, sous Léon X, an. 1514. décr. de réf.

JUSTIFICATION (Canons de doctrine sur la). Si quelqu'un dit qu'un homme peut être justifié devant Dieu par ses propres œuvres, faites seulement selon les lumières de la nature, ou selon les préceptes de la loi, sans la grâce de Dieu méritée par Jésus-Christ, qu'il soit anathème. C. de Trente, VI.º sess. Déc. de la justific. c. 1.

Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu, meritée par Jesus-Christ, n'est donnée qu'afin seulement que l'homme puisse plus aisément vivre dans la justice, et mériter la vie eternelle, comme si, par le libre arbitre, sans la grâce, il pouvoit faire l'un et l'autre, quoique pourtant avec peine et difficulté, qu'il

soit anathème. c. 2.

Si quelqu'un dit que, sans une inspiration prévenante et sans secours, l'homme peut faire des actes de foi, d'espérance, de charité et de repentir, tels qu'il les faut pour recevoir la grâce de la justification,

32.

Si quelqu'un dit que le libre arbitre, mu et excité de Dieu, en donnant son consentement à Dieu qui l'excite et l'appelle, ne coopère en rien à se préparer et à se mettre en état d'obtenir la grâce de la justification, s'il le veut, mais qu'il est comme une chose inanimee, et purement passif, qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit que toutes les actions qui se font avant la justification, de quelque manière qu'elles soient faites, sont de véritables pechés, ou qu'elles méritent la haine de Dieu, ou que plus un homme s'efforce de se disposer à la grâce. plus il pèche grièvement, qu'il soit

anathème. c. 7.

Si quelqu'un dit que la crainte de l'enfer, qui nous porte à avoir recours à la miséricorde de Dieu, et qui est accompagnée de la douleur de nos péchés, ou qui nous fait abstenir de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore pires , qu'il soit anathème. c. 8.

Si quelqu'un dit que l'homme est justifié par la seule foi, en sorte qu'on entende par-là, que, pour obtenir la grâce de justification, on n'a besoin d'aucune autre chose qui y coopère; et qu'il n'est pas même nécessaire, en aucune manière, que l'homme se prépare et se dispose par le mouvement de sa volonté, qu'il soit anatheme. c. q.

Si quelqu'un dit que les hommes sont justes, sans la justice de Jésus-Christ, par laquelle il nous a mérité d'être justifiés, ou que c'est par cette justice même de Jésus-Christ qu'ils sont formellement justes, qu'il soit

anathème. c. 10.

Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés, ou par la seule imputation de la justice de Jésus-Christ, ou par la seule rémission des péchés, en excluant la grâce et la charité qui est répandue dans leurs cœurs par le Saint-Esprit, et qui leur est inhérente, ou bien que la grâce par tice qu'il a reçue sans un secouis

laquelle nous sommes justifiés, n'est autre chose que la faveur de Dieu, qu'il soit anathème. c. 11.

Si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est autre chose que la confiance en la divine miséricorde, qui remet les péchés à cause de Jésus-Christ, on que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés,

qu'il soit anathème. c. 12.

Si quelqu'un dit qu'il est nécessaire à tout homme , pour obtenir la remission de ses péchés, de croire certainement, et sans hésiter, sur (ouà cause de) ses propres foiblesses et son indisposition, que ses péchés lui sont remis, qu'il soit anathème.

c. 13.

Si quelqu'un dit qu'un homme est absous de ses péchés et justifié de ce qu'il ( ou aussitôt qu'il ) croit avec certitude être absous et justifié, on que personne n'est véritablement justifié , que celui qui se croit être justifié, et que c'est par cette seule foi que l'absolution et la justification s'accomplissent, qu'il soit anathème. c. 14.

Si quelqu'un dit qu'un homme né de nouveau (par le baptême) et justifié, est obligé, selon la foi, de croire qu'il est certainement du nombre des prédestinés, qu'il soit

anathème. c. 15.

Si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'est que pour ceux qui sont prédestinés à la vie, et que tous les autres qui sont appelés, sont à la vérité appelés, mais qu'ils ne reçoivent point la grâce, comme étant prédestinés au mal par la puissance de Dieu, qu'il soit anatheme.

Si quelqu'un dit que Jésus-Christ a été donné de Dieu aux hommes en qualité seulement de Rédempteur, dans lequel ils doivent mettre leurconfiance, et non pas aussi comme législateur, auquel ils doivent obeir, qu'il soit anathème. c. 21.

Si quelqu'un dit qu'un homme justifie peut perséverer dans la jusparticulier de Dieu , ou au contraire qu'avec ce secours même, il ne le peut pas, qu'il soit anathème.

c. 22.

Si auelau'un dit au'un homme. une fois justifié, ne peut plus pécher ni perdre la grâce, et qu'ainsi celui qui tombe dans le peche n'a jamais eté vraiment justifié; on au contraire qu'un homme justifié peut, pendant toute sa vie, éviter toute sorte de pechés, même veniels, si ce n'est par un privilege particulier de Dieu, comme c'est le sentiment de l'Eglise à l'égard de la Sainte Vierge , qu'il soit anathème. c. 23.

Si quelqu'un dit que la justice qui a eté reçue n'est pas conservée et inême augmentée devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres sont le fruit seulement de la justification et des marques qu'on l'a reçue, mais non une cause qui l'augmente, qu'il soit ana-

thème. c. 24.

Si quelqu'un dit qu'en quelque bonne œuvre que ce soit, le juste pèche au moins véniellement, ou, ce qui est encore plus insupportable, qu'il pèche mortellement, et qu'ainsi il merite les peines éternelles, et que la seule raison pour laquelle il n'est pas damné, c'est parce que Dien ne lui impute pas ces œuvres à damnation, qu'il soit anathème. c. 25.

Si quelqu'un dit que les justes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres faites en Dien, attendre ni esperer de lui la recompeuse éterde Jésus-Christ, pourvu qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, en faisant le bien et en gardant ses commandements, qu'il soit anathème, c 26.

Si quelqu'un dit que la grâce étant perdue par le péché, la foi se perd aussi toujours en même temps. ou que la foi qui reste n'est pas une veritable foi , quoiqu'elle ne soit pas vive, ou que celui qui a la foi sans la charité n'est pas chrétien, qu'il soit

anathème. c. 28.

Si quelqu'un dit qu'à tout pecheur pénitent qui a recu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise, et l'obligation à la peine tellement effacée et abolie. qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie, soit en l'autre dans le purgatoire. avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème. c. 30.

Si quelqu'un dit qu'un homme justifie pèche lorsqu'il fait de bonnes œuvres en vue de la récompense éternelle, qu'il soit anathème. c. 31.

Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont tellement les dons de Dieu , qu'elles ne soient pas aussi les mérites de cet homme justifié, ou que par ces bonnes œuvres qu'il fait par le secours de la grâce de Dieu et les mérites de Jésus-Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement une augmentation de grâce, la vie eternelle et la possession de cette même vie, pourvu qu'il meure-en grâce, et même l'augmentation de nelle par sa miscricorde et le mérite la gloire, qu'il soit anathème. c. 32

LAIQUES. Un laïque n'ensei- de l'église qui est séparée depuis les ihage, an 398, c. 94.

gnera point en présence des clercs, balustres jusqu'à l'autel, ne sera ouque par leur ordre IV. e.c. de Car- | verte qu'aux chœurs des clercs qui chantent. Le sanctuaire toutefois Il est défendu aux laïques de se sera ouvert selon la coutume aux tenir près de l'autel, mais la partie llaïques et aux femmes pour prier et

pour communier : ce qui s'entend; hors le temps de l'office. II.e c. de

Tours, an 566, c. 4.

Défense aux laïques de donner aux monastères les dîmes on les églises qui leur appartiennent, sans le consentement de l'évêque ou du pape. C. de Melfe, an 1089, e. 12.

Aucun laïque ne mangera de la chair depuis le jour des cendres, et ce jour-là , tous clercs , laïques , hoinmes et femmes recevroit des cendres sur leur tête. C. de Bénévent, an 1091, c. 4.

Defense aux laïques d'avoir des chapelains qui ne leur soient donnés par l'évêque pour la conduite de leurs âmes. C. de Clermont, an 1905,

c. 1089.

Defense aux laïques, sous peine d'anathème, d'instituer on de destituer des clercs dans les églises, sans autorijé de l'évêque, ou d'obliger les ecclésiastiques à comparoître en jugement devant eux. III.º C. gén. de Latr. an 1179, c. 17. Poyez dimes.

LARCIN. Ši celui gui a commis

un larcin s'accuse lui-même, il sera privé un an de la communiou : s'il est convaincu, deux ans, dont il sera partie prosterné, partie debout. Can. de snint Basile.

LECTEURS en Théologie. F.

Théologal.

LIBRE Arbitre. Si quelqu'un dit que depuis le péché d'Adam, le libre arbitre de l'homme est perdu et éteint : que ce n'est qu'un nom sans réalité, ou enfin une fiction et une vaine imagination que le démon a introduite dans l'Eglise , qu'il soit anathème. C. de Trente. 6º Sess. Décr.

de la Justif. c. 5.

Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de rendre ses voies mauvaises, mais que Dieu opère les mauvaises œuvres aussibienque toutes les bonnes, non-seulement en tantqu'il les permet, mais proprement et par lui-même, en scrte que la trahison de Judas n'est pas moins son propre ouvrage que la vocation de Saint Paul, qu'il soit anathème.  $C. 6^{\circ} V.$  Justification.

# 6

MAGIE. Celui qui s'est adonné à la magie fera la pénitence de l'homicide. Can. de saint Basile.

MARI et FEMME. Le mari ou la femme ne pourra entrer en religion, l'autre demeurant dans le siècle, s'ils n'ont passé l'âge d'user de leur mariage. C. d'Avranches, an. 1172,

c. 10.

MARIAGE. La femme ne peut quitter son mari adultère. Le mari doit quitter sa femme. Il n'est pas aisé, dit Saint Basile, de rendre raison de cette différence, mais c'est la coutume établie ( en Orient ).

Le mari qui, ayant quitté sa femme légitime, en a épousé une autre, est jugé adultère, mais la pénitence se marie pendant l'absence de son paone, an 517, c. 31.

mari, avant que d'avoir la preuve de sa mort, est adultère. Les femmes des soldats méritent plus d'indulgence, parce que l'on présume plus facilement leur mort. Can. de saint Basile

Les mariages incestueux doivent être punis comme l'adultère. Or saint Basile compte pour inceste d'épouser deux sœurs, l'une après l'autre : et le concile de Néocésarée, can. 2, condamne la femme qui épou-

se les deux frères.

On ne recevra point à pénitence ceux qui auront contracté des mariages incestueux, s'ils ne se séparent: et tels sont les mariages avec la bellesœur, la belle-mère, la belle fille, la veuve de l'oncle, la cousine germain'est que de sept aus. La femme qui | ne, ou issue de germains. C. d'E- Les mariages des personnes qui sont en puissance d'autrui, c'est-adire esclaves, et des enfants de famille, sont nuls sans le consentement du maître ou du père. C. de Saint

Basile , c. 41.

Les moines et les religieuses qui, au mepris de leur profession, auront contracté des mariages sacrileges et condamnés par les lois civiles et ecclesiastiques, doivent être chasses de la communanté, des monastères et des assemblees de l'Eglise, et renfermés dans des prisons pour y pleurer leurs pechés, et ne recevoir la communion qu'à la mort. Déer. vie de Saint Strice, an 384.

Defense de donner à des gentils des filles chretiennes, de peur de les exposer en la fleur de leur âge à l'adultère spirituel. C. & Ekire, IIIe

siccle, can. 15.

Hen est de même des juifs et des païens, et les parents qui violent cette defense sont retranchés de la communion pour cinq ans, mais ceux qui donneront leurs filles aux sacrificateurs des idoles, ne recevront pas la communion, même à la fin. *Id. can.* 15, 16, 17.

Celui qui epousera la sœur de sa defunte femme, sera retranché pour cinq ans : celui qui commettra un inceste en épousant la fille de sa femme, ne recevra pas la communion, même à la fin. 1d. c. 61 et 66.

Défense au père et au fils d'épouser la mère et la fille, ou les deux sœurs, ou à deux frères d'épouser les deux sœurs, au parrain d'épouser la mère de l'enfant, d'épouser la fiancée d'un autre : aux catholiques d'épouser des hérétiques. C. in Trul-lo, up 692 can. 54.

Si quelqu'un épouse une prêtresse, c'est-à-dire celle dont le mari avoit été ordonné prêtre, qu'il soit anathème. C. de Home, an 721. (Et il lui étoit défendu de se marier, même après la mort de son mari).

Le même concile condamne celui qui epouse une religieuse, sa com-

mère, la femme de son frère, sa nièce, la femme de son père ou de son fils, sa cousine, sa parente, ou son allice. Il condamne aussi celui qui aura enlevé une veuve ou une fille, comme on l'a vu dans les conciles de Rome.

On ne contractera que des mariages légitimes: il ne sera permis de quitter sa femme que pour cause d'adultère, et en ce cas, celui qui est véritablement chretien ne doit pasen epouser d'autre. C. d'Herford, an 973, can. 10.

Les mariages ne se feront ni en secret, ni après diner, mais l'époux et l'épouse etant à jeun, recevront à l'eglise la benédiction du prêtre aussi à jeun. C. de Rouen, un 1072,

c. 14.

Celui dont la femme a pris le voile, ne pourra se marier, elle vivan-

te. Id. c, 17.

Celui qui, pour rompre son mariage, s'accusera d'avoir péché avec la parente de sa femme, ne sera pas cru sur sa parole. C. de Rouch, an

1074, c. 10.

A l'egard des mariages contractés entre parents, les evêques diocesains feront citer les parties jusqu'à trois fois. Si deux on trois hommes affirment par serment la parenté, ou si les parties en conviennent, on ordonnera la dissolution du mariage. Que s'il n'y a point de preuve, l'évêque prendra les parties à serment pour declarer, s'ils se reconnoissent pour parents suivant la commune renommee. S'ils disent que non, il faut les laisser, en les avertissant que s'ils parlent contre leur conscience. ils demoureront excommunies tant qu'ils demeureront dans leur inceste. S'ils se séparent par le jugement de l'evêque, et qu'ils soient jeunes, on ne doit pas leur defendre de contracter un autre mariage. Conc. de Trore, an 1892.

Les mariages des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacres et ceux des religieux et des religieuses. 1148.

Dans l'administration du sacrement de mariage, on évitera les ris et les paroles bouffonnes: on s'y préparera par la pénitence et le jeûne: on ne mariera qu'après le soleilleve; ct ceux qui contractent des mariages clandestins seront excommunies ipso facto. Conc. de Sens, an. 1528.

Nous voulons détruire et anéantir l'abus de celebrer la messe et la bénediction nuptiale aussitôt après minuit. Nous defendons de faire la celebration avant le jour et le lever du soleil. C. de Paris, an 1528.

Canons de doctrine sur le sacrement de Mariage.

Si quelqu'un dit que le mariage n'est\_pas\_véritablement et propre~ ment un des sept sacrements de la loi évangelique, institué par notre Seigneur Jesus-Christ, mais qu'il a eté inventé par les hommes dans l'Eglise, et qu'il ne confere point la grâce, qu'il soit anathème. C. de Trente , sess. 24. c. 1.

Si quelqu'un dit qu'il est permis chretiens d'avoir plusieurs femmes, et que cela n'est defendu par aucune loi divine, qu'il soit ana-

theme. c. 2.

Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls degres de parente et d'alliance qui sont marqués dans le Lévitique qui puissent empêcher de contracter un mariage, ou qui puissent le rompre quandil est contracté, et que Eglise ne peut pas donner dispense en quelques-uns de ces degres, ou établir un plus grand nombre de degrés qui empêchent et rompent le mariage, qu'il soit anathème. can. 3.

Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pu établir certains empêchements qui rompent le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant , 'qu'il soit

anathème. c. 4.

Si quelqu'un dit que le lien du mariage peutêtre rompu pour cause d'héresie de cohabitation fâcheuse

sont déclarés nuls. Conc. de Reims, an ou d'absence affectée de l'une des parties, qu'il soit anathème. c. 6.

Si quelqu'un dit que le mariage fait et non consommé, n'est pas rompu par la profession solennelle de religion, faite par l'une des parties, qu'il seit anathème. can 5.

Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans l'erreur quand elle enseigne. comme elle a toujours enseigné suivant la doctrine de l'Evangile et des apôtres, que le lien du mariage ne peut être dissous pour le péché d'adultère de l'une des parties, et que ni l'un ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné sujet à l'adultère, ne peut contracter d'autre mariage pendant que l'autre partie est vivante : mais que le mari qui ayant quitté sa femme adultère, en épouse une autre, commet lui-même un adultère; ainsi que la femme qui, ayant quitté son mari adultère, en épouseroit un autre, qu'il soit anathème. ε. 8.

Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans l'erreur quand elle déclare que, pour plusieurs causes, il se peut faire séparation, quant à la couche et à la cohabitation , entre le mari et la femme pour un temps determiné ou non determiné , qu'il soit anathème. c. 8.

Si quelqu'un dit que les ecclésiastiques, qui sont dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et que l'ayant contracté, il est bon et valide nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu qu'ils ont fait; que, de soutenirle contraire, ce n'estautre chose que de condamner le mariage, et que tous ceux qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté, encore qu'il l'aient vouée, peuvent contracter mariage, qu'ilsoit anathème, puisque Dieu ne refuse point ce don à ceux qui demandent comme il faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés en-desende nos forces. e. q.

Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être préferé à celui de la virginité ou du celibat, et que ce n'est pas quelque chose de meilleur et de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le celibat, que de se marier, qu'il soit anathème. c. 10.

Si quelqu'un dit que la défense de la soleunité des noces, en certains temps de l'année, est une superstition tyrannique qui tient de celle des païens, on si quelqu'un condamne les benedictions et les autres ceremonies que l'Eglise y pratique,

qu'il soit anathème. c. 11.

Si quelqu'un dit que les causes qui concernent le mariage n'appartiennent point aux juges ecclesiastiques, qu'il soit analheme. c. 12.

Si quelqu'un est assez temeraire pour oser scieniment contracter mariage aux degres defendus, il sera separé sans espoir d'obtenir dispense : ce qui anra lieu aussi à plus forte raison à l'egard de celui qui aura eu la hardiesse, non-seulement de contracter mariage, mais aussi de le consommer. Oue s'il le fait sans le savoir, mais qu'il ait néglige d'observer les cérémonies solennelles et requises à contracter mariage, il sera soumis aux mêmes peines. Que si, ayant observé toutes les céremonies requises, on vient à découvrir quelque empêchement secret, dont il soit probable qu'il n'ait rien su, alors on pourra lui accorder dispense plus aisément et gratuitement, pour les mariages qui sont encore à contracter, on ne la donnera que rarement et pour cause légitime. C. deTrente. XXIV. Scss. du Sacr. du Mar.  $\epsilon$ . 5.

Le saint concile ordonne qu'avant de celebrer un mariage, le curé de ceux qui le doivent contracter annonce pendant trois jours de fête consécutifs, au milieu de la messe, leurs noms et leurs qualités, et après ces publications, s'il ne se tronve aucun empêchement le mariage se fera

en facede l'Eglise. C. de Trente. Sess.

24 du Sacr.de Mar., c. 1.

Si quelques-uns s'avisent de vouloir être mariés sans la présence de leur propre euré, ou d'un prêtre commis de sa part, ou de celle de l'ordinaire, ou sans avoir en outre deux ou trois temoins, le saint concile leur signifie qu'ils n'avanceront rieu par-là, etil déclare dès à présent nuls et invalides les mariages contractés de cette sorte. Le saint concile exhorte anssi les futurs epoux à ne point loger dans la même maison avant que d'avoir reçu la bénediction nuptiale. Ibid.

Si un curé, après avoir interrogé ceux qui sont venus se présenter à lui pour le mariage, voit qu'ils ignorent les premiers principes de la doctrine chretienne, qu'il attende, pour les marier, qu'ils aient appris ce qu'ils en doivent absolument savoir. 5° C. de Milan, an 1579, part. 3. c. 16.

MEDECINS. Il est ordonné aux médecins d'exhorter les malades, qui sont en dauger, à confesser leurs pechés avant que de leur donner les remèdes corporels, et de refuser leur evis. Concile de Paris, an 1429, règl. 29.

Defense aux médecins de renare trois visites de suite aux malades qui ne se seront pas confessés. C. de

Tortose, an 1429.

Lorsque les médecins seront appelés auprès des malades, ils doivent avant tout les avertir dese pourvoir de médecins spirituels, afin que, les malades ayant pris les précautions nécessaires pour le salut de leur âme, les remedes, pour la guérison de leur corps, leur deviennent plus profitables. 4° C. de Latran, an 1215.

MESSE. Qu'on soit à jeun pour célébrer les saints mystères C. de

Carthage , an 397, c. 29.

ces publications, s'il ne se trouve aucun empêchement le mariage se fera lebrant les saints mystères, un autre évêque ou un prêtre pourra continuer et suppléer à son défaut, à la charge toutefoisque personnene célebrera la messe qu'à jeun, et ne la quittera jamais après l'avoir commencee 7º C. de Tolede, an 646, c. 2.

Defense d'entendre la messe d'un prêtre que l'on sait certainement avoir une concubine. C. de Rome, an

1059, c. 3.

Ceux qui vivront dans le concubinage ne pourront celebrer la messe. ou servir à l'autel pour les fonctions inférieures; autrement il est defendu au peuple d'assister à leurs offi-

ces. Ibid.

Pour éviter les abus, et de peur que les prêtres ne se portent à celébrer la messe dans la vue principale de la retribution, defense quel'on fasse aucun pacte et aucune convention du prix qu'on donnera pour la messe. voulant que les prêtresse contentent de recevoir ce qu'on leur présentera volontairement. C. d'Yorck, an 1194.

Les evêques defendront absolument toute sorte de conditions et de pactes, c'est-à-dire quelque reconpeuse et salaire que cesoit, pour raisonde lacelebration du saint sacrifice.

Les prêtres ne se chargeront point de tant de messes, qu'ils soient obliges de s'en décharger sur d'autres pour de l'argent, ou de dire des messes sèches pour les morts. (Les rétributions etoient sans doute deià établies). C. de Paris, an 1212, c. 11.

Que les prêtres se gardent bien d'exiger aucun argent ou autre chose temporelle pour la celebration du saint sacrifice, mais qu'ils reçoivent avec reconnoisance ce que ceux qui font dire la messe leur offriront charitablement, sans avoir fait pour cela aucun pacte ni convention. C. de Tolede; an 1324, c. 6.

Pendant la grand'messe, on n'en dira point de basses dans la même eglise, pour éviter le mouvement et le bruit de ceux qui vont les entendre. C. de Boulogne, an 317, c. 12

Les basses messes finiront avant | Sess. 22, déc. sur la messe.

l'évangile de la messe solennelle, et ne commenceront qu'après la communion, afin que le peuple ne soit pas distrait de l'attention qu'il doit à la grand'messe; et on ne dira-point non plus de messes pendant la prédication. C. provincial de Cologue, an 1549, art 9.

Defense de chanter auc un mottet à la messe après l'elévation, parce que c'est alors un temps où chacun doit être prosterné en terre et l'esprit elevé vers le ciel, pour rendre grâce à Jésus-Christ d'avoir bién voulu répandre son sang pour nous laver de nos péchés. C. de Cologne,

an 1536, tit. des clercs maj.

Pour rétablir l'honneur et le culte qui **e**st dû au saint-sacrifi**c**e de la messe, mystère terrible dans lequel Jésus-Christ, cette hostie vivifiante, par laquelle nous avons été réconciliés à Dieu le Père, est tous les jours immolé sur l'autel par les prêtres , les évêques auront soin et seront tenus de defendre et abolir tout ce gui s'est introduit, ou par l'avarice, qui est une espèce d'idolâtrie, on par l'irrévérence, qui est presque inséparable de l'impieté, quae ab impietate vix sejuncta esse potest . ou par la superstition qui est une fansse imitatrice dela véritable piété: ainsi ils defendront absolument toute sorte de conditions et de pactes pour quelques récompenses et salaires que ce soit. Ils defendront, chacun dans leur diocèse de laisser dire la messe à aucun prêtre vagabond et inconnu ou notoirement prévenu de crime, ni d'être présent aux saints mystères. Id. 22. Sess. de réform.

Que les évêques soient attentifs à ce que les prêtres ne discut la messe qu'à des heures permises; qu'ils n'y pratiquent d'autres rits, d'autres cérémonies, et n'y récitent d'autres prières que celles qui sont approuvées comme bonnes et excellentes par toute l'Eglise, et qui sont en usage dans toute son étendue. Id.

Comme la trop grande précipitation à dire la messe choque les yeux et les oreilles de ceux qui y assistent avec des sentiments de piété, aussi une longueur excessive est à charge et cause plus de dégoût que de dévotion. C'est pourquoi nous recommandons aux prêtres de tenir un sage milieu entre ces deux exces. Synod. de Sebaste, an 1548, c. 18.

Canons de doctrine, sur le sacrifice de la messe.

Si quelqu'un dit qu'à la messe, on n'offre pas à Dieu un véritable et propre sacrifice, ou qu'être offert n'est autre chose que Jesus-Christ nous être donne à manger, qu'il soit anathème. C. de Trente, c. 1.

Si quelqu'un dit que, par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi, Jésus-Christ n'a pas établi les apôtres prêtres, ou n'a pas ordonné qu'eux et les autres prêtres offrissent son corps et son sang, qu'il soit ana-

thème. c. 2. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe est sculement un sacrifice de louange et d'action de grâces, ou une simple mémoire du sacrifice qui a été accompli à la croix; et qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est profitable qu'à celui qui le reçoit, et qu'il ne doit pas être offert pour les vivants et pour les morts, pour les pechés, les peines, les satisfactions, et pour toutes les autres necessités, gu'il soit anathème. c. 3.

Si quelqu'un dit que , par le sacrifice de la messe, on commet un blasphème contre le très-saint sacrifice de Jesus-Christ, consomme en la croix, ou qu'on y déroge, qu'il soit

anathème. c. 4.

Si quelqu'un dit que c'est une imposture de celebrer des messes en l'honneur des saints, et pour obtenir leur entremise auprès de Dieu, comme c'est l'intention de l'Eglise, qu'il soit anathème. c. 5.

Si quelqu'un dit que le canon de la Ravenne, an 877, c. 1. masse contient des erreurs, et que

pour cela il en faut supprimer l'usage. qu'il soit anathème. c. 6.

Si quelqu'un dit que les cérémonies, les ornements et les signes extérieurs dont use l'Eglise dans la celebration de la messe, sont plutôt des choses qui portent à l'impiété, ane des devoirs de piété et de dévotion, qu'il soit anathème. c. 7.

Si quelqu'un dit que les messes auxquelles le seul prêtre communie sacramentellement sont illicites, et que pour cela il en fant faire cesser l'usage, qu'il soit anathème. c. 8.

Si quelqu'un dit que l'usage de l'Eglise romaine, de prononcer à hasse voix une partie du canon et les paroles de la consécration, doit être condamné, ou que la messe ne doit être celebrée qu'en langue vulgaire, ou qu'on ne doit point mêler d'eau avec le vin qui doit être offert dans le calice, parce que c'est contre l'institution de Jésus-Christ, qu'il soit anathème. c. 9.

METROPOLITAIN. L'évêque de la métropole doit précéder en honneur les evêques de la province, et ceux-ci ne doivent faire rien de considérable sans lui , suivant la règle observée par nos Pères. C. d'Antio-

che, an 341, c. 13.

Les metropolitains veilleront sur les mœurs et la réputation des évêgues. C. de Valence, an 855, c. 19.

Les métropolitains ne feront point venir chez eux leurs suffragants, pour se décharger sur eux des divins offices, des processions et des autres fonctions épiscopales. tandis qu'ils ne s'eccuperont que d'affaires temporelles ; mais ils feront eux-mêmes leurs fonctions, sous peine de déposition. 8.º C. gén. de Constantinople, an 870, c. 24.

Le metropolitain enverra à Rome dans les trois mois de sa consécration, pour exposer sa foi, et demander le Pallium, et, jusque-là, il n'exercera aucune fonction. C. de

Les métropolitains celebrerent

tous les ans un concile des évêques | discernement, et ordonne la reforme de leur province, auquel ils seront tous obligés d'assister. Conc. nation. de

'France, an 1408, régl. 1.

MINISTRES. Les ministres de l'Eglise doivent demeurer dans les lieux où ils auront été ordonnés, et s'ils les abandonnent pour aller ailleurs, ils seroni deposes. Conc. d'Arles, an 314, c. 21.

Les ministres des saints mystères ne doivent pas porter un jugement qui condamne à quelque peine sanglante. C'est pourquoi on doit prévenir absolument un tel dereglement, de peur que, se laissant gagner par des sentiments secrets d'orgueil, ils ne s'avisent de juger eux-mêmes d'un crime capital, ou de maltraiter corporellement quelque personne que ce soit, ou de le faire faire par d'autres. Si quelqu'un, sans egard pour ce règlement, fait le contraire de ce qu'il ordonne, qu'on le prive de l'exercice de son ordre, de son rang et de ses prérogatives. 11.º Concile de Tolede, an 674, c. 6.

Les ministres de l'autel et les moines doivent absolument s'abstenir des affaires temporelles, comme de paroître devant les tribunaux séculiers, si ce n'est pour la défense des orphelins et des veuves; d'être fermiers ou procureurs; d'être farceurs, d'aimer le jeu, la bonne chère ou les ornements indécents; de chasser avec des chiens ou des oiseaux, en un mot, de suivre les désirs de la chair : mais il ne leur est pas defendu de prendre soin de leurs intérêts selon la justice. C.

Mayence, an 813, c. 13.

Défense aux ministres de l'autel d'y servir ayant les jambes nues, ni d'oftrir le saint sacrifice dans des calices ou des patènes de corne. VIII C. gén., dit de Nicée, an 787,

MISSELS. Le concile condamne les proses mal faites, qui sont insérées dans les missels sans aucun 1123, c. 17.

des missels et des bréviaires. C. de Cologne, an 1536. Titres des eleres maj.

MOINES ou RELIGIFUX. Les moines obeiront aux abbes, qui leur ôteront ce qu'ils auroient en propre, et reprendront les vagabonds avec le secours de l'évêque, pour les punir selon la règle, ler c. d'Orléans, an 511, c. 19.

Les moines ne sortiront point de leur monastère, et si quelqu'un d'eux se marie, il sera excommunié et séparé de sa prétendue femme, même par le secours du juge, qui sera excommunié s'il le refuse , aussibien que ceux qui donneront protection à un tel moine. C. de Tours,

an 56**6** , c. 15.

On ne souffrira point d'ermites vagabonds, ni de reclus ignorants, mais on les enfermera dans les monastères voisins, et, à l'avenir, on ne permettra de vivre en solitude qu'à ceux qui auront passé du temps dans des monastères pour s'instruire. VIIe c. de Tolède, an 646,

Les moines ne se mêleront point d'affaires, et ne sortiront point du cloître sans congé de l'abbé; et tous les monastères seront sous la conduite de l'évêque diocésain. C.

d'Ausbourg, an 952, c. 6.

Les moines vagabonds, ou chassés de leur monastère pour crimes, seront contraints, par l'autorité des évêques, de retourner à leurs monasteres. Si les abbés ne veulent pas les recevoir, ils leur donneront, par anmône, de quoi vivre : et, de plus, ces moines, travailleront de leurs mains, jusqu'à ce qu'on voie en leur vie de l'amendement : il en est de même des religieux. C. de Roucn, an 1072, c. 12.

Nous défendons aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, faire les onctions et chanter des messes publiques. C. gén. de Latran, an

Ils recevront des évêques diocé-l sains les saintes huiles, la consecration des autels et l'ordination des cleres. Ibid.

Les moines et les clercs ne feront aucun trafic: les moines ne tiendront point de ferme, et les laïques ne tiendront point à ferme des benefices. C. de Londres, an 1175, c. 10.

Les religieux, de quelque institut qu'ils soient, ne seront point reçus pour de l'argent, sous peine au supérieur de privation de sa charge, et an particulier de n'être jamais eleve aux ordres sacrés.

On ne permettra point à un religieux d'avoir du pecule, si ce n'est pour l'exercice de son obedience. Celui qui sera trouvé avoir un pécule sera excommunie et prive de la sépulture commune, et on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbe, trouvé regligent sur ce point, sera deposé. On ne donnera point, pour de l'argent, les prieures ou les obediences, et on ne changera point les prieurs conventuels, sinon pour des causes graves, ou pour les élever à un plus haut rang. IIIe C. gén. de Latran, an 1179, c. 10.

Les moines et les chanoines réguliers ne prendront point à ferme leurs obédiences. Ils n'iront point en pèlerinage, et ne sortiront que pour cause et en compagnie. C. d'lorck,

an 1195, c. 10.

Défense de recevoir les religieux avant l'àge de dix-huit ans. C. de Paris,

an 1212, c. 2.

Quand les supérieurs leur promettront quelque voyage, ils leur donneront de quoi le faire, afin qu'ils ne soient point réduits à mendier, à la honte de leur ordre. (Il n'y avoit point encore de religieux mendiants. ) Id. c. 11.

Aucun religieux n'anra deux prienrés ou deux obédiences. Id.

c. 17.

Defense à tous religieux d'avoir rien en propre, même avec la per-l

n'ont pas pouvoir de le permettre. On ne donnera pas même à un religieux une certaine somme pour son vestiaire. Les restes de leurs portions seront donnés aux pauvres. Defense de faire profession en deux communautés, si ce n'est pour passer à une observance plus étroite C. de Montpellier, an 1215, c. 18, 25.

Les religieux charges d'obedience, et les supérieurs, rendront compte à la communauté deux fois l'année de leur recette et de leur depense. C. d'Oxford, an 1222, c. 3.

Defense aux moines de servir dans les eglises paroissiales. C. de Tours,

an 1239, c. 7.

Les religieux qui méprisent les sentences des évêques, et celèbrent les divins offices nonobstant leurs censures, seront chasses des dioceses par leurs supérieurs, qui y seront contraints par censures C. de Ruffre en Poitou , an 1258 , c. 3.

Defense aux moines et aux chanoines réguliers, qui enseignent, de recevoir aucun salaire, soit de leurs écoliers, soit des magistrats des villes.

C. d'Arles, an 1261, c. 10.

Defense aux religieux de recevoir le peuple à l'office divin dans leurs eglises les dimanches et les grandes fêtes, ni d'y prêcher aux heures de la messe paroissiale : et cette defense s'etend même aux religieux auxquels il est permis de prêcher , c'est-à-dire aux frères mendiants; le tout pour ne pas detourner les laïques des instructions qu'ils doivent recevoir dans leurs paroisses. C. d'Arles, an 1261, c. 1.

Les moines devenus évêques garderont leur habit. C. de Londres,

an 1268, c. 5.

Ancun religioux ne pontra choisir un confesseur bors de son ordr**e.** sans permission particulière de son superieur. C. de Saltzbourg, an 1274, c. 21.

Defense aux moines de coucher dans les monastères de femmes, ni mission des supérieurs, puisqu'ils de manger avec une religieuse, ou

avec aucune femme sans grande nécessité. 7º Conc. gén. 2º de Nicée, an.

787, c. 22. V. réguliers.

MONASTERE. Il est ordonné que personne ne bâtisse un monastère, sans le consentement de l'évêque de la ville et du propriétaire de la terre, et que les moines, tant des villes que de la campagne, soient soumis à l'évêque et vivent en repos, ne s'appliquant qu'au jeûne et à la priere, sans s'embarrasser d'affaires ecclésiastiques ou séculières, s'ils n'en sont chargés par l'évêque pour quelque nécessité. Conc. de Calcédoine, an. 451, c. 3. Le concile d'Agde ordonne la même chose. An. 506, c. 27.

Les monastères, une fois consacrés par l'autorité de l'évêque, demeureront monastères à perpétuite: leurs biens leur seront conservés, et il ne sera plus permis d'en faire des habitations séculières.

Id. , c. 14.

Les monastères des filles seront éloignés de ceux des hommes, pour éviter non-seulement les tentations du démon, mais les mauvais discours des hommes. Conc. d'Agde,

an 506, c. 28.

Ou'on ne laisse entrer, dans les monastères de filles, que des gens d'un âge avancé et d'une pureté de mœurs à l'épreuve, et cela pour des nécessités indispensables, ou pour leur rendre des services dont elles ne peuvent se passer. Conc. de Paunas, a. 517, c. 8.

Les monastères, tant d'hommes que de filles, sont soumis à la juridiction de l'évêque diocésain. Ve C.

d'Arles, an. 554, c. 2.

Les femmes n'entreront point les monastères d'hommes. 11 Conc. de Tours, an 566, c. 26.

Les monastères des filles seront gouvernés par des moines, mais à charge que leurs demeures seront el oignées, que les moines ne viendront pas même au vestibule des religieuses, hors l'abbé, ou celui! Les évêques auront soin que,

qui sera leur supérieur; encore ne pourra-t-il parler qu'à la supérieure et en présence de deux ou trois sœurs : en sorte que les visites soient rares et les conversations courtes. Conc. de Séville, an 619, act. 11.

Le concile de Carthage de l'an 397, avoit ordonné la même chose.

Les prieurés qui ne peuvent entrenir trois religieux, seront réunis à d'autres. Conc. de Montpellier, an 1215, *c.* 30.

Les monastères seront réformes par les évêques : si l'évêque ne le peut, par le métropolitain : si le métropolitain n'est pas obei, par le concile : si les abbés ou les abbesses n'obeissent pas au concile, ils seront excommunics, et d'autres établis en leur place. Conc. de Vernon, an 755,

Défense de commettre de simonie pour la réception dans les monastères, comme pour les ordinations, sous peine de deposition contre l'abbe clerc, et pour l'abbesse ou l'abbé laïque, d'être chassé et mis dans un monastère : mais ce que les parents donnent pour dot, ou ce que le religieux apporte de ses biens propres, demeurcra au monastère, soit que le moine y demeure ou qu'il en sorte, si ce n'est par la faute du supérieur. VIIe Conc. gén, le 2e de Nicée, an 787 , c. 20.

Les chanoines et les moines n'entreront point dans les monastères de filles sans la permission de l'évêque ou de son vicaire. Si c'est pour leur parler, ce sera dans l'auditoire ou parloir, en présence des personnes pieuses de l'un et de l'autre sexe. Si c'est pour prêcher, ce sera publiquement: si c'est pour la messe, ils entreront avec leurs ministres, et sortiront aussitôt après la messe dite: si c'est pour confesser, ce sera dans l'église devant l'autel, en présence de témoins qui ne soient pas trop éloignés. Ge Conc. de Paris, an 829, c. 46.

dans les monastères de chanoines, de moine ou de religieuses, on ne reçoive qu'autant de personnes que la maison en peut commodement entretenir : que, dans lés monastères de filles, il n'entre, pour le service nécessaire, que des hommes de bounes mœurs et d'un âge avancé, et que ceux qui iront celebrer la messe en sortent aussitôt qu'elle sera finie. Conc. d'Arles, an q13, c. G.

Les petites portes des monastères seront murees. Conc. de Paris, an

1212, 6.9.

Dans chaque royaume chaque province, les abbes ou les prieurs tiendront tous les trois ans un chapitre. On y traitera de la reforme et de l'observance régulière. Ce qui y sera statué, sera observé inviolablement et sans appel, et on prescrira le lieu du chapitre suivant. Le tout se fera sans prejudice du droit des evêques diocesains.

On députera, dans le 'chapitre général, des personnes capables, pour visiter au nom du pape, tous les monastères de la province, même ceux des religieuses, et y corriger on reformer ce qui conviendra: s'ils jugent nécessaire de deposer le supérieur, ils en avertiront l'evêque, et s'il y manque, ils en informeront le saint Siège. Or les evêques auront soin de si bien reformer les monastères de leur dependance, que les visiteurs n'y trouvent rien à corriger. Il e C. de Latran gén. an 1215, c. 13.

Nous défendons étroitement d'inventer de nouvelles religions ou ordres religieux, de peur que la trop grande diversité n'apporte de la confusion dans l'Eglise, mais quiconque voudra entrer en religion, embrassera une de celles qui sont approuvées. Nous défendons aussi qu'un abbé gouverne plusieurs monastères, ou qu'un moine ait des places en plusieurs maisons. Id. c. 13. (Les places monacales étoient devenues comme des bénefices.) F. Simonie.

MONASTIQUE (Etat). Esprit dans lequel on doit yentrer. On doit avertir les adultes et ceux qui désirent d'entrer dans quelque ordre religieux, ou les pères et mères qui offrent leurs enfants pour cet effet qu'en cela ils ne doivent avoir en vue que les biens éternels. Car ceux qui se proposent pour fin, en choisissant l'etat monastique, l'oisiveté, les honneurs, les bénéfices ou quelque autre chose temporelle, ont sujet d'apprehender que, ne portant pas la robe nuptiale, ils ne soient jetes dans les ténebres exterieures. Il faut même que les pères et mères-sachent qu'ils sont dans le même danger, s'ils poussent les enfants dans la religion, parce que, naturellement, ils ne sont pas propres pour les affaires, ou à cause de leur stupidité ou de quelque défaut corporel, ou qu'ils sont difformes, on enfin pour pouvoir laisser de plus grands biens à leurs autres enfants, en excluant ainsi leurs frères ou leurs sœurs de la succession. Conc. de Reims, an 1583 , tit. de Regul, et Mon.

MORTS (Prières pour les). La coulpe des péchés étant remise apres le baptême, et les pécheurs pouvant encore être débiteurs de la peine temporelle, et obligés d'expier leurs fautes en l'autre vie, c'est une pratique très-sainte et très-salutaire de prier et d'offrir des sacrifices pour les morts; et quiconque ne condamne pas avec le concile de Constance, les erreurs des cathares, des Bohémiens, des luthériens et des vaudois, est hérétique. G. de Sens, an 1528, 12°

Décr. V. Purgatoire.

MOURANTS. Si un malade, qui vient à demander la pénitence, perd la parole ou tombe en frénésie pendant le temps qu'a mis à venir le prêtre qu'il avoit mandé; après que les témoins auront attesté changement subit, il pourra l'admettre à la pénitence. Et si on le voit en danger prochain de mourir, on

position des mains, et lui verser dans la bouche la sainte eucharistie. Or, en cas qu'il revienne de cette extrémité, les témoins, dont nous venons de parler, lui feront savoir qu'on a satisfait à sa demande; et il demeurera soumis au joug de la pénitence, jusqu'à ce que le prêtvequi l'en aura chargé l'en décharge. IVe G. de Carthage, an 398, c. 76

Celui qui perd tout d'un coup la parole, peut recevoir le baptême ou la pénitence, s'il témoigne par signe qu'il le veut, on si d'autres témoignent qu'il l'a voulu. Ier C. d'O-

range, en 441, c. 12.

Ceux qui meurent pendant le [ cours de leur pénitence doivent recevoir la communion sans l'imposition des mains établie pour la reconciliation : ce qui suffit pour la consolation des mourants, suivant les decrets des Pères, qui ont nommé viatique cette communion. S'ils survivent, ils demeureront l'ordre des pénitents pour recevoir, après avoir accompli leur pénitence, l'imposition des mains et la communion légitime. Id. c. 3.

On priera pour ceux qui meurent | 847, c. 26.

pourra mêmele réconcilier par l'im-| subitement dans le cours de la pénitence qu'ils accomplissoient fidèlement. C. de Vaison, an 341, c. 2.

> Les pénitents, qui sont en péril de mort, doivent être aussitôt réconciliés; mais s'ils meurent avant que de l'être, on ne laissera pas de prier pour eux à l'eglise, et de recevoir l'oblation faite à leur intention. IIe C. de Tolede, an 672,

Les prêtres ne peuvent exiger des malades qui sont à l'extrémité qu'une declaration de leurs pechés, telle que leur état leur permet de la faire; et ils ne doivent pas les charger de toute la pénitence qu'ils méritent, mais seulement leur indiquer celle qu'ils devroient faire, s'ils étoient en santé. Du reste, il faut que les prieres de leurs amis et leurs propres aumônes suppleent à ce qui manque à leur satisfaction : maissi Dieu les retire des portes de la mort, ils doivent accomplir toute la pénitence que le prêtre leur avoit imposée. Cependant on leur accordera le saint viatique, après avoir excité leur foi par des prières et par l'efficacité de l'onction sainte. C. de Mayence, an

NATURES ET VOLONTÉS EN JÉ-| fussent permises, on les regardoit SUS-CHRIST. Les deux natures, la comme une foiblesse. C. de Néocédivine et l'humaine, subsistent dis- surée, c. 7. tinctes en Jésus-Christ, mais unies hypostatiquement : elles conservent leurs propriétés. Jésus-Christ deux volontés et deux opérations, la divine et l'humaine. Conc. de Latran, an 649, c. 6. Le concile condamne quiconque ne confessera pas ces vérités.

NOCES (secondes). Ceux qui se marioient plusieurs fois, étoient mis en pénitence pendant un certain temps: c'est pourquoi il étoit défendu aux prêtres d'assister aux festins noces, de trois ou quatre ans. Notre

Ceux qui ont contracté de secondes noces, librement et légitimement sans faire de mariage clandestin, seront admis à la communion par indulgence, après quelque peu de temps employé en jeûnes et en prières. C. de Laodicée, an 367, c. 1.

Les secondes noces, dans les premiers siècles de l'Eglise, dit saint Basile, obligeoient à pénitence, selon les uns d'un an, selon les autres de deux ans. Les troisièmes des secondes noces; et quoiqu'elles [coutume est de séparer cinq

n'étoit pas proprement pénitence publique. C. de saintBasile, en ses Ep.

Toutes personnes observeront avec soin les anciennes defenses des noces solennelles, depuis l'avent jusqu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement. C. de Trente, 24e sess. Décr. sur le Mar. c. IO.

Il ne faut pas que des chrétiens dansent à la noce, ou forment des chœurs : on leur permet seulement de faire un repas où la modération des paroles trop libres. C. de l'enise, et la tempérance soient observées lan 465, canon 11.

pour les troisièmes noces : mais ce | Concile de Laudicée, vers l'an 370. Que les prêtres, les diacres les

sous-diacres, et tous ceux à qui le mariage est interdit, evitent niême de se trouver aux noces des autres; qu'ils ne se trouvent point dans ces assemblees où l'on recite des chansons d'amour ou toute autre chose deshonnête, où l'on tient, dans la danse et dans les chœurs, des postures indécentes, de peur de souiller leurs yeux et leurs oreilles consacrés aux fonctions de leur auguste ministère en les prêtant à regarder des spectacles indecents et à ecouter

OBLATIONS. On ne recevra I chœur ne commence point que l'aupoint les oblations de ceux qui sont en differend, ni de ceux qui oppriment les pauvres. II. C. de Carthage, an 398, c. 95.

OEUVRES Chonnes et mauvaises). V. libre arbitre et justification.

OEUVRES SATISFACTORES. For. salisfaction.

OFFICE DIVIN. Toutes les églises suffragantes se conformeront à l'usage de la metropole dans les lectures et la psalmodie, c'est-à-dire dans l'office divin. C. de Rouen, an

1190, 6. 1. Tons les clercs qui sont in sacris, ceux qui ont des benefices, principalement à charge d'ânies, sont obliges à dire tous les jours les sept henres canoniales, et doivent s'assembler à l'eglise pour cet effet le plus souvent qu'il est possible. C. de Marciac. dioc. d'Auch, an 1326,

r. 19. Il est ordonné aux chanoines des cathedrales et collegiales, et autres cleres des eglises, de celebrer l'office divin avec devotion auxheuresmarquées, de chanter les psaumes momilieu des versets, et qu'un côté du l'intelligible, et nen pas parler entre

tre n'ait fini, sous peine d'être privé de leur retribution ou d'autres peines telles qu'il plaira aux supérieurs. C. de Paris, an 1419.

L'office divin doit être celebre à des heures convenables et dont on sera averti par le son de la cloche. Il sera chante gravement, decemment, faisant une pause, surtout au milieu de chaque verset, observant neanmoins quelque différence entre un office solennel et un de ferie. Les ecclesiastiques seront en surplis et en chapes, selon la diversité des temps. On ne causera point dans le chœur. On n'y lira aucun livre. Tousse leveront au Gloria Patri. Tous feront une inclination de tête quand on prononcera le nom Jésus. Que personne ne dise son office en particulier pendant qu'on chante publiquement les heures en commun. C. de Bâle, an 1435, sess. 21.

Comme tous les béneficiers, qui sont dans les ordres sacres sont obligés à la récitation de l'office, le saint concile les avertit que s'ils veulent rendre leurs prieresagreables à Dieu, destement, en faisant la pause au lilles faut articuler d'une manière les dents, manger les paroles, ou defigurer les mots, ou bien s'inter-rompre pour parler ou pour rire; mais que, soit qu'ils soient seuls, soit qu'ils prient plusieurs ensemble, ils doivent réciter, d'une manière bien distincte et avec une devotion respectueuse, l'office du jour et de la muit, et choisir un lieu à l'abri de toute dissipation. Id. au 1427,

Les chanoines seront censés absents de l'office lorsqu'ils ne seront point aux matines à la fin du psaume Venite, et aux autres heures, à la fin du premier psaume, et à la messe, avant le dernier krie. Et ils ne sortiront point d'aucun de ces offices avant qu'il ne soit fini. C. de Sens,

an 1485, ch. 1, art. 1.

Tous ceux qui ont des bénéfices à charge d'ames, ou non, six mois après les avoir obtenus, sont obligés de reciter l'office divin, sous peine d'être prives des fruits, à proportion du temps qu'ils ne l'auront pas recite, et même du benefice, s'ils ne se corrigent pas. Mais pour être privés du titre de leurs benefices, le décret ordonne qu'ils soient quinze jours au moius sans l'avoir dit deux fois. I', e.C., gén. de Latran, an 1514, 9. e sess. de réform.

Les psaumes se chanteront avec gravite et modestie, d'une manière distincte, capable d'inspirer de la dévotion, evitant avec soin de jouer sur les orgues des airs profanes et lascifs. C. de Sens, an. 1528.

Que les prêtres et les autres ecclésiastiques règlent tellement leur chant, que par la noblesse et la majesté, la mesure et l'agreinent qui l'accompagneront, ils puissent exciter, dans le cœur les assistants, des sentiments de piêté et de componction. Conc. de Paris, an 1528, Décr. 17.

Lorsqu'on chante l'office en commun, que personne ne le récite à part; car outre que par là on manque à remplir les devoirs du cheur, que à remplir les devoirs du cheur,

il arrive même souvent qu'on interrompt ceux qui, plus fideles à le
remplir, sont occupés au chant des
psaumes. Si donc quelqu'un vient à
commettre une faute decette nature
que,pour l'en punir, on ne lui compte
pas, pour un temps d'assistance,
l'heure pendant laquelle il l'a com
mise, ou bien même, qu'on l'en punisse plus rigoureusement si le cas
l'exige. Id. Décr. 18.

Même defense par le concile de Reims, année 1585, par celui de Tours de la même annee, par celui de Bourges, année 1584, par celui de Narbonne, année 1609, par celui de Bordeaux, année 1624, par le premier concile de Milan, sous saint

Charles.

On doit chanter l'office gravement, en gardant les pauses au milieu des versets, en égard à la grandeur des differentes solennites, et n'anticipant point un verset sur un autre. Defense de lire d'autres livres que le breviaire pendant qu'on chante. C. provincial de Trèves, an 1549, art. 6.

Tous ceux à qui l'Eglise a imposé l'obligation de dire l'office divin, doivent s'acquitter de ce pieux devoir avec autant de recueillement qu'il leur sera possible, et ne pas le dire de manière que lorsqu'ils chantent les psaumes ils pensent à tout autre chose plutôt qu'à Dieu. Ils doiveut craindre pour eux le reproche qu'il fait par son prophète; en disant que ceux qui proferent ses louanges ont le cœur eloigné de lui; car ce n'est pas tromper les hommes et se moquer de Dieu , que d'avoir volontairement son esprit aux affaires domestiques, ou à ce qui se passe dans le monde, dans le temps qu'on chante les psaumes? Ce que l'Ecriture dit est terrible : Maudit est celui qui fait l'œuvre de Dieu négligemment. Qu'ils se mettent bien dans l'esprit le verset qui dit, que ce n'est pas celui qui cric, mais celui qui aime,

la voix du cœur, sans laquelle il méprise les paroles de la bouche. Ainsi les ecclésiastiques doivent dire leur office tout entier, d'une voix claire, articulee, distincte et avec attention: ils doivent même le dire dans unlieu retiré et propre pour la priere. C. de Trèves, au 1549, c. 6 de hor. canon.

Comme il est à propos d'écarter de l'église, pendant le temps de la messe et de l'office divin, tout ce qui pourroit en empêcher ou troubler la celebration, nous ne voulons pas qu'on permette aux pauvres, fussent-ils dans le plus triste etat, de courir decà et delà dans les eglises, dans le temps du saint sacrifice, parce qu'ils nuisent, par là, au prêtre qui officie et à tous les assistants. C. d'Aquilée,

an 1596.

ORATOIRES, ou Chapelles A LA CAMPAGNE. On peut permettre des oratoires à la campagne à ceux qui sont loin des paroisses, pour la commodité de leur famille : mais on doit passer les jours solennels dans la ville, ou venir à la paroisse. Ces jours sont Pâques, Noël, l'Epiphanic, la Pentecôte, la Saint-Jean et les autres grandes fêtes. Les clercs (ou ecclesiastiques), qui oseront ces jours-la celebrerles messes dans les oratoires, sans la permission de l'évêque, seront excommunics. C. d'Agde, an. 506, c.21.

Défense de célèbrer dans les chapelles particulières sans que les chapelains aient fait la sonmission à l'archidiacre. C. de Salizbourg, an

1410, can. 1.

Defense de baptiser dans les oratoires domestiques, ni même d'y célebrer la liturgie, sans le consentement de l'evêque. C. in Trullo, c.31

ORDINATION. Aucun évêque ne doit s'attribuer d'ordonner tout seul des évêques : il en doit prendre avec lui sept autres, ou trois tout au moins. C. d'Arles, an 314, c. 20.

On ne doit point ordonner de Carthage, an 398, c. 1.

prêtre avant trente ans, quelque digne qu'il soit, puisque Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a commencé a enseigner qu'a cet âge après son baptême. C. de Néocésarée, an 314, c. t.

Si quelqu'un a cté ordonne prêtre sans examen, ou si dans l'examen, il a confessé les peches qu'il avoit commis, et qu'apres la confession on n'ait pas laissé de lui imposer les mains, contre les canons, nous ne le recevons point; car l'Eglise possède la qualité d'irreprehensible. Let G. génér. de Niece, an 325, c. q.

Que tout le monde sache que si quelqu'un est fait evêque sans le consentement du metropolitain, le grand concile déclare qu'il ne doit point être evêque; mais si l'election etant raisonnable et conforme aux canons, deux on trois s'y opposent par une opiniatreté particuliere, la pluralité des voix doit l'emporter

Id. canon 3.

On ne doit point permettre d'ordonner un évêque dans un village ou dans une ville si petite qu'un seul prêtre y puisse suffire, pour ne pas avilir le nom et la dignite d'évêque Ceux donc qui sont invités d'une autre province, ne doiventen ordonnerque dans les villes qui en ont eu, ouqui sont si grandes et si peuplées qu'elles meritent d'en avoir. C. de Sardique, an 347, canon 6.

On n'ordonnera aucun clercqui ne soit éprouve par l'examen des évêques, ou le temoignage du peuple. C. de Carthage, an 387. c. 22.

On n'ordonnera point de diacre avant l'âge de vingt-cinq ans. Id.

c. 40.

En ordonnant les évêques ou les cleres, on leur lira auparavant les décrets des conciles, afin qu'ils n'en pretextent cause d'ignorance. *Id.* 

r. ə.,

L'évêque, avant que d'être ordonne, doit être examine sur les mœurs, puis sur la foi. II. e C. de Carthage, an 398, c. 1.

33.

telle. Deux évêques doivent tenir sur sa tête et sur ses épaules le livre des Evangiles : un prononce la benediction, et tous les autres evêques présents lui touchent la tête de leurs mains. Id. c. 2. A l'égard du prêtre, tandis que l'évêque le benit et tient la main sur sa tête, tous les autres prêtres qui sont présents, y mettent aussi les mains. Can. 3.º A l'égard du diacre, l'evêque scul lui met la main sur la tête, parce qu'il n'est pas consacré pour le sacerdoce mais pour le ministère. Can. 4.º Le sousdiacre ne reçoit point l'imposition des mains, mais il reçoit de la main de l'évêque la patène et le calice vide, et de la main de l'archidiacre, la burette avec l'eau et l'essuiemain. Can. 5.º L'acolyte reçoit de l'évêque l'instruction de sa charge, mais il recoit de l'archidiacre le chandelier avec le cierge et la burette vide pour servir le vin de l'eucharistie du sang de Jesus-Christ. Can. 6. L'exorciste reçoit des mains de l'évêque le livre des exorcismes. Can. 7.º En ordonnant le lecteur, l'évêque doit instruire le peuple de sa foi, de ses mœurs, de ses bonnes dispositions. Ensuite il lui donne le livre en présence du peuple. Can. 8.º L'archidiacre instruit le portier de ses devoirs : puis à sa prière, l'évêque lui donne les clefs de l'église et de dessus l'autel. Can. 9.

Defense d'ordonner, dans une province, ceux qui auront eté baptises dans une autre, parce que leur vie n'est pas connue. C. d'Elvire, 3.º

siecle, c. 24.

On ne doit point ordonner sousdiacres ceux qui ont commis un adultère en leur jeunesse de peur qu'en suite ils n'arrivent, parsubreption, à un degré plus elevé. Si on en a ordonné, ils seront déposés. Id. c. 30.

Si quelque évêque a fait une ordination pour de l'argent, et mis en commerce la grâce qui n'est point comédienne. Et comme, dans les

> Les ordinations des évêques doivent se faire dans trois mois , s'il n'y a unenécessité absolue qui oblige le métropolitain à differer , et le revenu de l'église vacante sera conservé par l'econome. Id. c. 25.

> Personne ne sera ordonné absolument, ni prêtre, ni diacre, ni aucun autre ecclesiastique, mais il sera destiné à une église de la ville, ou de la campagne, ou à un monastère Les ordinations absolues seront nulles, et ceux qui les auront reçues ne pourront faire aucune fonction, à la honte de ceux qui les auront or-

donnés. *1d. c.* 6

On n'ordonnera point d'évêque malgré les citoyens, mais celui que le clergé et le peuple aurachoisi avec une pleine liberlé. Il ne sera point intrus par le commandement du prince, ou par quelque paction que ce soit, contre la volonte du metropolitain et des evêques comprovinciaux. Que si quelqu'un a usurpé l'episcopat par ordre du roi, aucun des evêques de la province ne le recevera, sous peine d'être retranché de la communion des autres. III.º Conc. de Paris, an 557, c. 8.

Nous renouvelons le canon seizième des apôtres, qui defend d'ordomer évêque, prêtre, diacre, on en quelque rang du clerge que ce soit, quiconque a été marié deux fois, ou a eu une concubine apres son haptême ou qui aura épouse une veuve, on une femme répudice, une courtisane, une esclave, une comédienne. Et comme, dans les

canons des apôtres, ou ne trouve que les lecteurs et les chantres à qui il soit permis de se marier après leur ordination, nous le defendons désormais aux sous-diacres, aux diacres et aux prêtres sous peine de deposition. C. in Trullo. an 692, can. 3.

Celui qui est ordonné évêque doit absolument savoir le psantier; et le metropolitain doit l'examiner soigneusement, pour voir s'il est resolu de lire, avec application, les canons et l'Ecriture sainte, et d'y conformer sa vie, et les instructions qu'il doit donner au peuple. FII.e c. gén. le 2.º de Nicée, an 787, c. 2.

La privation des benefices est ordonnée contre ceux qui ne veulent point se faire promouvoir aux ordres pour vivre avec plus de licence.

Conc. de Londres, 1126.

Les ordinations sans titre sont défendues. Conc. de Francfort sur le Mein, an 794, c. 28.

On n'ordonnera point de prêtre sans titre certain, Conc. d'Avran-

ches, an 1172, c. 8.

Les ordinations, faites par simonie, ou sans le consentement du clergé et du peuple, en un mot contre les canons, sont nulles. Conc.

de Rome, an 1078, c. 4.

ORDRES (sacrés). Les évêques auront soin de ne promouvoir aux dignités ecclesiastiques et auxordres sacres, que des personnes capables d'en remplir dignement les fouctions. Et, comme le gouvernement des ames est le plus grand de tous les arts, ils instruiront soigneusement soit par eux-mêmes, soit par d'autres, ceux qu'ils veulent ordonner prêtres, tant sur les divins offices que sur l'administration des sacrements, puisqu'il vaut riieux que l'Eglise ait peu de bons ministres, principalement des prêtres, que plusieurs mauvais. Il suffit que l'archidiacre, qui presente les sujets à l'ordination, assurant qu'ils en l sont dignes, ne parle pas contre sa fiantes, par beaucoup d'assiduite

conscience, parce qu'il ne répond d'eux qu'autant que l'infirmité humaine permet de le connoître, et. qu'il peut estimer digne celui qu'il ue connoî! pas être indigne. IV • C. de Latran, an 1215, c. 27.

On doit examiner soigneusement la vie, les mœurs, et la science des ordinands, et qu'ils aient un titre patrimonial, au moins de cent sous tournois, qui reviennent à cinquante liv. de notre monnoie, pour la tonsure, on se contente que cclui qui y est admis sache lire et chanter. au'il soit ne de condition libre et en legitime mariage. C. de Béziers, an 1253, c. 7.

Les évêques ne conféreront point les ordres sacrés, à moins que les ordinands n'apportent un certificat de leur curé sur leur vie et mœurs qui certifie de l'âge, de la probité et de capacités requises, et ce certificat sera attesté par deux autres témoins.

C. de Sens, an 1528.

ORDRES MINEURS. C'est un abus que, dans l'Eglise, il ne reste plus des ordres mineurs que le nom: personne de ceux qui les reçoivent n'en faisant les fonctions, et n'y ayant que les laïques qui s'en acquittent presentement. Conc. de Cologne. an 1536.

Que ceux à qui on administre les ordres mineurs sachent an moins le latin, et qu'on laisse entre chacun de ces quatre ordres , les interstices prescrits, à moins que l'evêque ne trouveà propos de le faire autrement. afin qu'ils apprennent plus en détail quel est le poids du ministere qu'ils embrassent, et qu'ils en remplissent tentes les fonctions selon la volonté de leur évêque, et cela dans leur propre diocese, à moins qu'ils n'en soient absents pour cause d'étude. Ce qui fera que, ne montant que par degrés, leur mérite et leur science pourront croître en eux avec l'âge. Or on découvrira qu'ils ont ainsi fructifié, par une vie et des mœurs édià leurs fonctions, par un profond respect pour les prêtres et pour cenx qui sont plus eleves en ordre qu'eux, et par une participation plus frequente qu'auparavant au corps sacré de Jesus-Christ. Conc. de Trente, sess. 23. c. 11.

Lorsque quelqu'un, revêtu des ordres mineurs, se presentera peur recevoir les ordres sacres. qu'on ne l'admette pas, à moins qu'il ne donne lieu d'espérer qu'il acquerra la science necessaire pour en remplir les fonctions. On ne pourra non plus lui conferer les ordres majeurs qu'un an après la réception quatrième des mineurs, si ce n'est que l'evêque juge qu'en abrégeant cet intervalle, il n'en revienne

quelque bien à l'église. Ib.

Qu'on ne donne le sous-diaconat et le diaconat, qu'à ceux de la piete desquels on est assuré, etqui en ont donné des preuves dans les ordres inferieurs. Qu'ils sachent les belleslettres et tout ce qui est nécessaire pour remplir les fonctions de leur ordre; et s'ils veulent continuer de servirles églises auxquelles ils sont attachés, qu'ils éprouvent s'ils ont lieu d'espérer que Dieu leur tera la grâce de la continence, et qu'ils regardent comme une pratique trèsconforme à leur état, de ne point servir à l'autel sans y recevoir la sainte communion, au moins les jours de dimanche et de fête. Id.

Il faut qu'on soit assuré de la piété de ceux qu'on ordonne prêtres, et qu'ils aient donné des marques de leur pieté et de leur fidelité dans les fonctions rrécédentes. Il faut 1.º qu'ils aient un bon témoignage du public; 2.º ils doivent non-seulement avoir servi du moins un an entier dans les fonctions de diacre, mais ils doivent encore préalablement être reconnus, par un examen rigoureux, capables d'apprendre aux peuples toutes les vérités nécessaires au salut et d'administrer les sacrements Il faut de plus que leur par lesquels, comme par certains

fpiété et la pureté de leurs mænrs fassent espérer, de leur part, des avis salutaires, soutenus par l'exemple des bonnesœuvres qu'ils doivent pratiquer. Id. c. 14.

Nul ne sera promu à l'ordre de sous-diacre avant l'âge de vingtdeux ans, à celui de diacre avant vingt-trois, à la prêtrise avant vingteing. Et ceux-la seulement seront admis auxdits ordres qui en seront dignes, et dont la bonne conduite pourra temr lieu d'un âge plus avancé.

Les réguliers ne seront point ordonnes non plus qu'au même âge-et avec pareil examen de l'evêque : tous privileges, à cet effet, demeurant nuls et saus effet. C. de Trente, 23.º sess.

Il faut eloigner des ordres sacrés tous les sujets qui n'y sont pas propres, sans se laisser aller à une compassion deplacee, par rapport au temps qu'ils auroient dejà employe dans le ministère. Nous déclarons aussi qu'il fant bien se donner de garde d'admettre aux ordres ceux qui ont quelque imperfection notable dans le corps, sauf à l'evêque d'user du droit qu'il a de dispenser dans les cas qui sont de son ressort. C. de Bordeaux, an 1624, c. 6.

ORDRE (sacrement de l') ca-

nons de doctrine.

Si quelqu'un dit que, dans le nouveau Testament, il n'y a point de sacerdoce visible et exterieur, ou qu'iln'y a pas une certaine puissance de consacrer et d'offrir le vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur, et de remettre et retenir les péchés; mais que tout se réduit à la commission et au simple ministère de prêcher, ou bien que ceux qui ne prêchent pas ne sont aucunement prêtres, qu'il soit anathème. Conc. de Trente. 23. e sess. du sacr. de l'ordre, c.1.

Si quelqu'un dit qu'outre le sa. cerdoce il n'y a point dans l'Eglise d'autres ordres majeurs et mineurs, degrés, on monte au sacerdoce, qu'il

soit anathème. c. 2.

Si quelqu'un dit que l'ordre on la sacree ordination n'est pas veritablement et proprement un sacrement institue par Notre-Seigneur Jesus-Christ, on que c'est une invention humaine imaginee par des gens ignorants des choses ecclesiastiques, ou bien que cen'est qu'une certaine forme et manière de choisir des ministres de la parole de Dieu et des sacrements, qu'il soit anatheme. C.3.

Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit n'est pas donne par l'ordination sacree, et qu'ainsi c'est vainement que les évêques disent recovez le Saint-Esprit, ou que, par la même ordination, il ne s'imprime point de caractere, ou bien que celui qui une fois a ete prêtre pent de nouveau devenir laïque, qu'il soit anatheme. C. 4.

Si quelqu'un dit que l'onction sacree dont use l'Eglise dans la sainte ordination, non-seulement n'est pas requise, mais qu'elle doit être reietce, et qu'elle est pernicieuse anssibien que les antres ceremonies de l ordre, qu'il soit anatheme. C.5.

Si quelqu'un dit que, dans l'Eglise catholique, il n'y a point d'hierarchie ctablie par l'ordre de Dieu, laquelle est composée d'evêques, de prêtres et de ministres, qu'il soit anatheme.

Si quelqu'un dit que les évêques de Trèves, an 1549, art. 9.

ne sont pas superieurs aux prêtres: ou qu'ils n'ont pas la puissance d€ conferer la confirmation et les ordres, ou que celle qu'ils ont leur est commune avec les prêtres, ou que les ordres qu'ils conferent sans le consentement ou l'intervention du peuple ou de la puissance séculière sont unls; ou que ceux qui ne sont ni ordonnes ni commis bien et legitimement par la puissance ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont pourtant de legitimes ministres de la parole de Dieu , qu'il soit anathème. C. 7.

Si quelqu'un dit que les évêques, qui sont choisis par l'autorité du pape, ne sont pas vrais et légitimes evêques, mais que c'est une invention humaine, qu'il soit anathème. C. 8.

ORGÚÉS (les.) doivent plutôt exciter la dévotion qu'une joie profane. C. de Cologne, an 1546, tit. des clercs.

Les orgues ne joueront que des airs pieux. C. d'Ausbourg, an 1648,

regl. 18.

Durant l'élévation de l'hostie et du calice, et jusqu'à l'*Agnus Dei*, les orgues ne doivent point jouer, et on ne doit rien chanter, mais il faut demeurer dans le silence à genoux, ou prosterné, pour s'occuper de la passion de Jesus-Christ, et remercier Dieu des grâces qu'il nous a meritees par sa mort. C. provincial

PAPE (Primauté du ). Rome.

PAPES (election des). Pour prevenir les schismes, si, dans l'élection du pape, les cardinaux ne s'accordent pas assez pour la faire unanimement, celui-la sera reconnu pour pape, qui aura les deux tiers des voix : et celui qui, n'ayant que le tiers ou moins de deux tiers, en prendra le nom, sera privé de tout | du saint Siège, les cardinaux s'as-

l'orez ordre sacré et excommuné, en sorte qu'on ne lui accordera que le viatique à l'extrémité de la vie. La même peine s'étendra à ceux qui l'auront reçu pour pape : le tout sans prejudice des canons qui ordonnent que la plus grande et la plus saine partie doit l'emporter. III.• C. de Latran gén. an 1179, c.1.

Dix-sept jours après la vacance

sembleront dans une chapelle pro-1 che le conclave, d'où sortant en procession deux à deux, et chantant l'hymne du Saint-Esprit, accompagnés de deux clercs, dont l'un doit être le secretaire, ils entreront dans le conclave : aussitôt après, on fermera les portes, et toute sorte de commerce sera interdit aux cardinaux, afin que le repos de la solitude les rende plus capables de recevoir les inspirations du Saint-Esprit, qui doit présider à cette election. C'est ce que le concile de Latran (ci-dessus cité) avoit sagement établi. En outre, les cardinaux, avant de commencer le scrutin, s'engageront, par serment, à n'elire que celui qu'ils jugeront le plus digne et le plus capable d'être le chef de l'Eglise. C. de Bâle, an 1436, 23.e sess.

Brigues défendues dans les élections des papes. Si quelque prêtre, diacre ou clerc, du vivant du pape, et sans sa participation, ose donner sa souscription, promettreson suffrage par billet ou par serment, ou deliberer sur ce sujet en quelque assemblée particulière, qu'il soit deposé ou excommunie. C. de Rome, an. 499,

1er décr.

Si le pape meurt subitement sans avoir pu pourvoir à l'election de son successeur, celui-là sera consacre évêque (de Rome), qui aura les suffrages de tout le clergé, cu du plus grand nombre. Décr. 2.

Si quelqu'un découvre les brigues que nous venons de condamner, et les prouve, non-sculement il sera absons s'il est complice, mais encore

récompense. Décr. 3.

PAQUES: On passera toute la semaine de Paques en fête et en devotion, sans aucun spectacle public.

C. in Trullo, an 692, c. 66.

PARRAINS ÉT MARRAINES. On ne doit point recevoir pour parrains, soit au baptême, soit à la confirmation, ceux qui ne sont pas instruits, puisqu'ils sont obliges à

instruire ceux dont ils répondent devant Dieu. Fl. C. de Paris, an

829 , c. 7.

Îl n'y aura au baptême que deux parrains et une marraine, ou deux marraines et un parrain. C. d' Yorck, an 1195, c. 4.

Les parrains et marraines seront interroges, et s'ils ne sont pas bien instruits et s'ils n'out pas l'âge requis, ils seront renvoyes. C. d'Aus-

bourg, an 1548. Régl. 14.

Il est bon d'avertir les parrains et marraines, qui apportent un enfant sur les fonts sacres, que c'est au nom de l'Eglise et sur la foi de l'Eglise qu'ils le présentent au baptême, et qu'ils se rendent, en quelque façon, cautions pour l'enfant, en répondant en son nom; c'est pourquoi ils auront soin, aussitôt que son esprit commencera à se développer, de lui apprendre le symbole, l'oraison dominicale, et de l'exhorter, quand l'occasion le demandera , à tenir une conduite digne de Jesus-Christ, et de l'engagement qu'il a contracté en son baptême. C'est pourquoi il vaudra mieux les choisir d'un âge fait, que trop jeunes. Ier. c. de Cologne,

an 1536, p. 7, c. 4. PAROISSES. Les fidèles entendront l'office divin, particulièrement la messe, les dimanches et les fêtes, dans leurs paroisses, et ne les quitterent point pour aller aux eglises de quelques religieux que ce soit. Ils ne recevront point les sacrements d'autres que de leurs curés, sous peine de suspense contre ceux qui les administrent. C. de Bude en

Hongrie , an 1279 , c. 33.

Cenx qui manqueront deux dimanches à venir entendre la messe à leur paroisse, seront nommément excommunics. C. de Marciac, dioc. d' Auch, an 1326, can. 16.

Les paroissiens ne recevront l'eucharistie à Pâques, que de la main de leurs curés. C. d'Avignon an 1337, arl. 4.

Desserte des paroisses. Les éveques

obligeront les recteurs, ou curés des paroisses dans les quelles le peuple est si nombreux qu'un seul recteur n'y peut suffire, ou autres que cela regarde, de prendre pour adjoints à leur emploi autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour l'administration des sacrements et la celebration de l'office divin. C. de Trerte, 21.6 sess. déer. de réf. cnn. 4.

PATRIARCATS ( ordre ou rang des), V. Rome.

PATRONS (sur les). Les laïques ne mettront point de prêtres d'unantre diocese dans les églises de leur dependance, sans le consentement de l'evêque diocesain, sous peine d'excommunication contre le laïque, et de deposition coutre le prêtre. Les abbés, ni les autres patrons ecclesiastiques ne se donneront point non plus cette liberté: carles prêtresne peuvent être placés que par ceux qui ont droit de les ordonner et de les corriger, c'est-àdire par les évêques. C. de Rome, an 853, can. 41 et 42.

Defense aux laïques ( c'est-à-dire aux patrons ) de mettre des prêtres dans les eglises, on de les en ôter, sans la permission de l'évêque. C.

d'Ingelheun , an 048 , can. 4.

Defense aux laïques de se rien attribuer des oblations des fideles ni des dimes : la connoissance n'en appartient pas aux juges séculiers, mais au concile. *Idem.* c. 8.

S'il se rencontre plusieurs patrons, ils doivent s'accorder à nommer un seul prêtre pour desservir l'Eglise, ou bieu celui-la sera préféré qui aura la pluralité des suffrages, autrement l'evêque y pourvoira; comme aussiencas de question pour le droit de patronage, qui ne sera pas terminée dans trois mois. III. C. gén. de Latran, an 1179, can. 14.

Le patron qui aura présente un ignorant perdra son droit pour cette fois. Conc. de Château-Gonthier an

1222, c. 15.

Il est ordonné aux patrons ecclé-

siastiques ou curés primitifs, d'établir, dans les paroisses de leur dépendance, des cures ou des vicaires perpétuels avec la portion congrue. C. de Béziers, an 1233, c. 11.

Desense aux prelats et aux patrons de s'obliger à la présentation d'un bénefice qui ne vaque pas encore : d'établir des vicaireries, sinon dans le cas de droit; d'exiger des clercs aucun péage, sinon pour les marchandises dont ils sont trasic. C. de

Nantes , an 1264 , c. 1.

PAÚVRES (soin des). Chaque cité doit avoir soin de nourrir ses pauvres: ensorte que chaque prêtre de la campagne et que chaque citoyen se charge du sien, et qu'ils ne soient pas vagabonds dans les autres cites. II. C. de Tours, an 566, c. 6 I. Evéques.

PAUVRETÉ. V. vœu de pauvreté. PÉCHE CONTRE NATURE. Ceux qui ont commis des pechés contre nature, si c'est avant l'âge de vingt ans, seront quinze ans prosternes et cinq ans sans offir. S'ils sont tombés dans les mêmes péchés après l'âge de vingt ans et étant maries, ils seront vingt-cinq ans prosternés et sans offir. S'ils ont peché après l'âge de vingt-cinq ans étant maries, ils n'auront la communion qu'à la fin de la vie. C. d'Ancyre, an 314, c. 16.

Ceux qui abusent des garçons ne recevront pas la communion même à la fin. C. d'Elvire, commencement du

3.º siècle, c. 72.

Ccux qui pèchent contre nature, sont condamnés à être sépares des chretiens pour toute leur vie, recevoir cent coups de fonet, être rasés par infamie, et bannis à perpétuite, et ne recevront la communion qu'à la mort. XVI. C. de Telede, an 693, c. 3.

On imposera la pénitence solennelle selon les canons, pour les péchés énormes et scandaleux. C. de Lambeth près de Londres, un 1281,

r. O.

PÉCHÉ DE LA CHAIR. Si un l homme, qui a été promu à l'épiscopat ou à la prêtrise, se trouve dans la suite du temps , coupable du péché animal, (c'est-à-dire de quelque peché de la chair), et en est convaincu par deux on trois temoins, qu'il soit privé de son ministère.

Oui contreviendra à ce canon, se mettra lui-même en peril d'être deposé, avant la hardiesse de resister an grand concile. I.er C. gen. de Nicée,

an 515, c. 2.

Si un des ministres de l'autel tombe dans un peché de la chair, il demeurera interdit jusqu'à ce que l'exegne soit satisfait de sa pénitence, sans esperance de promotion. S'il retombe, il ne recevra la communion qu'à la mort. C. de Lérida,

an 524, c. 5.

PECHE MORTEL. Si quelqu'un dit qu'il n'y a point d'autre péché mortel que le peché d'infidelite, ou que la grâce qu'on a une fois reçue ne se perd par aucun antre péché, quelque grief et quelque enorme qu'il soit, que par celui de l'infidelité, qu'il soit anatheme. C. de Trente, 6. sess. deer. de la justif. c. 27.

Si quelqu'un dit que celui qui est tombe en peche depuis le baptême, ne peut se relever avec l'aide de la grâce de Dieu, on bien qu'il peut, a la vérité, recouvrer la grâce qu'il avoit perdue, mais que c'est par la seule foi, sans le secours du sacrement de penitence, contre ce que l'Eglise romaine et universelle, instruite par Jesus-Christ et par ses apôtres, a jusqu'ici, cru et enseigue, qu'il soit anathème. C. 9.

PECHE orig nel. Le péché d'Adam n'a pas seulement nui au corps mais à l'âme; il n'a pas nui à luiseul: mais il a passé à ses descendants.

C.d Orange, an 529, can. 1.

Si quelqu'un ne reconnoît pas ਵਧ Adam , le premier homme , ayant transgressé le commandement de Dieu dans le paradis, est dechu de l'état de saintelé et de justice dans

leguel il avoit eté établi, et par ce peche de desobeissance et cette prevarication a encouru la colere de Dieu, et, en conséquence, la mort dont Dieu l'avoit auparavant menacé, et avec la mort, la captivité sons la puissance du diable, qui depuis a en l'empire de la mort, et que, par cette offense et cette prevarication, Adam, selon le corps et selon l'âme, a eté changé en nn pire etat, qu'il soit anathème. C. de Trente , 5º sess. du péché originel.

Si quelqu'un soutient que la prevarication d'Adam n'a été prejudiciable qu'à lui seul et non pas à sa postérité , et que ce n'a été que pour lui , et non pas anssi pour nous , qu'il a perdu-la justice et la sainteté qu'il avoit reçue et dont il est-dechu-ou qu'etant souille personnellement par le péché de desobeissance, il n'a communiqué et transmis à tout le genre humain, que la mort et les peines du corps , et non pas le péché qui est la mort de l'âme, qu'il soit anatheme: puisque c'est contredire l'Apôtre qui dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et qu'ainsi la mort est passee dans tous les hommes, tous avant peche dans un seul. Rom. 1 12.

Si quelqu'un soutient que le peché d'Adam, qui est un dans sa source , etant transmis à tous par la genération et non par imitation , et devient propre à un chacun, peut être effacé par les forces de la nature humaine, ou par autre reméde que par les mérites de Jésus∽ Christ qui nous a réconciliés par son sang, s'etant fait notre instice, notre sanctification et notre rédemption; ou quiconque nie que le même merite de Jésus-Christ soit applique tant aux adultes qu'aux enfants par le sacrement de baptême confere selon la forme et l'usage de l'Eglise, qu'il soit anathème; parce qu'il n'y a point d'autre nom sons le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devious être sauvés :

ce qui a donné lieu à cette parole : Voilà l'agneau de Dieu : voilà celui qui ôte les péchés du monde. l'ous tous qui avez été baptisés, vous avez été revelus de Jesus-Christ. Act. 4. Jean 1, 9. Gal. 3. 27.

Si quelqu'un nie que les enfants nouvellement sortis du sein de leur mère, même ceux qui sont nés de parents baptises, aient besoin d'être aussi baptisés; et si quelqu'en, reconnoissant que véritablement ils sont baptisés pour la rémission des pechés, soutient pourtant qu'ils ne tirent rien du peché originel d'Adam qui ait besoin d'être expie par l'eau de la regeneration pour obtenir la vie eternelle, d'où il s'ensuivroit que la forme du baptême, vour la remission des péches, seroit fausse et non veritable, qu'il soit anathème : car la parole de l'Apôtre, qui dit que le péche est entre dans le monde par un seul homme et la mort par le peché, et qu'ainsi la mort est passee dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul, ne pent être entendue d'une autre manière que l'a tonjours entendu l'Eglise catholique repandue partout. C'est pour cela, et conformement à cette règle de foi, selon la tradition des apôtres, que niême les enfants, qui n'ont pu encore commettre aucun péché personnel, sont pourtant véritablement baptises pour la remission des peches, afin que ce qu'ils ont contracte par la generation soit lave en eux par la remission; car quiconque ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut entrer au royaume de Dieu. Joan. 1, 3.

Si quelqu'un nie que, par la grâce de Jesus-Christ qui est conferée dans le baptême, l'offense du peché originel soit remise, ou soutient que tout ce qu'il y a proprement et véritablement de peche n'est pas ôté, mais qu'il est sculement comme rase, on qu'il n'est pas imputé, qu'il soit anathème : car Dieu ne

nérés. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont véritablement ensevelis dans la mort avec Jésus-Christ par le baptême, qui ne marchent point selon la chair. mais qui , dépouillant le vieil homme et se revêtant du nouveau qui est créé selon Dien, sont devenus innocents , purs, sans péché, agréables à Dieu et coheritiers de Jesus-Christ. en sorte qu'il ne leur reste rien du tout qui leur fasse obstacle pour entrer dans le ciel. Le saint concile confesse néanmoins et reconnoît que la concupiscence on l'inclination au peche reste pourtant dans les personnes baptisées; car elle a été laissee pour le combat et l'exercice, et elle ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur consentement. mais qui résistent avec courage par la grâce de Jesus-Christ. Au contraire, la couronne est préparée à ceux ani auront bien combattu. Le saint concile declare aussi que cette concupiscence que l'Apôtre appelle quelquefois péché, n'a jamais eté prise ni entendue par l'Eglise catholique comme un vérit able péché qui reste, à proprement parler, dans les personnes baptisées, mais elle n'a été appelée du nom de péché que parce qu'elle est un effet du peche, et qu'elle porte au peche.

L'intention du concile n'est point de comprendre, dans ce décret, qui regarde le peché originel, la bienheureuse et immaculée vierge Marie Mère de Dieu. C. de Trente. Ibid.

PEINTURES DÉSHONNÊTES. Défense, sous peine d'excommunication, de faire des peintures déshonnêtes. C. in Trullo an. 602,

PÉLERINAGES. Il y a beaucoup d'abus dans les pelerinages qui se font à Rome, à Tours et ailleurs. Des prêtres et des clercs prétendent par-là se purifier de leurs pechés, et devoir être rétablis dans leurs fonctions. Deslaïques s'imaginent acqué-Lait rien dans ceux qui sont régé- rir l'invunité pour leurs péches passés ou à venir. Nous louons la pénitence aux jeunes gens, à cause dévotion de ceux qui, pour accomplir la penitence que le prêtre leur a conseil ce, font ces pelerinages, en les accompagnant de prières, d'aumônes et de corrections de leurs mœurs. C. de Châlons-sur-Saône, an. 813.

PENITENCE. Le prêtre donnera la penitence à ceux qui la demandent, mais on recevra plus tard les penitents les plus negligents. C. de Carthage, an 398, can. 74.

Si un malade demande la pénitence, et qu'avant que le prêtre soit venu, il perde la parole ou la raison, il recevra la penitence sur le temoignage de ceux qui l'ont ouï. Si on le croit prêt à mourir, qu'on le reconcilie par l'imposition des mains, et qu'on fasse conler dans sa bouche l'eucharistie. S'il survit, il sera soumis aux lois de la penitence, tant que le prêtre jugera à propos. En general les penitents, pour avoir reçu le viatique, ne sont point quittes de leur penitence, jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'imposition des mains Ceux qui, ayant observe exactement les lois de la pénitence, meurent en voyage on autrement, saus secours, ne laisseront pas de recevoir la sepulture ecclesiastique et de participer aux prieres et aux oblations. Id. c. 76, 77, 78, 79.

On ne peut donner la pénitence publique aux gens maries que de leur consentement, c'est-à-dire à l'un des deux , du consentement de l'autre, parce que l'état de pénitence engageoit à la continence. Il. C. d'Arles.

Même canon du troisième con-

cile d'Orléans. An. 358.

Ceux qui demandent la pénitence doivent recevoir de l'évêque l'imposition des mains et le cilice sur la tête, comme il est etabli partont: s ils ne veulent pas couper leurs cheveux ou changer d'habit, ils seront rejetes. C. d'Agde, an 506, c. 15.

de la foiblesse de l'âge, mais à la mort on ne refusera pas le viatique, c'est-à-dire l'absolution. Id.

On doit imposer la pénitence selon l'Ecriture et la coutume de l'Eglise, et bannir absolument les livres dont les erreurs sont certaines et les auteurs incertains, et qui flattent les pecheurs, en imposant pour de grands péchés, des penitences legères et inusitées. C. de Châ-

lons-sur-Saône, an. 813, c. 75.

Al'egard des penitences qu'il convient d'imposer à un pecheur qui a confessé ses fautes, il faut s'en tenir ou aux règles des anciens canons. ou à l'autorite des saintes écritures. ou à la coutume présente de l'Eglise, et rejeter avec horreur ces pernicieux libelles, qui, n'imposant que des satisfactions legères, mettent, selon l'expression du prophete, des coussins sous les coudes et des oreillers sous la tête, pour seduire les âmes par cette douceur apparente. 2.º C. de Chalons, an. 813, can. 38.

Plusieurs prêtres, soit par negligence, soit par ignorance, imposent aux pecheurs des pénitences autres que les canons ne prescrivent, se servant de certains petits livres qu'ils nomment penitentiels. C'est pourquoi nous avons tous ordonné que chaque évêque dans son diocèse recherche très-soigneusement ces livres erronés pour les mettre au feu afin que les prêtres ignorants ne s'en servent plus pour tromper les hommes. VI.º C. de Paris, an. 829, c. 32.

Les prêtres seront exactement instruits par leurs évêques, de la discretion avec laquelle ils doivent interroger ceux qui se confessent, comme de la mesure de pénitence qu'ils doivent leur imposer, car jusqu'ici, par leur faute, plusieurs crimes sont demeurcs impunis, au grand péril des âmes. *Ibid*.

On abandonne à la discrétion du On ne confiera pas aisément la confesseur de régler la pénitence. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'en prention. Concile d' Yorch, an imposer quelqu'une, il doit, selon la nature du peche, examiner l'origine et les motifs des fautes qu'on hii declare; se bien assurer des dispositions et du repentir des penitents, avoir égard aux temps, à la qualité des personnes, aux différences des lieux et des âges, afin que, s'etant mis au fait par toutes les considerations de la nature des peches dont on lui fait l'aveu, il n'ait plus qu'à consulter les règles de l'Eglise pour y appliquer une satisfaction proportionnee. Conc. Worms, an. 808, can. 25.

Les penitences, qui ne sont pas conformes à l'autorité des Peres, comme de ceux qui ne renoncent pas à une profession qu'ils ne peuvent exercer sans peche; qui ne restituent pas le bien d'autrui, ou gardent la haine dans leur cœur, sont declarees fausses. Conc. de Rome, an

1078, c. 5.

Comme rien ne cause tant de désordres dans l'Eglise que les fausses penitences, nous avertissons nos vénerables freres les evêques et les prêtres, de ne pas laisser dans l'illusion les laïques qui se fondent sur des penitences mal faites, qui ne maugueroient pas de les conduire à la damnation. Or les preuves d'une pénitence fausse et illusoire seroient de satisfaire pour un seul péché sans s'embarrasser des autres; de se detacher de l'un sans cesser d'être attaché à l'autre ; de ne pas rompre un engagement dans lequel pourroit demeurer sans péché ; d'avoir la haine dans le cœur; de ne pas satisfaire à celui qu'on a offense ; on de ne pas pardonner à celui de qui on a éte offensé; ou enfin de s'armer pour l'injustice. II.e Conc. de Latran gén., an 1139, c. 22.

Que le prêtre n'impose point pour pénitence l'obligation de faire dire des messes, et qu'il se contente, pour retribution, de ce qui lui sera offert

1195.

PÉNITENCE PUBLIQUE. Quand quelqu'un aura commis quelque crime en public et à la vue de plusieurs personnes, de manière qu'il n'y ait point de doute que les autres n'en aient ete offenses et scandalises : il faudra lui enjoindre publiquement une penifence proportionnee à sa faute, afin que ceux qui ont eté excités an désordre par son exemple soient rappeles à la vie-reglee par le témoignage de son amendement. L'evêque pourra neanmoins, quand il le jugera expedient, changer cette manière de penitence publique en une secrète. Conc. de Trente, 24.º sess. c. 8.

Ceux qui sont en pénitence publique ne peuvent ni porter les armes, ni juger des causes, ni exercer aucune fonction publique, ni se trouver dans les assemblées, ni faire des visites : quant à leurs affaires domestignes, ils peuvent en prendre soin, si ce n'est, comme il arrive souvent , qu'ils ne soient touchés de l'enormite de leurs crimes, jusqu'à ne ponvoir s'y appliquer. Les penitents ne peuvent se marier pendant le cours de la penitence. Conc. de Pavie, an 850, c. 7 et 8. V. confession et confesseur.

PÉNITENCE pour l'adultère.

 $F.\ Adultère.$ 

De l'homicide. V. Homicide.

Des clercs. V. Clercs.

Canons de doctrine, sur le sacrement

de pénitence.

Si quelqu'un dit que la pénitenc**e ,** dans l'Eglise catholique, n'est pas veritablement et proprement un sacrement institue par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour réconcilier à Dieu les fidèles , toutes les fois qu'ils tombent en peché depuis le baptême , qu'il soit anathème. Conc. de Trente, 14.º sess. c. 1.

Si quelqu'un , confondant les sacrements, dit que c'est le baptême à la messe, sans faire aucune con-linême qui est le sacrement de penitence: comme si ces denx sacrements n'étoient pas distingués, et qu'ainsi c'est mal à propos qu'on appelle la penitence la seconde table apres le naufrage, qu'il soit anathème. Can. 2.

Si quelqu'un dit que ces paroles de Notre-Seigneur et Sauveur : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, ne doivent pasêtre entendues de la puissance de remettre et de retenir les peches dans le sacrement de pénitence, comme l'Eglise catholique les a tonjours entendues des le commencement; mais que, contre l'institution de ce sacrement, il detourne lesens de ces paroles pour les appliquer au pouvoir de prêcher l'Evangile, qu'il soit anatheme. C. 3.

Si quelqu'un nie que, pour l'entière et parfaite remission des péches, trois actes soient requis dans la penitence, qui sont comme la matiere du sacrement de penitence, savoir: la contrition, la confession et la satisfaction, qu'on appelle les trois parties de la penitence; on soutient que la pénitence n'a que denx parties, savoir: les terreurs d'une conscience agitée à la vue de son péché qu'elle reconnoît, la foi conque par l'Evangile ou par l'absolution, par laquelle on croit que ses pechés sont remis par Jesus-Christ, qu'il soit anathème. C. 4.

Siquelqu'un dit que la contrition à laquelle on parvient par la discussion, la revue et la détestation de ses pechés, quand, repassant en son esprit les années de sa vie dans l'amertume de son cœur, on vient à peser la grièveté, la multitude et la difformité de ses péchés, et avec cela le hasardoù l'on a eté de perdre le bonheur eternel, et d'encourir la damnation éternelle, avec résolution de mener une meilleure vie : qu'une telle contrition donc n'est pas une douleur véritable et utile, et ne prépare pas à lagrâce, mais qu'elle rend l'homme hypocrite et plus grand qu'il soit anathème. C. 8.

pécheur; enfin que c'est une douleur forcee, et non pas libre ni volontaire. qu'il soit anatheme. C. 5.

Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle, ou ait ete instituee, on soit necessaire au salut de droit divin, ou dit que la manière de se confesser secretement au prêtre seul que l'Eglise catholique observe, et a toujours-observee-des le-commencement, n'est pas conforme à l'institution et au precepte de Jesus-Christ, mais que c'est une invention humaine, qu'il soit anatheme. c. 6.

Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de pénitence, il n'est pas necessaire de droit divin pour la rémission de ses peches, de confesser, tous et un chacun, les peches mortels dont on peut se souveuir, après v avoir auparavant bien et soigneusement pensé, même les péches secrets qui sont contre les deux derniers preceptes du decalogue, et les circonstances qui changent l'espèce du peche, mais qu'une telle confession est seulement utile pour l'instruction et pour la consolation du pénitent; et qu'autrefois elle n'etoit en usage que pour imposer une satisfaction canonique : ou si quelqu'un avance que ceux qui s'attachent à confesser tous leurs peches, semblent ne vouloir rien laisser à la misericorde de Dieu à pardonner, ou enfin qu'il n'est pas permis de confesser les pechés véniels, qu'il soit anathème. C. 7.

Si quelqu'un dit que la confession de tous ses péchés, telle que l'observe l'Eglise, est impossible, et n'est qu'une tradition humaine que les gens de bien doivent tâcher d'abolir, on bien que tous et chacun des fideles chrétiens, de l'un et de l'autre sexe, n'y sont pas obligés une fois conformément à la constitution du grand concile de Latran, et que pour cela il faut dissuader les fidèles de se confesser dans le temps du carême,

Si guelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministere, qui ne va qu'à prononcer ct declarer à celui qui se confesse que ses peches lui sont remis, pourvu sculement au'il croie qu'il est absous, encore que le prêtre ne l'absolve pas sériensement, mais par maniere de jeu : ou dit que la confession du penitent n'est pas requise, afin que le prêtre le puisse absoudre, qu'il soit anathème. C. q.

Si quelqu'un dit que les prêtres, qui sont en peché mortel, cessent d'avoir la puissance de lier et de delier; ou que les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolution, mais que ç'a etc à tous et à chacun des fideles chretiens que ces paroles ont ete adressees : Tout et que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le eiel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera aussi delie dans le eiel. Et celles-ci : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ecux à qui vous les retiendrez; de sorte qu'en vertu de ces paroles chacun puisse absondre des peches ; des publics, par la reprehension seulement, si celui qui est repris y defere; et des secrets, par la confession volontaire, qu'il soit anathème. C. 10.

Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas droit de se réserver des cas, sice n'est quant à la police extérieure, et qu'ainsi cette réserve n'empêche pas qu'un prêtre n'absolve veritablement des cas reservés, qu'il soit anatheme. C. 11.

Si quelqu'un dit que Dieu remet toujours toute la peine avec la coulpe, et que la satisfaction des pénitents n'est autre chose que la foi, par laquelle ils conçoivent que Jésus-Christ a satisfait pour nous, qu'il soit anathème. C. 12.

Si quelqu'un dit qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses peches, quant à la peine temporelle, en l vertu des mérites de Jésus-Christ,

envoie et qu'on supporte patiemment, ou par ceux que le prêtre enjoint, m même par ceux qu'on s'impose à soi-même volontairement. comme sont les jeunes, les prieres, les aumônes, ni par aucunes autres œuvres de pieté, mais que la veri!able et bonne pénitence est seulement la nouvelle vie , qu'il soit anatheme. C. 13.

Si quelqu'un dit que les satisfactions par lesquelles les penitents rachetent leurs pechés par Jesus-Christ, ne font pas partie du culte de Dieu , mais ne sont que des traditions humaines qui obscurcissent la doctrine de la grâce , le vrai culte de Dieu , et même le bienfait de la mort de Jésus-Christ, qu'il soit anathème. C. 14.

Si quelqu'un dit que les clefs n'ont eté données à l'Eglise que pour delier et non pas aussi pour lier, et que pour cela les prêtres agissent contre la fin pour laquelle ils ont reçu les clefs et contre l'institution de Jesus-Christ, lorsqu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent, et que ce n'est qu'une fiction de dire qu'après que la peine eternelle a eté remise en vertu des clefs, la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier, qu'il soit anathème. c. 15.

PÉNITENCIER. L'évêque établira un penitencier, en unissant à cette fonction la premiere prebende qui viendra à vaquer, et choisira, pour cette place, quelque docteur ou licencié en theologie , de l'âge de quarante ans, ou telle autre personne qu'il trouvera propre a cet emploi , et pendant que ledit penitencier sera occupé à entendre les confessions dans l'eglise, il sera cense présent à l'office dans le chœur. C. de Trente, 24.º sess. Décr. de réf. c. 8. V. Théologal.

PENITENTS. Les pécheurs pénitents, qui ont persévéré dans la prière et dans les exercices de la pepar les châtiments que Dien même | nitence et montré une parfaite cencommunion, en vue de la miséricorde de Dieu, après leur avoir donné un temps, pour faire pénitence, proportionne à leur chute. C. de Laodicée, an. 367, c. 2.

En general, si le pécheur travaille avec grande ferveur à accomplir sa pénitence, on peut lui en abreger le temps : an contraire, s'il a grande peine a se detacher de ses mauvaises habitudes , le temps seul ne lui-servira de rien ; car il n'est donné que pour éprouver les dignes fruits de penitence. Can. de S. Basile. Ep. canon.

Ceux qui, après avoir fait penitence, c'est-à-dire avant le dernier degré, et l'absolution reçue, retombent dans le peche, soit en portant les armes, soit en exerçant des charges, soit en frequentant des spectacles, ou contractant de nouveaux mariages, ceux-là n'ayant plus le remede de la penitence, ne participeront plus qu'aux prières des fideles, et recevront seulement le viatique à la mort, en cas qu'ils se soient corrigés. 5.º décr. de saint Sirice, an. 384 (C'est que la milice et le mariage. ou l'usage même du mariage, lorsqu'il étoit déja contracté, étoient défendus aux pénitents publics. Fl.)

Les penitents, qui abandonnent leur état pour retourner aux actions du siècle, seront excommuniés. Ier C. d' Orléans, an 511, c. 11.

Nonsavonsappris qu'en quelques églises les pécheurs font pénitence, non selon les canons, mais d'une manière très-honteuse : en sorte qu'ils demandent aux prêtres de les réconcilier toutes les fois qu'il leur plaît de pécher. Pour réprimer une entreprise si exécrable, le concile ordonne que celui qui se repent de son péché, soit premièrement suspendu de la communion, et vienne souvent recevoir l'imposition des mains avec les autres pénitents. Après avoir accompli le temps de la satisfaction, il sera rétabli à la com-

version, doivent être admis à la là propos : mais ceux qui retombent dans leurs péchés, pendant le temps de la pénitence, ou après la réconciliation, seront condamnés suivant la sévérité des anciens canons. (C'est-à dire qu'ils ne seront plus réconcilies à la penitence ). 3º C. de Tolede, an 589, c. 11. V. Mourants.

Plusieurs, dans la pénitence, ne cherchent pas tant la remission de leurs pechés que l'accomplissement du temps : et si on leur interdit le vin et la chair, ils cherchent d'autres viandes et d'autres boissons plus delicieuses. Le vrai penitent se prive absolument des plaisirs du corps. Ouelques-uns pechent aussi de propos delibéré dans l'espérance d'effacer leurs péchés par des aumônes. C. de Châlons-sur-Saône, an

813. c. 36.

Le pénitent, pendant le cours de sa pénitence, demeurera dans le lieu où il l'a recue, afin que sou propre prêtre puisse rendre temoignage de sa conduite; et le prêtre ne pourra lui partager sa pénitence, ni le faire rentrer dans l'eglise sans ordre de l'évêque; et parce que plusieurs, charges de grands crimes, refusoient de recevoir la pénitence de leurs pasteurs et s'en alloient à Rome, crovant que le pape leurremettroit tous leurs péchés, le concile declare gu'une telle absolution ne leur servira de rien, mais qu'ils doivent premièrement accomplir la pénitence qui leur sera imposée par leurs pasteurs ; après quoi , s'ils veulent aller à Rome , ils prendront des lettres de leur évêque au pape. C. de Selingstad près de Mayence, an 1022, c. 17 et 18.

La peine temporelle reste à payer au pécheur pénitent, même justifié.

V. Justification et Purgatoire.

PENSION sur les bénéfices. Selon l'usage observé en France. pour avoir une pension sur un bénefice à charge d'âmes, ou même sur une prébende, il faut qu'on ait servi cette cure ou cette prébende munion suivant que l'évêque jugera l'espace de quinze ans, et que la pension n'excède pas le tiers du re- [de Trente, dier, de la justification, venu; en sorte qu'il reste au titu- | c. 16. laire de quoi s'entretenir honnêtement. Suivant la doctrine des canons, les pensions ne doivent être données qu'à titre d'aumône : ainsi les pensions sont déclarees nulles, au cas que ceux en faveur desquels elles auront été créées, se trouvent ensuite pourvus de quelque bénefice ou pension ecclésiastique, de quelque qualité qu'ils soient, qui les puisse nourrir et entretenir; l'usage contraire étant directement opposé à l'esprit des canons des conciles, ainsi qu'il est dit dans la déclaration du mois de juin 1671, confirmée par une autre déclaration du q décembre 1673.

PÈRES DE L'ÉGLISE. Si nous voulons nous eloigner de toute sorte d'erreur, marcher toujours dans la voie divine de la vérité et de la justice, il faut que nous suivions sans cesse les décrets des saints Pères, que nous les regardions comme des flambeaux qui nous éclairent incessamment, et dont la lumière ne sauroit être éteinte. IV. C. de Constantinople, 8.º gén. act. 10, can. 10.

PÈRES ET MÈRES. Il est défendu anx pères et mères d'abandonner leurs enfants sous pretexte de vie ascetique ou religieuse, sans prendre soin de leur nourriture ou de leur conversion à la foi. Les enfants qui, sous le même pretexte de piete, quittent leurs parents sans | leur rendre l'honneur qu'ils doivent, sont compris dans cette defense. C. de Gangres, 4.º sièc. c. 15, 16.

Les mères ne doivent pas se dispenser de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Saint. Grég. pope en ses rép.

à Aug an Got. PERSÉVÉRANCE. Si quelqu'un soutient qu'il est certain, d'une certitude absolue et infaillible, s'il ne l'a appris par une révelation particulière, qu'il aura certainement le grand don de la perseverance jusqu'a la fin, qu'il soit anathème. C. | pas censé être paisible possesseur du

PLURALITÉ DES BÉNÉFICES ( la ) est defendue par les conciles. Nous defendons d'inscrire ou d'établir dans plusieurs églises e parce que, disent les Peres du concile de Nicee, on fait en cela une sorte de commerce de biens ecclésiastiques, on recherche ses propres commodités d'une manière honteuse, et cela est entièrement contraire à la coutume de l'Eglise. II.º C. de Nicée, act. 8, can. 15.

Quiconque ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevra un autre de même nature, sera, de plein droit, privé du premier, et, s'il s'efforce de le retenir, il sera privé de l'un et de l'autre. Le collateur conférera librement le premier bénéfice, et s'il differe trois mois, la collation sera dévolue au supérieur. Le saint siège toutefois pourra dispenser de cette règle les personnes distinguées tant par leur rang que par leur science. IV. C. de Latran, an 1215, c. 31

Defense de tenir ensemble plusieurs bénefices à charge d'âmes, sous prétexte de tenir une église en titre et l'autre en commende, ce qui est s'attacher aux paroles de la loi et non pas au sens : appliquant à la cupidite ce qui a été introduit pour la nécessité ou l'utilité des églises vacautes. C. de Londres, an 1268, c. 31.

A l'avenir, il ne sera conferé qu'un seul bénéfice ecclésiastique à une même personne; et si pourtant ce bénefice n'est pas suffisant pour l'entretien honnête de celui à qui il est conféré, il sera permis de lui conférer un autre benefice simple suffisant, pourvu que l'un et l'autre ne requierent pas résidence personnelle : ce qui aura lieu pour toute sorte de benefices. C. de Trente, 24. sess. c. 17.

Néanmoins en France, on peut posséder pendant un an deux bénéfices incompatibles, parcequ'on n'est second, qu'après l'avoir possédé pen- | Bâle dans la pragmatique et dans le

dant ce temps.

A l'égard des bénéfices simples, il n'est pas permis d'en avoir plusieurs, lorsqu'un seul est suffisant pour un entretien honnête. L'ordre ecclésiastique, dit ce même concile, étant perverti, lorsqu'un seul fait l'office de plusieurs, il a été défendu par les sacrés canons qu'on ne mette une même personne en deux églises : mais parce que plusieurs, par un desir immoderé des richesses, se trompant eux-mêmes, et non pas Dieu , tâchent par diverses ruses et finesses, d'eluder tout ce qui a été saintement établi, et qu'ils ne rougissent pas de honte d'avoir en même temps plusieurs benefices; le saint concile, voulant rétablir la saine discipline pour le régime de l'Eglise, ordonne, par le présent décret qu'il veut être observé par toute sorte de personnes, même par les cardinaux, que dorénavant on ne puisse avoir qu'un bénéfice ecclésiastique, et, s'il n'est pas suffisant pour l'entretien du beneficier, il lui permet d'en avoir un autre simple, pourvu que tous les deux n'exigent pas résidence. Id. c. 7.

POSSESSION TRIENNALE DES BÉNEFICES. Ceux qui ont été durant trois ans paisibles possesseurs d'un benefice, après y être entres par un titre légitime, ne pourront point être inquietés dans leur possession (même au pétitoire). La possession, pour avoir cet effet, doit être fondée sur un titre coloré, c'est-à-dire donné par celui qui a puissance ou droit, et sans vice apparent. 2.º La possession doit être continuée en la niême personne; car celle du prédécesseur ne sert de rien. Elle doit être paisible, sans qu'il y ait eu d'interruption judiciaire par contestation en cause, si ce n'est que le contendant ait été empêché d'agir par une force majeure. C. de Bâle, an l

1456, sess. 21, Déer. 2.

concordat : ce qui a fait la règle du triennal possesseur.

PRÉDESTINATION ( canons sur la ) et la prescience de Dien. Nous évitons, disent les evêques du concile de Valence, les nouveautés des paroles et les disputes présomptueuses, qui ne causent que du scandale, pour nous attacher fermement à l'Ecriture sainte, et à ceux qui l'ont clairement expliquée, à Cyprien , Hilaire , Ambroise, Jérôme, Augustin, et aux autres docteurs catholiques. Quant à la prescience de Dieu et les autres guestions qui scandalisent nos frères, nous nous en tenons à ce que nous avons appris

dans le sein de l'Eglise.

Dieu, par sa prescience, a conni de toute éternité les biens que devoient faire les bons, et les maux que devoient faire les méchants : il a prévu que les uns seroient bons par sa grâce , et, par sa même grâce, recevroient la recompense eternelle; et il a prévu que les autres seroient manyais par leur propre malice, et, par sa justice , condamnés à la peine eternelle. La prescience de Dieu n'impose à personne la nécessité d'être mauvais : personne n'est condamné par le prejugé de Dieu , mais par le mérite de sa propre iniquité. Les méchants ne perissent pas, parce qu'ils n'ont pu être bons, mais parce qu'ils ne l'ont pas voulu, et sont demeurés, par leur faute, dans la masse condamnée.

Nous confessons hardiment la prédestination des elus à la vie, et la prédestination des mechants à la mort, mais dans le choix de ceux qui se seront sauves, la miséricorde de Dieu précède leur mérite; et dans la condamnation de ceux qui périront, leur démérite précède le juste jugement de Dieu. Il n'a ordonné, par sa prédestination, que ce qu'il devoit faire par sa miséricorde gratuite, ou par son juste jugement. Ce décret a passé du concile de l'C'est pourquoi, dans les mechants.

ila sculement prévu et non pas prédestine leur malice, parce qu'elle vient d'eux et non de lui; mais il a prévu, parce qu'il sait teut, et prédestine, parce qu'il est juste, la peine qui doit suivre leur demerite.

Au reste, non-seulement nous ne croyons point que quelques-uns soient predestines au mal par la puissance divine, mais si quelqu'un le croit, nous lui disons anatheme.

Quant à la redemption du sang de Jesus-Christ, ceux-la se trompent qui disent qu'il a etc repandu, même pour les mechants qui, etant morts dans leur impiete, ont été damnés depuis le commencement du monde jusqu'à la passion de Jesus-Christ: nous disons au contraire que ce prix n'a eté donné que pour ceux qui croient en lui. Nous croyons que tous les fideles baptises sont véritablement laves par le sang de Jesus-Christ, et qu'il n'y a rien d'illusoire dans les sacrements de l'Eglise, mais que tout y est vrai et effectif. Toutefois, de cette multitude de fideles, les uns sont sauves parce qu'ils perseverent par la grâce de Dieu; les autres n'arrivent point au salut, parce qu'ils rendent inutile la grâce de la redemption par leur mauvaise doctrine ou leur mauvaise vie. IIIe C. de Valence, an 855, c. 1,2,3, etc.

Il est rapporté, dans les annales de saint Bertin à l'an 859, que le pape Nicolas confirma la doctrine catholique touchant la grâce de Dien et le libre arbitre, la vérité de la double predestination, et le sang de Jesus-Christ répandu pour tous les croyants. En quoi l'annaliste désigne les six canons du concile de

Que quelques-uns soient prédestinés au mal par la puissance divine, non-seulement nous ne le croyons point; mais si quelqu'un le croit, nons le detestons et nons lui disons anathème. C. d'Orange, an 529.

Valence, 1. Grâce,

PREDICATEURS ET PRÉDI-CATION. Si un curé, pour quel-1 contre leurs personnes et leur con-

que infirmité que ce soit, ne peut pas prêcher lui-même, qu'un des diacres de son clergé fasse au moins devant le peuple la lecture de quelones homelies des saints Peres. III. C. de Vaison , an 529, c. 2.

Il faut que les docteurs des églises instruisent le clergé et le peuple, commis à leurs soins , des veritables principes de la pieté et de la saine doctrine; et, pour le faire avec fruit, il faut qu'ils ne puisent que dans l'autorite des saintes écritures ; qu'ils ne hasardent pas de nonveautés, mais qu'ils s'en tiennent à la tradition de nos pères. Pour ce qui est des histoires des martyrs, que les ennemis de la verité ont inventées à plaisir, apparemment pour les deshonorer, et induire à la defiance les fidèles qui en entendroient le recit, loin d'en permettre la lecture, nous voulons qu'on les jette au feu, et nous anathematisons cenx qui s'obsti-

Constantinople, an 602, c. 19 et 63. Nous avons ordonné, pour l'édification de toutes les Eglises et pour le bien de tous les fideles, que les curés, tant des paroisses des villes que des autres, fassent des prédications à leurs paroissiens, et qu'ils s'appliquent non-seulement à bien vivre , mais aussi à instruire et à former les âmes qui leur sont confiées. 11.º C. d' Arles, an 813, can. 10.

nent à les croire comme quelque chose de certain et d'assuré. C. de

D'autant que plusieurs n'enseignent point, en prêchant, la voie du Seigneur, et n'expliquent point l'Evangile, mais plutôt inventent beaucoup de choses par ostentation, accompagnent ce qu'ils disent de grands mouvements, en criant beaucoup, hasardent en chaire des miracles feints, des histoires apocryphes et tout-à-fait scandaleuses, qui ne sont-revêtues-d'aucune autorité et qui n'ont rien d'édifiant, jusque la même que quelques-uns décrient les prélats et déclament hardiment

duite; nous ordonnons, dit le pape, sur peine d'excommunication, qu'à l'avenir aucun clerc séculier ou régulier, ne soit admis aux fonctions de prédicateur, quelque privilége qu'il pretende avoir, qu'il n'ait eté auparavant examiné sur ses mœurs, son âge , sa doctrine , sa prudence et sa probité; qu'on ne prouve qu'il mène une vie exemplaire, et qu'il n'ait l'approbation de ses supérieurs en due forme et par écrit. Après avoir été ainsi approuvés, qu'ils expliquent, dans leurs sermons, les vérités de l'Evangile, suivant le sentiment des saints Peres : que leurs discours soient remplis de la sainte Ecriture, qu'ils s'appliquent à inspirer l'horreur du vice, à faire aimer la vertu, à inspirer la charité les uns envers les autres, et ne rien dire de contraire au véritable sens de l'Ecriture et à l'interpretation des docteurs catholiques. V. C. de Latran, sous Léon X, an 1514, sess. 11.

L'evêque interdira les prédicateurs qui , au lieu de prêcher l'évangile et d'inspirer l'amour pour la vertu, publient des contes qui peuvent exciter à rire, et ceux qui portent les peuples à la désobeissance.

C. de Sens , an 1528.

Le prédicateur doit souvent méditer l'Ecriture sainte. Il doit en être un fidèle dispensateur. L'Ecriture exige de lui une double-charité en prêchant la parole et en mortifiant

sa chair. Ep. ad Tit. c. 2, 10.

Le prophéte Ezéchiel rapporte le sommaire des vérités qu'il doit annoncer aux peuples. Il fant qu'il accommode ses discours à la portée des auditeurs; qu'il n'y mêle ni fables, ni contes qui n'aient aucune antorité. Il doit éviter tout ce qui est profane, et cette fausse eloquence qui ne consiste que dans les mots, de même que les mauvaises plaisanteries : il doit s'abstenir de paroles injurieuses, qui puissent choquer ou irriter les puissances ecclésiastiques et seculières : se comporter avec | ques , soit en personne ou par leurs

prudence en reprenant les vices, ménager les ecclésiastiques et les magistrats. C. de Cologne, an 1536, tit.

des qualités des prédicat.

Les prédicateurs sont avert is d'expliquer l'ecriture sainte selon la doctrine des Pères, de ne rien avancer de faux, de fabuleux, ni de suspect, de s'accommoder à la portee de leurs auditeurs, de s'abstenir des questions difficiles, obscures et embrouillées, et de ne-se répandre jamais en injures et en invectives, mais d'avoir un style modeste, sobre, grave et nourri des paroles de l'Ecriture. C. d'Ausbourg, an 1548. régl. 33.

Les predicateurs doivent prendre garde dé ne pas assurer des opinions dontenses comme des choses certaines et indubitables, ni avancer des histoires apocryphes, ni publier en chaire des choses que l'Eglise a jugées devoir passer sous silence. C. Province de Trèves, un 1459, Art. 4.

Comme la prédication de l'Evangile, est necessaire dans l'Eglise, et que c'est le principal devoir des évêques, lesaint concile oblige tous les évêques à prêcher eux-mêmes la parole de Dien , à moins que quelque raison légitime ne les en empêche. C. de Trente, sess. 5 de réf. can. 2.

PRETRES ( canons sur les ). Si un prêtre se marie, il sera déposé : s'il commet une fornication ou un adultère, il sera mis en pénitence. C. de Neocésarée, an. 314, c. 1.

Si un prêtre confesse qu'il a commis un péché de la chair avant son ordination, il n'offrira plus, mais il gardera le reste de ses avantages à cause de ses autres bonnes qualités. S'il ne le confesse point, et n'en est point convaincu, on laisse à sa discrétion d'en user comme il voudra. Le diacre qui se trouve dans le même cas, sera mis au rang des ministres inférieurs. Id. can. 10.

Les prêtres qui gouvernent les paroisses, demanderont le chrême avant Pâques à leurs propres évêsacristains. V. e C. de Carthage, can. 36. Le saint concile, jaloux de sou-

tenir la dignite du caractère de prêtre, sachant bien qu'on dit souvent à table beaucoup d'inutilités, veut qu'à tous les repas des prêtres, on fasse la lecture de l'Ecriture sainte. C'est un moyen excellent pour former les âmes au bien, et empêcher les discours inutiles. C. de Tolede, an 589, c. 7.

Les prêtres doivent savoir l'Ecriture sainte, et méditer les saints cannons, afin de se pouvoir livrer tout entiers à prêcher et à enseigner la parole de Dieu, et à edifier autant les fideles par la science de la foi, que par la pratique des bonnes œuvres. Conc. de Tolede, an 633, c. 25.

Defense à un prêtre ( c'est-à-dire curé ) d'avoir plus d'une eglise et d'un peuple, parce que chaque église doit avoir son prêtre, comme chaque ville son évêque, et que chacun peut à peine servir dignement la sienne. I I. C. de Paris, an 829, c. 36.

Défense à un prêtre d'avoir deux eglises, puisque c'est beaucoup s'il peut en bien gouverner une, et qu'il ne doit pas prendre la charge des ames pour son avantage temporel.

C. de Metz, an 883, c. 2.

Les prêtres de la ville et de la campagne (c'est-à-dire les curés), veilleront sur les pénitents pour voir comment ils observent l'abstinence qui leur est prescrite : s'ils font des aumônes ou d'autres bonnes œuvres. et quelle est leur contrition, pour abréger ou étendre le temps de leur pénitence. C. de Pavie, an 850, c. 7.

Defense aux prêtres de loger avec quelque femme que ce soit, parce qu'il s'en etoit trouve qui avoient eu des enfants de leurs propres sœurs. C. de Mayence, an 888, can. 10.

Defense aux prêtres de se rendre chapelains des seigneurs, sinon par permission de l'évêque, et après lui avoir fait serment d'obeir en tout à ses ordres. C. de Reims, an 1148, c. 10.

Le prêtre qui sert une église aura | de cette foi soit crue et reque de tous

du moins le tiers des dîmes, et les laïques ne prendront rien des oblations. C. d'Avranches, an 1172, c. 3.

Chaque prêtre sera soumis à l'evêque diocesain, et tous les ans en carême, il lui rendra compte de sa foi et de son ministere, du baptême. des prières, de la messe. C. in Germanie, an 742.

PRISONS ( visite des ). Cenx qui sont en prison pour crime, seront visités tous les dimanches par l'archidiacreou le prévôt de l'église , pour connoître leurs besoins et leur fournir la nourriture et les choses necessaires aux depens de l'église. I'.º C. d'Orléans, c. 20.

PROCESSION du saint-Esprit. (Profession de foi faite par les Grecs, de concert avec les Latins, et décret d'union). Au nom de la très-sainte Trinité, du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, nous Latins et Grees confessons que tous les fideles chretiens doivent recevoir cette vérité de foi; que le Saint-Esprit est éternellement du Pere et du Fils, et que de toute eternite, il procede de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et par une seule production qu'on appelle spiration. Nous declarons aussi , que ce que quelques saints Peres ont dit, que le Saint-Esprit procede du Pere par le Fils, doit être pris en ce sens, que le Fils est comme le Père, conjointement avec lui, le principe du Saint-Esprit. Et parce que tout ce qu'a le Pere, il le communique à son Fils, excepte la paternité qui le distingue du Fils et du Saint-Esprit : aussi est-ce de son Père que le Fils a recu de toute éternité cette vertu productive, par laquelle le Saint-Esprit procède du Eds comme du Pere.

Décret d'union. Au nom de la trèssainte Trinite, du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, de l'avis de ce saint concile œcuménique assemblé à Florence, nous définissons que la verité

RAV

chrétiens, et que tous professent que le Saint-Esprit est eternellement du Père et du Fils, et qu'il procede des deux eternellement, comme d'un seul principe et par une seule procession, declarant que les saints docteurs et les Peres, qui disent que le Saint-Esprit procède du Pere par le Fils, n'ont point d'autre sens, et font connoître parla que le Fils est comme le Pere, sclon les Grecs, la cause, et, selon les Latins, le principe de la subsistance du Saint-Esprit ; et parce que le Pere a communique au Fils, danssa generation, tout ce qu'il a, à l'exception de sa paternité, il lui a aussi donné, de tonte eternité, ce en quoi le Saint-Esprit procede de lui. Nous definissons aussi que l'explication de ces paroles : et du Fils, Filioque, a eté ajoutée légitimement et avec raison au symbole pour éclaireir la vérité. et avec necessite. C. de Florence, an 1439, sess. 10.

PROCESSIONS DU SAINT SA-CREMENT. On ne doit faire les processions solennelles du Saint-Sacrement que selon les règles de l'Eglise, pour des causes graves, et on en retranchera tout ce qui est profane. C. d' Ausbourg, an 1548, régl. 19.

On bannira des processions tout ce qui n'est pas propre à exciter la dévotion. C. Prov. de Cologne, an 1549, 21. déer.

PURGATOIRE. Nous déclarons que les âmes des véritables pénitents, morts dans la charité de Dieu, avantque d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour expier leurs péches de commission ou d'omission, sont purifiées après leur mort par les peines du purgatoire, et qu'elles 25. c sess.

sont soulagées de ces peines par les suffrages des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la messe, les prieres, les aumônes et les autres œuvres de piete que les fidèles font pour les autres fideles, suivant les regles de l'Eglise; et que les âmes de ceux qui n'ont point peché depuis leur baptême, ou celles de ceux qui, étant tombées dans des péchés, en ont été purifiées dans leurs corps, après en être sorties, comme nous venous de dire, entrent aussitôt dans le ciel, et voient purement la Trinité, les uns plus parfaitement que les autres, selon la différence de leurs mérites : enfin, que les âmes de ceux qui sont morts en péché mortel, actuel, ou dans le seul-péché originel , descendent aussitôt en enfer, pour y être toutes punies, quoiqu'inegalement. C. de Florence, an 1439, sess. 10. Décr. d'union des Grecs avec les Latins.

Les évêgues auront un soin particulier que la foi et la créance des fidèles, touchant le purgatoire, soit conforme à la saine doctrine qui nous en a été donnée par les saints Pères, et qu'elle leur soit prêchée suivant leur doctrine et celle des conciles précédents; qu'ils bannissent, des predications qui se font devant le peuple grossier, les questions difficiles et trop subtiles sur cette matière, qui ne servent de rien pour l'édification; qu'ils ne permettent point non plus qu'on avance niqu'on agite sur ce sujet des choses incertaines, ou tout ce qui tient d'une certaine curiosité ou manière de superstition, on qui ressent un profit sordide et messeant. C. de Trente,

100

KAVISSEUR (le), avant que dont elle dépend. Can. de saint Basile, d'être reçu à pénitence, doit rendre | Ep. canon. la personne ravie. Il pourra ensuite

La fille qui s'est laissé séduire, l'épouser, du consentement de ceux ayant obtenu le consentement de ses parents, fera trois ans de pénitence. Celle qui a souffert violence n'est soumise à aucune peine. Id.

Ceux qui enlèvent des femmes, même sous pretexte de mariage, leurs complices et leurs fauteurs seront deposés s'ils sont clercs, et mathématisés s'ils sont haques. C. le Calcédoine, an 451, Can. 27.

Il ne peut y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlèvement et la personne qui a eté enlevee, tant qu'elle denneure en la puissance du ravisseur. Que si, en etant séparée et mise en lieu sûr et libre, elle consent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme; mais cependant ledit ravisseur, et tous ceux qui lui auront prêté conseil, aide et assistance, seront de droit même excommunies. C. de Trente, 24, e sess. Décr de réf. c. 6.

REGRÈS dans les bénéfices (le) après la résignation, est condamne par le concile de Trente en ces termes. « Comme tout ce qui porte la » moindre ombre de succession ou » de titre héréditaire est contraire » aux constitutions des sacrés ca-» nons, et aux décrets des saints » Pères , qu'il ne soit permis à per-» sonne d'avoir le regres dans quel-» que bénéfice que ce soit, même du » consentement des parties, c'est-à-» dire de celui cu faveur de qui on » auroit résigné à condition de ren-» trer dans le bénefice si on revient » en santé. Sess. 25. de réf. c. 7.

L'esprit du concile, dans cette défense, est d'empêcher qu'on n'introduise une espece de succession dans les bénefices, et qu'on ne donne occasion de désirer la mort de son prochain. Le concile géneral de Latran a défendu, dans la même vue, de promettre de conférer un bénéfice à quelqu'un après la mort de relui qui le possède. Can. 2, in cap. nulla de Conc. Prab.

RELIGIEUX ou RÉGULIERS.

Voyez Moines.

Que tous les réguliers, de l'un et |

de l'autre sexe, ménent une vie conforme à la règle dont ils ont fait profession, et observent surtont les choses qui regardent la perfection de leur etat, comme sont les vœux d'obeissance, de pauvreté et de chastele. Conc. de Trente, 25.° sess. Décr. de ref. des Règl. c. 1.

Il ne sera permis à aucuns régnliers, de l'un et de l'autre sexe, de tenir ou posséder en propre, ni même au nom du ceuvent, ancuns biens, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils soient. Mais de tels biens seront-remis entre les mains du superieur, et incorpores au couvent. A l'égard des meubles, les supérieurs en permettront l'usage aux particuliers, de telle maniere que tout reponde à l'etat de pauvreté qu'ils ont voué, et qu'il n'y ait rien de superflu, mais que rien du necessaire ne leur soit aussi refusé. Ib. c. 2.

Tout régulier, non soumis à l'éveque, faisant sa demeure dans la clôture de son monastère, et qui, au dehors, sera tombé si notoirement en faute que le peuple en soit scandalisé, sera sevèrement puni par son supérieur, à l'instance de l'évêque, et dans le temps qu'il marquera: et sera tenu ledit supérieur de rendre l'évêque certain du châtiment qu'il en aura fait : autrement il sera lui-même privé de sa charge par sou supérieur, et le coupable pourra être puni par l'évêque. Ibid. c. 14.

En quelque religion que ce soit, tant d'hommes que de femmes, on ne fera point profession avant seize ans accomplis, et on ne recevra personne à ladite profession qui u'ait au moins passé un an entier dans le noviciat, après avoir pris l'habit. Toute profession faite plus tôt sera nulle, et ne portera aucun engagement à l'observation de quelque règle ou ordre que ce soit, ni à aucune autre chose qui pourroit s'ensuivre. Id. c. 15.

Avant la profession d'un novice

ou d'une novice, ne pourront leurs l parents ou leurs curateurs donner au monastère, sous quelque prétexte que ce soit, aucune chose de leur bien, que ce qui sera requis pour leur nourriture et leur vêtement, pendant le temps de leur noviciat, de peur que ce ne leur fût une occasion de ne pouvoir sortir, à cause que le monastère tiendroit tout leur bien, ou la plus grande partie, et que s'ils sortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer. Le tout sous peine d'anathème contre ceux qui donneroient on recevroient quelque chose de la sorte. 1b. c. 16.

Nul regulier que ce soit, qui pretendra être entre par force ou par crainte en religion, ou qui dira même qu'il a fait profession avant l'age requis, ou quelque autre chose semblable, ou qui voudra quitter l'habit sans la permission des supérieurs, ne sera point écouté, s'il n'allegue ces choses dans les cinq premières années du jour de sa profession; et si encore alors, il n'a déduit ses pretendues raisons devant son supérieur et l'ordinaire, et non autrement. Que si, de lui-même, il a quitte l'habit, il ne sera, en quelque façon que ce soit, reçu à alléguer aucune raison, mais il sera contraint de retourner à son monastère, et il sera puni comme apostat, sans pouvoir se prévaloir d'aucun privilége de sa religion.

Nul régulier ne pourra non plus, de quelque pouvoir et faculte que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite, et il ne sera accordé permission à aucun régulier de porter en secret l'habit de religion. Ibid. c. 19.

Il n'est pas permis aux religieux d'être parrains et d'assister aux noces. C. Prov. de Cologne, an 1549, 16.º décr.

Les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient, ne pourront prêcher,

sans l'approbation de leurs supérieurs, ni sans s'être présentes en personne aux évêques , et leur avoir demandé leur bénédiction. Quant aux églises qui ne sont point de leur ordre , ils ne pourront prêcher sans la permission de l'evêque, qui leur sera accordée gratuitement. C. de Trente , 5.º sess, de réf.

RELIGIEUSES. Défense de se parer d'habits precieux et de pierreries, aux filles qui vont prendre l'habit de religieuses, pour ne pas faire croire qu'elles quittent le monde à regret. C. in Trullo, an 692, c. 43.

La clôture des religieuses sera exactement observée. Personne n'entrera chez elles sans la permission de l'evêque , qui n'ira lui-même qu'accompagné de clercs. Ni les abbesses, ni les religieuses, ne sortiront point sous prétexte d'aller à Rome ou ailleurs en pelerinage. Conc. de Frioul, un. 791, c. 12.

Defense aux religieuses de porter des fourrures de prix comme des martres ou des hermines, d'avoir des bagues d'or, ou de friser leurs cheveux, le tout sous peine d'anathème. C. de Londres, an 1138, c. 16.

Les religieuses ne sortiront de l'enclos du monastère qu'avec l'abbesse on la prieure. C. d'Yorck, an 1195, c. 11.

ll est enjoint aux évêques de donner aux religieuses des confesseurs bien choisis. Conc. de Paris, an 1212, can. 9.

Elles ne doivent point exiger d'argent pour les filles qu'elles reçoivent. 17. Religieux et Simonie.

On ne recevra des religieuses, dans le monastère, qu'à proportion du revenu, et on n'exigera rien pour l'entrée ou pour la reception, sous quelque pretexte que ce soit. Cependant si le nombre étant rempli, quelque fille surnuméraire demândoit à se faire religieuse, alors on même dans les églises de leur ordre, pourroit recevoir une pension qui

ne seroit point éteinte par sa mort, en cas qu'on voulût recevoir quelque autre fille pauver en sa place.

Conc. de Sens, an 1528.
Clôture des religieuses. Il ne sera

permis à aucune religieuse de sortir de son monastère apres sa profession, même pour peu de temps, et sous quelque pretexte que ce soit, si ce n'est pour quelque cause légitime approuvee par l'evêque, nonobstant

tous privileges.

Ne sera non plus permis à personne, de quelque naissance, condition, sexe ou âge que ce soit, d'entrer dans l'enclos d'aucun monastere, sans la permission par écrit de l'évêque ou du superieur, et seulement dans les occasions nécessaires, sous peine d'excommunication, qui s'encourra des lors même effectivement. C. de Trente, 25.° sess. de ref. des rég.

Il ne sera point elu d'abbesse, prieure, supérieure, ou de quelque nom qu'elle s'appelle, qui n'ait quarante ans, et qui n'en ait passé huit depuis sa profession dans une conduite louable et sans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec ces qualités dans le même monastère, on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre: et si on trouve en cela quelque inconvénient, on pourra du consentement de l'évêque ou autre superieur, en elire une autre entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, et qui, depuis leur profession, auront au moins passé cinq ans dans la maison, avec une conduite sage et réglée.

Nulle supérieure ne pourra être préposée au gouvernement de deux monastères, et si quelqu'une se trouve en avoir deux ou plus sous sa conduite, elle sera obligée, n'en gardant qu'un, de résigner tous les autres dans six mois, sinon tous seront

vacants de droit même.

Les évêques et autres supérieurs ceux qui ont combattu avec succès des maisons religieuses auront un pour la défense de la foi de Jésussoin particulier, que dans les consti- Christ, afin que leurs précieuses re-

tutions desdites religieuses, elles soient averties de se confesser et de recevoir la très-sainte eucharistie au moins tous les mois, afin que, munis de cette sauve-garde salutaire, elles puissent surmonter courageusement toutes les attaques du démon.

A l'égard des confesseurs des religieuses, on aura soin de faire choix, pour cette fonction, de gens réglés, sages, habiles, qui prendront garde de ne les pas interroger sur des pechés dont elles ne s'accusent point, de peur de leur apprendre ce qu'elles ne savent pas : ils ne les entendront point en confession dans un lieu particulier, mais en présence des autres religienses, afin d'éviter non-seulement le mal, mais le soupçon qu'on en pourroit avoir. C. de Cologne, an 1536, Art. de la disc. monast. art. 8

Outre le confesseur ordinaire, l'évêque ou les autres supérieurs en présenteront deux ou trois fois l'année un autre extraordinaire, pour entendre les confessions de toutes les

religieuses. C. 10.

Le saint concile prononce anathème contre tous et chacun de quelque qualité et condition qu'ils soient, ecclesiastiques ou laïques, séculiers ou réguliers qui, de quelque manière que ce soit, contraindroient une fille on une veuve, ou quelqu'autre femme que ce soit, à entrer dans un monastère ou à prendre l'habit de quelque religion que ce soit, on a faire profession, on qui donneroient conseil ou assistance pour cela. Même anathème contre ceux qui, sans juste sujet, mettroient empêchement, de quelque manière que ce soit, au saint désir des filles ou autres femmes de prendre le voile ou de faire vœu. 1b. c. 18.

RELIQUES. Qu'on dépose dans les églises et dans les monastères les corps des saints martyrs, et de tous ceux qui ont combattu avec sucès pour la défense de la foi de Jésus-Christ, afin que leurs précieuses reliques procurent du soulagement aux malades, aux infirmes, aux languissants et à tous ceux qui ont besoin de quelque secours. Ou'on en fasse tous les ans parmi les chrétiens la commémoration, et qu'on ne les regarde pas comme des morts ordinaires, mais qu'on les honore avec un profond respect, comme les amis de Dieu , et comme le diademe ou la l couronne de l'Eglise, puisque, par l'effusion de leur genereux sang, ils ont relevé la vigueur et l'éclat de la foi chrétienne au-dessus de toutes les religions étrangères. Extr. des Constitutions ancien. de l'Eglise d'Orient, au tom. II. C. du père Labbe, p. 350, c. 62.

Défense de montrer les anciennes reliques hors de leurs châsses, ni de les exposer en vente; et pour celles que l'on trouve de nouveau, defense de leur rendre aucune vénération publique, qu'elles n'aient été approuvees par l'autorité du pape. Il .e conc. de Latran, général, an 1215, 6.62.

Les évêques ne permettront plus que l'on emploie de vaines fictions, ou de fausses pièces pour tromper ceux qui viennent à leurs églises honorer les reliques, comme on fait en bien des lieux à l'occasion du profit. *Id*.

On ne tirera point les anciennes reliques de leurs châsses pour les montrer, ou les mettre en vente, et on n'en recevra point de nouvelles sans l'approbation de l'Eglise Romaine. C. de Marciac, dioc. d'Auch,

an 1326, c. 41.

Les fidèles doivent porter respect aux corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus-Christ. Cescorps ayant été autrefois les membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, devant être un jour ressuscités pour la vie eternelle, et Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen. Ainsi ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de

vénération aux reliques des saints, ou que c'est inutilement que les fidèles leur portent respect, ainsi qu'aux autres monuments sacrés, et que c'est en vam qu'on frequente les lieux consacres à leur memoin e pour en obtenir secours, doivent être aussi tous absolument condamnes, comme l'Eglise les a autrefois condamnés, et comme elle les condamnés, et comme elle les condamne encore maintenant C. de Trente XXV: e sess. de l'invoc. des saints.

Enhonorantles reliques dessaints, nous adorous Dieu dont ils sont les serviteurs, et l'honneur que nous rendons aux serviteurs se rapporte à celui qui est leur souverain Seigneur: car si les os des martyrs souilloient, comme on ose le dire, ceux qui les toucheut, comment ceux du prophète Elisée auroient-ils pur ressusciter un mort? C. de Bourges an 1584, út. 10.

RESERVE (1) ET GRACES EX-

(1) La réserve proprement dite, étoit une déclaration par laquelle le pape se réservoit le droit de pourvoir à telle cathédrale, telle dignité, ou tel autre bénefice, quand il viendroit à vaquer, avec défenses au chapitre de procéder à l'election, on à l'ordinaire de conférer. Ces réserves avoient de facheuses suites, car il arrivoit que ceux en faveur desquels elles étoient faites, ennuyés de ce que les possesseurs des bénefices vivoient trop long-temps, cherchoient bien souvent les moyens de les perdre, ou ils entretenoient dans le cœur un désir secret de leur mort. Le concile de Latran, tenu sous Alexandre III en 1179, avoit defendu en général de prévenir la vacance des bénefices, parce que c'est comme disposer de la succession d'un vivant, et donner occasion de souhaiter sa mort. Les deux moyens que la cour de Rome avoient introduits pour prévenir la vacance des bénéfices, étoient l'expectative et la réserve. Or les conciles de Pise et de Bâle mirent des bornes à cet abus et désendirent toutes ces réserves : ils conserverent sculement quelques expectatives.

grâces expectatives, mandats et autres reserves des benefices sont declarées nulles. C. de Bâle, an 1436,

sess. 23.

RÉSIDENCE des êvêques et des autres beneficiers. Il y a des bénéficiers, dit Osius, evêque de Cordoue, qui ne cessent point de venir à la cour... les affaires qu'ils y portent n'y sont d'aucune utilité pour l'Eglise: ce sont des emplois et des dignites seculières qu'ils demandent pour d'autres personnes. Il est honnête aux evêques d'interceder pour les veuves ou les orphelins depouilles; car souvent ceux qui souffrent vexation ont recours à l'Eglise , ou les coupables sont condamnes à l'exil et à quelque autre peine. Ordonnez donc, s'il vous plait, que les evêques n'aillent à la cour que pour ces causes, ou quand ils y seront appeles par des lettres de l'empereur. Ils dirent tous: nous le voulons: qu'il soit ainsi ordonné. Conc. de Sardique, an 347, can. 8.

Pour ôter aux évêques, ajoute Osius, les prétextes d'aller à la cour, il vaut mieux que ceux qui auront à solliciter ces affaires de charite, le fassent par un diacre dont la présence sera moins odieuse, et qui pourra pluspromptement rapporter a reponse. On l'ordonna ainsi. Id.

Pour ôter les occasions des voyages inutiles des evêques, Osius dit : il

Cette defense passa du concile de Bàle à la pragmatique, et de la pragmatique au concordat. Le nom de reserves y est pris: pour toute sorte de grâces anticipées. Le concile de Bâle excepte les reserves comprises dans le corps de droit : ce que l'usage a réduit à la vacance in curia, qui ctoit dejà établie sous Innocent III. Ainsi le pape a seul la collation des bénefices ,. dont les titulaires meurent au lieu où il tient sa cour, ou à deux journees aux environs. Institut. au droit ecclésiatiq. P. 2.

FECTATIVES. Toutes les réserves et | faut ajouter qu'aucun évêque ne passe de sa province à une autre où il y a des évêques, s'il n'y est invité par ses confrères; car nous ne voulons pas fermer la porte à la charite. id can. 3. V. Eveques.

> Il est ordonne de résider dans les benefices à charge d'âmes, et en consequence que la réception d'un second benefice de cette qualité fait vaquer le premier. C. de Nantes, an

1264, can. 6

Si quelque prelat, de quelque dignite, grade et preeminence qu'il soit, sans empêchement legitime, et sans cause juste et raisonnable, demenre six mois de suite hors de son diocèse absent de l'eglise patriarchale, metropolitaine ou cathedrale dont il se trouvera avoir la conduite sous quelque nom, et par quelque droit , titre ou cause que ce puisse être, il encourra de droit la peine de la privation de la quatrième partie d'une année de son revenu, qui sera appliquée par son superieur ecclésiastique à la fabrique de l'eglise et aux pauvres du lieu. Que s'il continue encore cette absence, pendant six mois, il sera prive des ce moment-là 'd'un autre quart de son revenu, applicable en la même maniere. Mais si la contumace va encore plus loin, pour lui faire eprouver une plus severe censure des canons, le metropolitain, à peine d'encourir dès ce moment-la l'interdit de l'entrée de l'eglise, sera tenu a l'egard des evêques ses suffragants qui seront absents, ou l'evêque suffragant le plus ancien, qui sera sur les lieux, à l'egard du metropolitain absent, d'en donner avis dans trois mois par lettres ou par un exprès à notre saint Pere le pape qui , par l'autorité du souverain Siege, pourra proceder contre les prelats non residents, selon que la contumace plus ou moins grande d'un chacun l'exigera, et pourvoir les eglises de pasteurs qui s'acquittent mieux de leur devoir, suivant que

selon Dieu il connoîtra qu'il sera noines, de s'absenter pendant plus plus salutaire et plus expédient. C. de Trente . VI.º Sess. décr. de la résid.

A l'égard des autres ecclésiastiques, les ordinaires des lieux auront soin de les y contraindre par les voies de droit convenables. Id.

can. 2.

Ceux qui sont chargés du gouvernement des âmes, etant obligés par le droit divin, de connoître leurs brebis, d'offrir pour elles le sacrifice, de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu, par l'administration des sacrements, et par l'exemple qu'ils doivent leur donner de toute sorte de bonnes œuvres. comme aussi de prendre un soin paternel des pauvres, et des autres personnes dignes de compassion, et de s'appliquer à toutes les autres fonctions pastorales, ne peuvent s'acquitter de tous ces devoirs, si au lieu de résider personnellement et de veiller sur leurs troupeaux. ils les abandonnent comme un mercenaire. C'est pourquoi le concile assure qu'ils commettent un peché mortel, et qu'ils sont obligés de restituer les fruits de leurs benefices à proportion du temps de leur absence : il veut que les evêques les puissent citer, et contraindre à resider par censure ecclesiastique et par saisie des fruits, même jusqu'à les priver de leurs bénefices, au cas qu'ils soient contumaces. Sess. 23 de réform. can. 1.

Mais selon le même concile, il peut v avoir de légitimes causes de s'absenter d'un bénefice, telles que celles de la charité chretienne, de la nécessité urgente, de l'obeissance due aux superieurs, de l'utilité évidente de l'Eglise ou de la republique; ce qui doit être connu et approuve des supérieurs ecclésiastiques.

Le concile déclare encore qu'il n'est pas permis aux personnes qui

de trois mois pour chaque année. nonobstant toute sorte de coutumes. contraires. Sess. 24 de réf. c. 1.

REVENUS DES BÉNÉFICES (Emploi des ). L'évêque doit user des biens de l'Eglise , comme lui etant donnés en depôt, et non comme lui appartenant en propre. II'. C. de Carthage, an 398, c. 13. Saint Augustin y assista : ce qui prouve que les beneficiers n'ont pas le domaine, c'està-dire, ne sont pas véritablement les maîtres des fruits et des revenus de leurs bénéfices.

L'évêque, qui a reçu l'administration des biens de l'eglise, doit faire reflexion que Dieu le regarde, tanqu'am Deo contemplante, et qu'il ne lui est pas permis de s'approprier ou de donner à ses parents, quelque partie de ces biens qui sont à Dieu ; mais que s'ils sont pauvres, il doit les soulager comme les autres pauvres. 11.º conc. de Nicée, an 887, can-12, relat. in can. Quisquis, 12, q. 2.

Il faut instruire les prêtres que les dîmes et des oblations qu'ils recoivent des fidèles sont la subsistance des pauvres, des etrangers et des pélerins; et qu'ainsi ils n'en doivent pas user comme de choses qui soient à eux, mais les regarder comme des biens qui leur ont été donnés en dépôt, sachant qu'ils en rendront un compte exact devant Dieu, et que s'ils ne les dispensent fidelement à ceux qui sont dans la nécessité, ils en seront sévèrement punis. Conc. de Nantes, l'an 800, can. 2.

La même doctrine est enseignée par le III.º concile de Tours, an 813, c. 10; par celui de Châlons, an 814, c. 6; celui de Paris, an 829, c. 15; d'Aix-la Chapelle, an 836, c. 8.

ll est defendu aux clercs d'enrichir leurs parents et leurs amis des biens de l'Église, d'abord par la raison que les canons des apôtres le dépossèdent des dignités dans les ca- fendent, et parce que ces biens thédrales ou collégiales, ni aux cha-lappartiennent à Dicu, et que par tres. Le même concile les exhorte, autant qu'il est en son pouvoir, de se defaire entièrement de cette affection désordonnée pour frères, leurs neveux et leurs autres parents, qui est une source de tant de maux dans l'Eglise, unde multorum malorum in Ecclesiá seminarium extat. Conc. de Trente, session XXV.e de réform, c. I.

La raison sur laquelle toutes ces autorites sont fondees, c'est que tous les biens de l'Eglise ont éte offerts et donnes par les fideles à Dieu et à l'Eglise, et non aux beneficiers; que par consequent ces derniers n'en ont pas le domaine; que les fideles les ont donnes pour racheier leurs peches, selon le langage ordinaire des Peres et des conciles, qui les appellent le prix et la rançon des peches; d'où il suit 1.º que les benéfariers n'ont pas le domaine de ces biens et qu'ils ne peuvent sans injustice les detourner des usages pieux auxquels ils etoient destines pour les employer et consumer en des usages profanes, et qu'ils n'en peuvent prendre que ce qui leur est nécessaire pour leur honnête entretien.

Ceux qui ont du bien en propre ne peuvent tirer subsistance de l'Eglise, et prendre ainsi ce qui devoit servir pour la nourriture des pauvres sans commettre un grand peché; et le Saint-Esprit dit de ces ecclesiastiques par la bouche du prophète Osee : ils mangent les péchés de mon peuple. Conc. d'Aix-la-Cha-

pelle, an 816, c. 107.

D'où il suit que les bénéficiers ne peuvent employer le revenu de leur bénéfice à leur entretien lorsqu'ils ont de quoi vivre de leur patri-

moine

Les acquisitions, faites par le moyen des revenus ecclésiastiques, ne pourront être ôtées à l'Eglise par l les bénéficiers, soit pendant leur

conséquent ils n'en sont pas les maî- I ces biens doivent demeurer à l'église. III.e conc. gén. de Latran, c. 15.

Nous défendons expressément aux ecclésiastiques de faire un mauvais usage de ce qu'ils possèdent, et de disposer par testament de leurs biens ecclesiastiques autrement qu'en faveur de l'Eglise ; car les sacres canons l'ont toniours defendu, et ils ne le penvent faire sans se rendre coupables d'une espèce de sacrilege. Synode de Paris sous Etienne Poucher , an 1503. Et de là il s'ensuit que, quoique selon la coutume universelle, les beneficiers aient la faculté de tester indifferemment de tous leurs biens, ce n'est pas à dire pour cela qu'ils aient droit de donner en mourant les biens acquis par les revenus de leur benefice à d'autres qu'à l'Eglise ou aux pauvres; 2.º que ceux qui succedent à ces sortes de bien n'y ont aucun droit dans le for interieur, à moins qu'ils ne soient veritablement pauvres.

Puisque l'Apôtre juge indignes de manger et de vivre, ces gens oisifs qui mangent aux depens des autres un pain qu'ils ne se donnent pas la peine de gagner, combien sera plus redoutable le poids de l'indignation divine qui menace ces ministres de l'Eglise, qui sans lui rendre aucun service consomment ses revenus qui ne sont autre chose que le patrimoine des saints martyrs, et les presents que de pieux fideles destinoient à l'entretien du saint ministère. C. de

Mayence, an 1549, can. 72.

ROGATIONS: Les prières appelées rogations qu'on fait avant l'Ascension , sont ordonnées par l'Eglise dans cette saison, parcequ'on est alors au printemps, qui est le temps auquel on fait la guerre ordinairement, et celui aussi auguel les fruits de la terre étant encore en fleurs courent beaucoup de dangers Voilà pourquoi on tâche d'apaiser vie, soit même à leur mort; et soit | la colère de Dieu par l'abstinence de qu'ils fassent un testament ou non, certaines viandes, et par ces prières

de la terre. C. de Cologne, an 1356,

ROIS (serment fait aux ). Anathème terrible contre quiconque osera violer le serment fait aux rois; et contre ceux qui attentent contre leur autorité et contre leur vic. IV.º concile de Tolede, an 634. can, ult.

Les évêques et les clercs qui auront viole les serments faits pour la sûreté du prince ou de l'état seront déposés: il sera permis toutefois au prince de leur faire grâce. A.e conc.

de Tolede, an 656, can. 2.

Si quelqu'un, par un esprit d'orgueil et d'indépendance, s'eleve contre la puissance royale, dont Dien même est l'instituteur, et qu'il refuse d'obeir sans vouloir se laisser convaincre par la raison et par la religion qui lui prescrivent une obeissance entière, qu'il soit anathème. C. de Tours, an 1583, can. I.

ROME (Primauté du siège de ). | avec les Latins.

d'attirer sa bénédiction sur les biens Nous définissons que le saint Siège apostolique et le pontife romain a la primaute sur toute la terre ; qu'il est le successeur de saint Pierre , prince des apôtres, le véritable vicaire de Jesus-Christ, le chef de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous les chretiens; et que Jesus-Christ lui a donné en la personne de saint Pierre le plein pouvoir de paître, de regler et de gouverner l'Eglise catholique et universelle, ainsi qu'il est expliqué dans les actes des conciles œcuméniques et dans les saints canons.

Nous renouvelons en outre l'ordre des autres patriarches marqués dans les canons; en sorte que celui de Constantinople soit le second après le saint pontife romain; celui d'Alexandrie le troisieme ; celui d'Antioche le quatrieme, et celui de Jérusalem le cinquième, sans toucher à leurs privileges et à leurs droits. Conc. de Florence, an 1439, session 10, décr. d'union des Grecs

DACRE des évêques. Ceux qui pas proprement et véritablement un auront été préposés à la conduite des Eglises cathedrales ou supérieures, sous quelque nom ou titre que ce soit, si dans trois mois, ils ne se font sacrer, seront tenus à la restitution des fruits qu'ils auront perçus: et s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils seront de droit privés de leurs églises. Conc. de Trente, 23.º sess. décr. de réf. c. 3.

SACREMENTS. Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi n'ont pas été tous institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou theme. C. 3. qu'il y en a plus ou moins de sept, i savoir : le baptême, la confirmation, ments de la nouvelle loi ne sont pas l'eucharistie, la pénitence, l'ex- nécessaires au salut, mais qu'ils sont trême-onction, l'ordrect le mariage; superflus, et que sans eux, ou sans

sacrement, qu'il soit anathème. Conc. de Trente, 7.º sess. des sacr. c. 1.

Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne sont différents de la loi ancienne, qu'en ce que les cérémonies et les pratiques extérieures sont diverses, qu'il soit anthème. C. 2.

Si quelqu'un dit que les sept sacrements sont tellement égaux entr'eux, qu'il n'y en a aucun plus digne que l'autre, en quelque manière que ce soit, qu'il soit ana-

Si quelqu'un dit que les sacreou que quelqu'un de ces sept n'est le désir de les recevoir, les hommes

peuvent obtenir de Dieu par la seule l foi , la grâce de la justification , bien qu'il soit vrai que tous ne sont pas nécessaires à chaque particulier, au'il soit anathème. C. 4.

Si quelqu'un dit que les sacrements n'ont ete institues que pour entretenir seulement la foi, qu'il

soit anathème. C.5.

Si quelqu'un dit que les sacrements ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne conferent pas cette grâce à ceux qui n'y mettent point obstacle, comme s'ils ctoient seulement des signes extérieurs de la justice on de la grâce qui a ete reque par la foi, ou de simples marques de distinction de la religion chreticane, par lesquelles on reconnoît dans le monde les fideles avec les infideles, qu'il soit anathème.  $\emph{C} \cdot \emph{6}$ .

Si quelqu'un dit que la grâce, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toujours et à tous par ces sacrements, encore qu'ils soient recus avec toutes les conditions requises, mais que cette grâce n'est donnée que quelquefois et à quelques-uns, qu'il soit anathème.

Can. 7.

Siquelqu'un dit que par les mêmes sacrements, la grâce n'est pas conferce par la vertu et la force qu'ils contiennent, mais que la seule foi aux promesses de Dieu suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème.

Can. 8.

Si quelqu un dit que par les trois sacrements, du baptême, de la confirmation et de l'ordre, il ne s'imprime point dans l'âme de caractère, c'est-à-dire, une certaine marque spirituelle et ineffaçable, d'où vient que ces sacrements ne peuvent être reiterés, qu'il soit anathème. Can. q.

Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont l'autorité et le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu, et d'administrer les sacrements, qu'il soit anathème. Can. 10.

au moins celle de faire ce que l'Eglise fait, n'est pas requise dans les ministres des sacrements, lorsqu'ils les font et les conferent, qu'il soit anathéme. Can. 11.

Si quelqu'un dit que le ministre du sacrement , qui se trouve en péché mortel, quoique d'ailleursilobserve toutes les choses essentielles qui regardent la confection ou la collation des sacrements, ne fait pas, ou ne confere pas le sacrement, qu'il

soit anatheme. Can. 12.

Si auclau'un dit que les cérémonies reçues et approuvées dans l'Eglise catholique, et qui sont en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être, sans peché, ou méprisées, ou omises, selon qu'il plaît aux ministres, ou être changées en d'autres nouvelles par tout pasteur quel qu'il soit , qu'il soit anatheme. Can. 13.

SAINTS (culte des). Les saints entendent nos prieres : ils sont touches de nos misères. Ils sentent de la joie en nous voyant heureux : ce qui est prouve par les saintes Ecritures. On peut donc les honorer: on peut celebrer leurs-fêtes et lire dans l'église l'histoire de leurs souffrances. C. de Sens, an 1528, 13.4

Les saints regnent avec Jésus-Christ, et ils offrent à Dien des prières pour les hommes : ainsi c'est une chose bonne et utilede les invoguer, et de les supplier humblement: d'avoir recours à leurs-prières, à leur aide et à leur assistance particulière , pour obtenir des grâces et des faveurs de Dieu par son Fils Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui est seul notre rédempteur et notre Sauveur. Et c'est l'usage de l'Eglise catholique, reçu des les premiers temps de la religion chrétienne, et conforme au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints conciles. Ainsi cenx qui nient qu'on doit invoquer les saints qui jouissent Si quelqu'un dit que l'intention, dans le ciel d'une felicite eternelle;

prient point Dieu pour les hommes, on que c'est une idolâtrie de les invoquer, afin qu'ils prient même pour chacun de nous en particulier; ou que c'est une chose qui répugne à la parole de Dieu, et qui est contraire à l'honneur qu'on doit à Jésus-Christ seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, ou niène que c'est une folie de prier de parole et de pensée les saints qui règnent dans le ciel, ont tous des sentiments contraires à la pieté. C. de Trente, 25.º sess. déc. de l'invoc. des Saints.

SATISFACTION OU ŒUVRES SATISFACTOIRES. Que les prêtres en imposant des œuvres satisfactoires à leurs pénitents, ne se proposent pas seulement de les maintenir dans la nouvelle vie qu'ils viennent d'acquerir, et de remedier à leur foiblesse, mais encore de les punir de leurs péchés passés par une expiation qui y soit proportionnée. C. de Trente , sess. 14. de la Pénit. c. 8.

Les peines satisfactoires, que les pénitents subissent pour leurs péchés, servent beaucoup à les en eloigner : elles les retiennent comme avec un frein et les rendent plus vigilants et plus attentifs pour la suite : elles effacent aussi les restes des péchés, et detruisent, par la pratique des vertus opposées, l'habitude des vices qu'ils avoient contractés par une vie déréglée. Ibid.

SCHISMATIQUE. Si un prêtre on diacre, au mépris de son évêque, se separe de l'Eglise, tient une assemblée à part, érige un autel, et refuse d'obeir à l'évêque étant rappelé une et deux fois, qu'il soit déposé absolument sans espérance d'être retabli. C. d'Antioche, an 341, c. 6.

SCIENCE necessaire à un ecclésiastique. Tous ceux qui sont élus a une dignité à laquelle la charge d'âmes est attachée, doivent être instruits suffisamment de l'office des | Can. de saint Basile, Ep. canoniq.

ou qui soutiennent que les saints ne | clercs; avoir la doctrine nécessaire pour s'acquitter dignement de leur ministère; ils doivent être, autant qu'il se peut, docteurs ou licenciés en theologie ou en droit canon C. de Trente, sess. 24, de canon 12.

> SEPULTURE. On ne donnera point la sépulture à ceux qui se sont tués eux-mêmes, ou qui ont eté punis pour leurs crimes. C de

Brague, an 563, c. 16.

On n'enterrera personne dans les églises des saints, mais tout au plus autour de leurs murailles en dehors, puisque les villes ont encore le privilege de ne point souffrir que l'on enterre dans l'enceinte de leurs murs. Id. c. 18.

On n'enterrera point dans les églises comme par droit héréditaire, mais seulement ceux que l'evêque ou le curé en jugeront digues pour la saintete de leur vie, et on n'exigera rien pour le lieu de la sépulture, suivant l'autorité de saint Grégoire , dans une lettre à Janvier de Cagliari. C. de Meaux, an 845, can. 72.

Defense de rien exiger pour les sépultures, et d'enterrer dans les eglises. C. de Tribur, près Mayence, an

895, can. 15.

Même défense par le concile de Reims, de l'an 1119. Même defense pour le baptême, les saintes huiles et l'onction des malades. V. Simonie,

On ne portera point un corps au lieu de sa sépulture , qu'il n'ait été porté suivant la contume à l'église paroissiale, parce qu'on y peut mieux savoir qu'ailleurs, si le defunt étoit interdit on excommunie; et personne ne recevra le corps pour l'en⊸ terrer, qu'il ne soit presente par le curé. C. de Cognac, an 1260, canon 15.

SERMENT. Peines contre les violateurs de leur serment on les parinres. Le parjure fera pénitence dix ans, ou seulement six, si c'est par force qu'il a viole son serment.

Celui qui a jure de faire du mal à un autre, non-seulement n'est pas obligé d'accomplir son serment, mais il doit être mis en pénitence pour l'avoir fait. Id.

SIMONIE. Si quelqu'un a obtenu par argent l'épiscopat ou la prêtrise, ou le diaconat, que celui qui l'aura ordonné subisse comme lui l'excommunication la plus rigoureuse, telle que saint Pierre la fit autrefois subir à Simon le magicien. Canons Aposto-

liques vers l'an 300, can. 28.

Le concile de Calcédoine, dit le pape Alexandre II, dans le canon Ex multis, 1. q. 3, qui est un des principaux conciles de l'Eglise, impose à ceux qui acquièrent un bénefice par argent la même peine qu'à ceux qui achètent l'imposition des mains par laquelle on confère le Saint-Esprit; les condamnant tous par une autorité souveraine, les uns à quitter leurs benefices, les autres à la déposition de l'ordre qu'ils ont reçu. C'est pour cela, ajoute ce pape, que le rédempteur du genre humain chasse tous les vendeurs et les acheteurs dans le temple, leur déclarant qu'il ne falloit pas faire de la maison de son père une maison de trafic. Ainsi si quelqu'un, oubliant les préceptes divins et le salut éternel de son âme, attiré par une injuste cupidité, vend un benefice, nous le degradons du rang qu'il tient, en sorte qu'il ne puisse pas servir à l'Eglise qu'il a voulu rendre vénale à prix d'argent ; et outre cela, nous le frappons d'un anathème formidable, voulant qu'il soitséparé de l'Eglisequ'il a si fort offensée par son péché, s'il ne lui arrive de se repentir de sa faute, et de faire tout ce qui est nécessaire pour la réparer.

Il est défendu aux évêques, sous peine d'un an d'excommunication. de donner à leurs parents ou à leurs amis les paroisses ou les monastères pour en tirer le revenu. X. c. de

Tolède, an 656, c. 3.

monastère, à l'intention d'en devenir abbé, il y demeurera moine, sans pouvoir être abbé, sous peine d'excommunication. Conc. de Toulouse, an 1056, c. 5.

Même canon du concile de Rome.

de l'an 1059.

Les simoniaques seront déposés sans misericorde. Quantà ceux qui ont été ordonnés gratuitement par des simoniaques, nous décidons la question agitee depuis long-temps en leur permettant par indulgence de demeurer dans les ordres qu'ils ont reçus, parce que la multitude de ceux qui ont été ainsi ordonnes est très-grande; mais, à l'avenir, si quelqu'un se laisse ordonner par celui qu'il sait être simoniaque , l'un et l'autre sera déposé. C. de Rome, an 1050.

Si un évêque confère, par simonie, quelque ministère ecclesiastique, ou la prebende, c'est-à-dire la pension qui y est attachée, il est permis au clergé de s'y opposer et d'avoir recours aux évêques voisins, même s'il est besoin, au saint Siége. C. de

Vienne, an 1060, C. 2.

Même canon du concile de Rome,

an 1063.

Ceux qui seront entrés dans les ordres sacrés par simonie, seront, à l'avenir, privés de toute fonction. Ceux qui auront donné de l'argent pour obtenir des églises les perdront. C. de Rome, an 1074.

Même ordonnance du concile de

Londres, an 1126.

Défense de vendre les prieurés, ou les chapelles des moines, ou des clercs, de rien demander pour l'entrée en religion, de rien exiger pour la sépulture, l'onction des malades, ou le saint chrême, sous prétexte même d'ancienne coutume, puisque la longueur de l'abus ne le rend que plus criminel. C. de Tours, an 1163,

Il est défendu, comine un abus horrible, de rien exiger pour l'in-Si un clerc se fait moine dans un tronisation des évêques ou des abbés,

pour l'installation des autres ecclesiastiques, ou la prise de possession des curés, pour les sépultures, les mariages et les autres sacrements, en sorte qu'on les refuse à ceux qui n'ont pas de quoi donner; et il ne faut point alleguer la longue coutume qui ne rend l'abus que plus criminel. III. C. gén. de Latran. an 1179, c. 7.

Même canon du concile de Tours.

an 1230.

La corruption de la simonie s'est tellement répandue parnii la plupart des religieuses, qu'à peine en reçoivent-elles aucune au nombre de leurs sœurs, sans en traiter à prix d'argent, et qu'elles tâchent de convrir ce désordre du pretexte de la pauvreté. Nous défendons que cela n'arrive plus à l'avenir; et, de plus, nous ordonnons que si quelque religieuse tombe à l'avenir dans ce désordre, tant celle qui aura reçu, que celle qui aura été ainsi reçue, soit supérieure ou inférieure, soit chassée du monastère, sans espérance de rétablissement, et qu'on la renferme dans un lieu où la règle soit plus rigoureusement observée, pour y faire une pénitence perpétuelle. Et quant à celles qui ont été ainsi recues avant l'ordonnance de ce concile, nous avons estimé qu'il y falloit pourvoir, de telle sorte que l'on place en d'autres maisons du même ordre celles quiy sont mal entrées. Que s'il est impossible de les placer commodément en d'autres maisons à cause de leur trop grand nombre, de peur qu'elles ne se perdent dans le siècle en y menant une vie errante et vagabonde, qu'elles soient reçues tout de nouveau, par dispense, dans le même monastere, en changeant les premiers rangs qu'elles y tenoient et leur donnant les dernières places. Nous ordonnons aussi que la même chose sera observée à l'égard des moines et des autres puissert excuser, ou sur leur sim- doivent éviter les divertissements

plicité, ou sur leur ignorance, nous ordonnons que les évêques diocesains fassent publier tous les ans cette ordonnance dans leurs diocèses. Du Concile général de Latran, an 1215, relat. in can, quoniam de Simonia. D'où il suit que c'est une simonie de recevoir quelque chose de ceux qui entrent en religion dans un monastère, lorsque ce monastère a de quoi fournir à l'entretien de ceux qui demandent d'y être reçus. V. Confidence.

On n'exigera rien pour l'entrée en religion, et on ne fera aucune paction pour ce sujet. C. de Cognac,

an 1228.

Défense de rien exiger par avance pour l'administration des sacrements, ou la collation des bénéfices; mais après la chose faite, on pourra exiger ce qui est dû suivant la coutume. Conc. de Bordeaux, an 1255, ean. 26.

Les examinateurs de ceux qui doivent être pourvus d'un bénefice doivent bien se garder de rien recevoir à l'occasion de cet examen. ni avant ni après : car s'ils le font, tant eux, que ceux qui leur donneront quelque chose, se rendront coupables de simonie, dont ils ne pourront être absous qu'en quittant les bénéfices qu'ils possèdent, et ils seront, par cette action, rendus incapables d'en pouvoir jamais posseder. C. de Trente, sess. 24, de réform. c. 18.

SPECTACLES. Que les ecclesiastiques ne donnent point de spectacles mondains; qu'ils n'y assistent même pas : car on ne le permettroit pas à de simples laïques, parce qu'il n'a jamais eté permis à des chrétiens de se trouver dans des lieux où le nom de Dieu est déshonoré. III.• C. de Carthage, an 397, c. 11.

Comme les vices, pour trouver accès à l'âme, ont coutume d'enchanter les yeux et les oreilles par religieux. Et de peur qu'ils ne se des attraits flatteurs, les prêtres

mœurs, et les faire éviter aux autres. III. C. de Tours, an 813, c. 7. V. Théâtre.

STABILITE DES CLERCS. Si un prêtre, un diacre, ou un autre clerc quitte son diocèse pour passer dans un autre, y demeurer long-temps, et s'y établir, il ne fera plus de fonction, surtout s'il refuse de infracteur des lois de l'Eglise Id. 11.

déshonnêtes et dangereux pour les retourner dans ce diocèse, étant rappelé par son évêque; mais s'il persevère dans la désobcissance, il sera déposé absolument, sans espérance d'être rétabli. C. d'Antioche, an 341, c. 3.

> Si un autre évêque reçoit celui qui aura été déposé pour ce sujet, il sera puni par le concile, comme

THÉATRE. Les fidèles qui con-Icathédrales que des collégiales, on duisent des chariots dans le cirque, et les gens de théâtre, tant qu'ils demeurent dans ces professions, scrout separes de la communion. C. d'Arles, an 314, c. 5.

Celui qui, en un jour solennel, va aux spectacles, au lieu d'aller à l'office de l'eglise, sera excommunié. IV. c C. de Carthage, an 398, c. 88.

Si un cocher de cirque, ou un pantomime, veulent se convertir, qu'ils renoncent premièrement à leur métier, sans espérance d'y retourner. Si, après avoir été reçus, ils contreviennent à cette desense, qu'on les chasse de l'Eglise. C. d'El-

vire . III.e sicc. 39.

THEOLOGAL. Comme il arrive souvent que les évêques ne peuvent administrer au peuple la parole de Dieu par eux-mêmes, principalement dans les dioceses fort étendus, soit à cause de leurs diverses occupations. de leurs infirmités corporelles, d'incursions d'ennemis, ou d'autres obstacles, pour ne pas dire par le défaut de science qui ne doit pas être toleré: c'est pourquoi nous ordonnons que les évêques choisissent pour la predication, des hommes capables, qui visitent à leur place les paroisses de leur diocèse, quand ils ne le pourront pas eux-mêmes, et les edifient par leurs discours et leurs ouvrages. Les évêques leur fourniront de quoi subsister, quand ils seront dans le besoin; et dans les chapitres, tant des voulant pas qu'on néglige de tirer

établira des hommes qui puissent ainsi secourir les évêques, non-seulement par la prédication, mais pour entendre les confessions et faire le reste de ce qui regarde l'administra-

tion de la pénitence.

Pour cet effet, dans chaque église cathédrale, il y aura un maître qui enseignera gratuitement, et à qui on assignera un benefice suffisant. Et non-seulement dans les églises cathédrales, mais dans les autres dont les facultés y pourront suffire. Le chapitre choisira un maître pour enseigner gratis la grammaire et les autres sciences, selon qu'il en sera capable. III.º C. de Latran, an 1179, c. 11.

Les églises métropolitaines auront un théologien pour enseigner aux prêtres l'Ecriture sainte, et principalement ce qui concerne le gouvernement des âmes. On assignera à chacun de ces maîtres le revenu d'une prébende pour en jouir tant qu'il enseignera, sans qu'il devienne chanoine pour cela. IV.º C. de La-

tran, an 1215, c. 10.

Afin que les bénéfices soient remplis de personnes capables, il y aura un théologal dans toutes les églises cathédrales. C. de Bâle, an 1438, sess. 31.

Le saint concile, plein de respect et d'attachement pour les ordonnances des papes et des conciles, ne

avantage du trésor inestimable des ordres. C. de Tiente. Sess. 21, de ré-Livres saints, ordonne aux évêques, lorsqu'il se trouvera dans quelque église des honoraires fondes pour les professeurs de theologie, de les engager, par toute sorte de moyens, à expliquer et interpréter l'Ecriture sainte, et de ne donner même ces sortes de retributions qu'à des personnes capables de remplir, par ellesmêmes, les charges qui y sont atlachées. Nous voulons aussi qu'on cultive la lecture de l'Ecriture sainte dans les communautés des moines; et qu'on établisse même cette pratique si noble et si essentielle dans les collèges publics, où elle n'auroit pas encore eté en vigueur, et qu'on la renouvelle dans ceux où on auroit negligé de la perpetuer depuis son Etablissement. C. de Treute. 1546, sess. 5. de réf. c. 1.

TITRE DE BÉNÉFICE OU DE PATRIMOINE. Le concile de Trente renouvelle les peines des anciens canons contre ceux qui, par plusieurs tromperies ou ruses, feignent d'avoir un bénefice ou un patrimoine suffisant pour leur entretien. Le pape Pie V, dans sa bulle Romanus Pontifex, dit, qu'étant contre la bienséance que ceux qui sont choisis pour servir Dieu dans les ordres sacres, soient obliges de mendier pour avoir leur subsistance, ou de gagner leur vie dans quelque emploi sordide ou nullement convenable à un clere, il a été ordonné par le saint concile de Trente, qu'aucun séculier, quoiqu'il eût toutes les autres qualites nécessaires pour être ordonné, qui sont les bonnes mœurs, la science et l'âge , ne peut être eleve aux saints ordres, s'il ne fait voir auparavant qu'il a un bénefice ecclésiastique, ou un patrimoine suffisant pour son entretien; voulant et déclarant que les ordinations qui auront été faites sur le titre de faux patrimoine, rendent les personnes qui les auront ainsi reçues, incapables d'exercer les fonctions des saints

form. cap. 2.

TONSURE. On ne recevra point à la premiere tonsure ceux qui n'auront pas reçu le sacrement de confirmation, et qui n'auront pas été instruits des premiers principes de la foi, ni ceux qui ne sauront ni lire ni ecrire, et de qui on n'aura pas une conjecture probable qu'ils aient choisi ce genre de vie pour rendre à Dieu un service fidèle. C. de Trente, 33.º sess. de réf. c. 3.

Que les cleres portent des cheveux courts et des couronnes d'une grandeur raisonnable, afin de témoigner par là qu'ils ont renonce aux avantages de la vie, pour n'aspirer qu'à la dignité d'un sacerdoce royal. C. de Londres, an 1268, c. 5. V. Vocation.

TRAFIC INFAME. Une mère, ou tout autre, qui fait un trafic infâme d'une fille, ne recevra pas la communion, niême à la mort. C. d'Elvire, commenc. du 3.º siec. c. 12.

TRANSLATION des évêques. Qu'un évêque ne passe point d'un diocèse à un antre, soit en s'y ingérant volontairement, soit en cédant à la violence du peuple, ou à la nécessité imposée par les évêques, mais qu'il demeure en l'église qu'il a recue de Dieu, la première pour son partage, suivant qu'il a dejà eté ordonné par le 15.º can. de Nicee. C. d'Antioche, an 341, can. 21.

Osius, évêque de Cordoue, a dit : il faut deraciner absolument la pernicieuse contume, et défendre à ancun évêque de passer de sa ville à une autre : il ne s'en est point tronve qui ait passe d'une grande à une petite: ainsi il est manifeste qu'ils n'y sont poussés que par l'avarice et l'ambition. Si vous l'approuvez tous, cet abus sera puni plus sévèrement, en sorte que celui qui l'aura commis n'ait pas même la communion laïque. Tous répendirent : nous l'approuvons. C. de Sardique, an. 347,

Une translation, quoique par ellemême contraire aux canons, peut être autorisee lorsqu'elle est réellement avantageuse à une église. C'est ce qui resulte de la conduite de saint Basile, qui approuva en ces termes la translation d'Euphronius, évêgne de Colonie à Nicopolis. Quand les saints, dit-il, agissent sans avoir aucun motif humain devant les yeux, ni se proposer aucun intérêt particulier, mais seulement le bon plaisir de Dieu, il est clair que c'est lui qui conduit leur cœur. Et lorsque des hommes spirituels ouvrent un avis, et que le peuple fidele le suit d'un commun consentement, qui peut donter qu'il ne vienne de Notre-Seigneur? Epist. Sanc. Basil. 194.

Les translations sont defendues. si ce n'est pour l'utilité de l'Eglise, évêques, et par l'autorité de l'évê- 4º Décr.

que pour les prêtres et les autres cleres. IV. e C. de Carthage . c. 27.

Comme les translations apportent de grands dommages aux églises, tant pour le spirituel que pour le temporel; que les prelats ne soutiennent pas avec assez de vigueur les droits et les libertes de leurs églises, dans la crainte d'être transferes: afin que le souverain pontife ne soit pas accusé de favoriser ceux qui , cherchant leurs interêts plutôt que ceux de Jesus-Christ, pourroient le seduire et profiter de l'ignorance où il seroit du fait, nous statuons et ordonnons que ces translations ne seront admises que pour des causes importantes et raisonnables, qui aient ete connues et decidees par le conseil des cardinaux, et de leur consentement, ou de la plus grande partie d'entr'eux. C. gén. par l'autorité du concile pour les de Constance, an 1417, q.e sess.

SURIERS. Les clercs usuriers doivent être excommuniés suivant la loi de Dieu. C. d'Arles, an 314, car. 12.

Parce que plusieurs ecclésiastiques, s'adonnant à l'avarice et à l'intérêt sordide, oublient l'Ecriture divine, qui dit : Il n'a point donné son argent à usure, et prêtent à douze pour cent, le saint et grand concile a ordonné que si, après ce reglement, il se tronve quelqu'un qui prenne des usures d'un prêt ; qui fasse quelque traíic semblable; qui exige une moitié au-dela du principal, on qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera deposé et mis hors du clerge. lª C. gén. de Nicée, an 325, c. 17.

Il est défendu aux clercs de prêter à usure, comme étant un peché condamnable, même dans les laïques, et contraire aux prophètes et à l'évangile. 1er C. de Corthage, an 348,

Un usurier peut être admis au sacerdoce s'il se corrige, et donne aux pauvres le profit qu'il a tire de son crime. Can. de S. Basile. Ep.

Si on découvre que quelqu'un des clercs ait pris des usures, il sera degradé et excommunié. Si un laïque en est convaincu, et qu'ilse corrige, on lui pardonnera. S'il persevere dans cette iniquité, on le chassera de l'eglise. G. d'Elvire, 3e sièc.

VACANCE DE SIÉGE. V. Ecê-

VIA TIQUE POUR LES MOURANTS. On gardera toujours la loi ancienne et canonique : en sorte que si quelqu'un décède, il ne sera point privé du viatique si nécessaire. le C. gén. de Nicée, c. 13.

VIERGES ( les ) ne seront consacrées qu'à vingt-cinq ans. Celles qui auront perdu leurs parents seront mises, par le soin de l'évêque, dans un monastère de vierges, ou en la compagnie de quelques femmes vertueuses. IIIe C. de Carthage, an 367, c. 4. V. Clercs.

La vierge doit être présentée à l'évêque pour être consacrée dans l'habit de sa profession. IV C. de

Carthage, an 398, c. 11.

Les vierges consacrées à Dieu, qui anront trahi leur vœu et vécu dans la debauche, n'auront pas la communion même à la fin : mais si elles ne sont tombées qu'une fois par séduction ou par foiblesse, et ont fait pénitence toute leur vie, on leur donnera la communion à la fin. C. d'Elvire, 3º siècle. c. 13.

Les filles qui n'ont pas gardé leur virginité, si elles épousent ceux qui les ont corrompues, seront réconci- les choses qui en auront besoin, et liées après un an de pénitence: mais l si elles ont connu d'autres hommes, elles feront penitence pendant cinq

ans. Id. c. 14.

VIES APOCRYPHES DES SAINTS.

V. Prédication.

VISITE DES DIOCESES PAR LES ÉVÊQUES. Lorsque les évêques font la visite dans leurs diocèses, il faut qu'ils examinent comment les ecclésiastiques administrent le haptême; comment ils celebrent la messe; en un mot, de quelle manière ils remplissent toutes les fonctions de leur ministère. S'ils trouvent tout en bon état, qu'ils en rendent grâces à Dieu; teront, au moins chaque annee,

mais si le contraire arrive, il faut qu'ils instruisent ceux qui pèchent par ignorance. Qu'ils prennent aussi un jour pour assembler les paroissiens, et leur apprendre à éviter toute sorte de crimes, comme l'homicide, l'adultère et autres péchés mortels , et à ne pas faire à autrui ce qu'ils seroient faches qu'on leur fit. III. C. de Brague, an. 572, can. 1.

Que les évêques n'aient en faisant leur visite qu'un cortége modéré, pour ne pas occasioner à ceux chez qui ils vont, des dépenses onéreuses, et que ceux qui les accompagnent soient d'une probité et d'une orthodoxie bien connues. C. de Narbonne,

an 1609, can. 28.

Les evêques mêmes, comme delégués du saint Siége apostolique, visiteront tous les ans les monastères en commande, même les abbayes, prieures, dans lesquels l'observance régulière n'est pas en vigueur, comme aussi tous autres bénefices, tant cures que non cures de leurs diocèses séculiers et réguliers, même les exempts; et lesdits évêques pourvoiront, par les voies convenables et même par le séquestre du revenu, que l'on refasse et que l'on rétablise que l'on satisfasse à ce qui regarde le soin des âmes, et aux autres devoirs auxquels ils peuvent être obligés C. de Trente, 21.º Décr. de réf. c. 8.

Tous patriarches, primats, métropolitains et évêques ne manqueront pas tous les ans de faire euxmêmes la visite chacun de leur propre diocèse, ou de la faire faire par leur vicaire general, ou par un autre visiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en personne : et si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visi-

la visite de tout leur diocèse soit faite dans l'espace de deux ans, ou par eux-mêmes ou par leurs visi-

teurs.

La fin principale des visites doit être d'etablir une doctrine sainte et orthodoxe, en bannissant toutes les hérésies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer le peuple au service de Dieu, à la paix et à l'innocence de la vie, par des remontrances et des exhortations pressantes, de faire paroître pour tout le monde une charité paternelle, un zèle vraiment chrétien: et que, les visiteurs se contentant d'un trainet d'une suite mediocres, ils prennent garde de n'être à charge à personne par des dépenses inutiles; et qu'eux, ni aucuns de leur suite, sous prétexte de vacation pour la visite, ne prennent rien, soit argent, soit present quelqu'il soit, nonobstant toute coutume, même de temps immémorial, excepté seulement la nourriture qui leur sera fournie, à eux et aux leurs honnêtement et frugalement, autant qu'ils en auront besoin pour le temps de leur sejour, et non au-dela. Id. 24e sess. c. 3.

VOCATION A L'ÉTAT ECCLÉ-SIASTIQUE ( les marques de la ) sont d'y entrei avec une droite intention c'est-à-dire, de n'y chercher ni la gloire du monde, ni les revenus. ni une vie douce et sensuelle, mais réform.

la plus grandepartie; en sorte que l de s'y proposer le travail et la peine pour y procurer la gloire de Dien, le salut des âmes et sa propre sanctification. C'est la disposition que le concile de Trente requiert de ceux qui doivent recevoir la tonsure. Sess. 23 de ref. c. 1.

VOEUX MONASTIQUES (les) n'étant point contraires à la liberté chretienne, celle-ci n'etant jamais plus grande que quand la tyrannie de la chair étant réprimée, le corps estassujeti an joug de Jésus-Christ, le concile déclare que les vœux sont d'obligation, et condamne, aux peines portées par les canons, ceux qui enseignent qu'il est permis de les violer. C. de Sens, an 1528,

9.º Décr.

VOEU de pauvreté des reli-GIEUX (sur le ). Il ne sera permis à aucun regulier de l'un ni de l'autre sexe, de tenir ou de posséder en propre aucuns biens, meubles ou immeubles , de quelque nature qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils aient été par eux acquis; mais ces biens seront sur-le-champ remis entre les mains du supérieur et incorporés au couvent. Les supérieurs permettront aux particuliers l'usage des meubles, de telle manière que tont réponde à l'état de pauvreté qu'ils ont vouéc; et qu'il n'y ait rien de superflu, mais que rien aussi du nécessaire ne leur soit refusé. Conc. de Trente, session. 25. Décr. de

RIE. Il faut couper la racine à supplice réservé à ce péché, lorsl'ivrognerie, parce que c'est un vice qu'il dit que, ni les fornicateurs, ni qui, tout seul, donne la naissance les idolâtres, ni les ivrognes, ne a mille autres, et nous sommes fondés à le faire, après que saint Dieu. Si donc quelque ecclesiasti-Paul a dit lui-même: gardez-vous que, étant dans l'exercice habituel lien de vous enivrer, car l'ivresse est de son ministère, se laisse aller à l'isuivie de l'incontinence; et le même | vrognerie, il faudra l'en punir à pro-

Y VROGNERIE ou IVROGNE-Japôtre nous apprend quel est le pourront posséder le royaume de

552

convaincu de s'être enivré, ou de-meure pendant trente jours séparé | lequel sera le coup able. C. de l'enis, an 365, c. 13.

portion du degré d'ordre dont il sera de la communion des fideies, ou soit revêtu. I. « Conc. de Tours, an 461, de la communion des fideies, ou soit même puni corpore llement; et pour le choix de l'une des deux peines, Nous ordonnons que celui qui sera on aura égard au degré d'ordre dans

YVR

FIN.

## TABLE CHRONOLOGIQUE

DES

## CONCILES.

| I. er SIECI      | E.           | Ancyre              | 313.        | [ Antioche           | 36ı.         |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| _                |              | Arles               | 314.        | Alexandrie           | 362.         |
| JÉRUSALEM        | année 51.    | Néocesarée          | 315.        |                      | <b>3</b> 63. |
|                  |              | Alexandrie          | 319.        | Alexandrie           | 363.         |
| II.e SIECI       | LE.          | Alexandrie          | 320.        | Lampsaque            | 364.         |
| 11: /1.          |              | Bithynie            | 523.        | Landicee             | 366.         |
| Hiéraple<br>Rome | 170.<br>196. | Alexandrie          | 324.        | Sicile               | 366.         |
| Ephèse           | 196.         | Nicée               | 325.        | Thyane               | 367.         |
| Palestine        | 190.         | Nicec. Ler GÉNÉRAL. | 325.        | Carie                | 367.         |
| Rome             | 196.         | Gangres             | 325.        | Tolėde               | 368.         |
| Césarce          | 197.         | Carthage            | 33o.        | Rome                 | 368.         |
| Lyon             | 197.         | Antioche            | 331.        | Alexandrie           | 370.         |
| Afrique          | 197.<br>200. | Césarée             | 334.        | Rome                 | 372.         |
| Mirique          | 200.         | Tyr.                | 335.        | li <b>l</b> yrie     | 372.         |
| III.e SIEC       | I E          | Constantinople      | 336.        | Antioche             | 373.         |
| III.º SILC       |              | Alexandrie          | 340.        |                      | 374          |
| Alexandrie.      | 231.         | Antioche            | 340.        | Rome                 | 374.         |
| lcone            | 231.         | Antioche            | 341.        | Rome                 | 376.         |
| Alexandrie       | <b>23</b> 5. | Rome                | 341.        | Antioche             | 379.         |
| Lambèse          | <b>2</b> 40. | Milan               | 344.        | Saragosse            | <b>3</b> 80. |
| Bostres          | 242.         | Jérusalem           | 345.        | Italie               | 381.         |
| Arabie           | 246.         | Milan               | 347.        | Constantinople, II . | e            |
| Afrique          | <b>2</b> 51. |                     | 347.        | GÉNÉRAL.             | 381.         |
| Rome             | <b>2</b> 51. | Sardique            | 347.        | Aquilée              | 381.         |
| Carthage         | 252.         |                     | 348.        | Rome                 | 382.         |
| Antioche         | 252.         |                     | 34g.        | Constantinople       | 382.         |
| Carthage         | <b>2</b> 53. |                     | 349.        | Constantinople       | 383.         |
| Carthage         | 254.         | Afrique             | 349.        | Bordeau              | 386.         |
| Carthage         | <b>2</b> 54. | Jérnsalem           | 349.        | Rome                 | 386.         |
| Carthage         | <b>2</b> 56. |                     | 351.        | Rome                 | 390.         |
| Carthage         | 257.         | Rome                | 352.        |                      | 390.         |
| Narhonne         | <b>2</b> 60. | Arles               | 353.        | Milan                | 390.         |
| Antioche         | 264.         | Milan               | 355.        | Antioche             | 393.         |
| Elvire           | 300.         |                     | 356.        | Afrique              | 393.         |
|                  |              |                     | 357.        | Carthage             | 363.         |
| IV.• SIÈCI       | E.           |                     | <b>358.</b> | Cabarsusse           | 393.         |
|                  |              |                     | 358.        | Hippone              | 393.         |
| Alexandrie       | 305.         | Rimini              | 359. [      | Constantinople       | 394.         |
| Cirthe           | 305.         | Séleucie            | 359.        | Bagai                | 394.         |
| Carthage         | 311.         |                     | 36n. J      | Hippone              | 395.         |
| Rome             | 315.]        | Constantinople      | 36o. J      | Afrique              | 367          |

| 554                | TAB     | LE CHRONOI     | LOGI                 | OUE             |                              |
|--------------------|---------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Carthage           |         | Arles          |                      |                 | £                            |
| Carthage           |         |                | 442.                 | Toulouse        | 507,<br>508,                 |
| Carthage<br>Turin  | 398.    | Besançon       | 444.                 | Antioche        |                              |
|                    | 398.    |                | 445.                 | Orléans         | 511.                         |
| Carthage           | 399.    |                | 445.                 | Sidon           | 511.                         |
| Tolede             | 400.    |                | 447.                 | Illyrie         | 516.                         |
| Carthage           | 400.    | Tolede         | 447.<br>448.         | Tarragone       | 516.                         |
| W COMOLE           |         | Constantinople | 448.                 | Gironne         | 517.                         |
| V.e SIECLE         |         | Antioche       | 448.                 |                 | 517.                         |
| 4.1                | ,       | Tyr            | 448.                 | Epagne          | 517.                         |
| Alexandrie         | 401.    |                | 449.                 | Jerusalem       | 518.                         |
| Ephèse             | 401.    |                | 449.                 | Tyr             | 518.                         |
| Afrique            | 401.    | Constantinople | 449.                 | Constantinople  | 518.                         |
| Milève             | 402.    |                | 450.                 | Constantinople  | <b>5</b> 18.                 |
| Salamine           | 402.    | Rome           | 45o.                 |                 | 520.                         |
| Cliène             | 403.    |                |                      | Agaune          | 523.                         |
| Constantinople     | 403.    | GÉNÉRAL.       | 451.                 | Valence         | 524.                         |
| Constantinople     | 403.    | Gaules         | 451.                 | Suffete         | 524.                         |
| Carthage           | 403.    |                | 451.                 | Lérida          | 524.                         |
| Afrique            | 403.    | Arles          | 453.                 | Arles           | 524.                         |
| Italie             | 405.    | Angers         | 453.                 | Jungue          | 524.                         |
| Alrique            | 405.    | Jérusalem      | 453.                 | Afrique         | 525.                         |
| Afrique            | 405.    | Arles          | 455.                 | Carthage        | 525.                         |
| Carthage           | 407.    | Rome           | 458.                 | Carpentras      | 527.                         |
| Afrique            | 407.    | Constantinople | 459.                 | Orange          | 529.                         |
| Carthage           | 408.    | Tours          | 461.                 | Vaison          | 529.                         |
| Carthage           | 411.    |                | 462.                 | Valence         | 530.                         |
| Braque             | 411.    |                | 464.                 | Rome            | 531.                         |
| Carthage           | 412.    | Rome           | 465.                 | Tolède          | 531.                         |
| Cirthe ou Zerte    | 412.    | Vannes         | 465.                 | Constantinople  | 532.                         |
| Diospolis          | 415.    |                | 465.                 | Orléans         | <b>5</b> 3 <b>3</b> .        |
| Jérusalem          | 415.    | Irlande,       | 465.                 | Rome            | 534.                         |
| Illyrie            | 415.    | Antioche       | 472.<br>475.         | Clermont        | 535.                         |
| Carthage           | 416.    | Arles          | 475.                 | Afrique         | <b>535</b> .                 |
| Milève             | 416.    | Constantinople | 475.                 | Constantinople  | 536.                         |
| Carthage           | 417.    | Ephèse         | 475.<br>477.<br>478. | Constantinople  | 536.                         |
| Antioche           | 417.    | Orient         | 477.                 | Jérusalem       | 536.                         |
| Afrique            | 418.    | Constantinople | 478.                 | Orléans         | 538.                         |
| Afrique            | 419.    | Rome           | 484.                 | Orléans         | 541.                         |
| Hippone            | 422.    |                | 485.                 | Constantinople  | 543.                         |
| Cilicie            | 423.    | Rome           | 487.                 |                 | 546.                         |
| Afrique            | 426.    |                | 490.                 | Orléans         | 549                          |
| Hippone            | 426.    |                | 491.                 | Clermont        | $\frac{549}{1}$              |
| Constantinople     | 426.    |                | 495.                 | Illyrie         | 543.<br>546.<br>549.<br>550. |
| Gaules             | 429.    | Rome           | 496.                 | Mopsuesie       | 550.                         |
| Alexandrie         | 430.    | Constantinople | 497                  | Paris           | 551.                         |
| Rome               | 430.    | Rome           | 499                  | Constantinople  | 551.                         |
| Rome               | 431.    | Rome           | 500.                 | Constantinople, | V.e                          |
| Ephèse, III.e GÉNÉ | к. 431. | W CONCLE       |                      | GENERAL.        | 553.                         |
| Antioche           | 432.    | VI.º SIÈCLE.   | •                    | Jérusalem       | 553.                         |
| Zeugma             | 433.    | T              | -                    | Arles           | 554.                         |
| Rome<br>Anazarbe   | 433.    | Lyon           | 501.                 | Paris           | $\frac{557}{567}$ .          |
| Antioche           | 435.    | Palme          | 503.                 | Saintes         | 562.                         |
| Riez               | 436.    | Rome           | 503.                 | Braque<br>Lyon  | 563.                         |
| Orange             | 439.    |                | 504.                 | Lyon            | 566.                         |
| Vaison             | 441     | Rome           | 504                  | Tours<br>Paris  | 566.                         |
| , u.30M            | 441.    | Agde           | 500.                 | rails           | 573.                         |

| DES CONCILES.       |                   |                          |                              |                                |                                           |
|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Paris               | 577.              | Mérida                   | 666.                         | Becaneld                       | 798.                                      |
| Châlons             | 579.              | Rome                     | 667.                         | Rome                           | 799.                                      |
| Braine              | 580.              | Sens                     | 670.                         | Aix-la-Chapelle                | 799.                                      |
| Màcon               |                   | Braque                   | 672.                         | Urgel                          | 799.                                      |
| Lyon                | 583.              | Erford                   | 673.1                        | Finchal                        | 700.                                      |
| Valence             | 585.              | Tolède                   | 675.                         | Cliffe                         | 800.                                      |
| Mâcon               | 585.              | Braque                   | 675.                         |                                |                                           |
| Auxerre             | 586.              | Rome                     | 679.                         | IX.e SIÈCLÉ                    | •                                         |
| Clermont            |                   | Rome                     | 680.                         |                                |                                           |
| Constance           | 588.              | Milan                    | 680.                         | Aix-la-Chapelle                | 802.                                      |
| Tolède              |                   | Constantinople, VI.e     |                              | Altino                         | 802.                                      |
| Narbonne            | 689.              | GÉNÉRAL.                 | 68o.                         | Ratisbonne                     | 8o3.                                      |
| Séville             | 590.              | Tolede                   | 681.                         | Cliffe                         | 803.                                      |
| Metz                | 590.              | Tolède                   | 635.                         | Constantinople                 | 866.                                      |
| Rome                | 591.              | Tolède                   | 684.                         | Saltzbourg                     | 807.                                      |
| Sarragosse          | 592.              | Tolède                   | 688.                         | Constantinople                 | 809.                                      |
| Carthage            | 504.              | Saragosse                | 691.                         | Aix-la-Chapelle                | 809.                                      |
| Rome                | 594.<br>595.      | Constantinople           | 692.                         | Reims                          | 813.                                      |
| Poitiers            | 595.              | Angleterre               | 692.                         | Mayence                        | 813.                                      |
| Tolède              | 597.              | Tolede                   | 693.                         | Tours                          | 813.                                      |
| Luesca              | 598.              | Tolède                   | 694.                         | Arles                          | 813.                                      |
| Barcelonne          | 599.              | Becancelde               | 694.                         | Châlons                        | 813.                                      |
| Rome                | 600.              |                          | 697.                         | Constantinople                 |                                           |
| Home                | 000.              | Aquilce                  | 698.                         | Celchit                        | 816.                                      |
| VII.e SIECLE        | ,                 | Aquine                   | ogo.                         | Aix-la-Chapelle                | 8:6.                                      |
| THE DILGHT          | ٠.                | VIII.e SIECLE            |                              | Thionville                     | 821.                                      |
| Rome                | 601.              | VIII. OLEGILE            | •                            | Cliffe                         | 822.                                      |
| Angleterre          | 604.              | Tolėde                   | 701.                         |                                | 822.                                      |
| Cantorberi          | 605.              |                          | 703.                         | Agaune                         | 823.                                      |
| Rome                | 606.              |                          | 703.                         | Compiègne                      | 823.                                      |
| Rome                | 610.              |                          | 705.                         | Cliffe                         | 824.                                      |
| Tolède              | 610.              |                          | 714.                         | Paris                          | 825.                                      |
| Paris, appelé GENÉE |                   |                          | 714.                         | Aix-la-Chapelle                | 825.                                      |
| Séville             | 619.              | Rome                     | 721.                         | Rome                           | 826.                                      |
| Reims               | 625.              | Constantinople           | 730.                         | Paris                          | 829.                                      |
| Constantinople      | 626.              |                          | 732.                         | Worms                          | 829.                                      |
| Alexandrie          | 633.              |                          | 742.                         | Nimegue                        | 835.                                      |
| Tolède              | 633.              | Liptines                 | 142                          | Compiègne                      | 833.                                      |
| Orléans             | 634.              | Soissons                 | 743.<br>744.<br>745.<br>745. | Saint Denis                    | 834.                                      |
| Jérusalem           | $63\frac{7}{4}$ . | Germanie                 | 175                          | Thionville                     | 835.                                      |
| Tolède              | 636.              |                          | 745                          | Ingelheim                      | 840.                                      |
| Clichi              | 636.              |                          | 743.                         | Constantinople                 | 842.                                      |
| Romê                | 639.              |                          | 747                          | Aix-la-Chapelle                | 842.                                      |
| Constantinople      | 63g.              | Vetheri                  | 747·<br>753                  | Aix-la-Chapelle<br>  Coulaines | 8/3                                       |
| Châlons             | 647               | Constantinordo           | 753                          | Auriac                         | 8/3                                       |
| Afrique             | 644.<br>645.      | Constantinople<br>Vernon | 754.<br>754.                 | Thionville                     | 844.                                      |
| Tolède              | 646.              | Comuidana                | 754.                         | Verneuil                       | 877                                       |
| Rome                | 6/0               | Compiègne                | 757.<br>765.                 | Many                           | 3/5                                       |
| Latran              | 648.              | Attigni                  | 705.                         | Meaux<br>Beauvais              | \$43.<br>\$44.<br>\$44.<br>\$45.<br>\$45. |
| Tolède              | 649.              | Gentilly                 | 707                          | Danis                          | 847.                                      |
| Clichi              | 653.              | Rome                     | 709.                         | Maranan                        | 844.                                      |
| Tolède              | 653.              |                          | . 707.<br>787.               | Mayence                        | 848.                                      |
| Tolède              | 655.              | Carcut                   | 101                          | Liciagne                       | 848.                                      |
|                     |                   | Constantinople           | 789.                         |                                | 848.                                      |
| Nantes              | 660.              |                          | 791                          |                                | 040.                                      |
| Autun               | b63.              | Ratisbonne.              | 792.                         | Mayence                        | 848.                                      |

663. Ratisbonne. 664. Francfort

849.

792. Maye 794. Paris Mayence

Angleterre

### 556 TABLE CHRONOLOGIQUE

| 330                  | TVD          | TE CHIOMOI                               | 10 G.        | ROE              |       |
|----------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Querci               | 849.         | Rome                                     | 881.         | Saint Denis      | 995.  |
| Pavie .              | 850.         |                                          | 886.         |                  | 997.  |
| Cordoue              | 852.         | Cologne.                                 | 886.         | Rome             | 998,  |
| Rome                 | 853.         | Fîmes                                    |              | Ravenne          | 998.  |
| Paris                | 853.         | Metz                                     | 888.         |                  | 33**  |
| Soissons             | <b>8</b> 53. | Mayence                                  | 888.         |                  |       |
| Querci               | 853.         | Vienne                                   | 892.         |                  | •     |
| Verberie             | 853.         |                                          | 894.         | Rome             | 1001. |
| Pavie                | 855.         |                                          | 895.         | Francfort        | 1001. |
| Vinchestre           | 856.         |                                          | 895.         | Rome             | 1002. |
| Quierci              | 857.         | Rome                                     | 806.         | Poitiers         | 1004. |
| Quierci              | 858.         | Rome                                     | 898.         | Dormont          | 1005. |
| Constantinopie       | 858.         |                                          | 898.         | Francfort        | 1007. |
| Constantinople,      | 858.         |                                          | 900.         |                  | 1009. |
| Metz                 | 859.         | Compositive                              | 900.         | Coblentz         | 1012. |
| Langres              | 859.         | X.e SIECLE.                              |              | Léon             | 1012. |
| Savonières           | 859.         |                                          |              | Ravenne          | 1014. |
| Aix-la-Chapelle      | 860.         | Oviedo                                   | 001          |                  | 1020. |
| Coblentz             | 86o.         |                                          | 901.         |                  |       |
| Tousi                | 86o.         | Angleterre                               | 901.         |                  | 1022. |
| Rome                 | 861.         |                                          | 909.         |                  | 1022. |
|                      |              | Altheim                                  | 916.         |                  |       |
| Constantinople       | 861.         |                                          | 921.         |                  | 1023. |
| Soissons             | 861.         |                                          | 922          | Paris            | 1024. |
| Soissons             | 862.         |                                          | 923.         | Arras            | 1025. |
| Aix-la-Chapelle      | 862.         |                                          | 951.         | Anse             | 1025. |
| Pistes               | 862.         | Erford                                   | 952.         | Mayence          | 1028. |
| Rome                 | 063.         | Soissons                                 | 941          | Charroux         | 1028. |
| Metz                 | 863.         |                                          | 945.         | Limoges          | 1029. |
| Sculis               | 863.         | Verdun                                   | 947.         | Limoges          | 1031. |
| Verberie<br>3        | 863.         | Trèves                                   | 948.         | Bourges<br>Arles | 1031. |
| Rome                 | 864.         | Londres                                  | 948.         | Arles            | 1034. |
| Latran               | 864.         |                                          | 948.         | Aquitaine        | 1034. |
| Soissons             | <b>8</b> 66. | Ingelheim                                |              | Lyon             | 1034. |
| Constantinople       | 866,         | Rome                                     |              | Saint Gilles     | 1042. |
| Constantinople       | 867.         | Ausbourg                                 | 952.         | Surri ou Sutri   | 1046. |
| Troyes               | 867.         | Landaff                                  | 955.         | Rome             | 1047. |
| Rome                 | 868.         | Rome                                     | 963.         | Rome             | 1049. |
| Worms                | 868.         | Rome                                     |              | Reims            | 1049. |
| Constantinople, VIII |              | Rome,                                    | 964.         | Rouen            | 1049. |
| GÉN.                 | 869.         | Ravenne                                  | 967.         | Mayence          | 1049. |
| Verberie             | 869.         | Ravenne                                  | <b>9</b> 68. | Rome             | 1050. |
| Attigni              | δ70.         | Augleterre                               | 969.         | Paris            | 1050. |
| Douzi                | 871.         | Cantorbéri                               | 969.         | Brion            | 1050. |
| Senlis               | 873.         | Rome                                     | 671.         | Verceil          | 1050. |
| Ravenne              | 874.         | Compostelle                              | 971.         | Coyac            | 1050. |
| Douzi                | 874.         | Londres                                  | 971.         | Rome             | 1051. |
| Pavie                | 876.         | Ingelheim                                |              | Rome             | 1053. |
| Ravenne              | 877.         | Vinchestre                               | 975.         | Narbonne         | 1054. |
| Rome                 | 877.         | Calne                                    | 979.         | Rouen<br>Lizieux | 1055. |
| Compiègne            | 877.         | Landaff                                  | 988.         | Lizieux          | 1055. |
| Troyes               | 878.1        | Senlis                                   | 989.         | Lyon             | 1055. |
| Rome                 | 879.         | Reims ou S. Bâle                         | anı.         | Florence         | 1055. |
| Constantinople, faux | , , ,        | Reims ou S. Bâle<br>Rome<br>Italie, vers | og3.         | Tours            | 1055. |
| VIII.e               | 870.         | Italie, vers                             | 995.         | Angers           | 1055. |
| Rome                 | 870.         | Mouson                                   | 995.         | Compostelle      | 1056. |
| Rome,                | 879.         | Rome                                     | 966.         | Toulouse         | 1056. |
| - ·                  | -13'1        |                                          | 33.7         | -                |       |

| DES CONCILES. |       |                                 |                |                               | 557           |
|---------------|-------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Rome          | 1057. | Bénévent                        | 1087.          | Cologne                       | 1115.         |
| Melfe         | 1059. | Capoue                          | 1087.          | Syrie                         | 1115.         |
| Bénévent      | 1059. | Bordeaux                        | 1087.          | Reims                         | 1115.         |
| Rome          | 1859. | Rome                            |                | Latran                        | 1116.         |
| Rome          | 1060. |                                 | 1089.          | Bénévent                      | 1117.         |
| Yacca         | 1060. | Melfe                           | 1089.<br>1089. | Capoue                        | 1118.         |
| Tours         | rofo. | Melfe.                          | 1089.          | Rouen                         | 1118.         |
| Vienne        | 1060. | Toulouse                        | 1090.          | Mans                          | 1118.         |
| Osboriense    | 1062. | Toulouse<br>Etampes<br>Benévent | 1091.          | Toulouse                      | 1118.         |
| Aragon        | 1063. | Benévent                        | 1091.          | Toulouse                      | 1120.         |
| Rome          | 1063. | Leon                            | 50gr.          | Reims                         | 1119.         |
| Chàlons       | 1063. | Compiègne                       | 1092.          | Beauvais                      | 1120.         |
| Rome          | 1065. |                                 | 1092.          |                               | 1120.         |
| Londres       | 1065. |                                 | 1093.          | Soissons                      | 1121.         |
| Mantone       | 1067. |                                 | 1094.          | Worms                         | 1122.         |
| Gironne       | 1068. |                                 | 1094.          | Latran, IX.e GÉNÉ             |               |
| Toulouse      | 1068. |                                 | 1094.          | RAL.                          | 1123.         |
| Barcelonne    | 1068. |                                 | 1095.          | Vienne                        | 1124.         |
| Auch          | 1068. |                                 | 1095.          | Chartres                      | 3124.         |
| Espagne       | 1068. |                                 | 1095.          | Clermont                      | 1124.         |
| Mayence       | 1069. |                                 | 1096.          | Beauvais                      | 1124.         |
| Normandie     | 1070. | Nîmes                           | 1099.<br>1096. | Ouestminster                  | <b>1</b> 125. |
| Vinchestre    | 1070. | Rouen                           | 1096.          | Ouestminster                  | 1126.         |
| Mayence       | 1071. |                                 | 1098.          | Ouestminster                  | 1127.         |
| Vinchestre    | 1072. |                                 | 1099.<br>1099. | Nantes                        | 1127.         |
| Rouen         | 1072. | Rome                            | 1099.          | Troyes                        | 1128.         |
| Rome          | 1073. | Valence                         | 1100.          | Kavenne                       | 1128.         |
| Erford        | 1073. | Poitiers                        | 1:00.          |                               | 1128.         |
| Rouen         | 1074. | Anse                            | 1100.          |                               | 1129.         |
| Rome          | 1074. |                                 |                | Londres                       | 1129.         |
| Poitiers      | 1074. | XII.e SIÈCLI                    | Ξ.             | Clermont                      | 1130.         |
| Erford        | 1074. |                                 |                | Ltampes                       | 1130.         |
| Rome          | 1075. | Rome                            | 1102.          | Virsbourg                     | 1130.         |
| Mayence       | 1075. | Londres                         | 1102.          | Mayence                       | 1131.         |
| Londres       | 1075. |                                 | 1104.          | Reims                         | 1131.         |
| Rome          | 1076. | Paris                           | 1104.          | Liége<br>Plaisance            | 1131.         |
| Worms         | 1076. |                                 | 1104.          | Plaisance                     | 1132.         |
| Tribur        | 1076. |                                 | 1105.          | Jouarre                       | 1133.         |
| Autun         | 1077. |                                 | 1105.          | Pise                          | 1134.         |
| Forchain .    | 1077. |                                 |                | Londres                       | 1136.         |
| Rome          | 1078. |                                 | 1106.          |                               | 1136.         |
| Poitiers      | 1078. |                                 | 1106.          | Londres<br>Latran, X.e GÉNÉR. | 1138.         |
| Rome          | 1079. |                                 | 1107.          | Latran, X.e GÉNÉR.            | 1139.         |
| Avignon       | 1080. | Troyes                          | 1107.          | Vinchestre                    | 1139.         |
| Burgos        |       | Londres                         |                | Constantinople                | 1140.         |
| Brixen        |       | Londres                         |                | Antioche                      | 1140.         |
| Mayence       |       | Rome                            | IIIO.          |                               | 1140,         |
| Lillebonne    | 1080. |                                 | 1110.          | Constantinople                | 1143.         |
| Lyon          | 1080. | Toulouse                        | 1110.          |                               | 1143.         |
| Rome          | 1080. |                                 | 1110.          |                               | 1144.         |
| Rome          |       | Beauvais                        | 1112.          | Vezelai                       | 1146.         |
| Meaux         |       | Vienne                          | 1112.          |                               | 1146.         |
| Rome          | 1083. |                                 | 1112.          |                               | 1147.         |
| Rome          | 108.  |                                 | 1114.          | Constantinople                | 1147.         |
| Lucques       |       | Ceperaro                        | 1114.          | Reims                         | 1148.         |
| Complègne     | 1085. | Châlons                         | 1115.          | Trèves                        | 1148.         |

| 558                | TAB   | LE CHRONO             | LOG   | IQUE           |       |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-------|
| Ausbourg           | 1148. | Lavaur                | 1213. | Lambeth        | 1261. |
| Beaugenci          |       | Latran, XII.e GEN.    |       |                | 1262. |
| Irlande            | 1152. |                       | 1215. | Paris          | 1264. |
| Agnani             |       | Montpellier           | 1215. | Nantes         | 1264. |
| Pavie              | 1160. | Melun                 | 1216. |                | 1265. |
| Nazareth           | -     | Gisors                |       | Questminster   | 1265. |
| Oxford             |       | Oxford                | 1222. | Cologne        | 1266. |
| Toulouse           |       | Paris                 | 1223. | Vienne         | 1267. |
| Lodi               | 1161. |                       | 1224. |                | 1268. |
| Montpellier        |       | Paris                 |       | Londres        | 1268. |
| Tours              |       | Melun                 | 1225. |                | 1274. |
| Reims              | 1164. | _                     | 1225. |                |       |
| Northampton        | 1164. | Mayence               | 1225. |                | 1275. |
|                    | 1164. | Paris                 | 1226. |                | 1276. |
|                    |       | Cremone               | 1226. | - 0            | 1276. |
| Virsbourg 1        |       | Narbonne              | 1227. |                | 1277. |
| Lombers            |       | Rome                  | 1227. |                | 1278. |
| Constantinople     |       | Paris                 | 1229. |                | 1278. |
|                    | 1166. |                       | 1229. |                | 1279. |
| Londres            | 1166. | Toulouse              | 1229. |                | 1279. |
| Latran             | 1167. | Toulouse<br>Tarragone | 1229. | Avignon        | 1279. |
| Armach             | 1171. | Château-Gonthier      | 1231. | Bude           | 1279. |
| Cassel             |       | Noyon                 | 1233. |                | 1279. |
| Avranches          | 1172. | Mayence               |       | Constantinople | 1280. |
| Londres            | 1175. | Arles                 | 1234. | Paris          | 1281. |
| Venise             | 1177. | Béziers               | 1234. |                | 1281. |
| Latran , XI.e GÉN. | 1170. | Nymphée               |       | Lambeth        | 1281. |
| Seigni             | 1182. | Narbonne              | 1235. | Avignon        | 1282. |
| Verone             |       | Senlis                | 1235. |                | 1282. |
| Paris              |       | Reims                 | 1235. |                | 1282. |
| Londres            | 1185. | Compiègne             | 1235. |                | 1283. |
| Dublin             | 1186. | Tours                 | 1236. |                | 1283. |
| Paris              |       | Burgos                | 1236. |                | 1285. |
| Rouen              |       | Londres               |       | Bourges        | 1286. |
| Assemblée de Com   |       | Londres               | 1238. | Ravenne        | 1286. |
| piègne             |       | Cognac                | 1238. |                | 1286. |
| Montpellier        | 1195. | Tours                 | 1239. | Reims .        | 1287. |
| Yorck              | 1195. | Vorchestre            | 1240. | Milan          | 1287. |
| Paris              |       | Lyon, XIII.e GEN.     |       | Virsbourg      | 1287. |
| Sens               |       | Lerida                | 1246. |                | 1287. |
| Dijon              | 1199. | Béziers               | 1246. | L'Isle         | 1288. |
| Dalmatie           | 1199. | Catalogne             | 1246. | Chester        | 1289. |
| Vienne             | 1199. | Valence               | 1248. |                | 1290. |
| Londres            | 1200. | Albi                  | 1254. | Milan          | 1291. |
| Néelle             | 1200. | Bordeaux              | 1255. |                | 1291. |
|                    |       | Paris                 | 1256. | Londres        | 1297. |
| XIII.• SIÈCLI      | E.    | Danemarck             | 1257. | Rouen          | 1299. |
|                    |       | Ruffec                | 1258. |                | 1299. |
| Paris              | 1201. | Arles                 | 1260. | *              | 1300. |
| Seissons           | 1201. | Cognac                | 1260. | Merton         | 1300. |
| Меанх              | 1203. | Cologne               | 1260. |                |       |
| Avignon            | 1209. | Paris                 | 1260. | XIV.e SIÈCLE   |       |
| Ronie              |       | Paris                 | 1261. |                |       |
| Paris              |       | Ravenne               | 1261. | Reims          | 1301. |
| Saint Gilles       |       | Londres               | 1261. |                | 1302. |
| Paris              |       | Mayence               | 1261. | Paris          | 1302. |
|                    |       |                       |       |                |       |

| DES CONCILES. 55g |       |                    |       |                   |                    |
|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Mayence           | 1459. | Lavaur             | 1368. | Aranda            | 1473.              |
| Tolede            | 1473. | Londres            | 137e. | Sens              | 1485.              |
| Pennafiel         | 1302. |                    | 1376. | Londres           | 1486.              |
| Paris , Assemblée | au    | Saltzbourg         | 1386. |                   | -4001              |
| Louvre            | 1303. | Capoue             | 1391. | XVI.e SIÈCL       | E.                 |
| Paris, même anné  |       | Paris              | 1395. | Tours             | 1510.              |
| Compiègne         | 1304. | Londres            | 13c6. | Pise et Milan     | 1511.              |
| Bude              | 1309. | Paris              | 1398. |                   | 1511.              |
| Paris             | 1310. |                    | J     | Paris             | 1528.              |
| Senlis            | 1310. | XV.c SIECLI        | 2     | Bourges           | 1528.              |
| Cologne           | 1310. |                    |       | Montpellier       | 1528.              |
| Mayence           | 1310. | Paris              | 1004. | Coloana           | 1536.              |
| Ravenne           | 1311. | Paris              | 1405. |                   |                    |
| Vienne, XV. GÉN   |       | Perpignan          | 1408. |                   | 1545.              |
| Ravenne           | 1314. | Paris              | 1408. |                   | 1563.              |
| Paris             | 1314. | Oxford             | 1408. |                   |                    |
| Saumur            | 1314. | Pise               | 1409. | Assemb. de Poissi | 1549.              |
| Senlis            |       | Aquilée            | 1409. | Reims             |                    |
| Nogaret           |       | Rome               | 1412. | Tolède            | 1564<br>1565.      |
| Boulogne          | 1317. | Lendres            | 1413. |                   | 1565.              |
| Senlis            | 1318. | Constance, XVI.e G | É-    | Cambrai           | 1565.              |
| Sens              | 1320. | NÉRAL.             | 1414. | Milan             | 1569.              |
| Cologne           | 1322. | Saltzbourg         | 1420. | Malines           | 1570.              |
| Valladolid        | 1322. | Cologue            | 1421. | Mairies           | τ5 <sub>7</sub> 3· |
| Paris             | 1324. | Pavie              | 1423. | Milan             | 1576.              |
| Tolede            | 1324. | Sienne             | 1423. | Milan             | *5.00              |
| Avignon           | 1326. | Copenhague         | 1425. | Royan             | 1579.<br>1581.     |
| Senlis            | 1326. | Paris              | 1429. | Milan             | 1582.              |
| Marciac           | 1326. | Tortose            | 1429. | Memphis           | 1582.              |
| Alcala de Henarez | 1326. | Riga               | 1429. | Reims             | 1583.              |
| Ruffec            | 1327. | Bale, XVI. GEN.    | 1431. | Tours             | 1583.              |
| Compiègne         | 1329. | Bourges            | 1431. | 1                 | 1583.              |
| Marciac           | 1329. | Assemb. de Bourges | 1438. | Rordenny          | 1583.              |
| Paris             | 1334. | r errare           | 1438. | Lima              | 1583.              |
| Noyon             | 1334. | Francfort          | 1438. | Aix en Provence   | 1585.              |
| Avignon           | 1337. | Florence           | 1439. | Mexico            | 1585.              |
| Frisingu          | 1340. | Mayence            | 1439. | Toulouse          | 1590.              |
| Londres           | 1342. |                    | 1445. | 1 omouse          | 1390.              |
| Londres .         | 1343. | Angers             | 1448. | XVIII.¢ SIÈCI     | F                  |
| Constantinople    | 1351. | Lausan <b>e</b>    | 1449. |                   |                    |
| Beziers           | 1351. |                    | 1450. | Paris             | 1797.              |
| Cantorbér1        | 1362. | Cologne            | 1452. | ***** A**         |                    |
| Lambeth           | 1362. | Soissons           | 1455. | XIX.c SIECL       | Ε,                 |
| Angers            | 1366. |                    | 1457. | Paris             | 1801.              |
| Yorck             |       | Madrid             | 1473. |                   | 1811.              |
|                   | 7 - 6 |                    | 17 1  |                   |                    |





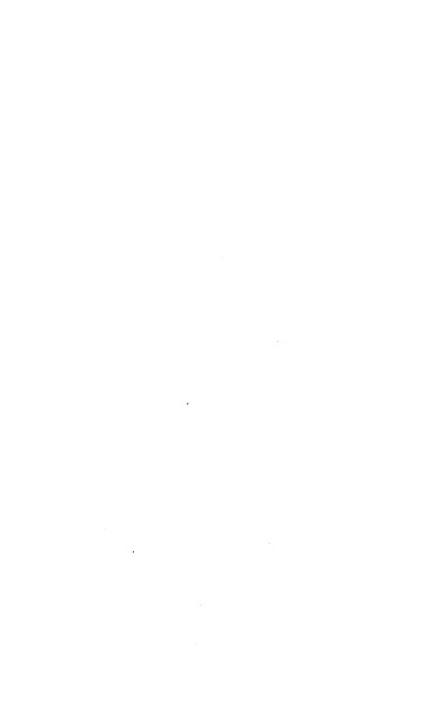

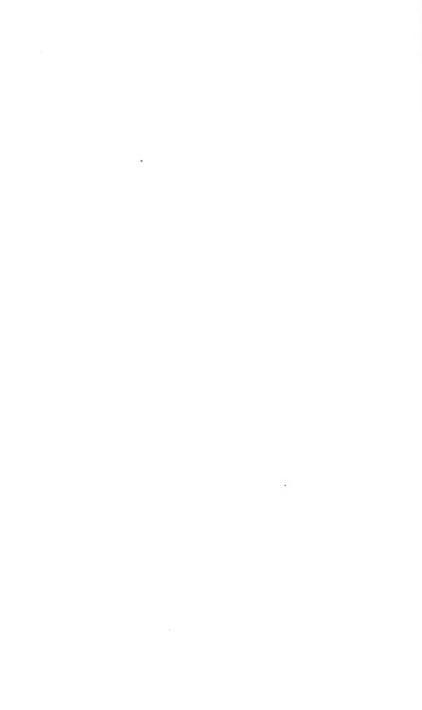



# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

